

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <a href="http://books.google.com/">http://books.google.com/</a>



### A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

### Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

- + Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.
- + Ne pas procéder à des requêtes automatisées N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
- + *Ne pas supprimer l'attribution* Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.
- + Rester dans la légalité Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

### À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse <a href="http://books.google.com">http://books.google.com</a>

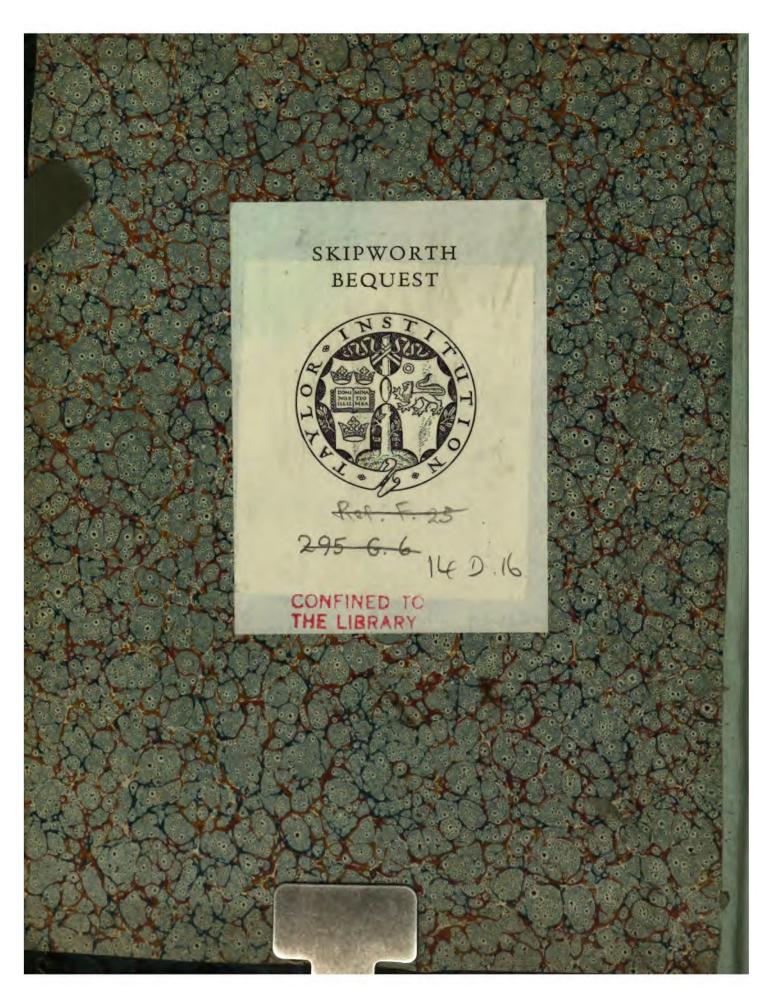



. . • • , · •



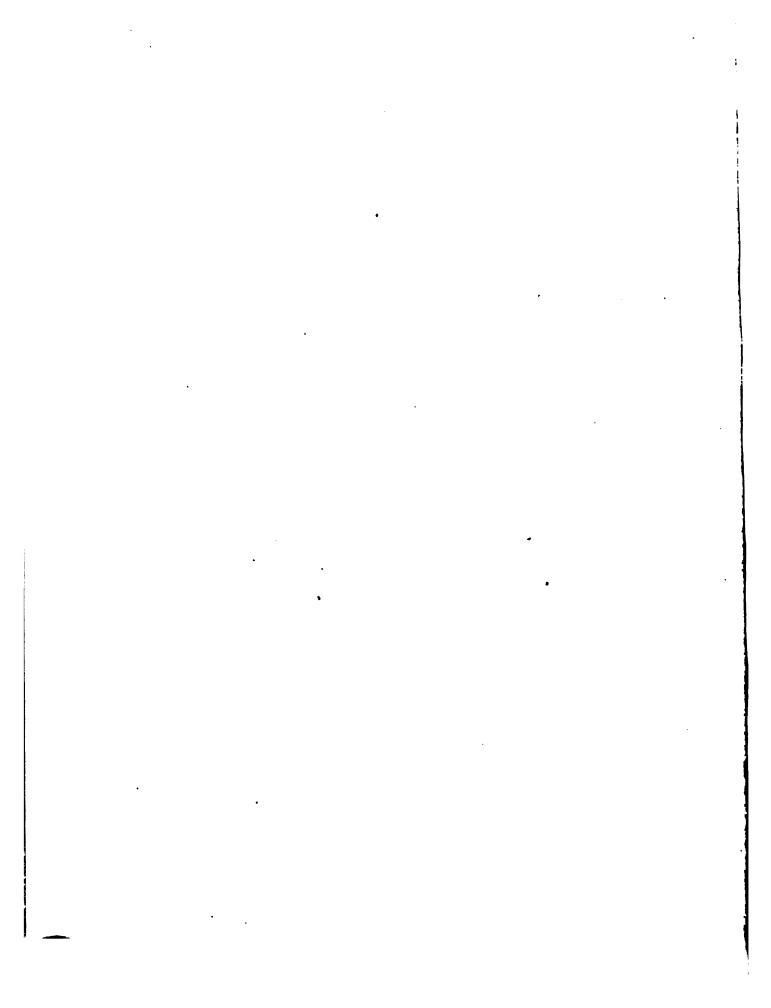

# BIBLIOTHÈ QUE FRANÇOISE

DE

# LA CROIX DU MAINE.

TOME SECOND.

# And the same of th

EQIC QUE SIL

L G

THE THE THE PARTY OF THE

# LES BIBLIOTHÉQUES FRANÇOISES DE LA CROIX DU MAINE

ET

## DE DU VERDIER

SIEUR DE VAUPRIVAS;

NOUVELLE É DITION, DÉDIÉE AUROI,

Revue, corrigée & augmentée d'un Discours sur le Progrès des Lettres en France, & des Remarques Historiques, Critiques & Littéraires de M. de la Monnoye & de M. le Président Bouhier, de l'Académie Françoise; de M. Falconet, de l'Académie des Belles-Lettres.

Par M. RIGOLEY DE JUVIGNY, Conseiller Honoraire au Parlement de Metz.

TOME SECOND.



A PARIS.

Chez SAILLANT & NYON, Libraires, rue S. Jean de Beauvais.

MICHEL LAMBERT, Imprimeur, rue de la Harpe, près S. Côme.

M. D C C. L X X I I.

UNIVERSITY OF OF OTTORO



# BIBLIOTHÈQUE FRANÇOISE

D E

# LA CROIX DU MAINE.

IN N.

JOA.

INNOCENT TOURMENTE, Poëte François. Il a écrit plusieurs Chants Royaux à l'honneur de la Vierge \*.

\* Il est ainsi nommé au mot Guillaume Alexis parmi les Poëtes du Puy de Rouen; on voit pourtant bien que c'est un faux nom.

JOACHIM DU BELLAY, Gentilhomme Angevin, Sieur DE GONNOR en Anjou, Archidiacre en l'Eglise de Notre-Dame de Paris. Cetui-cy a été l'un des plus estimés Poëtes Latins & François de notre temps, & lequel a composé des Œuvres, lesquels vivront autant que dureront les Langues esquelles il a écrit. Il composa en ses plus jeunes ans la désense & illustration de la Langue Françoise, ensemble un Poëme de ses amours, contenant plus de cinquante Sonnets saits en saveur de sa Maîtresse qu'il appelle Olive. Un Recueil de Poësie; la traduction du

LA CR. DU M. Tome II.

A

Ju What 2 ph

quatrième & sixième Livre de l'Enéide de Virgile, ensemble plusieurs autres traductions de divers Auteurs; les Regrets de l'Auteur étant à Rome; les Antiquités de Rome; divers Jeux Rustiques; Epithalame sur le mariage du Duc de Savoie; le tombeau du Roi Henri II; Discours au Roi sur le fait des quatre Etats de son Royaume; plusieurs passages des meilleurs Auteurs Grecs & Latins, cités par le Roi en ses Commentaires sur le Sympose, ou Banquet de Platon; le tout imprimé autrefois chez Federic Morel à Paris l'an 1569, & depuis l'on a recouvré pluseurs autres Poësies tant Latines que Françoises, toutes imprimées ensemble chez ledit Morel & Abel l'Angelier cette année 1584. Il mourut le premier jour de l'an en Janvier 1559, ou bien 1560 selon aucuns 1.

1 Quand La Croix du Maine dit que Joachim du Bellay mourut en Janvier 1559, ou, selon d'autres, 1560, il faut entendre qu'il mourut en 1560, suivant le Calendrier Romain, où l'année commence au premier Janvier; mais qu'il mourut en 1559, suivant le Calendrier François, où l'année 1560 ne commença qu'au 14 Avril, jour de Pâques. Du Bellay n'avoit encore que trente-cinq ans. ( M. DE LA MONNOYE ).

Joachim du Bellay étoit sourd, & mourut paralytique à trente-cinq ans, étant nommé à l'Archevêché de Bordeaux. On a cru mal-à-propos qu'il étoit bâtard \*, car il ne seroit jamais entré dans le Chapitre de Notre-Dame de Paris, dont il étoit Chanoine. N. Chezy de Neuville, Abbé de Lagny, Conseiller de la Grand'Chambre, ne put jamais être Chanoine avec tout le crédit de son frère, alors Secrétaire d'Etat, parce qu'il étoit bâtard. (M. FALCONET).

\* C'est Besly qui a dit que ce du Bellay étoit bâtard, & il a été relevé à ce sujet avec raison par Niceron & l'Abbé Goujet. Mais tous deux se sont trompes en citant l'Histoire des Comtes d'Anjou comme l'Ouvrage où Belly a avancé ce fait; c'est dans l'Histoire des Comtes de Poitou, Besly n'a point fait d'Histoire des Comtes d'Anjou. La Croix du Maine s'est mépris à son tour, en eroyant que Joachim du Bellay a été Archidiaere de Paris. Niceron qui a consulté les Registres de l'Eglise de Paris, n'y a point trouvé le nom de JOACHIM DU BELLAY au nombre des Archidiacres. Cette mépsife a été répétée dans les notes sur la Traduction Françoise de M. de Thou, Tom. II, pag. 869. Il ne paroit pas non plus que Joachim du Bellay ait jamais été nomme à l'Archevêche de Bordeaux, il n'en est mention ni dans les Chroniques Bourdeloises, ni dans les deux Editions de la Gaule Chrécienne. Quelques-uns ont dit que le Cardinal Jean du Bellay, qui mourue Arc hevêque

de Bordeaux en la même année que Joachim, étoit sur le point de se démettre en sa faveur de cet Archevêché; cela me paroît d'autant moins sondé que Joachim étoit brouillé depuis quelque temps avec le Cardinal son parent.

"Ce fut une belle guerre, dit Pâquier (Tom. I, Liv. VII, Chap. 6, Col. 702 & 703 de ses Recherches) que l'on entreprit alors contre l'ignorance dont Séve, Béze & Pelletier furent les Avant-coureurs. Après se
mirent sur les rangs Pierre de Ronsard, Vendomois, & Joachim du Bellay,
Angevin, tous deux Gentilshommes extraits de très-nobles races. Ces
deux rencontrèrent heureusement.... De manière que sous leurs enseignes plusieurs se firent enroller... Celui qui le premier apporta l'usage desSonnets sut le même du Bellay, par une cinquantaine dont il nous sit présent en l'honneur de son Olive, lesquels surent très-savorablement reçus
par la France. Cette Olive étoit l'anagrame de Viole, qui étoit le vrai
nom de sa maîtresse.

Voy. les Mémoires de Niceron, Tom. XVI, pag. 394, & Tom. XX, pag. 101, & la Biblioth. Françoise de M. l'Abbé Goujet, Tom. XII, pag. 117.

JOACHIM BLANCHON, Limosin. Il a écrit un Discours en vers, touchant la guerre civile & diverses calamités de ce temps, fait en forme de Dialogue, duquel les entre-parleurs sont le Monde & le Temps, imprimé à Paris chez Denis du Pré l'an 1569. Il a davantage écrit plusieurs Sonnets amoureux, & autres Poësies sur dissérens sujets. Il a ensin réduit toutes ses Poësies en un juste volume, lequel a été imprimé à Paris chez Perier l'an 1583. Il florit à Limoges (qui est le lieu de sa nativité) cette année 1584 \*.

\* Dorat, compatriote de Blanchon, a fait le Distique suivant à son honneur, après avoir parlé d'autres Poëtes Limosins:

Tu quoque, Blanchoni, par his decus arte mereris, Gallica Lemovicum carmina prima canens.

Cependant les vers de Blanchon n'ont pas eu grand succès, même de leur temps; & dans son Adieu aux Muses, il dit « qu'après les avoir survies » douze à quinze ans, il avoit perdu son temps dans leur compagnie, & que » la pauvreté le talonnoit ». Tel a toujours été le sort des Poëtes de ce rang.

Voy. la Biblioth. Françoise de M. l'Abbé Goujet, Tom. XIII, pag. 164.

JOACHIM DU CHALARD, natif de la Souterrane en Limosin, Avocat au grand Conseil à Paris. Il a commenté les Ordonnances du Roi Charles IX, imprimées à Paris l'an 1568. Il y a un Livre intitulé Origine des Erreurs de l'Eglise, écrit par Joachim du Ch. Je ne sais ce qu'il entend par Ch. 1. Je ne pense pas que ce soit cetuy cy susdit qui en soit l'Auteur. Ce Livre a été imprimé l'an 1562, sans le nom de l'Imprimeur ni de l'Auteur.

Le Livre intitulé Origine des erreurs de l'Eglise par Joachim du Ch. peut fort bien être de Joachim du Chalard. Les seize vers du moins imprimés au commencement de son Exposition sommaire des Ordonnances de Charles IX, sels que du Verdier les a produits, donnent lieu de le présumer \*. (M. DE LA MONNOYE).

\* Le P. le Long, dans sa Biblioth. Histor. de la Fr. no. 11268, cite une Sommaire Exposition des trois Etats tenus à Orléans en 1560, & des Ordonnances de Charles IX sur les plaintes de ces Etats: par Joachim Charlard, Avocat au Grand Conseil, in-8°. Lyon, 1578. C'est le même Ouvrage que le Commentaire, ou Exposition des Ordonnances de Charles IX, dont parle ici La Croix du Maine & la Monnoye.

JOACHIM PERION, Tourengeau, Docteur en Théologie à Paris, & Religieux audit pays de Touraine, en l'Abbaye de Cormery, de l'Ordre de S. Benoît. Il étoit estimé entre les plus grands Philosophes & des mieux versés en Grec qui suffent de son temps, comme il l'a bien montré par ses Dialogues de l'origine de la langue Françoise, ensemble de sa conformité avec la langue Grecque, le tout réduit en quatre Livres, imprimés à Paris l'an 1554, chez Sébastien Nivelle, en langue Latine; mais pource qu'ils traitent de la langue Françoise; j'en ai fait mention? Il florissoit sous Henri II l'an 1554.

Il sit sa profession de Bénédictin le 22 Août 1517, fort jeune à Cormery, lieu de sa naissance, alla étudier à Paris en 1527, y finit sa licence en 1542, & mourut en 1559, âgé de soixante ans au plus. (M. DE LA MONNOYE).

<sup>2</sup> Le Livre de Périon, De Origine lingua Gallica, est un des plus mauvais qui aic paru sous le règne de Henri II\*. ( idem ).

.\* Ce jugement sévère de M. de la Monnoye porte sans doute sur le peu d'exactitude de Périon dans les saits & la critique, mais non sur son style, car il écrivoit sort bien en Latin, ce qui étoit rare, sur-tout parmi les Théologiens de son temps. (M. de Thou sait de grands éloges de la Latinité de Périon).

Voy. les Mémoires de Niceron, Tom. XXXVI, pag. 33.

5

JOACHIM DES PORTES, Chartrain. Il a écrit en Prose Françoise un Discours sommaire du règne du Roi Charles IX, ensemble de sa morr, & d'aucuns de ses derniers propos, imprimé à Paris par Jean de Lastre l'an 1574. Il florissoit à Paris audit an. Quant à Philippe des Portes, Chartrain, nous en serons mention ci-après en son lieu.

La Croix du Maine qui, de même que du Verdier, reconnoît ici Joachim des Portes pour Auteur de ce Livre, ne laisse pas, apparemment par pure inattention, de l'attribuer à NICOLAS DU MONT. (M. DE LA MONNOYE).

JOMET \* GAREY, natif d'Apt en Provence, Poëte François l'an 1540, ou environ. Il a composé plusieurs blasons des parties anatomiques du corps féminin, entr'autres le blason du bras, imprimés à Paris avec les autres blasons recueillis de divers Poëtes François. Il a davantage écrit plusieurs Epigrammes & Dixains, imprimés avec le Livre susdit.

\* JOMET est mis ici pour Guillaumet, diminutif de Guillaume.

JOSEPH DU CHESNE, dit QUERCETANUS, Baron & Seigneur de Morencé & Lyserable. Il a écrit un Traité de la cure générale & particulière des Arquebusades, imprimé à Lyon par Jean Tertout l'an 1576 (in-8°.)

- Il étoit Médecin de François de France, Duc d'Alençon. C'étoit un Chimiste qui, s'étant déchaîné en injures contre le Médecin Jacques Aubert, Auteur du Livre De Metallorum ortu & causis, s'attira en 1575, entr'autres réponses, une Epître Macaronique sous le nom de Magister Antitus de Cressonnieres, où il sut turlupiné\*. (M. DE LA MONNOYE).
- \* Ce Médecin étoit de Gascogne & de la Religion Protestante. Il a de plus composé deux Ouvrages en vers François. Le premier Moral, ayant pour titte La Moroscomie, ou de la folie, vanité & inconstance du Monde en cent Octonaires, avec deux chants doriques de l'amour céleste & du souverain bien, in-4°. Lyon, 1583; le second est Le grand Miroir du Monde, imprimé en 1587, & ensuite en 1593. Il avoit promis un autre Ouvrage en quatre Livres, où il devoit découvrir toutes les merveilles du Globe terrestre: il n'a point paru.

Voy. la Bibl. Françoise de M. l'Abbé Goujet, Tom. XIV, p. 103.

JOSEPH DE L'ESCALE, ou DE LA SCALE, Gentilhomme François, fils de ce tant renommé en tous genres de doctrine Jules César de la Scala, dit Scaliger, tous deux issus des Ducs de Veronne en Italie, &c. Aucun ne peut douter que cetui-cy ne soit réputé l'un des plus doctes & savants gentilhommes de France, soit pour les langues ou pour toutes sortes de disciplines, de quoi rendent un assez suffisant témoignage ses tant doctes Œuvres mis en lumière sur divers sujets, en quoi il n'a point dégénéré de son père, estimé même par ses ennemis le plus savant de notre siècle. Cetui-cy Joseph de la Scala n'a encore rien écrit en notre langue Françoise dont j'aie connoissance, sinon quelques Poëmes qui ne sont en lumière. Il florit cette année 1584, & travaille sans cesse à illustrer les Sciences par ses doctes écrits, tant en Philosophie qu'en Mathématiques.

Nous avons un Recueil de diverses lettres Françoises écrites à Joseph Scaliger, imprimées l'an 1624, in-8°. à Harderwick, par les soins de Jacques de Réves. Il seroit à souhaiter qu'il nous eût donné les réponses que Scaliger y avoit faites en la même langue. A la suite de ses Opuscules Latins, publiés à Paris, in-4°. par Casaubon, en 1610; on lit deux Discours François; l'un De la Jonction des mers, du desséchement des marais, & du moyen de rendre les rivières navigables; l'autre sur quelques particularités de la Milice Romaine, avec des Extraits de deux lettres touchant l'explication de quelques Médailles. Voilà, si je ne me trompe, tout ce que nous avons en François de ce grand homme. (M. DE LA MONNOYE).

Joseph Scaliger, le dixième enfant de Jules-César, né à Agen le 4 Août 1540, mort à Leyde le 21 Janvier 1609, sut envoyé à onze ans à Bordeaux pour y étudier, d'où son père le sit revenir, à cause de la peste. Il se chargea du soin de ses études, & tous les jours lui faisoit faire une déclamation. A dix-sept ans il composa la Tragédie d'Adipe. Son père étant mort en 1558\*, il vint peu après à Paris, où il apprit en deux mois le Grec sous Turnébe, & se mit en quatre mois en etat de lire tous les Poëtes Grecs. A vingt-deux ans il embrassa le Calvinisme, apprit dans ce temps lui seul les langues Orientales, & étoit tellement appliqué à l'étude, qu'en 1572 il ne s'apperçue point du massacre de la S. Barthelemi. Il étudia la Théologie sous Béze, sortit de France en 1590, & alla être Professeur de l'Université de Leyde pendant 16 ans; étant ensuite Professeur Honoraire à 1600 liv. de pension, il recevoit après soupé la visite de Grotius, Heinsius & Vorstius, qui écrivoient tout ce qu'ils entendoient dire à ce grand homme. Du Moulin le père a donné cette compilation, sous le nom de Scaligerana secunda. Le premier, qui est

de Scaliger lui-même, est meilleur. Joseph Scaliger avoit moins d'esprit que Jules-César son père, mais il étoit plus savant \*\*. (M. FALCONET).

\*Bayle, à l'Article d'Erasme, note K, prouve par d'assez bonnes raisons qu'il ne faut pas s'en rapporter à tout ce que Joseph Scaliger racontoit de son père, ni à la fidélité de sa mémoire sur la plupart des fairs qu'il citoit en conversation. Son Livre, De Emendatione temporum, est le premier Ouvrage où la Chronologie soit bien traitée. Il est très-bon, malgré les critiques amères qu'en a faites le P. Petau, Jésuite; il avoit intérêt de le déprimer pour faire valoir son Rationarium temporum, qui cependant n'auroit peut-être jamais existé sans l'Ouvrage de Joseph Scaliger sur le même sujet.

Voy. les Mémoires de Niceron, Tom. XXIII, pag. 279.

\*\* Du Bartas parle de Scaliger en sa Seconde Semaine, en ces termes: 
"Scaliger, merveille de notre âge, le Soleil des Savans, qui parle élégament Hébreu, Grégeois, Romain, Espagnol, Allemand, François, Nubien, Arabique, Syriaque, Persan, Anglois & Chaldaïque, & qui peut se
transsigurer au riche & au sonple esprit en sel Auteur qu'il veur, digne
sils du grand Jules, & digne encore de Sylve, son aîné, que la
"Gascogne honore".

JOSEPH GAUCHER, Avallonnois, ou d'Avalon en Bourgogne. Il a traduit de Latin en François plusieurs Traités de S. Augustin: savoir est de la vie chrétienne, avec les Traités de Charité & de la Vanité de ce siècle & monde inférieur, de l'Obédience & Humilité, & l'Eschelle de Paradis, le tout imprimé à Paris par Jean Foucher l'an 1542.

JOSQUIN DES PRETZ, natif du pays de Haynault en la Gaule-Belgique, l'un des premiers & des plus excellens & renommés Musiciens de son siècle. Il a mis plusieurs chansons en Musique, imprimés à Paris, à Lyon, à Anvers & autres lieux par une infinité de sois.

Il falloit écrire Desprez. Simler qui dans son Abrégé de Gesner a dit Jodocus à Prato, devoit dire à Pratis. On voit que Josquin, comme si l'on écrivoit Jossequin, est un diminutif de Josse. La Musique de Josquin étoit fameuse, même en Italie. Le Doni, dans sa Libraria, au Chapitre intitulé La Musica Stampata, n'oublie pas Le Messe di Josquino cinque Libri. Voy. M. le Duchat sur le mot Josquin Desprez, dans Rabelais au Prologue du IVe Livre. (M. de la Monnove).

JOSSE DE DAMHOUDERE (Messire). Chevalier, Doc-

teur ès Droits, jadis Conseiller & Commis des Domaines & Finances de l'Empereur Charles V, & encore du Roi Catholique son fils, &c. Il étoit Flamand de nation, & étoit homme sort versé en la Jurisprudence. Il a écrit en Latin une Pratique judiciaire ès causes civiles, laquelle il a depuis traduite en François, imprimée à Anvers chez Jean Bellere l'an 1572. Il a écrit une pratique criminelle, imprimée en ladite ville d'Anvers. Il a écrit un autre livre qu'il a, ce me semble, intitulé le Garand des Pupiles \*. Il florissoit l'an 1570.

\* Le Livre que La Croix du Maine appelle le Garand des Pupilles est un Livre Latin de Damhoudere, intitulé Pupillorum Patrocinium. Il a été imprimé à Anvers en 1564, in-4°. On a aussi imprimé au même lieu & dans le même format, en 1571, un autre Ouvrage Latin de cet Auteur: Paraneses Christiana. Sa Pratique Criminelle est un très-bon Ouvrage; la meilleure Edition est celle d'Anvers, 1562, in-4°. beaucoup plus ample que les précédentes, & ornée d'un grand nombre de gravures en bois, qui ne sont pas sans mérite. Damhoudere étoit né a Bruges d'une famille noble. Il posséda long-temps de grandes charges à la Cour de l'Empereur Charles V & de Philippe II; il avoit épousé Louise de Chantraines, qui mourut en 1575; pour lui il mourut le 22 Janvier 1581, dans la soixante-quatorzième année de son âge, ainsi que l'indique son Epitaphe, rapportée par Aubert le Mire. (Elog. Belg. pag. 85).

ISAAC HABERT, Parisien, valet de chambre du Roi Henri III, frère de Susanne Habert, Dame des Jardins, (de laquelle nous ferons mention ci-après en son ordre) tous deux ensans de seu Pierre Habert, l'un des excellens Écrivains de son temps, & duquel nous parlerons en son lieu. Ledit Isaac a mis en lumière plusieurs de ses Sonnets & autres Poësies, imprimées à Paris chez Abel l'Angelier l'an 1582. Il florit à Paris cette année 1584\*.

\* Cette famille HABERT s'est fait un nom dans la Littérature. Celui-ci a fait un Poëme des Météores en trois Livres, suivant la Physique d'Aristote & celle de Pline, Ouvrage assez curieux. — Il sur père d'Isaac Habert, Evêque de Vabres, mort en 1668, connu par ses Ouvrages Théologiques & ses Poësies Latines.

ISAAC JOUBERT, natif de Montpellier, fils aîné de seu M. Laurent Joubert, Docteur en Médecine & Chancelier de l'Université

l'Université de Montpellier, &c. (duquel nous serons mention ci-après). Il a traduit de Latin en François deux Paradoxes Latins de sondit père, dont le premier est, que les poisons ne peuvent être baillés à certain jour, & ne faire mourir à certain temps: le second est qu'il y a raison que quelques-uns puissent vivre sans manger, durant plusieurs jours & années, le tout imprimé à Paris avec la seconde partie des Erreurs populaires de Laurent Joubert, père dudit Isaac, &c. chez Abel l'Angelier l'an 1579. Il a encore écrit une apologie de l'ortographe François, duquel sait mention Chrestosse de Beauchastel en ses annotations sur l'orthographie de M. Joubert, &c. Il florit à Paris cette année 1584, âgé de vingt ans, ou environ.

ISAAC DE MALMEDY, (parent de maître Symon de Malmedy, Docteur en Médecine à Paris, &c.). Il a écrit un Traité ou brief Discours de l'origine & descente de la noble & ancienne maison de Crouy ou Croy en Picardie, Ducs d'Arscot, imprimé l'an 1566 in-8°. & contient cinq feuilles. Il a davantage écrit de l'art militaire, usité entre plusieurs peuples & nations; Discours de toute l'Italie, de la Cour des Princes, de l'Etat de la Noblesse & origine des Chevaliers. Je ne sais s'il a fait imprimer les Livres susdits. Il en fait mention en l'Epître envoyée à son cousin Symon de Malmedy, imprimée avec le Discours de la Maison de Crouy, &c.

ISABEAU DE VAUMENY, Damoiselle Parisienne, fille de M. de Vaumeny ou Vaux-menil, (l'un des plus excellens & des plus renommés hommes pour le jeu du Luth, qu'autre qui soit en Europe) Elle a écrit plusieurs belles choses tant en prose qu'en vers François, non encore mises en lumière. Elle florit à Paris cette année 1584.

ISNARD DE DEMANDOLS, Poëte Provençal. Il a écrit plusieurs Poëmes en langue Provençale, non encore imprimés\*.

<sup>\*</sup> Voy. Jean de Notre-Dame, Chap. 65. LA CR. DU M. Tome II.

JULES CÆSAR LE BEGUE, Picard de nation, Poëte François, &c. Il a composé le Rebus de la France, imprimé à Paris chez Jean le Clerc.

JULIEN DES AUGUSTINS, Lyonnois. Il a traduit de Latin en François les Fables d'Efope & les Facéties de Poge, Florentin, imprimées à Lyon par les Huguetans.

<sup>3</sup> Cette Traduction des Contes de Poge par Julien des Augustins paroît dissérente de celle que du Verdier, au mot Poge, dit avoir été imprimée in-4°. chez Olivier Arnoullet, Il faudroit les consérer ensemble pour en juger. Il en parut, en 1712, une imprimée à Amsterdam, in-12. antique, nullement sidèle, moins ample de deux cens Contes que l'Original, avec des séssexions de l'Edireur, très-dignes d'accompagner une telle version. (M. DE LA MONNOYE).

JULIEN DE BAIF, Gentilhomme du Maine, Prothenotaire du S. Siège Apostolique, Chanoine en l'Eglise du Mans, Seigneur d'Espineu le Chevreul au Maine, parent de Lazare de Baif, sieur des Pins en Anjou (duquel nous avons fait mention ci-dessus, comme aussi nous avons parlé de son fils Jean Antoine de Baif, &c). Ledit Julien de Baif étoit homme docte & de grand jugement; je ne sais si c'est celui duquel il se voit un Discours de son voyage en Hiérusalem: car cettuy-cy chanta sa première Messe au Saint Sépulchre dudit lieu; mais pource qu'ils ont été cinq frères de ce nom de Baif, qui ont voyagé en Hiérusalem, je ne peux assurer si ç'a été cettuy-cy qui a composé ledit voyage. Et faut encore noter ici une chose très-admirable & bien digne de remarque, c'est qu'il y a eu cinq frères de cette maison de Baif, lesquels se trouvèrent en Hiérusalem, sans que pas un d'eux eût donné avertissement de partir pour y aller, & tous s'acheminerent sans le sçu l'un de l'autre. J'ai entendu qu'il y avoit en l'Abbaye de S. Calais & autres lieux un tableau faisant mention de cette Histoire; mais elle ne s'y voit plus, à cause que les troubles & séditions advenues pour la Religion ont causé ces ruptures & brisemens d'Eglises, & par conséquent ce qui étoit de beau & de mémorable en icelles. Or, pour revenir au propos

dudit fieur d'Espineu, Julien de Baif, je n'ai point connoissance d'autres de se écrits; toutesois j'ai opinion que ce voyage de Hiérusalem aye été composé par icelui. Il se voit écrit à la main chez Monseigneur de Malicorne, Messire Jean de Chourses, son parent, en sa terre de Mengé au Maine, & autres lieux & Seigneuries qu'il possède. J'ai aussi entendu que Madame Catherine de Chourses, Abbesse du Pré près la ville du Mans (sœur dudit sieur de Malicorne) a la copie dudit voyage, lequel elle sera mettre en lumière quand il lui plaira. Il slorissoit en l'an de salut 1519.

JULIEN BAUDON, Angevin. Il a traduit de Latin en François le Livre des Fascinations, Charmes & Sorcelleries d'un Auteur, nommé Varius 1 (qui est un autre Livre que celui de Jean Wier, dit Wierus), imprimé à Paris chez Nicolas Chesneau, l'an 1583 (in-4°.)

Léonard Vair de Bénévent, Chanoine Régulier de Sainte Sophie, de l'Ordre de S. Benoist, est nommé Leonardus Vairus, au titre de son Livre de Fascino. (M. DE LA MONNOYE).

JULIEN BELIN, Manceau, grand Musicien & excellent joueur de Luth. Il a composé plusieurs Motets, Chansons & Fantaisses, lesquelles il a réduites en tablature de Luth, imprimées à Paris chez Nicolas du Chemin, l'an 1556. Il florit au Pays du Maine cette année 1584.

JULIEN LE BRETON, dit BRITONIS, de l'Ordre des Frères Mineurs ou Cordelier du Convent du Mans, Confesseur de Madame Marie, Royne de France. Il a prononcé plusieurs Sermons François non encore imprimés. Il mourut à Paris l'an 1291, & est enterré ès cloîtres des Cordeliers à Paris.

La Reine Marie, dont ce Cordelier étoit Confesseur, est Marie de Brabant, semme de Philippe, dit le Hardi, morte l'an 1321, & enterrée aux Cordeliers de Paris. (M. DE LA MONNOYE).

JULIEN COURVAISIER, Sieur du Plessis, natif de la ville du Mans, Avocat du Roi au Siège Présidial & Sénéchaussée

du Maine, jeune homme fort docte en Grec & Latin & très-éloquent en notre langue Françoise, en laquelle il a écrit & composé plusieurs doctes Harangues qu'il a prononcées devant Messieurs dudit Siège Présidial, lorsqu'il étoit Avocat du Roi, de laquelle charge il s'est démis pour avoir plus grande commodité de vaquer à ses études, lesquelles il présère à toutes autres choses, & principalement aux honneurs mondains & charges publiques, lesquelles acquèrent fort peu d'amis & causent beaucoup d'inimitiés, si l'on veut exercer sa charge selon Dieu, & ne respecter les hommes que suivant leur bon droit & juste occasion de procéder, qui sont choses trop rares en ce siècle, & qui détournent les plus advisés à prendre autre parti, ou bien s'ils en ont, de s'en défaire pour avoir égard à choses qui leur pourront apporter plus de profit en leur ame & plus de réjouissance en cette vie mortelle. Il n'a encore fait imprimer. aucunes de ses Œuvres Françoises non plus que de ses Latines. Il florit au Pays du Maine cette année 1584.

JULIEN DAVI DU PERRON, natif de Saint Lo en Normandie, homme fort docte, grand Théologien, Philosophe, Mathématicien & Médecin, &c. (père de Jaques Davi du Perron, duquel nous avons fait tant honorable mention ci-devant) &c. Il a écrit quelques discours très-doctes touchant les fontaines & leur origine, avec plusieurs beaux secrets sur cette matière. Il a davantage écrit un Traité de la maladie des gouttes (duquel mal il étoit fort travaillé durant sa vie) lequel Traité est si docte, que les plus favans Médecins sont contraints d'attester qu'ils n'ont rien vu ou lu, écrit de plus docte sur cette matière: par les anciens Médecins. Ces Livres ne sont encore en lumière: quand il plaira à son fils de les faire imprimer, ensemble plufleurs autres que sondit père a écrits sur plusieurs différens sujets, il fera paroître combien ce lui est d'honneur que d'avoir eu pour père & précepteur tout ensemble, un si grand &: docte personnage qu'étoit ledit Julien Davi du Perron. Il

mourut à Paris, l'an 1583, âgé de cinquante-cinq ans, ou environ\*.

\* Voy. ci-dessus le mot Jacques Davi du Perron.

JULIEN FRESNEAU, Docteur en Théologie à Paris, de l'Ordre des Frères Prêcheurs ou Jacobins du Convent du Mans, natif de la Paroisse de Thorigné au Maine, non loin de la Seigneurie de la Croix, &c. homme estimé très-docte & fort grand Théologien (comme aussi il étoit en esset). Il a écrit plusieurs Livres contre Pierre Martir (l'un des plus doctes des Protestans) lesquels ne sont encore imprimés, non plus que ses Sermons & autres Œuvres en Théologie tant en Latin qu'en François. Il mourut sous le règne de Henri III. \*

\* Il mourut le 24 Février 1575 à Angers un Jeudi d'après le premier Dimanche du Carême, qu'il avoit commencé à y prêcher.

JULIEN GAUCHER, Sieur de Richelleu, frère aîné de M. Gaucher, Avocat du Roi au Mans, &c. tous deux fils de M. le Lieutenant du Château-du-Loir, à dix lieues du Mans sen laquelle ville du Château-du-Loir lès susdits ont pris leur origine & naissance, &c). Cetuy-cy nommé Julien étoit homme fort docte & bien complexionné, & avoit beaucoup de bonnes parties en sui qui le faisoient aimer, & le rendoient recommandable entre toutes compagnies d'hommes vertueux: il sut sitôt ravide la mort (laquelle ne pardonne à aucun) qu'il n'eut le loisir de mettre en sumière ses belles conceptions, car il trépassa à Poictiers l'an 1572, en laquelle ville il s'étoit acheminé pour étudier aux Loix.

JULIEN HASART, natif d'Enghuien sur les frontières de Picardie, de l'Ordre des Carmes. Il mourut l'an 1525. Je n'ai pas connoissance de ses écrits François. Il y a un autre Philippes Hasart, Musicien, duquel nous parlerons ci-après.

JULIEN DE MEDRANE, Espagnol, Gentilhomme servant de la très-illustre Roine de Navarre, Marguerite de France, Sœur de Henri III, &c. Il a écrit un Livre partie Espagnol, intitulé La Sylva curiosa, rempli de plusieurs Poëmes François, soit d'Enigmes, Epitaphes, Epigrammes & autres choses semblables, imprimé à Paris l'an 1583, auquel temps florissoit ledit Medrane en ladite ville, &c. 1.

L'Auteur ayant dessein de donner une suire de sa Silva, l'avoit intitulée Libro Primero, mais il est mort avant que d'en donner un Segundo. (M. DE LA MONNOVE).

JULIEN DE ROSOY, de l'Ordre des Carmes. Il a écrit un Livre qu'il a intitulé Le Relief de l'ame pécheresse, imprimé à Paris l'an 1542 chez Jean André.

JULIEN DE S. GERMAIN, Docteur en Théologie à Paris, homme des plus doctes Théologiens, & vivant d'une vie autant sainte & louable que pas un autre de sa robe, ce qui est cause de le faire tant aimer & respecter du très-chrétien Roi de France & de Polongne Henri III, lequel l'a d'ordinaire au service de Sa Majesté, pour les rares vertus qui reluisent en icelui Seigneur de S. Germain. Il a prononcé une sienne fort docte & bien élégante Oraison funèbre en l'Eglise de Notre-Dame à Paris, l'an 1583 aux honneurs funèbres de Messire Jean-Baptiste Castel, Evêque d'Arimini en Italie, Nonce de Sa Sainteté vers le Roi de France Henri III, imprimée à Paris chez Henri Thierry l'an 1583, sans que ledit sieur de Saint-Germain y aie voulu mettre. son nom, pour n'être homme curieux de gloire & honneurs mondains, aussi que sa principale étude est d'écrire en Latin, comme nous dirons autre part. Il florit à Paris cette année 1584, âgé d'un soixante ans ou environ.

JULIEN TABOUÉ, ou TABOUÉT, dit en Latin TABORTIUS, natif de la Paroisse de Chantenay à quatre lieues de la ville du Mans, Procureur du Roi au Parlement de Chamberry en Savoye, l'an 1557. Cettui ci étoit homme fort docte ès langues, grand Théologien, Jurisconsul & Orateur, Historien &

Philosophe, & sur-tout bien versé en la Poësie Latine, de quoi il a donné très-ample témoignage par ses Œuvres Latines mises en lumière, & imprimées à Lyon par Boudevile, Jean Edouard & autres, & encore par ses Oraisons forenses, imprimées à Lyon & à Paris. Il a écrit en prose Françoise l'Histoire de France, laquelle n'a encore été mise en lumière: Messire Gabriel de Minut, dit Munitius, fils du premier Président de Tolose (comme nous avons dit ci-dessus parlant de lui) a ladite Histoire par devers lui égrite à la main, laquelle il mettra bientôt en lumière, avec un Discours de la vie dudit Tabouet, selon que j'ai entendu des parens dudit Tabouet. Il mourut à Tolose sous le règne de Charles IX, ou environ. Jean Papon a fait un ample Discours des Arrêts donnés contre ledit Julien Taboué, lesquels se voient au Recueil qui en a été imprimé tant de fois à Paris & à Lyon, lequel Arrêt il semble qu'il l'aie employé par animosiré, car il lui donne un autre titre qu'aux autres desquels il fait mention 1, l'appelant La Chasse du Tabouet. Mais qui aura lu les vers Latins, composés par lui, & envoyés audit Papon, il trouvera qu'il lui a fait injure de n'avoir employé tous les autres Arrêts qu'il avoit obtenus en divers Parlemens de France, étant iceux à son profit & avantage. Voici donc la copie des vers dudit Tabouet, Procureur du Roi à Chamberry, lesquels j'ai bien voulu employer ici, pour montrer que le pays du Maine ne doit être scandalisé pour un, qui a pris naissance en icelui, & que c'est chose douteuse du fait narré audit Arrêt, puisqu'il y en a tant d'autres contraires, & qu'un seul qui a été contre lui, a été mis en lumière, & les autres Jean Papon les a passés sous filence en son Recueil.

Ad Joannem Paponem, Forensium placitorum Colledorem repetitium, Julianus Taboët us Jureconsultus.

Quòd me in calce operis, carbone notaveris atro,
Hoe tibi non laudi, fed victo dabitur.
Hoc lupus & turpes faciunt mortentibus urst,
Urst odium exerces, inglivitanque lupi.

. Que sola officiunt, decreta novissima, narras: Sed mea, que longè plura fuere, taces. Atqui opera pretium fuerat, placita omnia certo · Ordine, Rapsodiis inseruisse tuis. Retia decipiunt, mi crede, forensia multos, Qua non tenduntur milvio & accipitri. Centum ego decretis fueram sine fraude', Senatu In triplici victor, preside Justitia. Jure meo & causa fretus, tandem extra Senatum Insperato equidem fulmine succubui. Hactenus oppressus jacui mæroris in aula : In pradam cecidit Musa, salusque mea.

Ces vers susdits se voient imprimés à Lyon, l'an 1560, chez Nicolas Edouard, avec plusieurs autres qu'il envoie à tous les plus renommés Présidens & Conseillers des Parlemens de France, lequel Livre il intitule Epididica ad Christianos pacis Authores. Il avoit un fils nommé Raymond Tabouet, Avocat à Chamberry. Je ne sais s'il est encore vivant.

- Taboüet, en conséquence des lettres de révision obtenues contre lui, ayant été condamné par Arrêt du Grand Conseil, le 12 Octobre 1556, à faire amende honorable tête nue, pieds nuds, la corde au col & la torche au poing, ne pouvoit disconvenir que l'honneur de ses Parties n'eûr été parlà entlèrement rétabli, & le sien perdu sans ressource. La Croix du Maine auroit donc mieux fait de ne point rappeler le souvenir de cette assaire, n'ayant point sur-tout de meilleure pièce pour réhabiliter la mémoire de son ami, que celle par où il finit son Article, dans laquelle il y a même des fautes de quantité, qu'on ne pardonneroit pas à un Ecolier de troissème \*. (M. pr LA Monnoye ).
- \* Pour bien entendre ce que dit La Croix du Maine de Taboüer, & ce qui est ajouté dans la note de M. de la Monnoye, il faut savoir que Julien Taboüet, Procureur Général du Sénat de Chamberry, s'étant deshonoré par sa conduite dans sa charge, sut reprimandé vivement par Raimond Pellisson, premier Président, en vertu d'un Arrêté de la Compagnie. Taboüet ne respirant que la vengeance, s'adressa à François de Lorraine, Duc de Guise, qui le protégeoir, & auquel il représenta le premier Président de Chamberry & quelques Conseillers comme des Magistrats, qui, par leurs prévarications méritoient des punitions exemplaires, avec confiscation de biens. Le Duc de Guise eut le crédit de faire nommer le Parlement de Dijon

pour connoître de cette affaire, ne doutant pas qu'étant Gouverneur de la Province de Bourgogne, il ne donnât aux accusations de Taboüet tout le succès qu'il pouvoit en espérer, & qu'il n'eût les confiscations des biens que le Roi lui avoit accordées dans toute l'étendue de ses gouvernemens. Cela ne manqua pas d'arriver: Pellisson & trois Conseillers du Sénat de Chamberry furent condamnés par Arrêt du 18 Juillet 1552 à faire amende honorable, la torche au poing, dans les termes prescrits par l'Arrêt, & à de très-grosses amendes. Pellisson, par le crédit du Connétable de Montmorenci, parvint à obtenir des lettres de révision, malgré les oppositions du Parlement de Dijon, qui ne pur empêcher que l'affaire ne fût revue de nouveau par des Commissaires tirés en pareil nombre des Parlemens de Paris & de Dijon, & par six Maîtres des Requêtes qui leur furent joints. Ces nouveaux Juges rendirent un Arrêt le 12 Octobre 1556, par lequel Pellisson & ses co-accusés furent absous; Taboüer condamné à faire amende honorable sur le perron du Palais, & de-là conduit au Pilori des Halles, pour y être tourné trois tois, conduit après à Chamberry, pour y renouveller la même satisfaction, & confiné ensuite en Savoye, ou en tel autre endroit du Royaume qu'il plairoit au Roi. Le premier Président & les trois Conseillers furent rétablis dans leurs charges, dont ils avoient été déclarés incapables par le Parlement de Dijon, & obtinrent de très-grosses amendes contre Tabouet, qui perdit son état, son bien & son honneur sans ressource, & que l'on croit être mort à Toulouse en 1562, où il gagnoit sa vie à enseigner le Droit.

Ménage, Histoire de Sablé, pag. 14, remarque avec raison que Taboüet sut condamné par Arrêt du Parlement de Paris, & non pas par Arrêt du Grand Conseil, comme le dit M. de la Monnoye. Raimond Pellisson étoit Bisayeul du fameux Paul Pellisson, de l'Académie Françoise.

Voy. le Catalogue des Ouvrages de Taboüer dans les Mémoires de Niceron, Tom. XXXVIII, pag. 240 & suiv.

JULIEN DU THIER, Gentilhomme du Maine, excellent Poëte Latin & François, & grand Musicien, neveu de Messire Jean du Thier, sieur de Beauregard, Secrétaire d'Etat sous le règne de Henri II, &c. comme nous avons dit ci-devant. Il a traduit de Latin en François l'Histoire Romaine de C. Velleius Paterculus, non encore imprimée. Il a écrit & composé plusieurs Poësies Françoises, lesquelles ne sont encore en lumière. Il florissoit l'an 1574. Je ne sais pas s'il est encore vivant.

S'ensuivent les noms d'aucuns Auteurs, lesquels j'ai mis expressément à la fin de la lettre I, pour ne savoir leurs propres appellations. JOLIVET, natif de Paris, ancien Poëte-François, fort renommé de son temps. Il a écrit plusieurs Chansons d'amours. Il florissoit en l'an 1260, ou environ.

JONGLET, ancien Poëte François & très-excellent joueur d'instrumens de musique en l'an 1260, ou environ, sous l'Empereur Conrad. Il a écrit plusieurs Fabliaux & Chansons d'amours. Voyez Claude Fauchet qui en parle en son Recueil des Poëtes \*.

\* Voy. Fauchet, Chap. 81.

- I. FAUVERMY. Il a écrit en vers François un Livre intitulé le Ruynement de Mars, imprimé à Paris du temps du Roi François I, sous lequel il florissoit.
- I. DE FORGES. Il a écrit en prose Françoise le voyage de M. de Lautrec, contenant la prise du Bosque & de Pavie, ensemble la réduction de Genes, d'Alexandrie & autres villes & châteaux en la Duché de Milan, prises par ledit sieur de Lautrec, imprimé l'an 1527, auquel temps ledit de Forges slorisfoit à Pavie en Italie.
- I. PALLET, Saintongeois. Il a traduit d'Italien en François un Discours de la Beauté des Dames, imprimé à Paris par Abel l'Angelier l'an 1578.
- I. LE PAULMIER, Docteur en Médecine <sup>1</sup>. Il a écrit un brief Discours de la préservation & curation de la peste, imprimé à Caën en Normandie chez Pierre le Chandelier l'an 1580.
- <sup>2</sup> C'est Julien le Paulmier, père de Jacques le Paulmier, dont nous avons Exercitationes in optimos ferè Auctores Gracos, imprimées à Leyde, 1668, in-4°. Julien le Paulmier, Médecin à Caën, y mourut à l'âge de 68 ans. Il eut pour disciple Jacques de Cahaignes, Médecin aussi à Caën, qui traduisit en François son Livre de la Peste, ci-dessus mentionné, & un autre de Pomaceo, c'est-à-dire, du Cidre. (M. De la Monnoye).
- I. PITHOU, ou PITOU, Docteur ès Droits. Il a écrit un Livre touchant la Police & Gouvernement des Républiques,

imprimé à Lyon. Je ne sais s'il est parent de M. Pierre & François les Pithouz, tant renommés au Parlement de Paris & autres lieux, pour leur grand savoir & doctrine, lesquels sont natifs du pays de Champagne, comme nous dirons parlant dudit Pierre par ci-après en son ordre.

- <sup>1</sup> Ce Jean Pithou étoit apparemment oncle de Pierre & François Pithou. Nicolas Bourbon l'Ancien, Liv. VIII de ses Nuga, en adresse la quatre-vingt-dix-huitième Epigramme Joanni Pithoo, Jurisconsulto Trecensi, eloquentissimo viro, qui n'est autre assurément que le Jean Pishou, ici mentionné, dont cependant nul des quatre habiles Ecrivains de la vie de Pierre Pithou n'a dit le moindre mot. (M. DE LA MONNOYE).
- I. RAPHAEL, Provençal, de l'Ordre de S. Dominique en Provence. Il a écrit la vie de Saint Aulzias de Sabran, Comte d'Arian, glorieux Confesseur & vierge, imprimée à la requête de Messire Pierre de Sabran, Seigneur de Beaudiner en Provence, &c. Jean Treperel a imprimé ladite vie à Paris il y a près de soixante ans ou plus.
- <sup>1</sup> JEAN RAPHAEL. Les PP. Quétif & Echard n'ont pu deviner la fignification de cet I. Ils mettent seulement l'Auteur en 1500, & disent qu'il dédia cette Vie d'Aulzias (ou Elzear \*) à Louis XII, dont le règne commença au mois d'Avril 1498. Jean Tréperel, l'Imprimeur du Livre, n'a pas, que je sache, imprimé au-delà du quinzième siècle. (M. DE LA MONNOYE).
- \* S. Elzéar, Comte d'Arian, Baron d'Ansin, &c. mourut à Paris le 27 Septembre 1323. Plusieurs Auteurs ont écrit sa vie. Celle que composa J. Raphaël sut imprimée à Paris, en 1524, in-8°. Il y en a une Edition plus ancienne, in-4°. sans date.
- I. ROBERT, Juge oriminel à Nismes en Languedoc. Il a écrit quelques Mémoires touchant les Antiquités de Nismes, comme témoigne B. de la Tour d'Albenes, en sa Choreide ou Louange du Bal.
- J. D. L. Gentilhomme François. Il a écrit un Discours du siège tenu devant la Charité l'an 1577, imprimé à Paris chez Jean de Lastre audit an.
  - J. D. L. Avocat au Parlement de Paris. Il a écrit une lettre

missive à un Conseiller, étant aux grands jours à Poictiers, l'an 1567, ou 1568, imprimée audit an.

- I. D. S. A. Il a écrit un Discours de la similitude des règnes du Roi S. Loys & de Charles IX, imprimé sur la sin de l'Histoire des Albigeois, traduite par M. de Saincle-Foy.
- I. D. S. M. Il a traduit en vers François, les Sentences selectes de Periander, Publian, Seneque & Isocrate, imprimées à Paris l'an 1561, par Vincent Sertenas.
- I. G. A. Avocat au Parlement de Paris. Il a traduit d'Italien en François, la Description de toute l'Isle de Cypre, écrite premierement en Langue Italienne, par frere Estienne de Lusignan, &c. imprimée à Paris, chez Guillaume Chaudiere, l'an 1580.
- Ilest bon de remarquer ici que cet Ouvrage est ci-dessus, au mot Estienne de Lusignan, rapporté par La Croix du Maine, comme écrit en François par Etienne de Lusignan même, ce que les PP. Quétif & Echard n'ont point observé. (M. de la Monnoye).
- I. R. D. L. Il a écrit une amiable Remontrance aux Lyonnois, lesquels par timidité & contre leur propre conscience, continuent à faire hommage aux Id. imprimée avec le premier Livre des Mémoires de l'Est, de la F. <sup>1</sup>
- L'Ette Rémontrance prétendue amiable, inférée au premier Tome des Mémoires d'Etat de la France, est d'un Protestant outré, qui accuse les Catholiques Lyonnois de rendre un culte religieux à des idoles. (M. DE LA MONNOYE).
- I. S. P. Il a écrit en vers François, un Discours sur la most de Gaspard de Colligny, qui sut Amiral de France, & de ses complices, le jour de S. Berthelemy, l'an 1572, imprimé à Paris par Mathurin Martin, audit an.



### LAM.

LAMBERT D'ANEAU, ou DANEAU, Min. à G. l'an 1580, dit Daneus \*. Il a écrit deux Traités nouveaux, desquels le premier traite des Sorciers, & le second contient une brieve remontrance sur les Jeux, cartes & dez, imprimé par Jacques Beaumet, l'an 1579, in-8°. Il a écrit en Latin & en François, un petit Traité contre Lucas Osiander, comme témoigne Jean Bruneau, en son Discours Chrétien, sol. 77, &c.

\* Ce nom s'écrit Daneau, & non pas d'Aneau. Ce Ministre François, né à Gien sur Loire, sur obligé de se retirer en Hollande, où il sur Professeur de Théologie à Leyde. Il sur l'un des plus zèlés partisans du Comte de Leicestre, qui ayant amené six mille Anglois au secours de la nouvelle République de Hollande, en 1685, loin de maintenir sa liberté, tenta de la subjuguer & de s'y faire reconnoître pour Roi. Daneau ne négligea rien pour lui assurer la ville de Leyde; cette faction, dit M. de Thou, Liv. LXXVIII de son Histoire, étoit celle des Prédicateurs de la populace, dont le but étoit de soumettre la République naissante à la domination des Anglois. Ce Professeur sur banni des Etats de Hollande, ainsi que tous les autres Prédicateurs & Ministres qui s'étoient déclarés pour cette cabale. Il se retira en France, où il mourut à Castres, l'an 1596, âgé de soixante-six ans.

On dit qu'il se sit Calviniste à la vue du supplice d'Anne du Bourg. Teissier, Tom. IV, pag. 278. — Outre les Ouvrages cités par les deux Bibliothécaires, il a fait des Aphorismes politiques, dont il est parlé dans les Mémoires de Littérature de Sallengre, Tom. II, pag. 2 & 170... Un Commentaire sur le Livre de S. Augustin, des Hérésies, in-8°. Genève, 1678, dans lequel Bayle relève plusieurs sautes au mot MARCIONITES, note A. (M. FALCONET).

Voy. les Mémoires de Niceron, Tom. XXVII.

LAMBERT LE COURT, dit LI CORS, (selon le langage usité pour lors,) Prêtre, natif de Chasteaudun en Beaulse, près la ville de Chartres. Il a traduit de Latin en vers François, le Roman d'Alexandre le Grand, Roy de Macedone\*.

\*C'est-à-dire, qu'il commença à le traduire, & qu'il fut achevé par Alexandre de Paris. Pâquier remarque que dans ces temps, lorsqu'un Ouvrage, commencé par un bel-esprit, n'en étoit pas achevé, un autre le continuoit. Voy. DU VERDIER à ce mot.

LAMBERT DANEAU, Voy. ci-dessus Lambert D'Aneau, écrit par A.

LAMBERT FERRIS, ancien Poëte François, l'an 1260, ou environ. Il a écrit plusieurs Chansons amoureuses, non encores imprimées \*.

\* Voy. Fauchet, Chap. 64.

LANCELOT DE CARLE, Evêque de Riez, Gentilhomme Bourdeloys, premierement Aumonier de M. le Daulphin de France, &c. Il étoit très-excellent Poëte Latin & François, & bien docte en Grec \*. Il a écrit une Lettre ou Epître au Roy, touchant les actions & propos de seu M. le Duc de Guise, Messire François de Lorraine, &c. depuis sa blessure jusques à son trépas, imprimées à Paris & en autres lieux; il a traduit de Latin en François, un Traité de Stanislaus Hossus, de l'expresse parole de Dieu, imprimé à Paris chez Vascosan, l'an 1562; il a traduit de Grec en vers François, l'Odissée d'Homere, comme témoigne Jacques Peletier du Mans, sur la fin de sa Traduction des deux premiers livres de l'Odissée, &c. il a écrit en vers François, les Canciques de la Bible, & deux Hymnes que l'onchante en l'Eglise, imprimés à Paris, chez Vascosan, l'an 1562; le Cantique des Cantiques de Salomon, paraphrasé en vers François, par ledit de Carle, imprimé par Vascosan, en l'an susdit 1562; l'Ecclésiaste de Salomon, avec quelques Sonnets chrétiens, paraphrasé en vers François, imprimé par Nicolas Edoüard, l'an 1561; Epître en vers François, contenant le procès-criminel, fait à l'encontre de la Roine d'Angleterre, Anne Boulant, &c. imprimé à Lyon, l'an 1545; il a traduit de Latin en François par le commandement de la Roine mere du Roy, l'Eloge ou vie de Henry II du nom, Roy de France, écrite en Latin par Pierre de Paschal, Gentilhomme du bas pays de Languedoc, &c. imprimé à Paris chez Michel Vascosan,

& d'autant que ledit Vascosan est mort, ses livres se vendent chez Federic Morel, son gendre & héritier principal, dequoi j'avertis les lecteurs, asin de trouver les susdits livres plus aisément. Il a écrit plusieurs autres Livres, mais je n'en ai pas connoissance; il florissoit sous Henry II, l'an 1559.

- <sup>1</sup> Béze, en deux endroits de son Histoire Ecclésiastique, a parlé fort malignement de la lettre qu'écrivit cet Evêque à Charles IX, touchant les dernières heures de François, Duc de Guise, tué par Poltrot\*. (M. DE LA MONNOYE).
- \* Ce Lancelot de Carles étoit fils de Jean de Carles, Président au Parlement de Bordeaux. Il fut employé dans quelques négociations par Henri II, qui l'envoya à Rome en 1547, au sujet de l'alliance que le Pape avoit proposée au Roi. De Thou, qui rapporce ce fait au Liv. III de son Histoire, donne dès-lors à Carles le ture d'Évêque de Riez: Missus & eo mox Lancilotus Carleus, Rejiensis Episcopus. Cependant il ne prit possession de cet Evêché qu'en 1550, selon les Auteurs de la nouvelle Edition de la Gaule Chrétienne, qui semblent même reculer jusqu'à cette année la mort de son prédécesseur. (Gall. Christ. Tom. I, Col. 409). On ne sait pas mieux la date de la mort de Carle, que celle de son avénement au Siège de Riez. Il vivoit encore en 1563. Ce fut dans certe année qu'il publia à Paris, in-8°. un Recueil de plusieurs propos tenus par François de Lorraine, Duc de Guise, qui fut traduit en Latin par un Doctour de Sorbonne. Comme dans ce Recueil il avoit avancé contre la Duchesse de Guise, à l'occasion de l'assassinat du Duc, des choses que l'on vouloit détruire, on fit imprimer la même année 1563 à Paris, in-8°. sa Lettre au Roi, contenant les actions & propos de M. le Duc de Guise, depuis sa blessure jusqu'à son trépas, & non pas depuis sa mort jusqu'à son trépas, comme on lit dans la Biblioth. Histor. de la Fr. du P. le Long, auquel on ne peut pas imputer cette ridicule méprise de Copiste. Ronfard, Joachim du Bellay, le Chancelier de l'Hopital ont beaucoup loué les Poësies de l'Evêque de Riez. De Lurbe dit qu'il passa presque toute sa vie à Paris, fort ostimé des Savans, & entièrement occupé des Lettres.

LANCELOT VOISIN, ou du Voesin, sieur de la Popelintere, Gentilhomme François, né en la Gaule Aquitanique ou Guiennoise. Il a écrit l'Histoire des troubles & guerres Civiles avenues en France, pour le fait de la religion, depuis l'an 1555, auquel finit l'Histoire ou Commentaires de Jean Sleidan, Alleman de Nation, jusques en l'an 1581; imprimée à la Rochelle, chez François Hotin, ou Haultin, l'an susdit 1581, en deux volumes. Faut noter que celles qui ont

été écrites par Jean le Frere de Laval, & par un nommé Piguerre sont prises en partie de ladite Histoire du sieur de la Popeliniere, & que ce qu'il y a de différence, entre icelles, c'est que ils ont ôté, tout ce qu'ils ont vu qui étoit au désavantage des Catholiques, &c. Il a traduit d'Italien en François, un Livre de finesses & ruses de guerre, imprimé à Paris, l'an 1571, chez Nicolas Chesneau; le Livre des trois Mondes, imprimé à Paris chez Pierre l'Huillier, in-4°. l'an 1582, & depuis in-8°. audit an; il a écrit, (outre les Œuvres que nous avons ci-dessus alléguées,) un fort docte Livre plein de belles recherches & très-dignes de grande recommandation, sçavoir est un Traité du premier langage usité entre les François ou Gaulois, & les changemens d'icelui, ensemble des mutations de la République Françoise, avec la langue d'iceux tout ensemble; ear il y a le premier langage des François, usité sous le règne de Charles le Grand, dit le Magne, (duquel nous avons parlé ci - dessus à la lettre C) lequel étoit François - Alleman, ou Theutonic-Gaulois, & depuis il a été appelé Roman ou Romain, & encore il a eu divers changemens, lesquels sont fort bien rapportés au Livre sussitif du dit sieur de la Popeliniere, lequel Œuvre n'est encore en lumiere, & c'est pourquoi (ne l'ayant point vu,) je n'en peux parler en cet endroit que comme par conjecture. Il florit cette année 1584, âgè de 40 ans ou environ, & a encore plusieurs beaux Ouvrages à mettre en lumière, tant de son invention que de sa traduction.

<sup>1</sup> Cet Auteur varie lui-même sur l'orthographe de son nom, qu'il écrit Voisin & Voesin, ce qui se rencontre dans une même Edition.—Germain de la Faille, pag. 239 de ses Annales de Toulouse, Tom. I, dit que la Popeliniere, auparavant Huguenot, mourut Catholique. Ce sut le 9 Novembre 1608; il étoit alors sort âgé. (M. DE LA MONNOYE).

L'Historien LA POPELINIERE, mourut à Paris le 8 Janvier 1608, dans le grand hiver, & fut enterré au Cimetière des Huguenots, Fauxbourg S. Germain, par le soin de du Moulin, aux frais de Scarron l'Apôtre, son parent du côté de sa première semme, auquel il n'en coûta que cinq livres Tournois. Ex Borbonianis. (Cette circonstance d'enterrement semble indiquer qu'il mourut Protestant, quoique le P. le Long dise le contraire, de même que

M. de la Monnoye; le P. Niceron le dit aussi, sans doute sur leur autorité). — La Popeliniere, nommé Lancelot Voisin par de Thou, mourut Asthmatique, fort vieux dans sa chaise auprès du seu, au Fauxbourg S. Germain, le 9 Janvier 1608. Voy. Patin, Lett. 150, Tom. IV. (Il auroit pu ajouter qu'il mourut dans la misère la plus grande, à un âge fort avancé, ce qui est certisé par le Journal de l'Etoile, An. 1608). — Son Histoire excellente (nous verrons plus bas en quoi) ses Trois Mondes assez bons. Laët le cite avec éloge, c'est le jugement de l'Abbé de Longuerue, à qui je parlois de l'Histoire des Histoires de la Popeliniere, qu'il ne connoissoit pas. Il ne parle point de ce qu'il ne connoît pas, cela est louable; mais il paroît méprifer ce qu'il ne connoît pas. (Cela est assez ordinaire à tous ceux qui se sont arrogé une supériorité plutôt idéale que réelle; cette prétention n'en impose que trop souvent au vulgaire). . . (M. Falconet).

\* Patin dit que la Popeliniere a beaucoup pris de Foliéta & de Buchanan. Varillas, Tom. V de l'Hist. des Révolutions, dit avoir aussi remarqué avec étonnement qu'il a inséré, presqu'entières, les Histoires du Président de la Place & du sieur de la Planche dans la sienne, sans avoir fait mention de ces deux Calvinistes, en qualité d'Auteurs, quoiqu'il parle en plus d'un lieu fort avantageusement du Président de la Place, mais sans dire qu'il lui soit redevable d'une partie de son Histoire. — Son Histoire, suivant le P. Daniel, Hist. de France, Tom. III, Col. 1104, est mal écrite pour le temps, mais remplie d'un grand nombre d'excellens Mémoires, où il parle en homme d'Etat & en homme de guerre, comme ayant eu bonne part aux négociations & à l'exécution. La modération & le détail avec lequel il écrit, le fait regarder comme l'Historien le plus digne de foi de tous ceux du Parti Huguenot qui ont rendu compte des guerres civiles.

Voy. les Mémoires de Niceron, Tom. XXXIX, pag. 380.

LANFRANC SYGALLE\*, Gentilhomme natif de Gênes en Italie, Poëte Provençal, Jurisconsul & Orateur très-renommé, l'an 1270. Il a écrit en rithme Provençale, plusieurs chants à l'honneur de la Vierge Marie, & un Chant funèbre, sur la mort de sa maîtresse, Berlande Cybo, Damoiselle Provençale. Il sut tué par quelques voleurs, près de Morgues, en allant de Provence à Gênes, l'an de salut, 1278. Gesnerus sait mention en sa Bibliothèque d'un Jurisconsul nommé Lansrancus Balbus, lequel a écrit des Décisions sur le Droit. Je ne sçai s'il entend parler dudit Lansranc Sigalle, & que ce mot de Balbus ne sût son surnom, mais seulement une épithete, \*\* &c.

\*LANFRANC SYGALLE; c'est ainsi que Jean de Notre-Dame écrit son, nom. Le LA CR. DU M. Tome II.

Jésuite Oldomi, dans son Atheneum Ligusticum, le nomme en Latin Cicada, comme si on eût écrit Cigalle. Ce qui paroît fortisser la conjecture de La Croix du Maine que Lanfrancus Balbus ou Lanfranc le Begue, Auteur d'un Livre de Jurisprudence, est le même que Lanfranc Sygalle, c'est que ce dernier étoit homme de Loi, & bégue, au raport de Jean de Notre-Dame; mais l'Ouvrage de cet Ecrivain sur les Poètes Provençaux mérite bien peu de constance. Il existe dans les Recueils de M. de Sainte-Palaye plusieurs pièces de Poèses de Lancelor Sygalle.

\*\* Voy. Jean de Notre-Dame, Chap. 39.

LANTEOSME DE ROMIEU, Gentilhomme, natif d'Arles en Provence. Il a traduit du Latin en vers François, les Pegmes de Pierre Gostau, dit Costalius, avec les Narrations Philosophiques sur ce Livre de Pegmes, qui sont comme Emblêmes, &c. imprimés à Lyon, l'an 1560, par Macé Bonhomme. Faut noter que ce Livre a été premièrement imprimé sans les Commentaires ou Narrations Philosophiques, lesquelles ont été ajoutées à la seconde impression du Livre.

Il falloit écrire LANTEAUME plutôt que LANTEOSME, nom propre assez extraordinaire, qui a été formé d'Anthelmus, comme d'Anselmus Anseaume, avec cette dissérence que d'Anselmus on n'a pas dit l'Anseaume, comme d'Anthelmus on a fait l'Anteaume, en y préposant l'arricle. (M. DE LA MONNOYE).

<sup>2</sup> Il falloit écrire aussi Pegme, & non pas Pegmes, puisque Pierre Coureau, Petrus Costalius, n'a pas intitulé son Livre Pegmes, Pegmata, mais Pegme, Pegma, dans la fignification d'un échafaut ou théâtre sur lequel on fait pasoître des personnages ou figures. (idem).

LAURE HAYART; Prêtre, natif de la Ville de Ploërmel en Bretagne. Il a traduit en François les dix Livres des Ethiques d'Aristote, lesquels ne sont encore imprimés (comme j'ai entendu de M. de la Couldraye son ami, Avocat au Parlement de Rennes, &c.) Il storit à Paris, l'an 1584.

LAURE ', ou LAURETTE DE SADO (Madame), & selon aucuns de Chiabau, comme l'a écrit un Italien, nommé Nicolo-Franco. Cette Dame Laure tant célébrée par François Pétrarque, Florentin, étoit issue de la noble Maison de Sade ou Sado, tant illustre en Avignon & par toute la Provence; elle naquit

en l'an 1314, le quatrième jour de Juin; elle étoit très-bien versée en la Langue Provençale, usitée de son temps; & a écrit diverses sortes de Poësies en icelle, lesquelles ne sont encore en lumiere; elle mourut en la Ville d'Avignon, l'an 1348, âgée de 34 ans. Qui voudra voir ses louanges, voye les Sonnets de ce divin Pétrarque, tant renommé par toute l'Italie & autres lieux, où ses Euvres ont cours. Le Roy François I écrivit ces vers qui s'ensuivent, en saveur de ladite Dame, lesquels lui servent d'Epitaphe ou Tombeau:

En petit lieu, compris vous pouvez voir,
Ce qui comprend beaucoup par renommée:
Plume, labeur, la langue & le debvoir
Furent vaincus par l'Aimant & l'Aimée.
O gentill'Ame, estant estimée;
Qui te pourra louer, qu'en se taisant?
Car la parole est toujours reprimée,
Quand le subject surmonte le disant.

Je ne ferai pas ici plus ample mention de ladite Dame Laure, me réservant à en écrire plus amplement un Traité particulier que j'ai écrit de sa vie, contenue avec celles de toutes les autres doctes & sçavantes semmes de France, desquelles j'ai écrit les vies, & en prétends faire un jour une Bibliothèque à part, contenant leurs vies & leurs compositions, tant Latines que Françoises.

Laure est une corruption du nom Laurence. Laurent de Médicis n'estjamais nommé que Laurus dans les Epigrammes de Marulle. (M. DE LA MONNOTE).

\*Cette belle Laure, tant chantée par Pétrarque, son honnète & sidèle Amant, sur aussi télèbre par son esprit & sa vertu, que par sa beauté; elle étoit du nombre de ces Dames qui composoient la Cour d'amour, où l'on décidoit les questions de la haute galanterie, qu'on y proposoit tousours avec autant de reteleue que de décence. La Croix du Maine dir qu'elle mourut en 1348, âgée de trente-quatre ans; d'autres disent en 1345. Elle sur enterrée aux Cordeliers d'Avignon, dans un caveau où les corps, à ce que l'on dit, restent incorruptibles, & où l'on voit encore celui de la belle, Laure, . La passion de Pétrarque ne s'éteignir pas à la mort de celle qui en

D ij

éroit l'objet; elle dura encore dix ans, & ce Poète célèbre ne trouvoit de consolation que dans les lieux où il avoit vu la belle Laure: mais enfin il les quitta; sa passion se calma, & il ne conserva plus qu'un tendre souvenir de son amante.

LAURENT BOCHEL \*, natif de Crespy en Valois. Avocat au Parlement de Paris, Homme docte & ayant de bonnes Lettres. Il a écrit l'Histoire de Valois, & celle de Navarre aussi, lesquelles il espere mettre bien-tôt en lumiere. Il florit à Paris, cette année 1,84. Nicolas Bergeron, Valesien, Avocat au Parlement de Paris, Homme très-docte, a pareillement écrit quelques Mémoires touchant le Duché de Valois, lequel Livre il a intitulé: Le Valois Royal, comme nous dirons par ci-après en son lieu.

\*On écrit & on prononce Bouches. Il mourut en 1630.

LAURENT DU BOURG, Lyonnois <sup>1</sup>. Il a écrit une Complainte sur les misères advenues en la Cité de Lyon, en ces derniers troubles, comprise en une Ode Françoise, imprimée à Paris, par Jean Hulpeau, l'an 1569.

Son nom étoit de Bourg. Marguerire de Bourg, à laquelle Guillaume Rouillé, fameux Imprimeur à Lyon, dédia les Editions Italiennes des Poésies de Pétraque & du Décaméron de Bocace, étoir parente de ce Laurent. (M. DE LA MONNOYE).

LAURENT DE LA GRAVIERE, Secrétaire de M. le Vicomte de Joyeuse, l'an 1558, (c'étoit le père de M. le Duc de Joyeuse, Pair de France.) Il a traduit de Latin en vers François, les six premieres Eglogues de Frère Baptisse Mantuan, desquelles il n'y en a que cinq imprimées à Lyon, par Jean Temporal, l'an 1558, auquel vivoit ledit Auteur, lequel dit qu'il n'a voulu mettre en lumière la sixième, d'autant qu'elle parloit irrévéremment des Princes.

Pour bien entendre cet Article, qui n'est pas conçu clairement, il fautsavoir que c'est la cinquième Eglogue de Baptiste Mantuan qui n'a pas été : traduite ou imprimée. Cette Eglogue présentue irrévérente contre les Princes, est une invective non-seulement contre eux, mais contre tous les grands & les riches insensibles en même temps au mérite & à l'indigence des Poètes. Michel d'Amboise, moins scrupuleux que Laurent de la Graviere\*, avoit traduit dès 1530 les dix Eglogues de Mantuan, & par conséquent la cinquième. (M. DE LA MONNOYE).

\* Laurent de la Graviere étoit Languedocien. Il a fait quelques Epigrammes fort libres, des Epitaphes pour des personnes de distinction, ou d'autres, dont la mémoire lui étoit chère. Le Recueil de ces petites Poësses a été imprimé à Lyon en 1558.

Voy. la Bibl. Françoise de M. l'Abbé Goujet, Tom. VII, pag. 42 & 70, & Tom. XII, pag. 104.

LAURENT L'ESPRIT <sup>1</sup>. Il a composé un Livre intitulé le passe temps de la fortune des Dez, imprimé à Paris par Guillaume le Noir, l'an 1559. Je l'ai en Italien & en François, & ne sçai qui a fait la traduction.

Le Doni, dans sa Libraria prima, le cite en ces termes Lorenzo Spirito, & au bas Libro della Ventura, sans en dire ni bien ni mal. (M. DE LA MONNOYE).

LAURENT JOUBERT, Conseiller & Médecin ordinaire du Roi de France & du Roi de Navarre, premier Docteur, Régent, Chancelier & Juge de l'Université en Médecine de Montpellier. Il naquit en la Ville de Valence en Dauphiné, l'an 1529, le sixième jour de Décembre. Il étoit frere de M. François Joubert, Juge-Mage de la susdite ville de Valence. Cetuy-cy Laurent Joubert étoit homme si docte, & tant bien versé en la Médecine, & autres bons Arts, qu'il a emporté le prix par sur tous les Médecins de son temps, de quoi sont preuve ses doctes écrits Latins & François, tant bien reçus par tous endroits où la Médecine a cours. Que si quelques uns alléguent qu'il a parlé trop librement, & allégué quelques passages trop lubriques en aucuns de ses Œuvres, & principalement en ses doctes Livres des Erreurs Populaires: Je veux bien que l'on sçache que le Proverbe ancien a été toujours vrai:

Barbier craintif fait playe punaise.

Ce que je veux rapporter touchant ceux qui veulent enseigner, & ne disent pas le secret de leur prosession. Car si ledit sieur Joubert a usé de termes assez chatouilleux pour les délicates Juniaria

1'O'

oreilles, il lui a été de besoin de parler ainsi, s'il vouloit être entendu, & si on desiroit faire prosit de ses Livres. J'ai peutêtre été trop long à déduire ceci, mais je l'ai fait expressément pour répondre à ceux qui en voudroient medire, ou l'accuser après sa mort en ces cas susdits. Car je respecterai toujours ceux qui en toutes sortes communiqueront le plus secret de leur science, comme il a fait. Or pour venir à parler de ses Œuvres Françoises, voici ce qu'il en a écrit. Trente Livres des Erreurs. populaires, au fait de la Médecine & régime de santé, le tout divisé en six parties, dont il y en a six Livres, imprimés à Bordeaux chez Simon de Millanges, l'an 1578, de fort beaux caractères, & selon l'orthographe de l'Auteur; la seconde partie des Erreurs Populaires, ou propos vulgaires touchant la Médecine, &c. a été imprimée à Paris chez Lucas Breyer & Abel l'Angelier, l'an 1579; Question vulgaire, sçavoir quel langage parleroit l'enfant qui n'auroit jamais oui parler, imprimée à Bordeaux par Simon de Millanges, l'an 1578; Traité contre la blessure ou coups d'arquebouze, & la maniere d'en guarir, imprimé à Paris, l'an 1570; Apologie de l'orthographe dudit Joubert, divisée en quatre Dialogues; les Matinées de l'Isle-Adam, esquelles il est traité de la qualité & vertu de tous les aliments usités en France, & la maniere d'en user sainement, non encore imprimées; Traité du Ris, contenant son essence, ses causes & merveilleux effets, curieusement recherchés, raisonnés & observés par ledit Joubert; plus, la Cause morale du Ris de Democrit, expliquée & témoignée par Hippocrat; Dialogue sur la Cacographie, ou mauvaise écriture Françoise, le tout imprimé avec le Traité du Ris, chez Nicolas Chesneau, l'an 1579, à Paris. J'ai dit ci-dessus, que ledit Joubert n'a point écrit ce Traité du Ris en langue Latine, & de peur d'user de répétition, que l'on voye ce que j'en ai dit ci-devant, parlant de Jean-Paul Zangmaistre, &c. Question des Huilles, traitée problématiquement; la Censure ou sentence de quelques

opinions touchant la décoction pour les arquebusades, le tout

imprimé, l'an 1578, par Jacques Stoër. Quant au Traité de la Peste, si doctement & curieusement écrit par lui, nous en avons parlé ci-devant, saisant mention de Guillaume des Innocents, lequel l'a traduit sur le Latin dudit Joubert; il a écrit plusieurs doctes Livres appartenants au sait de la Médecine, mais nous en serons mention en notre seconde Bibliothèque, qui sera des Écrivains Latins natifs de la France & des Gaules seulement. Il mourut d'une dysenterie ou slux de ventre, l'an 1582, le vingt-neuvième jour d'Octobre, à sept heures du matin, âgé de 53 ans, en la ville de Lombez, à sept lieues de Tholose, qui sut une perte indicible par tout le monde; car ce qu'il avoit appris avec tant de peine & travail, il nous l'eût ensin tout communiqué par écrits.

\* Laurent Joubert fut un Médecin fort accrédité de son temps ; il succéda à Rondelet dans la place de Professeur Royal en l'Université de Montpellier, dont il fut Chancelier. Rondelet lui confia en mourant ses Manuscrits, pour les faire imprimer. Sa réputation étoit si grande, que Henri III le choisit parmi tous les Médecins de France pour le consulter sur les causes de la stérilité de son mariage, espérant que par les secrets de son art, il lui procureroit le moyen d'avoir des enfans, qu'il désiroit avec passion. Mais ses , soins furent inutiles, & ses remèdes ne produisirent aucun effet. Ce Médecin a publié beaucoup d'Ouvrages, dont quelqu'uns sont encore intéressans. Il étoit de la Religion Prétendue Réformée. Son Traité du Ris avoit paru in-8°. en 1560. Il fut reimprime avec la Cause Morale du Ris de Démocrite, traduite d'Hyppocrate, & un Dialogue sur la Cacographie Françoise, en 1579, comme le dit La Croix du Maine; mais il faut observer que la version Françoise de la Cause Morale du Ris n'est point de Joubert; c'est J. Guichard, son beau-frère, qui a traduit cet Ecrit d'Hyppocrate. On trouvera dans Niveron un Supplément au Catalogue que donne La Croix du Maine des Ouvrages François de Laurent Joubert. M. de Thou (Lib. CXXIII) dit que cer Ecrivain a fait un Grand Ouvrage pour prouver qu'on pouvoit vivre, même plusieurs années, sans manger. C'est le second de ses Paradoxes, dont la première Décade avoit paru en Latin en 1566, à Lyon. Il répondit à ceux qui le critiquoient à ce sujet, par une Addition à ce Paradoxe, insérée dans les Opuscules publiés en Latin en 1571. Isaac Joubert, son fils, traduisit en François ces morceaux, & cette version sur imprimée en 1579, à la suite de la II Partie des Erreurs populaires de Joubert le père.

Voy. les Mémoires de Niceron, Tom. XXXV, pag. 70.

LAURENT DES MOULINS. Il a écrit en vers François,

VI

un Livre intitulé: le Catholicon des Mal-Advisés , autrement appelé le Cemetiere des Malheureux , imprimé à Paris (en 1513, par Jean Petit & Michel le Noir, in-8°.)

- Il y a une Edition de Paris, 1513, in-8°. du Catholicon des Mal-avisés. L'Auteur, quoique Prêtre, y appelle quelquesois les choses par leur nom. (M. DE LA MONNOYE).
- \* Laurent des Moulins étoit Prêtre, né à Chartres ou dans le Diocèse. Il adresse l'Ouvrage ci-dessus cité, qui est le seul qu'on connoisse de lui (avec une Epitaphe de la Reine Anne de Bretagne) à Millon d'Illiers, fait Doyen de Chartres en 1508, & à N. Pigart, Chanoine & Ossical de Chartres, avec lesquels il avoit eu des liaisons d'amitié. Dans cet Ecrit Moral, rempli de passages de l'Ecriture, des Pères & des Auteurs Prosanes, l'Auteur seint que s'étant endormi dans une Chapelle bâtie dans un lieu inconnu, un Esprit s'apparut à lui, & lui commanda d'écrire ce qu'il alloit voir... Ce lieu n'étoit ouvert qu'aux méchans & aux débauchés. Il en peint les vices avec assez d'énergie. Le nom de la Chapelle étoit Douleur, la Cloche saite de hauts cris, l'Eau-bénite de larmes:

Le Chapelain est à nom desconfort, Et les Autels sont faits de pestilence: Ce lieu est plein de deuil; & pour renfort, Malheur y est qui suit & foible & fort, Quand on y va pour faire résidence...

Tout ce Poëme est une siction sombre & mélancholique, où l'on trouve des images sortes. Cet Ouvrage sur réimprimé à Lyon, chez Arnouller, en 1534, in-8°.

Voy. la Bibl. Françoise de M. l'Abbé Goujet, Tom. X, pag. 95.

LAURENT DE NORMANDIE, Lieutenant du Roy à Noyon en Picardie, & Maire de ladite ville, l'an 1550. Il a écrit quelques Livres François, lesquels je n'ai point vus. Voy. de lui le Traité des Scandales, écrit par Jean Calvin, lequel il lui dédie.

LAURENT PIEBOT, Docteur en Médecine en l'Université de Louvain en Flandres. Il a écrit une Prognostication pour l'an 1541, imprimée audit an.

LAURENT DE PREMIER , estimé fort grand Orateur pour son temps. Il a traduit de Latin en François les Œuvres de de Seneque, imprimées à Paris, par Antoine Verard; il a traduit de Latin en François, le Livre de Jean Bocace, Florentin, traitant des Nobles malheureux, contenant neuf Livres, imprimé à Paris chez Michel le Noir, l'an 1515; il a traduit le Decameron, ou Cent Nouvelles de Jean Bocace, autrement intitulé le Prince Galiot, imprimé à Paris, l'an 1485, lequel Livre a été depuis traduit en François par Jean le Maçon, & imprimé à Lyon & à Paris<sup>2</sup>. Il florissoit du temps de Charles VIII, l'an 1483.

Le nom entier de cet Auteur est Laurent de Premier-Faict ou du Premier-Faict, que l'on désigne cependant, comme le fait La Croix du Maine, par Laurent de Premier ou du Premier. (M. de la Monnoye).

<sup>2</sup> Outre l'Edition in-fol. à Paris, 1485, du Décameron, traduit en François par Laurent du Premier-Faict, il y en a une in-8°. aussi de Paris, le 27 Août 1534, en lettres Gothiques, chez Jean Perit, où il est dit que Bocace avoit écrit son Caméron en Latin, & que ce Laurent l'avoit traduit en François. Rien n'est plus ridicule que cette misérable version où Bocace n'est pas reconnoissable, jusques-là qu'à la place de quelques nouvelles de l'Original, le prétendu Traducteur en a substitué d'étrangères fort plates. Il est au reste plus ancien que ne le fait La Croix du Maine, puisque j'ai vu un Manuscrit en vélin de la version du Décaméron, à la fin duquel il est dit qu'il fut achevé d'être écrit le 15 Juin 1414, & que le P. Labbe, pag. 328 de sa Nova Bibl. Manuscriptor. rapporte TULLE de la Vieillesse, c'est-à-dire, le Dialogue de Cicéron de Senectute, mis en François par Laurent du Premier, l'an 1405, à l'instance de Louis, Duc de Bourbon. Il est encore bon d'avertir, comme j'ai déjà fait au mot Antoine le Maçon, que Pâquier & ici La Croix du Maine écrivent par mégarde JEAN LE MAÇON au lieu d'Antoine, & que par Caméron Latin il faut entendre Décaméron Italien, parce que anciennement l'Italien étoit appelé il Volgare Latino, ensorte que quand on trouve que certains vieux Romans ont été traduits de Latin en François par Luces de Salesbieres, Robert de Borron, Rusticien de Pise, ou autres, cela signifie que ç'a été d'Italien en François. (idem).

LAURENT DE VOZ, Musicien, Maître des Enfans de Chœur, ou de la Salette de l'Eglise Métropolitaine de Cambray. Il a mis en Musique plusieurs Chansons & Motets, imprimés.

LAZARE DE BAIF, Gentilhomme Angevin, car il naquit en sa terre des Pins, près la Flesche en Anjou; autres LA CR. DU M. Tome II.

pensent qu'il soit du Maine, à cause de sa Terre de Mangé, à quatre lieues du Mans, laquelle appartient dujourd'hui à son neveu, Messire Jean de Chourses, Seigneur de Malicorne, Chevalier des deux Ordres du Roy, &c. Ledit Lazare 1, étoit Conseiller du Roy, & Maître des Requêtes de son Hôtel. Il fut envoyé en \* Ambassade, de par le Roi François I, vers la Seigneurie de Venise, l'an 1532. Il étoit père de Jean-Antoine de Baif, comme nous avons dit ci-dessus, parlant de lui en son lieu. Cestui Lazare de Baif, étoit homme très-docte ès-Langues, & principalement en la Grecque. Il étoit grand Jurisconsul, Poëte & Orateur. Il a traduit de Grec en vers François la Tragédie de Sophocle, intitulée Electra, contenant la vengeance d'Agamemnon, &c. imprimée à Paris, l'an 1537, par Etienne Rosset. Ladite Tragédie a été traduite ligne pour ligne & vers pour vers, comme témoigne Joachim du Bellay, en son Illustration de la Langue Françoise; il a davantage traduit de Grec en vers François, la Tragédie d'Euripide, nommée Hecuba, imprimée à Paris, l'an 1550, chez Robert Estienne, avec autres Poësies, de l'invention dudit Lazare, il n'a voulu mettre son nom à pas une de ses deux Traductions susdites, sinon que il se voit en la premiere nommée Electra, compris dans les lettres capitales ou majuscules d'un Dizain, mis au devant de l'Œuvre; ce que les Grecs appellent noms par acrostiches; & en la seconde Tragédie nommée Hecuba, son nom ne se voit point aussi, mais sa devise Latine seulement, qui est: Rerum vices, c'est-àdire, Toutes choses ont leur tour; il a écrit en Latin un fort docte Livre des Vaisseaux, du Navigage, & des habits ou vêtemens, lequel a été imprimé à Paris, chez Robert Estienne, avec les figures ou portraits des choses susdites. Il florissoit sous François I, l'an 1536.

Ménage dit, pag. 194 de ses Remarques sur la vie de Pierre Ayrault, que Lazare de Baif sut un des huit Maîtres des Requêtes qui assistèrent, en 1547, aux sunérailles de François I. Elles se sirent le Lundi de Pâques, 11e d'Avril, qui, parce que l'année ne commençoit alors qu'à Pâques étoit le second jour de 1547, d'où il s'ensuit que la mort de Baif ayant suivi de près celle

de François I, ne doit être mise ni en 1546, ni, à plus forte raison, en 1545, comme l'y mettent quelques-uns. C'est aussi une erreur de ne da te son ambassade à Venise que de 1532, comme La Croix du Maine, ou même de 1531, comme Ménage. Les termes que je vais citer, tirés de l'Epître VIe de Pierre Bunel, du 13 Novembre 1531, sont voir que Lazare de Baïf, incertain du temps auquel il devoit partir de Venise, donnoit à entendre qu'il y avoit déjà quatre ans qu'il y étoit en qualité d'Ambassadeur, de discessu (C'est Baïf que Bunel sait parler) nihil certi se anté constituere posse, quam literas è Gallia accepisset, & quoniam à voluntate Regis hec penderent, sieri posse ut hic quartus annus quintum adduceret. (M. DE LA MONNOYE).

de Son conserve à la Bibliothèque du Roi, parmi les Manuscrits de Dupuy, les lettres que Baïf écrivit durant son Ambassade à Venise, en 1531 & 1532, à M. l'Evêque d'Auxerre, Ambassadeur de France à Rome. Ces Lettres sont imprimées au nombre de dix-neuf parmi les Mêlanges Historiques de Camusat, II Part. sol. 143 & suiv. Edition de 1644.

Voy. sur les Traductions de Lazare de Baif le Tom. IV de la Biblioth. Franç. de M. l'Abbé Goujet, pag. 168 & 187. La Tragédie d'Hécube est une des plus supportables, quoique les vers en soient de toutes sortes de mesures, & la plupart très-mauvais. Il y a quelques endroits qu'on lit encore avec plaisir; une certaine naïveté énergique en fait le mérite.

LEON ADULPHI\*, ou L'ADULPHI, qui est un nom contresait & supposé; car ce n'est qu'une anagramme ou nom retourné de Noël du Faill, ou de Phaill, écrit par ph, duquel nous parlerons ci-après. Il a écrit étant fort jeune, un petit Livre plein de facéties & propos joyeux, intitulé Discours d'aucuns propos rustiques, facétieux, & de singuliere récréation, imprimé à Paris, l'an 1554, par Estienne Grouleau : lequel Livre a été depuis imprimé sous ce nom, des sinesses, ou tromperies de Ragot, Prince des Gueux, &c. il a davantage écrit un Traité qu'il appelle les Baliverneries d'Eutrapel, imprimé il y a fort long-temps; il a écrit plusieurs autres Livres, pleins de doctrine & conséquence, desquels je ne ferai pas ici mention; je me réserve d'en parler lorsque nous serons à la lettre N, quand ce viendra à ce nom de Noël du Faill, sieur de la Herisaye, &c. & dirons alors ses qualités toutes au long.

\* La Croix du Maine écrit mal ce nom, c'ost Léon Ladulfi, ou Ladulphi, qui est l'Anagramme de Noël du Faill, ou du Phaill, Seigneur de la Herisaye, Gentilhomme Breton, Conseiller au Parlement de Rennes, Auteur des Contes d'Eutrapel, qui est mal nommé dans le Pithæana LA CAIL. Son autre Anagramme étoit Fol n'a Dieu. Il en sera encore parlé à l'Article Noël du Faill, son vrai nom. M. de la Monnoye renvoie à ce qu'il en a dit, pag. 308 du VI<sup>e</sup> Vol. de Baillet, in-4°.

LEON TRIPAULT, Orléannois, sieur de Bardis, Conseiller du Roi, au Siège Présidial d'Orléans, homme docte en Grec & en Latin. Il a écrit un Discours des Antiquités d'Orléans, imprimé audit lieu, l'an 1573, & encore par quatre ou cinq autres fois diverses, jusques en l'an 1580; Dictionnaire François-Grec, imprimé à Orléans, par Eloy Gibier, l'an 1577; il a augmenté ce Dictionnaire par après de plus de la moitié, & l'a intitulé Celt'-Hellenisme, ou Etymologie des mots François, tirés du Grec, imprimé par ledit Eloy Gibier, l'an 1581 \*; Traité d'Anagrammes, non encore imprimé; Discours, du Siège mis devant Orléans, par la Pucelle Jeanne, contre les Anglois, mis en lumière par la diligence dudit Leon Tripaut, & imprimé à Orléans, l'an 1576, par Saturny Hottot 1; les faits & gestes de Jeanne d'Arc, dite la Pucelle d'Orléans, imprimés tant en Latin qu'en François, page pour page, &c, l'an 1583, par Eloy Gibbier. Il florit à Orléans, cette année 1584.

\* Le titre de cet Ouvrage est Celt-Hellénisme, ou Etymologie des mots François, tirés du Grec, plus preuves en général de la descente de notre langue, in-8°. Orléans, 1580. Tripault y prétend, comme Henri Estienne, qu'il faut chercher l'origine de notre langue dans la Grecque, & le prouve par un assez grand nombre de mots tirés en esset du Grec, quoiqu'il se trompe sur beaucoup d'autres, où il montre qu'il avoit peu de critique.

Voy. la Bibl. Françoise de M. l'Abbé Goujet, Tom. I, pag. 296.

I On verra bien qu'au lieu de Discours du Siège mis devant Orléans par la Pucelle Jeanne contre les Anglois, mis en lumière, &c. La Croix du Maine a voulu, conformément au titre du Livre, mettre: Discours du Siège mis par les Anglois devant Orléans, & de sa délivrance par Jeanne la Pucelle, &c. Mais j'ai cru devoir laisser passer cette méprise, telle qu'il l'a passée luimême, sans l'avoir réparée dans son Errata. — On voit parmi les Pocsies de Béze des Phaleuques à l'occasion de quelque Opuscule de Tripault sur le Droit. (M. DE LA MONNOYE).

LEONARD DES AUBIERS, Gentilhomme Angevin, issu de l'ancienne & très-illustre Maison de la Roche des Aubiers en Anjou, &c. Docteur en Théologie, & Scholastiq ou maître d'Ecole en l'Eglise de S. Julien du Mans, de laquelle il fut Doyen. Il étoit vulgairement appelé le sieur d'Argentre, qui étoit le nom d'un Bénéfice duquel il jouissoit. Il étoit estimé l'un des plus sçavants Théologiens de France, pour son temps, & avoit grande cognoissance des Langues Hebraique, Grecque & Latine; il a écrit une Oraison Funèbre sur le trépas de Messire Guillaume du Bellay, Seigneur de Langey, Chevalier de l'Ordre du Roy, &c. laquelle il prononça aux funérailles & pompe funèbre dudit sieur, en l'Eglise de S. Julien du Mans; l'an 1543, ou environ, Elle n'est encore imprimée. Il mourut au Mans du calcul, gravelle & pierre, (qui est un mal ordinaire aux hommes de Lettres, & faisant une étude sédentaire ou de repos,) l'an 1555, le troissème jour de Mars, âgé de soixante ans ou environ. Il étoit oncle de M. des Aubiers, Gentilhomme Angevin, Avocat au Parlement de Paris, homme fort docte, & lequel pour la connoissance qu'il a en diverses Langues Etrangères, a été employé par les plus Grands de ce Royaume, pour quelques Affaires d'Etat, dont je parlerai en autre lieu plus à propos \*.

\* Colomiès lui a donné place dans sa Gallia Orientalis sur le seul témoignage de La Croix du Maine.

LEONARD DE LA VILLE. Il a revu, corrigé & augmenté un Discours de l'Antiquité, Origine & Noblesse de la Cité de Lyon, imprimé audit lieu, l'an 1579, par Guillaume Testesort.

Léonard de la Ville étoit de Charoles, Maître d'Ecole & Ecrivain à Lyon. L'Ouvrage que La Croix du Maine lui attribue, n'est qu'une Traduction Françoise des Antiquités de Lyon, écrites en Latin par Simphorien Champier, sous le nom de Pierchanus \*. Il a encore décrit en vers François l'inondation arrivée à Lyon le 2<sup>e</sup> jour de Décembre 1570, quand le Rhone & la Saone se joignirent au milieu de la Place des Jacobins. (M. DE LA MONNOYE).

<sup>\*</sup> Il a fait encore la Dacigélasie spirituelle du Roi Charles IX, sur les

combats & victoires obtenues contre les séditieux & rébelles Hérétiques, extraite des Pseaumes de David, imprimée à Lyon, 1572.

LEZIN GUIET, Angevin, frère de Martial Guiet, (duquel nous parlerons ci-après.) Il naquit en la ville d'Angers, l'an 1515, le treizième jour de Février. Il étoit homme fort bien versé en la Chorographie, ou Description des Pays & Régions, &c. Il a fait la Description Générale du Pays & Duché d'Anjou, réduite en Carte, pour laquelle illustrer, il a employé environ deux ans entiers, à visiter tous les lieux, villes, villages, rivières & lieux de remarque dudit Pays. Il l'a fait imprimer l'an 1573, & le dédia à M. le Duc d'Anjou, n'étant pour lors que Roi de Pologne, audit an 1573, pour laquelle il reçut cent écus ; il a davantage écrit plusieurs autres Œuvres, tant en prose qu'en rithme Françoise, & entre autres le Dialogue des Moines, écrit en vers Alexandrins, non encore imprimé. Il florissoit l'an 1574, je ne sçai s'il est encore vivant.

" Ménage se trompe, lorsque, pag. 292 de ses Remarques sur la vie de Guillaume Ménage son pére, il dit que Lézin Guyer, Conseiller au Présidial d'Angers, Echevin de la même Ville en 1493, sur Auteur de la première Carte de la Province d'Anjou. Il attribue avec plus de raison, p. 468 des mêmes Remarques, cette Carte à un autre Lezin Guyet, fils du précédemt; mais il se trompe encore quand il dit qu'elle sur gravée en 1583, au lieu de dire, comme La Croix du Maine, que ce sur en 1573. (M. DE LA MONNOYE),

LEZINE GAULTIER, native de la ville du Mans, sœur de M. Jean Gaultier, Avocat Fiscal en la ville de Laval au Maine, sur les frontières de Bretagne, &c. tous deux enfans de M. l'Escuyer Gaultier. J'ai vu plusieurs Lettres fort bien dictées & mises par écrit de ladite Lezine Gaultier, & entre autres celles qu'elle récrivoit à la Royne de Navarre, Jeanne d'Albret, touchant le mariage de son Chancelier nommé Françour, lesquelles ne sont encore imprimées. C'est celle qui avoit siancé Claude de Tesserant, Gentilhomme Parissen, Auteur des Continuations aux Histoires prodigieuses de Boystuau & Bellesorest, & ce qui empêcha qu'elle ne l'épousat,

ce fut la mort trop soudaine à l'endroit dudit sieur Tesserant, qui fut cause de la privation d'un si heureux mariage. Elle slorit au Maine cette année 1584.

LION IAMET, de Sussey en Poictou, Seigneur de Chambrun, Secrétaire de Madame Renée de France, Duchesse de Ferrare, &c. Il a écrit plusieurs Poësies Françoises, non encore imprimées. Clement Marot & Charles Fonteine Parisien, sont mention de lui en leurs Œuvres. Il florissoit l'ans 550, ou environ\*.

- <sup>2</sup> Je crois qu'au lieu de Suffey il a voulu dire Sanzay, petite Ville du Haut-Poitou près Lusignan. (M. DE LA MONNOYE).
- \* On a imprimé parmi les Epîtres de Clement Marot quelques Epîtres de Lyon Jamet.

LISET BENANCIO 1. Il a écrit en prose Françoise la Déclaration des abus & tromperies, que font les Apotiquaires, &c. imprimée à Tours, l'an 1553, par Matthieu Chercelé.

Baillet, dans sa Liste des Auteurs déguisés, reconnoît sous ce nom Antoine Belise. L'Anagramme seroit entière si, au lieu de Liset, ou, comme du Verdier écrit, Lisset, il y avoit Liscet. La question est de savoir qui est cet Antoine Belise. Seroit-ce Antoine Belisem, Traducteur des Pseaumes en prose Françoise, dont du Verdier parle à la lettre A? Je n'y vois pas d'apparence, non plus qu'à croire avec le même Baillet que ce puisse être Simphorien Champier, mort avant que le Livre imprimé sous le nom de Liset Benancio sût composé. Au reste c'est Lisset qu'il faut écrire, ainsi qu'il est imprimé, & non Liset. Voy. le mot Pierre Braillier. (M. de la Monnoye).

LOUIS XI, Roi de France, fils de Charles VII, & de Marie d'Anjou, il naquit le troisième jour de Juillet, l'an 1423 <sup>1</sup>. Il se voit un Livre intitulé le Rosier des Guerres \* du Roi Loys XI, Roi de France imprimé à Paris, l'an 1553, chez la veuve de Michelle Noir, &c. Je ne sçai s'il est Auteur dudit Livre, pour le moins il est en son nom. Il mourut l'an de salut 1483, le dernier jour d'Août, en son Château du Parc, près la ville de Tours sur Loire. J'ai écrit sa vie avec celle des Rois de France. Le Guidon des Guerres, composé par le Chevalier de la Tour, est un autre Livre composé plus de cent cinquante

ans avant la naissance dudit Roi Louis, comme j'ai dit parlant ci-dessus de Geossory de la Tour-Landry.

- La Croix du Maine écrit tantôt Louis, tantôt Lous; du Verdier toujours Lous. J'ai représenté fidèlement leur ortographe. On fait qu'au commencement du siècle passé, au lieu de Louis, on écrivoit communément
  Lous & Lois. Le Dauphin même, avant la mort d'Henri IV, signoit Lois,
  de quoi Malherbe s'étant apperçu, sut cause, par la raillerie qu'il en sit,
  que le Dauphin apprit à signer Louis. (Ce qu'il y a d'assuré, c'est que l'usage
  ancien étoit d'écrire Lous, Pâquier l'écrit toujours ainsi). Quant au Rosser
  des Guerres, dont il est ici parlé, voyez la note sur le mot Estienne Porcher.
  (Il y a été établi que ce Livre a été composé par ordre de Louis XI, mais
  que ce Roi n'en est pas l'Auteur. (M. de la Monnoux).
- \* Le Roster des Guerres sut imprimé dans l'Epitome Historial de France en 1523 & 1528. La Croix du Maine en cite une Edition en 1553. Cet Ouvrage sut de nouveau publié en 1606, Paris, in-8°. par Jean Despagnet, sur un Manuscrit trouvé au Château de Nerac, comme s'il eût paru alors pour la première sois. Si Despagnet avoit eu connoissance des Editions précédentes, il auroit vu que son Manuscrit étoit très-imparsait. M. de Fontette, dans la nouvelle Edition de la Biblioth. Histor. de France, Tom. II, n°. 27182, cite deux Manuscrits de cet Ouvrage, qui se trouvent à la Bibliothèque du Roi.

LOUIS D'AMBOISE, Seigneur de Bussy, Marquis de Reinnel, Capitaine de cinquante hommes d'armes des Ordonnances du Roi, Gouverneur & Lieutenant Général au Pays & Duché d'Anjou, premier Gentilhomme de la Chambre de Monsieur, frère du Roi, & Colonel Général de l'Infanterie Françoise de son Altesse, &c. Ce Seigneur de Bussy-d'Amboise, étoit issu de la très-noble, très-ancienne & Royale maison d'Amboise en Touraine, de laquelle Messieurs les Comtes d'Aubigeous en Albigeois, sont pour le jourd'hui chefs du nom & des armes, comme nous dirons au Catalogue général des Maisons Nobles de France, lequel nous espérons mettre bientôt en lumière. Pour revenir à parler de Louis d'Amboise, j'oserai assurer qu'il étoit l'un des plus vaillants & adextres Gentilhomme aux Lettres & aux Armes, que la France ait point encore vu de notre temps, dequoi il a fait assez preuve durant sa vie, & l'eût encore plus montré, s'il eût vécu plus longuement;

longuement; mais une mort violente l'en a empêché. Il aimoit & carressoit sur-tout les Hommes de Lettres, & c'est ce qui me le fait tant respecter & en parler si amplement; car s'il n'eût été que Guerrier, j'eusse réservé cela à discourir amplement ès vies des plus vaillants hommes en guerre, natifs de la France & des Gaules. Et pour montrer qu'il avoit grande connoissance des bonnes Lettres, & qu'il n'étoit pas seulement grand Orateur & très-éloquent Gentilhomme, nous avons encore de lui plusieurs beaux vers & Poësies Françoises de sa façon, & entre autres ces belles Stances, qui étoient comme un présage de sa mort. Car en icelles il semble discourir tout le malheur qui depuis lui est advenu; elles ne sont encore en lumière non plus que ses autres Œuvres. Il fût tué sur les Terres de M. le Comte de Montsoreau, en Anjou, le Mercredi dix-neuvième jour d'Août, l'an 1579, âgé de vingt-huit ou vingt-neuf ans. Il étoit l'un des plus favoris de son maître, pour les bonnes parties qui étoient en lui, & sur-tout pour sa valeur & les Lettres. Il a été fait plusieurs Epitaphes sur sa mort, composés par les plus sçavants Hommes de ce siècle, desquels il y en a plusieurs imprimés, les autres qui sont en Grec, Latin, François & autres Langues, le seront peut-être une autrefois. Jean le Frere & autres font mention de lui en leurs Histoires, les uns le louent, les autres le blâment, chacun en écrit selon son affection particulière. Aucuns disent qu'il étoit Gentilhomme natif de Champagne, les autres du Duché de Bar, & les autres Tourengeau. Je ne sçai au vrai le lieu de sa naissance.

LOUISE L'ABÉ, Lyonnoise, semme très – docte, vulgairement appelée la belle Cordiere de Lyon, de laquelle l'anagramme est, Belle à soi; elle sçavoit fort bien composer en vers & en prose. Elle a écrit un Dialogue en prose Françoise, intitulé le Débat de Folie & d'Honneur, imprimé avec plusieurs Poësies de son invention & autres de ses amis, le tout a été imprimé ensemble à Lyon, par Jean de Tournes, l'an 1555,

LA CR. DU M. Tome II.

& le titre est tel. Les Œuvres de Loyse l'Abbé, Lyonnoise, &c. Elle florissoit à Lyon sous Henry II, l'an 1555.

- <sup>1</sup> Son nom doit être écrit Labé sans apostrophe, sans double B, avec l'É accentué. Pierre de S. Julien, dans ses Gemelles, n°. 53, donne lieu de croire que Maurice Scève a été d'un grand secours à la belle Cordiere dans ses Compositions. Calvin parlant d'elle en sa réponse à Gabriel de Saconay, Chantre & Comte de S. Jean de Lyon, la traite le plus injurieusement du monde \*. Il vaut mieux lire ce qu'en écrit Paradin, Liv. III de son Hist. de Lyon, Chap. 29. (M. de la Monnoye).
- <sup>2</sup> Voici l'argument de son Dialogue, dont le titre est: *Débat de Folie &* d'Amour. " Jupiter ayant invité tous les Dieux à un festin général, la Folie » & l'Amour eurent une dispute pour l'entrée. L'Amour colère tira une fléche » à la Folie, qui, ayant évité le coup, se jetta de fureur sur l'Amour, lui /» créva les yeux, & pour couvrir la place, y mit un bandeau fée, qu'on ne » pouvoit ôter. Amour jetta les hauts cris. Jupiter informé du sujet de la que-» relle, donna aux Parties Apollon & Mercure pour Avocats; ensuite de quoi » ayantoüi Apollon pour l'Amour, & Mercure pour la Folie, il ordonna que la » Folie qui avoit crevé les yeux à l'Amour, seroit par punition éternellement » obligée de le conduire ». L'invention est des plus ingénieuses, & nos Modernes, du nombre desquels est la Fontaine, ont eu tort de n'en pas faire honneur à l'inventrice. Ses Œuvres furent imprimées pour la seconde tois in-16. à Rouen, chez Jean Garou, 1556. Elles ne consistent qu'en ce Dialogue, qui est en prose, en trois Elégies & en vingt-quatre Sonnets, dont le premier est Italien. A la suite est un Recueil de vers Grecs, Latins, Italiens & François, à sa louange, où je n'ai trouvé ni ce Distique:

Mosse animos fertur Gallis cantata Labæa Vatibus, at movit doctius illa nates.

ni ce Quatrain:

La célèbre Labé, qui des jeux & des ris

Dans ses vers, dans sa prose étoit toujours suivie,

Sur le mont des neuf-Sœurs ne coucha de sa vie:

Elle aima mieux coucher avec seurs favoris. (idem).

\* Nous ne chercherons point à justifier ici la conduite de Louise Labé, encore moins à contredire ce que du Verdier en rapporte. Nous dirons seulement que si sa conduite a pu donner lieu à l'accuser de libertinage, elle l'assaifonnoit du moins de tout ce que l'esprita de plus séduisant, & les talens de plus agréable. Nos jeunes Seigneurs ignorans, si courus, si fètés par nos Belles; nos petits-maîtres, toujours à l'assût d'une conquête, & sos Turcarets, avec tout leur or, lui auroient vainement montré leurs destre; elle auroit tejeté leur hommage: elle méprisoit également la grandeur, la sotise & l'opulence.

On ne la mettra point au rang des Laïs, mais on pourra la regarder comme la Leontium, ou la Ninon Lanclos de son siècle. Il est aisé de se former une idée de cette semme voluptueuse, en lisant sa troissème Elégie, où, portant la parole aux Dames Lyonnoises, elle les prend à témoin de la douceur de son caractère, exempt d'envie & de jalousie. Elle y rend compte des exercices de sa première jeunesse, de son goût pour l'étude, pour le luth & pour la broderie, de son courage & de son adresse à monter à cheval, exercices dans lesquels elle comptoit passer sa vie. Elle avoue qu'elle n'avoit pas encore seize ans, lorsque l'Amour lui sit sentir ses seux, & s'empara pour jamais de son cœur:

Je n'avois vu encore seize hivers, Lorsque j'entrai en ces ennuis divers; Et jà voici le treizième été Que mon cœur fut par amour arrêté. Le tems met fin aux hautes pyramides...

Finir aussi, il a accoutumé

Le feu d'amour, tant soit-il allumé.

Mais las! en moi il semble qu'il augmente

Avec le tems, & que plus me tourmente.

Elle avoit alors vingt-neuf ans, suivant ce calcul. Elle semble demander à l'amour un repos qu'elle ne cherche pas encore, & que peut-être elle n'auroit pas voulu trouver; au moins à s'en rapporter à ce qu'elle dit dans son dixhuitième Sonnet:

Permets, m'Amour, penser quelque solie, Toujours suis mat, vivant discrétement, Et ne me puis donner contentement, Si hors de moi ne sais quelque saillie.

Un Auteur anonyme, qui a composé des vers à sa louange, assure qu'elle étoit au Siège de Perpignan de 1542 en habit d'homme, armée de la lance & de l'épée, montant à cheval, & combattant avec autant de force que d'adresse:

Là de sa lance elle ploye Le plus hardi affaillant, Et brave dessus la selle, Ne démontroit rien en elle Que d'un Chevalier vaillant,

On l'a appelée la Belle Cordière, non qu'elle fût mariée à un Cordier, comme on l'a dit; son éducation distinguée annonce assez qu'elle étoit audessus d'une telle alliance, mais elle avoit épousé un Marchand qui faisoit

commerce de cables & de cordes. La rue de Lyon où elle demeuroit porte encore le nom de la Belle Cordière.

Voy. la Biblioth. Françoise de M. l'Abbé Goujet, Tom. XII, pag. 76, & les Mémoires de Niceron, Tom. XXIII, pag. 242.

LOUIS BERQUIN, Gentilhomme Flaman, appelé par aucuns Jean Berquin. Il a écrit quelques Œuvres en Latin & en François <sup>1</sup>. Il fut brûlé à Paris pour le fait de la religion, l'an 1529 \*, l'onzième jour de Novembre. Je n'ai point vu de ses Livres imprimés.

- Il mourut âgé d'environ quarante ans, étranglé en Grève, & puis brûlé l'an 1529, non pas le 11 Novembre, comme le dit ici La Croix du Maine avec Béze, mais au mois d'Avril \*. (M. DE LA MONNOYE).
- \* Erasme qui dans ses Lettres, la quatrième du XXIVe Liv. & la quarante-huitième du XXXe Liv. parle du supplice de Berquin, donne deux dates à sa mort, l'une du 22, l'autre du 17 Avril 1529. Berquin a traduit en François du Latin d'Erasme le Panégyrique du Mariage, le Manuel du Soldat Chrétien & la Complainte de la paix. Son aversion contre les Théologiens intolérans & les Moines lui firent des ennemis violens des Inquisiteurs Duchesne & Beda. Il fut deux fois en prison, la protection de Madame Louise de Savoye, mère de François I, & celle de ce Monarque lui-même, le tirérent d'affaire; mais à peine fut-il hors de prison, qu'il osa attaquer de nouveau ses Antagonistes avec plus de hardiesse qu'auparavant; il fut mis une troisième fois en prison, condamné à abjurer ses erreurs, à en faire amende honorable, & à passer le reste de ses jours en prison. Il avoit l'esprit trop roide pour se soumettre à ces conditions, auxquelles il préséra la mort. Louis de Berquin étoit un très-honnête homme, de mœurs excellentes, exact sur la pratique la plus scrupuleuse de la Loi Evangélique. Il s'éleva mal-à-propos contre plusieurs pratiques pieuses, autorisées dans l'Eglise, & qu'il croyoit condamnables. Béze (in Iconibus) prétend que s'il eût été soutenu par le Roi de France, comme Luther le fut par l'Electeur de Saxe, il auroit formé une Secte nouvelle, différente de celles de Calvin & de Luther. Il ajouta quelque chose aux Ouvrages d'Erasme, qu'il traduisit, & avec lequel il eut un commerce de lettres suivi, où l'on voit combien Erasme, qui estimoit sincérement sa probité & sa vertu, désapprouvoit sa véhémence indiscrète.

LOUIS BERTHELEMI, Notaire Royal au Châtelet de Paris, l'an 1518. Il est Auteur d'un Livre intitulé le Prothecole des Notaires, Tabellions, Greffiers & Sergens, &c. contenant la forme & maniere de faire tous contrats, actes de Justice,

commissions & rapports de Sergens à cheval & à verge, inventaires, comptes, demandes, & autres choses singulières, imprimé à Paris l'an 1518, chez Durand Gerlier.

LOUIS BERTRAVAN. Il a écrit quelques Epîtres ou Apologies, pour défendre M. Joubert Docteur en Médecine & Chancelier de l'Université de Montpellier, touchant ses Erreurs Populaires, ou Paradoxes de Médecine, imprimées avec la seconde édition dudit Livre des Erreurs Populaires, &c.

LOUIS LE BLANC, Notaire & Secrétaire du Roi, & Greffier de la Chambre des Comptes à Paris. Il a fait un Abrégé ou Extrait à l'honneur de S. Loys Roi de France, l'an 1272, contenant les noms des Rois de France, qui ont été en la Terre Sainte, & autres choses mémorables faites par iceux Rois, lequel Livre se voit écrit à la main, au Trésor des Chartres de la Chambre des Comptes à Paris.

LOUIS LE BOULENGER \*. Il a écrit un projet & calcul de la grandeur, longueur & largeur du Royaume, Pays, Terres & Seigneuries de France, par lequel on peut voir combien vaudroit le revenu du Roi; en payant deux livres tournois pour chacune ville; cinq fols pour feu, douze deniers tournois pour chacun arpent, ou acre de terre, & douze deniers tournois, de mille livres de trafique pour chacun Marchand, &c. le tout fait par le commandement du Roi Charles IX, imprimé à. Tolose, l'an 1565, par Jaques de Grabam.

\*Si nous en croyons du Verdier, le Livre de Louis le Boulenger avoit paru à Lyon dès l'an 1525. Il en donne ainsi le titre: Calculation, Description & Géographie du Royaume de France... déchiffrée jusqu'aux arpens & pas de terre en icelui compris, &c. le tout calculé & sommé par Loys Boulenger, très-expert Géométrien & Astronome. S'il n'y a pas de méprise dans la date de l'Edition de Lyon, il ne se peut pas que ce Livre ait été composé (comme le dit La Croix du Maine) par ordre du Roi Charles IX, qui ne commença à régner qu'en 1560. Au reste, cet Ouvrage est si rare, que M. Clément, qui en parle dans sa Bibliothèque, d'après La Croix du Maine & du Verdier, n'en a pu trouver même le titre dans les Catalogues qu'il a consultés. Du Verdier en donne un Extrait qui est assez curieux.

LOUIS LE CHARON, Parisien, Avocat au Parlement de Paris, homme fort renommé pour la Jurisprudence & autres bonnes parties de Philosophie qui sont en lui. Il s'appelle autrement Louis Charondas le Charon, Jurisconsul Parissen, &c. I. Il a écrit un Panégyrique, ou Oraison, à la louange du Roi Charles IX, imprimé chez Robert Estienne, à Paris l'an 1566; les Dialogues de Louis le Charon, imprimés à Paris; la Philosophie d'Amour, traduite d'Italien en François par ledit le Charon, imprimée à Paris; les Poësses de Louis le Charon, les amours de sa Claire, imprimées à Paris; il a mis en lumière la pratique de feu M. le premier Président de Paris, M. Pierre Lyset, imprimée à Paris. Claude de Boissieres, Dauphinois, raconte sur la fin de son Art Poëtique François, que ledit Loys le Charon a écrit quelques Odes Saphiques, & un Poëme qu'il appelle son Dæmon; Réponses du Droit observé en France, confirmées par Arrêts de la Cour de Parlement, avec une Préface, ou Avant-Propos, contenant plusieurs Discours de la Prudence Civile, & de l'Histoire Françoise, imprimées à Paris, chez Vincent le Normand, l'an 1572; trois Livres de Réponses du Droit François, &c. Le troissème Livre de ses Réponses, a été imprimé à Paris chez Vincent le Normand, l'an 1577. Les deux autres ont été imprimés chez Vincent le Normand, l'an 1576 & 1577; Réponse Politique, à ceux qui lui ont demandé les moyens, pour empêcher les troubles & féditions, imprimée avec le troisième Livre de ses Réponses; il a écrit plusieurs Livres touchant la République, du huitième desquels ladite Réponse Politique a été extraite, & prononcée par lui en l'Assemblée des Etats du Bailliage & Comté de Clermont en Beauvaisis, au Pays de Picardie; il a écrit quatre Livres de Pandectes, ou Digestes de la Jurisprudence Françoise, non encore mis en lumière; plusieurs Livres de Philosophie, tant en Latin qu'en François; il a fait imprimer le Cours du Droit Romain, & a écrit quelques annotations sur icelui; Panégyric troisième du Devoir des Magistrats, imprimé à Paris chez Robert

Estienne, l'an 1567; Commentaires sur l'Edit des secondes Noces, imprimé à Paris l'an 1560; il a écrit plusieurs autres Livres, desquels je n'ai point connoissance; car je n'ai reçu aucun avertissement touchant ce qu'il a composé, non plus que de tous les autres, desquels je sai mention en cette Bibliothèque Françoise. Il florit à Clermont en Picardie, cette année 1584.

La Son nom de famille étoit LE CARON, mais l'allusion, quoique pnérile, de Caron à Charondas lui ayant plu, il se sit appeler Charondas le Caron, ce qui fut cause qu'au lieu d'écrire le Caron, quelques-uns, comme ici La Croix du Maine, écrivirent le Charon. Il étoit Lieutenant au Bailliage de Clermont en Beauvoisis, & par la légende qui est autour de son portrait, on voit qu'en 1579 il avoit quarante-trois ans, ensorte que si, comme on croit, il est mort vers 1616, on peut conclure qu'il n'a vécu guère moins de quatre-vingt ans. (M. DE LA MONNOYE).

LOYS CIANEUS. Il a traduit de Latin en François l'Histoire Ecclésiastique, appelée vulgairement l'Histoire Tripartite, &c. imprimée à Paris chez Gilles Gourbin, l'an 1368. Il y avoit un nommé Loys Cyaneus, lequel imprima les Commentaires de Calvin, sur le Livre de Seneque, touchant la clémence de l'Empereur Néron son maître, l'an 1332. Je no sçai si c'est le susdit 1.

Traité de Sénéque de Clementia, en 1532, à Paris, in-4° avec les Commentaires de Calvin, agé seulement alors de vingt-trois ans, & qui gardoit encore l'extérieur de Catholique. Cyaneüs étoit de Gard, & imprimoit pour Simon de Colines. Son nom Flamand étoit Péers, sorte de bleu, que nous appelons aussi Pers, en Grec Kuáries. (M. DE LA MONNOYE).

fix lienes de la ville du Mans, &c. autrefois Précepteur de M. le Baron de Tessé & de Vernie, &c. l'an 1370, &c. Il a écrit un Livre en l'honneur de Madame Françoise de Raveton, Dame du dit lieu en Normandie, semme de Messire Jean de la Ferriere, Chevalier de l'Ordre du Roi, Baron de Thessé en Normandie, & de Vernie au Maine. Ce Livre traite de la Charité, & autres points de Théologie concernants la vie humaine. Il n'est encore

imprimé, il se voit écrit à la main au cabinet de la susdite Dame.

LOYS DORLEANS, Parisien, Voy. ci-après Loys D'Orléans, écrit par O.

LOYS EMERIC, Sieur DE ROCHEFORT en Poictou, l'un des premiers Secrétaires du Roi d'Arragon, & depuis Secrétaire du Comte de Poictou, Philippes le Long, qui depuis fut Roi de France, l'an 1320. Il a écrit plusieurs Chansons en Langue Provençale, a la louange d'une Dame de la maison de Forcalquier, en Provence, nommée Florence. Il florissoit l'an 1321 \*.

\* Voy. Jean de Notre-Dame, Chap. 59, & du Verdier, let. P, Art. du Comte de Poictou.

LOYS ENOC, natif d'Yssouldun en Berry, homme docte ès-Langues. Il a écrit une Grammaire Grecque, Latine & Françoise tout ensemble, imprimée à Paris, l'an 1546, auquel temps ledit Enoc florissoit \*.

\* Voy. au mor Pierre Enoc.

LOYS HESTEAU, Blessen, Sieur de Nuisement, Voy. ci-dessus Clovis Hesteau, à la lettre C.

LOYS HOELLET, Sieur du Bourg, Avocat au Siège Présidial & Sénéchaussée du Maine, Bailly de la Suze, &c. Il a écrit quelques Observations & annotations sur le Coutumier du Maine, non encore imprimées; ensemble quelques autres Recueils sur le Droit qui est sa principale profession. Il storit au Mans cette année 1584. Je le loueroisici davantage since n'étoit qu'il est l'un de mes plus sidèles amis, & que l'on pour roit penser que cette grande amitié me le sit dire, & inon les autres parties recommandables qui sont en luit.

LOYS LE JARS, Secrétaire de la Chambre du Roi de France Henri III. Il a composé une Tragédie Françoise intitulée Lucelle, laquelle il a écrite en prose, & l'a disposée d'Actes &

cènes

Scènes, suivant les Grecs & Latins. Elle a été imprimée à Paris chez Robert le Magnier, l'an 1576, (in-8°.\*)

\*Il y a aussi une Edition in-12. à Rouen, 1606, de cette Tragédie de Lucelle. L'Auteur, dans son Epître Dédicatoire, soutient qu'on doit écrire les Tragédies en prose. On lit dans les Recherches sur les Théâtres que cette Tragédie se trouve en vers dans la Bibliothèque de M. le Duc d'Aumont. Quelquesuns ont soupçonné que Loys le Jar étoit le père de Mademoiselle de Gournay, qu'on nomme cependant communément Guillaume, & non Loys. Quant au sentiment de Louis le Jars, qui soutient qu'on doit écrire les Tragédies en prose, c'est aussi le sentiment de la Motte & de tous ceux qui ne sont pas nés Poètes. Il y a telle Tragédie, tel Drame moderne en vers, qu'on ne sauroit lire, & qui ne vaudroient pas mieux en prose.

LOYS DE LASCARS ou DE LASCARIS, issu de la très-noble & très-ancienne maison de Lascaris, Sieurs des Comtes de Vintimille, Tende & la Brigue. Il a écrit en Langue Provençale un Traité des Miseres de ce monde, & un autre de la Pauvreté. Il mourut l'an 1376, ou environ \*.

\* Jean de Notre-Dame en a parlé, Chap. 71, mais il n'a marqué le nom propre que par la lettre initiale L, en quoi du Verdier l'a suivi prudemment.

LOYS LASSERÉ, Prêtre, natif de la ville de Tours en Touraine, Chanoine & Granger en l'Eglise de S. Martin de Tours <sup>1</sup>, Proviseur du Collége Royal de Champagne, sondé en l'Université de Paris, autrement dit Navarre, l'an 1540. Il a écrit en prose Françoise la vie de S. Hierosme, láquelle il a revue & augmentée du tiers pour la troissème sois, & y a inséré les Vies de Madame Sainte Paule, & du Roi S. Loys, imprimées à Paris, chez Charlotte Guillard, veuve de Claude Chevalon, au Soleil d'Or, rue S. Jacques, l'an 1541, in-4°. & contient cinquante-une seuilles. Il florissoit audit Collége de Navarre, l'an 1541<sup>2</sup>.

LA CR. DU M. Tome II.

Le Granger de l'Eglise de S. Martin de Tours, est l'Officier qui est chargé de distribuer annuellement à chaque membre du Chapitre la quantité de bled qui lui est due. (M. DE LA MONNOYE).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Du Boulay, pag. 961 du Tom. VI de son Hist. de l'Université de Paris, dit que Louis Lasseré sur aussi Chanoine de l'Eglise de Paris, & qu'étant mort le 6 Septembre 1546, il sut enterré au Chœur de la Chapelle du

Collège de Navarre\*. C'est à lui que la seconde Edition des Epithètes de Textor, in-fol. à Paris, 1524, est dédiée. (idem).

\* On s'est trompé dans la Bibliothèque Historique de la France, lorsqu'on a placé la mort de Louis Lasseré en 1542. Cette méprise n'a pas été corrigée dans la nouvelle Edition.

LOYS DE LAUNAY, Médecin, demeurant en la ville de la Rochelle. Il a écrit quelques Traités contre les Livres de l'Antimoine, composés par Jaques Grevin, Médecin à Paris, &c. Ce Livre \* dudit Loys de Launay, s'intitule de la faculté & vertu admirable de l'Antimoine, auquel ledit Grevin a fait réponse, en son second Livre des Venins, au vingt-quatrième Chapitre, où il traite de l'Antimoine.

\* Le Livre de ce Médecin sur l'Antimoine parut en 1564. Jacques Grévin qui y étoit attaqué, publia sa réponse en 1566, & dans la même année de Launay répondit à l'Ecrit de Jacques Grévin. Tous ces Ouvrages surent imprimés à la Rochelle, in-8°. Ensin Jacques Grevin mit au jour son Apologie sur les vertus & facultés de l'Antimoine... pour consirmation de l'avis des Médecins de Paris, contre ce qu'a écrit Loys de Launay, Empirique, Paris, 1567, in-8°.

LOYS MAIGRET, Lyonnois \*. Il a écrit un Discours de la Création du Monde, & d'un seul Créateur, par raisons naturelles, imprimé à Paris, l'an 1554, chez André Wechel, (in-4°). Il a écrit un Traité touchant le commun usage de l'Ecriture Françoise, auquel est débattu des fautes & abus, en la vraie & ancienne puissance des Lettres, imprimé à Paris, l'an 1545. (Ce Livre avoit été imprimé à Paris dès 1542, in-4°.) Réponse à l'Apologie de Jaques Peletier du Mans, imprimée à Paris, l'an 1550, chez Wechel, (in-4°). Réponse dudit Maigret, à la Replique de Guillaume des Autels, lequel par anagramme s'appelle Glaumalis du Vezelet, &c. imprimée à Paris, l'an 1551; Traité de la Grammaire Françoise, imprimé à Paris, l'an 1550, par Chrestien Wechel, père d'André, &c. Défenses dudit Maigret, touchant son Orthographe Françoise, contre les censures de Guillaume des Autels & ses adhérens, imprimées l'an 1550, chez Chrestien Wechel, (in-4°.)

## S'ensuivent les Traductions dudit Loys Maigret.

Il a traduit en François les cinq Livres de l'Histoire de Polybe, Auteur Grec, imprimés à Paris; il a traduit le Livre de Platon, traitant du Monde \*\*; il a traduit de Latin en François, les Livres de Protraicture, ou parties du corps humain, d'Albert Durer, excellent Peintre entre les modernes, imprimés à Paris chez Charles Perier, l'an 1557, (in-fol.); il a traduit quelques Livres de l'Histoire Naturelle de Pline, sçavoir, est le second Livre sur l'Histoire des œuvres de nature, imprimé à Paris, par Arnoul & Charles les Angeliers, l'an 1540, in-8°. contenant dix feuilles; (& avec des corredions; chez Chrétien Wechel, en 1552, in-8°. fol. 96). Il a traduit de Latin en François, la troisième Oraison d'Isocrates, faite en la personne de Nicocles, Roi de Cypre, touchant le devoir des Sujets à leur Prince, imprimée à Paris, chez Chrestien Wechel, l'an . 1544, (in-8°); il a traduit l'Histoire de Salluste, Historien Latin, &c. touchant la conjuration de Catelin, & la guerre Jugurthine, ensemble la première Harangue de Ciceron, contre Catelin ou Catilin, imprimée à Paris chez Wechel, (in fol. & à Lyon chez J. de Tournes, 1556, in-16). Il a traduit le Menteur ou Încrédule de Lucian, qui est un Dialogue récréatif & sérieux, tout ensemble, imprimé avec une écriture quadrante à la prononciation Françoise, & les raisons d'icelle, mises sur la fin de ladite traduction, le tout imprimé à Paris, chez Chrestien Wechel, l'an 1548, (in-4°). Il peut avoir traduit autres Livres, & en avoir composé d'autres de son invention, outre ceux que nous avons récités, mais nous n'en avons pas plus ample connoissance. Il florissoit l'an 1544 \*\*\*.

<sup>\*</sup> Nous avons déjà eu occasion de parler de ce MAIGRET au mot JEAN PELLETIER. Il écrivoit son nom MEIGRET. Il avoit imaginé une orthographe singulière & nouvelle, qui devoit répondre à la prononciation. Pelletier vou-loit se conformer à celle des Manceaux, & Meigret sans doute à celle des Lyonnois. Il dut paroître assez ridicule de voir deux Provinciaux qui se reprochoient mutuellement la prononciation vicieuse de leur pays, vouloir tous deux s'ériger en Résormateurs de la langue Françoise, qu'ils ne par-

loient bien ni l'un ni l'autre. Le Traité qu'il donna à Paris, en 1545, que La Croix du Maine cite, eut quelques partisans, qui, par dérision, surent appelés Meygretisles. Guillaume des Autels, sous le nom de Glaumalis du Vezelet, y répondit par un Traité touchant l'ancienne écriture de la langue Françoise, 1548. Meygret réplique avec aigreur, & toute cette entreprise se termina à suivre l'ancien usage; de temps en temps cette fantaisse se renouvelle, nous venons de la voir reparoître, & il faut espérer qu'elle aura toujours le même sort. Voy. Pâquier, Recherches, Liv. VI, Chap. 7, & la Biblioth. Françoise de M. l'Abbé Goujet, Tom. I, pag. 83 & 84, où la Grammaire de Meygret est traitée de très-mauvais Ouvrage.

Ce Louis Meygret, qui a fait tant de Traductions, étoit de la famille de Jean Meigret, Trésorier de France à Moulins, & d'un autre Jean Meigret, Président à Mortier sous Henri II. Voy. le Dénombrement de Marolles, p. 423, & les Mémoires de Niceron, Tom. XLI, p. 156. (M. FALCONET).

\*\* La Croix du Maîne se trompe; c'est le Livre du Monde, par Aristote. La Traduction de Meigret sut imprimée à Paris, en 1541, in-8°.

\*\*\* Il a de plus traduit du Latin les IIIe & IVe Livres de Columelle, sur les Vignes, Paris, 1542, in-8°. les trois Livres des Offices de Ciceron, Paris, 1547, in-4°. les deux Livres de Robert Valturin, touchant la Discipline Militaire, Paris, in-fol. 1555; & du Grec, les cinq premiers Livres de Polybe, en 1552, in-8°. qu'il publia de nouveau avec des corrections, & la Traduction des Fragmens qui nous restent des autres Livres de cet Historien, à Lyon, en 1558, in-fol. Ainsi il vivoit encore en 1558.

LOYS MARCHANT, Secrétaire de M. l'Evêque d'Arras <sup>2</sup>. Il a traduit de Latin en François, la vie de Caton le Jeune, lequel est vulgairement appelé *Cato Uticensis*, &c. imprimée à Lyon, l'an 1554, par Georges Poncet.

- L'Evêque d'Arras dont il étoit le Secrétaire, est Antoine Perrenot, depuis Cardinal, Archevêque de Malines & ensuite de Besançon\*. (M. DE LA MONNOYE).
- \* Cet Antoine Perrenot, fils d'un Avocat de Dole, & petit-fils d'un gardeur de cochons, fit mettre sur la porte d'une belle maison qu'il sit bâtir à Besançon: Sic visum Superis, on acheva le vers, en ajoutant, aquilam submittere porcis, allusion à son origine & au crédit qu'il avoit sur l'esprit de l'Empereur Charles-Quint.

LOYS DES MASURES, Tournissen, ou de Tournay en la Gaule Belgique, dit en Latin Ludovicus Masurius Nervius, & non pas de Tournus près Mâcon, ou de Tours en Touraine

sur la rivière de Loyre, ou bien encore de Tours en Auvergne, comme le pourroient penser aucuns, à cause de ce mot douteux de Tournissen, &c. Ce qui m'a fait arrêter sur cette explication, ç'a été la dispute que j'en ai autrefois vu faire 1. Il étoit fort excellent Poëte Latin & François. Il a traduit fort heureusement, de Latin en vers François les douze Livres de l'Eneïde de Virgile \*, Prince des Poëtes Latins, imprimés à Paris, à Lyon & en autres endroits; il a écrit plusieurs Tragédies Saintes, sçavoir est David combattant, David triomphant, David fugitif, toutes trois imprimées; il a traduit de Latin en François un brief sommaire touchant la doctrine des Sacremens, composé par Théodore de B. imprimé à Lyon l'an 1564, par Jean Dogerolles; il a traduît de Latin en François, le Livre des Echets de Hierome Vida, très-docte Poëte Italien, lequel Livre s'intitule autrement la guerre cruelle du Roi Blanc, & du Roi Maure, ou More, imprimé à Paris \*\*.

L'Italie, & demeura dix-sept mois à Rome. S'étant de Catholique fait Calviniste, il su Ministre à Mets, & depuis, à cause des troubles, à Sainté Marie de l'Hermitage, & même à Strasbourg. Il eut pour amis Salignac, Docteur de Sorbonne, Ramus, Biset, dont nous avons des Scholies Grècques sur Aristophanes, Béze, & pendant un temps Rabelais, avec lequel il rompit à cause des invectives de celui-ci contre Calvin, ce que des Masures a témoigné par cette Epigramme, qui se lit, sol. 118, vo. de la seconde Edition de ses Poësies Latines, in-16, chez Thomas Guarin, à Basle, 1574.

Qui Rabelæsus eras placidus modò, jam quia fundens Verba furis, Rabie tu mihi læsus eris. (M. DE LA MONNOYE).

La Traduction de l'Encide en vers François est ce qui sit le plus d'honneur des Masures, il entreprit ce grand Ouvrage sur l'invitation du Cardinal de Lorraine. Ce Cardinal en sut si content, qu'il en lut le premier Livre à François I. Le Roi parut s'en amuser d'abord, mais il sut bientôt désabusé du prétendu mérite de cette Traduction par quelques Courtisans, qui sé moquèrent indécemment du Poète. Il donna au public les deux premiers Livres en 1547, le troissème & le quatrième en 1555. Ensin la Traduction entième de l'Encide parut en 1560, chez Jean de Tournes, à Lyon, petit in-4°. avec des vignettes à chaque Livre. Cette Edition est la plus belle de toutes; il y en a eu trois autres depuis, en 1567, 1574 & 1578, & même l'Abbé de Marolles parle d'une nouvelle Edition saite en 1606, à Lyon, chez Paul

Frelon. Quoique des Masures eût dit que Virgile, lui étant apparu en songe, avoit approuvé son entreprise, & même avoit ôté la couronne de laurier qu'il portoit sur sa tête, pour la mettre sur la sienne; quoique François Habert, dans son Epître sur l'Immortalité des Poëtes François, dise que dans l'assemblée des Muses

Il fut patié du gentil des Masures Sur l'Enéide en ses graves mesures,

on ne trouve dans cette Traduction qu'un Poëte très-médiocre, qui même aujourd'hui n'en mériteroit pas le nom, un Ecrivain peu délicat & un Versisicateur dur & Prosaïque, qui s'est assez bien jugé, lorsqu'il dit dans son Epître au Prince Charles de Lorraine:

Non que j'ignore & ne connoisse bien La pesanteur de ma plume, & combien Passant en l'air, j'ai le vol peu agile Pour égaler la trace de Virgile...

Mais si je sens trop débile ma force, En ta grandeur je me sie & m'essorce. (idem).

\*\* Sa Traduction du Poème Latin des Echecs de Jérome Vida est encore au-dessous de celle de Virgile; c'est une paraphrase dissus, ennuyeuse & languissante; huit vers durs & mal sonans remplacent les quatre premiers du Poète Latin. Il a conservé dans sa Traduction barbare l'ancien nom de Rok, que portoit la pièce, aujourd'hui appelée la Tour; sans doute qu'il trouvoit dans ce terme Rok quelque chose de serme & de dur qui plaisoit à son oreille.

Pag. 99, & Tom. XIII, pag. 92. On trouve fur-tout dans le Tome V les principales circonftances de la vie de des Masures. Son attachement au Calvimsme suscitus beaucoup de traverses à cet Auteur.

LOYS DE MATHA! Il a traduit les Epîtres d'Isocrates, Autour Grec, imprimées à Anvers, chez Chrestosse Plantin, l'an 1558.

<sup>1</sup> Etoit-il de la famille de Jean de Matha, mort l'an 1213, Fondateur de l'Ordre des Mathurins\*? (M. DE LA MONNOYE).

\* S. Jean de Matha étoit de Faucon, Bourg de la vallée de Barcelonnette; il y a des Gentilshommes de ce même nom établis en Piémont.

LOYS MICQUEAU, natif de la ville de Rheims en Champagne, Maître d'Ecole à Orléans, autrement appelé Jean-Loys

Miqueau. Il a écrit une Réponse au Discours de Gentien Hervet; seconde Réponse de Jean-Loys Miqueau audit Hervet, pleine d'injures & invectives contre lui, le tout imprimé à Lyon, l'an 1564. Il régentoit au Collège de Champagne à Orléans, l'an 1564\*.

\*Voy. ci-dessus Jean-Louis Micqueau.

LOYS MIRÉ. Il a décrit la vie de Jesus-Christ notre Seigneur, composée ou extraite des quatre Evangelistes, réduits en une continuelle Sentence, avec les Epîtres & Leçons qu'on lit à la Messe, durant toute l'année; la Description de la Terre Sainte, avec sa Carte, réduite en petite forme par Guillaume Postel, &c le tout imprimé à Paris chez Sébastien Nivelle, l'an 1553.

<sup>1</sup> C'est ce Louis Miré ( Ludovicus Miraus) second Editeur de l'Abrégé Latin des Novelles de Justinien, par Julien l'Antecesseur. ( M. DE LA MONNOYE).

LOYS DE MONTIOSIEU, natif du Pays de Rouergue, Gentilhomme Gascon, homme docte ès-Mathématiques, & Précepteur esdites Sciences, de M. le Duc de Joyeuse, Pair de France, (& ensuite de Monsieur, frère du Roi.) Il a écrit un Livre intitulé les Semaines de Daniel, & les jours d'Ezechiel, touchant le temps & nombre des années que Jesus-Christ le Messie devoit être en ce monde, imprimées à Paris, chez Jaques du Puys, l'an 1582. Il florit à Paris cette année 1584.

- <sup>2</sup> C'est le même que du Verdier appelle mal Louis de Monjouziou. On estime son Gallus Roma Hospes, où est aussi son Traité de Sculptura & Pictura, le tout imprimé à Rome in-4°, 1585. Il s'est appelé en Latin de Montjosius. Saumaise l'appelle Monjocosius; en François l'usage est pour de Montjosieu. Il mourut l'an 1583. Son éloge est dans le soixante-dix-huitième Livre du Président de Thou \*. (M. de la Monnoye).
- \* Le Duc de Joyeuse l'avoit mené à Rome, où il publia divers Ouvrages sur les Antiquités. « Lorsqu'il sut de retour en France, il dérangea fort ses » affaires, en se chargeant du soin ruineux de purger Paris des boues dont » il étoit rempli : il sit pis encore, & l'indigne semme qu'il prit sut cause » de la mort de ce savant homme, qui méritoit de vivre plus long-temps ».

C'est ainsi que s'exprime M. de Thou. Quoiqu'il parle de la mort de Loys Montjosseu sous l'an 1583, ce n'estque par occasion & en quelque sorte par anticipation qu'il en parle. La Croix du Maine dit que Montjosseu vivoit encore en 1584, & je ne crois pas que M. de la Monnoye soit sondé à placer sa mort en 1583, s'il n'a d'autre garant que ce qu'en dit M. de Thou.

LOYS D'ORLÉANS\*, Parisien, Avocat en Parlement, excellent Poëte Latin & François. Il a mis en lumière quelques Poëmes François, & entre autres quelques Imitations d'Arioste, imprimées à Paris, chez Lucas Breyer, l'an 1572, avec autres Imitations d'aucuns Poëtes François, sur ledit Arioste. Il florit à Paris, cette année 1584.

\* Louis d'Orléans, Avocat-Général de la Ligue, mort en 1629, âgé de quatre-vingt-sept ans, n'a part dans le Recueil des *Imitations de l'Arioste* que publia Lucas Breyer, à Paris, 1572, que pour le premier Livre de Renaud, qu'il a traduit en vers Héroïques,

Voy. la Bibl. Françoise de M. l'Abbé Goujet, Tom. VII, pag. 357.

C'étoit un homme vain, un Ligueur séditieux \*\*, Auteur du Banquet du Comte d'Aréte, où il traite Jeanne d'Albret de P... Le Président de Harlay le sit arrêter, & on lui ausoit sait son procès si ses parens n'eussent, moyennant cinquante écus, dépêché en diligence à Mets, où étoit la Cour, & n'eussent obtenu défense de passer outre. Après neus mois de prison, il s'échappa, se sauva en Flandres, revint à Paris, où le Roi lui pardonna. Sa Traduction de Tacite ne vaut rien. J. B. Fabricius en sait quelque mention, Tom. III de sa Bibliothèque. — Il y a eu un Renaud d'Orléans, Conseiller à Vannes, Sieur de Sincé, décédé sans ensans, de qui est le Livre des Observations de diverses choses remarquables sur l'Etat, Couronne & Peuple de France, in-4°. Vannes, 1594. (M. FALCONET).

\*\* Après avoir traité la Conversion d'Henri IV de simulée, il paroit que Louis d'Orléans révint de bonne soi aux sentimens qu'il devoir avoir pour ce Prince. Il avoit déjà eu, même du temps de la Ligue, quelques rerours d'affection pour sa patrie, mais qui n'avoient pas duré. Au sujet de ces variations, on sui adressa les vers suivans:

Si pendre te voulois, tu ne ferois que bien, Paisqu'on ne peut avoir de toi miséricorde; Mais si tu veux sauver quelque peu de ton bien, Vas te jetter en l'eau, tu gagneras ta corde.

Voy. sur ses Œuvres Poëtiques la Bibl. Françoise de M. l'Abbé Goujer, Tom. XV, pag. 267,

LOUIS

LOUIS PAPON, Prieur de Marcilly, & Chanoine de Montbrison en Forests, frère puinè de Jean Papon, (duquel nous avons parlé ci-dessus,) tous deux natifs dudit Pays de Forests, &c. Il a traduit de Latin en François, le premier Livre du Ris, de M. Laurent Joubert, Docteur en Médecine; comme témoigne ledit Joubert en sa Présace, sur sondit Traité du Ris, auquel lieu il dit qu'il y a plus de 20 ans que ledit Papon avoit traduit icelui premier Livre, &c. comme aussi en sait mention Estienne du Tronchay, en ses Epîtres ou Lettres missives. Mais nous avons parlé de cela par ci-devant, parlant dudit Laurent Joubert, lequel ne l'a jamais écrit qu'en François, & ont été imprimés à Paris chez Nicolas Chesneau, l'an 1579.

TCe qu'a ci-dessus remarqué La Croix du Maine aux mots JEAN-PAUL ZANGMAISTRE & LAURENT JOUBERT, & ce qu'il dit sur le même sujet dans cet Article, fait voir que Laurent Joubert n'a jamais composé qu'en François son Traité du Ris, & qu'ainsi tout ce qu'on a dit des Traductions qu'on en a faites de Latin en François n'est qu'une fable, que pour des raisons particulières il a lui-même autorisée, comme il l'a depuis avoué. (M. DE LA MONNOYE).

LOUIS PARADIS, natif de Victray en Parthois, Chirurgien de M. le Maréchal de Biron, &c. Il a voyagé en loingtains Pays estranges, & a écrit quelques Observations de ses Voyages, non encore imprimées. Ambroise Paré sait honorable mention de lui, en son Traité de la Licorne. Il florissoit l'an 1573. Je ne sçai s'il est encore vivant.

Il y a un PAUL PARADIS nommé dans les Lettres de François I, du mois de Mars 1545, pour être un des trois Professeurs Royaux en Hébreu. Ces Lettres se voient dans les notes de M. Baluze sur la vie de Pierre du Chatel par Pierre Galland, pag. 150. (M. DE LA MONNOYE).

LOUIS DE PERUSIIS, Ecuyer, natif de Cumons. Il a écrit des Guerres advenues en Provence & Comté d'Avignon, l'an 1562, entre les Catholiques & ceux qui se disent Huguenots, imprimé l'an 1565, à Anvers, chez Antoine Tilens <sup>1</sup>.

Le P. le Long, n°. 15274 de sa Biblioth. Histor. de Fr. (ancienne Edit.)
LA CR. DU M. Tome II.

H

dir que ce discours n'est que l'Abrégé d'un plus ample, qui existe manuscrit entre les mains des héritiers de seu M. de Mazaugues, mort en 1712. L'Imprimeur d'Anvers, nommé Tilenus par le P. le Long, & Tiletis par du Verdier, est mieux nommé à la Flamande Tilens. (M. DE LA MONNOYE).

LOUIS LE PICARD, natif de la ville d'Alençon, Ecolier étudiant en la Faculté de Médecine à Paris, l'an 1547, auquel temps il écrivit une révolution calculée sur le Méridien de Paris, & autres lieux d'alentour ou circonvoisins, imprimée audit an 1547.

LOUIS DU PUIS, natif de Romans en Daulphiné. Il a traduit de Grec en François, le Dialogue de Lucien, intitulé Toxaris, ou de l'Amitié, imprimé; il a traduit de Grec en François, les Epîtres de Diogene Cynique, imprimées à Poictiers, par Jean & Enguillebert de Marnef, l'an 1549 i; il a davantage traduit les Commentaires d'Ammonius, sur les Institutions de Porphyre, lesquelles il a traduites à Paris, l'an 1540. Il florissoit à Poictiers, l'an 1544. Il étoit fils de Maître Guillaume du Puis, Docteur en Medecine, & Professeur d'icelle en la ville de Grenoble en Dauphiné, auquel il dédie sa Traduction des Epîtres de Diogene, &c.

Les Epîtres publiées sous le nom de Diogène le Cynique sont supposées, quoiqu'anciennes. François Accolti d'Arezzo, célèbre Jurisconsulte, en donna de son temps une mauvaise Traduction Latine, qu'il dédia au Pape Pie II. C'est sur cette Traduction que la Françoise, plus mauvaise encore, a été faite. (M. DE LA MONNOYE).

LOUIS REGNIER, Sieur DE LA PLANCHE, Gentilhomme Parissen. Il est Auteur (selon qu'aucuns ont opinion) d'un Livre intitulé du grand & loyal devoir, sidélité & obésssance de Messieurs de Paris, envers le Roi & la Coronne de France, &c. imprimé l'an 1565. Ce Livre s'appelle autrement le Livre des Marchands \*.

Quelques uns ont attribué à ce Louis Rignien, sieur de la Planche, le Livre imprimé sans nom de lieu, 1576, in-8°, sous le titre d'Histoire de l'Etat de la France, tant de la République que de la Religion; mais il n'y a nulle apparence qu'il soit Auteur de ce Livre, y étant cité, pag. 397, d'une ma-

nière méprisante, & traité, pag. 404, d'homme politique plutôt que religieux-Béze, pag. 743 de son Hist. Ecclés. parle en 1561 d'un Ministre qu'il nomme simplement la Planche, & c'est à ce Ministre qu'André du Chesne attribue cette Histoire, p. 92 de sa Bibsiochèque des Historiens de France. (M. DE LA MONNOYE).

\* Le Livre que La Croix du Maine lui attribue, a pour but principal de justifier M. de Montmorency, Gouverneur de Paris, de s'être opposé à l'entrée du Cardinal dans cette Capitale. L'Auteut introduit plusieurs Marchands haranguans dans une de leurs assemblées, tant sur les services rendus à l'Etat par les Montmorencis, que sur les entreprises des Guises; & c'est par certe raison que ce Livre s'appeloit le Livre des Marchands. Cet Ecrit est de 205 feuillets; on y trouve quelques faits curieux. L'Imprimeur annonçoit une seconde partie, qui devoit paroître trois jours après, mais je ne crois pas qu'elle ait été publiée. De Thou ( Liv. XXV ) dit que la Planche étoit neveu de Jean du Tillet, & un des confidens du Duc de Montmorenci. Il y a des raisons de croire que c'est le même la Planche, Auteur de l'Etat de France, tant de la République que de la Religion, sous Henri II, publié en 1576, in-8°, mais il y a aussi des raisons d'en douter, car si dans ce Livre il parle mal de Louis Regnier , sieur de la Planche , ce peut être afin de donner le change. Dans l'Etat de France, il se monme Huguenot passionné, & il étoit dangereux de se faire connoîtte pour tel.

LOUIS LE ROY\*, dit Regrus, natif de Contances; ou Constances en Normandie, Lecteur du Roi en Philosophie, & Panis, homme très-docte, grand Historien & Orazeur. En quoi l'on peut admirer le Pays de Normandie a épre très-fertile à produire une infinisé d'Hommes de grande érudicion & d'un esprit émerveillable; par outre ceux que nous avons nommé cidevant (lorsque nous avons fait mention de Guy le Febvre, sieur de la Boderie, lesquels ont pris naissance audit Pays de Normandie, scientivest de M. Postel, la Boderie & ses frères, Guersens des du Perrompère Stifils, Jaques le Gras, les Chevaliers furnommés d'Agneaux, &c. Nous y ajouterons encora ceux-ci, desquels je na m'étois souvenu pour lors, squvoir est Messieurs: de Silly, du Plossis Marly, les Gosselins, les Morels, Louis le Roy dit Regius, Leger du Chesne, dit Leodégarius à Querou, Richard Dinot, d'Alechamps, Jean Doublet, Ch. Toutain. Guillaume Quespult, Nicolas Fileul, Nic. Maillart, Talpin, le Sénéchal, Vigor, le Hongre, Tallebot, de la Bigne

& autres en nombre infini, desquels je ferai plus ample mention autre part, & si je les vouloy tous nommer, j'en mettroy plus de trois cent, qui tous ont écrit & composé des Œuvres tant en Latin qu'en François; mais je réserve ceci à dire autre part, & ne parle ici que de ceux de notre temps. Cetui-cy Louis le Roy a écrit en notre Langue Françoise, les Œuvres qui s'ensuivent. De la Vicissitude, ou variété des choses en l'Univers, & concurrence des armes & des Lettres, par les premieres & plus Illustres Nations du Monde, imprimée à Paris, chez Pierre l'Huillier, l'an 1577, & depuis encore par plusieurs fois; Exhortation aux François, pour vivre en concorde, & jouir du bien de la Paix, imprimée à Paris, chez Jaques du Puis, l'an 1570; Projet ou Dessein du Royaume de France, pour en représenter en dix Livres l'Etat entier, sous le bon plaisir du Roi, imprimé chez Federic Morel, l'an 1570; les Monarchiques, qui est un Traité touchant la Monarchie, & des choses requises à son établissement & conservation, avec la conférence des Royaumes & Empires plus célèbres du monde, Anciens & Modernes, &c. le tout imprimé à Paris, chez Jaques du Puis, l'an 1570, & chez Federic Morel; Discours sur le Royaume des Perses & de la nourriture de leurs Rois, extrait du troisième Livre des Loix de Platon, imprimé à Paris chez Federic Morel; l'an 1562; Traité des troubles & différents advenants entre les hommes, pour la diversité des religions, ensemble du commencement, progrès & excellence de la Religion Chrétienne, imprimé à Paris l'an 1569, chez Federic Morel; deux Oraisons Françoises, prononcées par lui à Paris l'an 1576, en Février, avant la lecture de Demosthene, Prince des Oraceurs, la première est des Langues doctes & vulgaires, & de l'usage do l'Eloquence, & l'autre traite de l'état de l'ancienne Grece, depuis son commencement jusques à ce qu'elle fot asservie par les Macédoniens; elles ont été imprimées à Paris, chez Federic Morel, l'an 1576. Voilà quant à ses Inventions, s'ensuivent maintenant ses Traductions.

Traductions de Grec en François, par Louis le Roy.

Les Politiques d'Aristote & de Platon, avec les commentaires ou expositions, imprimées à Paris; le Sympose ou banquet de Platon , avec de fort doctes annotations dudit Louis le Roy; ce Livre traite de l'amour & de beauté, & contient trois Livres de Commentaires sur icelui, imprimé à Paris par Robert le Mangnier, l'an 1559; l'Exhortation d'Isocrates à Demoniq, pleine d'enseignements pour induire les hommes à vivre honnétement & aimer la vertu; l'Oraison du règne & de la maniere de bien régner; le Symmachique, ou du devoir du Prince envers ses Sujets, & des Sujets envers leur Prince; le premier Livre de l'Institution de Cyrus, ou du Prince parfait, . écrit par Xenophon; les Louanges d'Agésilas, Roi des Lacédémoniens: le tout imprimé à Paris, chez Jean Longis & Robert le Mangnier, l'an 1560; Traité du bien advenant aux Princes frères, de leur amitié mutuelle, & bonne intelligence entre eux, &c. traduit du Grec de Xenophon, imprimé à Paris par Federic Morel, l'an 1575; il a davantage traduit le Phedon, le Tymée, le Sympose, & la Politie de Platon, contenant dix Livres de la République ou de la Justice, ausquels il a ajouté trois Livres de l'ame, écrits par Aristote, avec ses Etiques & Politiques, le tout imprimé à Paris; les Oraisons Politiques de Demosthene, avec quelques Livres d'Isocrates & de Xenophon, trois Olympiques, & quatre Philippiques de Demosthene, Auteur Grec, imprimées à Paris; Traité d'Aristote, touchant les changemens, ruines & conservation des Etats publiqs, avec les causes & remèdes des émotions civiles, ensemble les annotations ou commentaires sur ledit Livre d'Aristote, faits par ledit Regius, le tout imprimé à Paris chez. Federic Morel, l'an 1566; le Livre de Théophraste, touchant le feu & les vents; Traité d'Hippocrates, touchant l'air des eaux, & différences des lieux & parties du monde; Sermon de la Providence & Justice Divine, écrit par Theodorite, Evêque de Cyropoli, ancien Philosophe & grand Théologien. Il a

davantage traduit du Latin en François l'Oraison du Seigneur Jean de Zamochie, Polonnois, sur la Déclaration de l'Election du Roi de Polongne, & pourquoi il a été préféré aux autres compétiteurs, &c. imprimée à Paris chez Federic Morel, l'an 1574, il a écrit plusieurs Livres en Latin, & entre autres la vie de Guillaume Budé, qui sut le premier Livre qui le sit connoître & le mettre en grande renommée. (Elle sut imprimée pour la première sois en 1540, in-4°.) Il mourut \*\* à Paris sous le règne du Roi Henry III, sans avoir amassé beaucoup de biens de sortune, se contentant de ceux de l'esprit, &c.

\* Louis le Roy, dit Regius, habile Humaniste & assez bon Critique, sut savant dans les langues Grecque & Latine, & succéda en 1570 au célèbre Lambin dans la Chaire de Prosesseur en langue Grecque au Collège Royal. Il mourur pauvre à Paris le 2 Juillet 1577. C'est de lui que Joachim du Bellay a dit dans un de ses Sonnets:

Mais je hais par sur tout, un savoir pédantesque.

On ne trouve point parmi les Poësses, soit Larines, soit Françoises de Joachim du Bellai les vers piquans, qu'au rapport de Scévole de Sainte-Marthe, il sit contre Louis le Roi. Il faut croire qu'ils ne furent pas imprimés, & qu'apparemment la querelle ne dura pas, puisque du Bellay voulut bien traduire tous les vers, tant Grecs que Latins, cités par Louis le Roi dans ses Commentaires sur le Sympose de Platon. (Ce qui a trompé M. de la Monnoye, c'est que le Roi n'est pas dénommé expressément dans les vers de du Bellay)... (M. de la Monnoye).

Regins, Morosus & multis invisus, à qui François I avoit fait mettre quelques manisestes en Latin, & des Epîtres aux Etrangers, ce qui lui valut la place de Professeur Royal en Grec. (M. FALCONET).

Voy. les Mémoires de Niceron, Tom. XXIX.

\*\*M. de Thou, à la fin de son soixante-huirième Livie, place la mort de Louis le Roi sous l'an 1579, en quoi il se trompe; il ajoute que ce savant avoit négligé à un tel point le soin de ses affaires domestiques, qu'il sur obligé sur la fin de ses jours de vivre au dépens d'autrui, Jam senex, aliend quadra vivere coastue. Nous apprenons par-là que Louis le Roi mourut vieux. L'erreur de M. de Thou sur la date de la mort de le Roy se retrouye en pluisseurs endroits de la Biblioth. Histor. de la France, nos. 5823, 17733 & 27197 de la nouvelle Edition. Dans l'ancienne Edition, no. 1464, cette mort est placée en 1573. La vraie date de 1577 se trouve cependant sous le no. 18112 de l'Edition nouvelle.

LOUIS DE SAINTE-MARTHE, Gentilhomme Poictevin. Il a écrit plusieurs vers François non encore imprimés. Il est parent de Scevole de Sainte-Marthe, duquel nous ferons mention ci-après <sup>1</sup>.

\* Au lieu de Parene, il falloit dire qu'il étoit père de Scévole de Sainte-Marthe. Du reste, ce Louis de Sainte-Marthe, uniquement occupé de sa charge de Procureur du Roi au Bailliage de Loudun, n'a jamais fait imprimer ni prose, ni vers de sa façon. (M. DE LA MONNOYE).

LOUIS LE SENESCHAL, Prêtre, &c. Il a écrit une catholique & familière exposition des Evangiles d'un chacun jour de Carême, & des Epîtres & Dimanches, &c. imprimée à Paris chez Gabriel Buon, l'an 1559. Quant à Guillaume le Seneschal, Docteur en Théologie, nous en avons parlé autre part.

LOUIS SERVIN, Gentilhomme Parisien, Sieur DE PINOCHES, Avocat en Parlument, jeune homme fort docte en Grec & Latin, autresois Disciple de François Balduin, tant renommé pour la Jurisprudence & l'Histoire, & encore pour la Théologie, &c. sils de M. le Contrôleur Servin & de Madame Madelene Deschamps, semme très-docte, de laquelle nous serons mention ci-après 1. Il a écrit quelques vers François à la louange dudit sieur Balduin, son Précepteur, & encore plusieurs Epitaphes sur sa mort, lesquels ne sont imprimés, je les ai écrits à la main avec ceux de Madame sa mère. Il a pu composer beaucoup d'autres choses & dresser plusieurs Mémoires en notre langue, mais je n'en ai pas connoissance. Il storit à Paris cette année 1584, âgé de 28 ans environ.

Henri III le sit, en 1589, à Tours son Avocat-Général. Louis Servin avoit dans sa jeunesse cultivé la Pocsse Latine & Françoise. On voit par une de ses lettres à Joseph Scaliger, du 20 Août 1598, qu'il avoit entrepris de mettre le Cantique des Cantiques en vers phalouques. Sa prérendue version de Denys le Periegète n'a point paru, & n'auroit peut-êrre pas valu celle qu'en 1597 donna Benigne Saumaise, père de Claude. Ce Denys n'étoit pas d'Alexandrie d'Egypte, comme on l'a cru sur la soi d'Eustathius, mais d'Alexandrie depuis nommée Charax dans la Susiane, comme Pline, misux

instruit, l'a marqué, Liv. VI de son Hist. Nat. Il n'est pas vrai non plus que Denys ait divisé son Poëme en quatre Livres; l'Ouvrage qui est de onze cens quatre-vingt-six vers est compris en un Livre seul. Louis Servin mourut le 19 Mars 1626, & non pas en 1627\*, comme dit Claude Joli sur les Opuscules de Loisel, pag. 579. (M. DE LA MONNOYE).

Son père étoit Huguenot, demeuroit à Genève avec Spifame, du temps de Henri II. Borboniana. (M. FALCONET).

\* Louis Servin fut l'un des plus savans Magistrats de son temps. Il exerça la charge d'Avocat-Général pendant trente-sept ans, sous les règnes de Henri III, Henri IV & Louis XIII. Il mourut dans un Lit-de-Justice aux pieds de ce dernier Roi, voulant élever sa voix pour faire entendre ses Remontrances contre quelques Edits bursaux que le Roi venoit faire enregistrer. Ses efforts le firent trouver si mal, qu'il perdit sur le champ la parole & le sentiment, & expira deux heures après, le 19 Mars 1626. M. Bougier, Conseiller de Grand-Chambre, sit sur sa mort le Distique suivant:

Servinum una dies pro libertate loquentem Vidit, & oppressa pro libertate cadentem.

LOUIS DU TAILLIS. Il a écrit en prose Françoise, une Epître Chrétienne, contenant une doctrine salutaire, pour apprendre à mépriser le monde, &c. imprimée à Douay en Flandres, par Louis de Winde, l'an 1569.

LOUIS DU TRONCHAY, Sieur DE LA FORTERIE, fils de Baptiste du Tronchay, Conseiller du Roi au Mans, & srère puiné de Georges du Tronchay, sieur de Balladé, (desquels nous avons parlé ci-dessus,) tous deux neveux de Gazal ou Gaspard du Tronchay, Médecin à Renes, &c. Ledit Louis du Tronchay naquit en la ville & cité du Mans, l'an 1545. Il étoit l'un des plus doctes & plus sçavants jeunes hommes de France, & des plus affectionnés aux lettres. Il n'entendoit parler d'aucun homme docte, qu'il ne desirât d'entrer en sa connoissance: il n'en connoissoit point de curieux d'avoir des Livres écrits à la main, qu'il ne les fréquentât, pour entrer en leur amitié, asin de les pouvoir voir, ou en transcrire quelque chose: somme c'étoit le jeune homme de la plus grande espérance qui fut de son temps: comme le pourroient témoigner avec moi, tous ceux qui l'ont connu, & j'ai fort grand regret de ne l'avoir

onques pu hanter pour apprendre avec lui, mais il y a quatorze ou quinze ans qu'il fut tué s'étant absenté de son pays pour la religion. Ce qui lui avoit été prédit par Jaques Viard dit la Fontaine, Astrologue & Mathématicien, demeurant à Gouiz, près Durestal en Anjou. Car il fut tué par aucuns soldats, au village nommé Thou, distant de la ville de la Charité, (près Sanserre en Nivernois,) de quatre lieues ou environ: lequel lieu fut depuis brûlé par ceux de la religion réformée, en indignation du meurtre commis à l'endroit de ce jeune homme, qui s'y étoit transporté pour y voir quelque chose de remarque, comme il étoit des plus curieux de son temps en toutes sortes de gentillesses. Il étoit très-docte en Grec, & écrivoit bien en Latin, (comme nous dirons autre part;) & quant à ses écrits François, encore qu'il n'y en ait point en lumière, si ai-je appris de George du Tronchay, fieur de Balladé son frère aîné, qu'il avoit écrit une très-ample Histoire des troubles de France, pour le fait de la religion, laquelle il avoit écrite selon la vérité. Elle fut perdue & dérobée lorsqu'il fut tué près ladite ville de la Charité, car il écrivoit ladite Histoire selon les occurrences & les choses qui se présentoient pour en écrire. Il a composé plusieurs Poëmes François, lesquels ne sont encore en lumière, Il mourut l'an 1569, au grand regret de tous ses amis, âgé de vingt-quatre ans.

LOUIS VINCENT, Angevin. Il a traduit de Latin en François, un Traité de l'excellence de la femme, ou de la louange du sexe féminin, écrit par Henry Corneille Agripa, imprimé à Paris, l'an 1578, auquel temps il florissoit en ladite ville \*.

\*Le Traducteur de cer Ouvrage d'Agrippa s'appeloit Louis VIVANT, & & non pas Louis VINCENT.

LOUISE, ou ELOYS (Sœur), (selon le langage usité de son temps, ) Religieuse professe en l'Abbaye d'Argenteuil, près Paris, en l'an de salut 1130, & depuis Abbesse du Paraclit, &c.

LA CR. DU M. Tome II.

Cette Dame étoit fort bien versée ès Lettres sacrées & prophanes, & écrivoit fort doctement en Latin & en François, comme il se voit par ses Lettres ou Epîtres qu'elle envoyoit à Maître Pierre Abeylard, grand Théologien pour son temps, Religieux de l'Abbaye de S. Denis en France, (comme nous dirons parlant de lui.) Jean de Meun fait très – ample mention dudit Abeylard & de sa concubine Eloys ou Loyse. Qui en voudra voir amplement, lise le Roman de la Rose, composé par ledit Jean de Meun, surnommé Clopinel. Lesdites Epîtres ne sont en lumière, Jean Moulinet en fait aussi mention dans sa traduction dudit Roman de vers en prose Françoise.

HÉLOISE, car c'est ainsi qu'on est en possession d'écrire son nom, étoir née avec beaucoup d'esprit. Elle demeuroit chez un Chanoine de Paris, son oncle maternel, qui, lui voyant de belles dispositions pour les sciences, accepta volontiers l'offre que Pierre Abélard, le plus fameux Docteur de ce temps-là, lui fit de la rendre habile, s'il vouloit bien le prendre chez lui en pension, promettant de la lui payer à sa mort. La vue d'Abélard étoit de faire sa maîtresse de son écolière. Il y réussit, mais les suites en furent très-fâcheuses pour lui & pour elle. L'Histoire en est connue. Une cruelle nécessité les obligea, quoique mariés, de se séparer. Il se sit Moine, elle Religieuse. Abélard mourut Moine de Cluny, au Prieuré de S. Marcel, près Châlonssur Saone, le 12 Avril 1142. Héloise ayant passé du Monastère d'Argenteuil, au Paraclet, maison fondée par Abélard dans le Diocèse de Troyes, y gouverna une Communauté de filles, dont elle fut la première Abbesse. Elle voulut, lorsqu'elle seroit morte, ce qui arriva le 17 Mar 1163, être mise dans le tombeau d'Abélard, dont, quand il sut mort, l'Abbé de Cluny lui accorda le corps, qu'elle fit enterrer au Paraclet. Ses Lettres, & celles d'Abélard, ont trouve plus d'un Traducteur, mais point de fidèle \*. (M. DE LA MONNOYE).

\* Nous n'ajouterons rien à ce détail des infortunes d'Héloise, si connues & tant chantées en toute langue & dans tous les temps, qu'un passage de Papire Masson, Annal. Lib. III, qui peut jeter un doute sur la naissance d'Héloise.... Joannes, Canonicus Parisinus, Heloysam naturalem filiam habebat, prassanti ingenio formâque... d'où l'on conclud qu'elle étoit fille, & non pas nièce du Chanoine qui la faisoit élever, & dont le nom étoit Jean, & non Fulbert, comme on l'appelle ordinairement. Mais ce que dit à ce sujet Papire Masson n'est sondé sur aucun témoignage suffisant pour faire rejeter l'opinion commune. Voy. le Dict. de Bayle, & la vie d'Héloise, écrite avec une judicieuse critique dans le XII Tome de l'Hist. Litt. de la France.

LISET BENANCIO, (qui est un nom supposé comme il semble.) Il a écrit en prose Françoise, la déclaration des abus que sont les Apoticaires, imprimée à Tours, l'an 1553\*.

\*On lit dans l'imprimé LISSET, & non pas LISET. Son Livre, qui fut réimprimé à Lyon, en 1557, in-12, fut traduit en Latin par Thomas Bertholin, sous ce titre: Liseti Benancii Declaratio fraudum & errorum apud Pharmacopaos. Francos. 1669, in-8°.

LOUP CAVIER (Frère), Religieux, Cordelier à Sens en Bourgongne, natif de ladite ville &c. Il a traduit de Latin en François, la Profession Catholique de Sebastien Flach de Mansfeld', contenant vingt-deux raisons pourquoi il a laissé le Lutheranisme, pour devenir Catholique, imprimé à Paris par Antoine Houic, l'an 1576.

LUCAS GATELLUS, Poëte Provençal, l'an 1270. Il a écrit plusieurs Poëlies non encore imprimées.

LUCAS DE GRIMAULD, natif dudit lieu de Grimauld en Provence, issu de parens nés à Genes en Italie. Il naquir l'an 1273,\*. Il a écrit plusieurs Chansons & autres Poësies en langue Provençale, à la louange de la Dame de Villeneus ve en Provence; il a davantage écrit plusieurs Comédies, pleines de malédictions & injures contre le Pape Boniface VIII. Elles né sont encore imprimées. Il se tua de ses propres mains l'an 1308, âgé de trente-cinq ans \*\*.

\* Puisqu'il étoit né en 1273, & qu'il mourut à trente-cinq ans, La Croix du Maine a raison de placer sa mort à l'an 1308, & Oldoini s'est trompé dans son Atheneum Ligusticum, en rapportant cette mort à 1303. Le même Oldoini assure qu'il ne nous reste aucun des vers de ce Poète,

\*\* Voy. Jean de Notre-Dame, Chap. 55. Le vrai nom de ce Poëte étoit GRIMALDI.

LUCAS TREMBLAY, Parisien, Professeur ès Mathématiques à Paris, l'an 1584. Il a revu & recorrigé l'Art d'Arihmétique de Claude de Boissières, Dauphinois, imprimé à Paris; il a écrit plusieurs Noëls ou Cantiques, sur la Nativité de notre

L ·

Seigneur Jesus-Christ, imprimés l'an 1580, à Paris chez Jean de Lastre.

LUCRECE DE MOREL, Damoiselle Parisienne, sœur puinée de Camille de Morel, & encore de Diane de Morel, (desquelles nous avons parlé ci-dessus,) toutes trois silles de Jean de Morel, Gentilhomme, natif d'Ambrun en Dauphiné, & de Damoiselle Antoinette de Loynes, (comme nous l'avons déclaré parlant des susdites.) Cette Lucrece étoit très-docte en Grec & en Latin, & sçavoit fort bien composer en l'une & l'autre langue, & en François aussi. Ses écrits ne sont encore en lumière. Elle mourut à Paris l'an 1580, le vingt-neuvième jour de Juin 1.

Des trois filles de Jean de Morel & d'Antoinette de Loynes, Camille éroit l'aînée, Diane la seçonde & Lucrece la troisième. Les deux cadettes ne passèrent pas l'an 1581. Camille vivoit encore en 1584. (M DE LA MONNOYE).

L. BOSQUIER D'ALBENAS. Il a écrit quelques Livres touchant les Antiquités de Nismes en Languedoc, non encore imprimés que je sçache.

L. CONSTANT. Il a traduit de Latin en François, l'Histoire de Florus, touchant les gestes des Romains, imprimée à Paris, chez la veuve de Lucas Breyer.



## MAC.

MACÉ \* OGIER, Prêtre, Maître de la Maison des Ardants, située en la ville du Mans, &c. natif de la Champagne du Maine. Il est Auteur de la Carte, ou Description Générale de tout le Pays & Comté du Maine, laquelle su gravèe en planches de cuivre par Jaques Androüet, Parisien, surnommé du Cerceau, & imprimée au Mans l'an 1539, par Mathieu de Vaucelles & Alexandre Chouen, & encore l'an 1565, par ledit Vaucelles. Ce qui est contenu en ladite Carte a depuis été réduit en Livre, & imprimé par Hierosme Olivier, l'an 1559, & auparavant chez Louis Gaingnot, l'an 1558, suivant les Měmoires qui furent trouvés en la Bibliothèque dudit Macé Ogier, après sa mort. Il florissoit du temps de François I, l'an 1530.

\* Macé est une corruption du mot Mathieu. L'Article suivant en est la preuve.

MACÉ VAUCELLES, Imprimeur & Libraire, demeurant au Mans, &c. Voy. ci-après MATHIEU DE VAUCELLES, qui est. le nom qu'il a retenu & mis en ses écrits, comme nous dirons en son lieu, quand nous parlerons de ceux qui ont ce nom de Mathieu.

MACLOU DE LA HAYE, natif de Montreul en Picardie, Valet de Chambre du Roi Henry II, l'an 1553. Il a écrit plufieurs Poësies Françoises, desquelles s'ensuivent les noms, Chant de la Paix, Chant d'amour, cinq Blasons des cinq contentements en amour, Sonnets d'amour, vingt vœux des vingt beautés de son amie , Epigrammes & Stances, le tout imprimé en un volume, chez Estienne Grouleau, l'an 1553, à Paris.

Il devoit être bien content de trouver jusqu'à vingt beautés dans sa maîtresse. Gabriel de Minut n'en compte pas tant dans la belle Paule. Névisan, Liv. Il de sa Sylva Nuptialis, n°. 93, cite un Livre François, De la louange & beauté des Dames, où se trouve le dénombrement des trente qualités requises pour faire une beauté complette. J'ajoute aux autres curieuses citations de Névizan le 56° Chap. du XIII° Liv. d'Amadis, & ce qu'en dit Brantome, Tom. I des Dames Galantes. (M. DE LA MONNOYE).

MADELENE DE L'AUBESPINE (Madame), fille de M. le Secrétaire de l'Aubespine 1, & semme de Messire Nicolas de Neufville, Seigneur de Villeroy, premier Secrétaire d'Etat, &c. (duquel nous ferons mention ci-après à la lettre N.) Cette Dame est si heureuse à composer en prose & en vers, & a l'esprit & le jugement si rares, qu'elle attire un chacun à la contemplation de tant de vertus qui reluisent en elle, lesquelles elle a comme par succession de ceux desquels elle a pris origine, & pour faire preuve de ce que j'ai dit touchant son sçavoir & doctrine, j'alléguerai sa Traduction des Epîtres d'Ovide, lesquelles elle n'a encore sait imprimer, non plus qu'une infinité de Poëmes de son invention, lesquels fortiront en lumière quand il lui plaira. Elle florit cette année 1584 \*.

<sup>1</sup> Elle étoit fille de Claude de l'Aubespine & de Jeanne Bochetel. Divers Auteurs, exactement cités dans Moréry, ont parlé de cette Dame avec éloge. Bertaud, Evêque de Séez, en a fait l'Epitaphe dans ses Pocsies. Elle mourut à Villeroy au mois de Mai 1596. (M. DE LA MONNOYE).

\* Elle avoit été mariée en 1562. Fauvelet du Tot se trompe dans son Histoire des Secrétaires d'Etat, lorsqu'à la pag. 81, il nomme Marie, la mère de Madelaine de l'Aubespine. Elle se nommoit Jeanne, & cette erreur est d'autant moins excusable, qu'il rapporte lui-même, pag. 14 du même Ouvrage, l'Epitaphe de Madelaine, où il est dit qu'elle étoit sille de Jeanne Bochetel. Cette Epitaphe nous apprend qu'elle réunissoit les charmes de la sigure aux talens & aux agrémens de l'esprit: Formà, decoris venustate singulari... sexum ingenio, judicio, liberalitate, animi magnitudine, tùm eruditione superavit. L'Epitaphe se voit dans une Chapelle de l'Eglise de Magny, où cette semme célèbre est enterrée. On y lit qu'elle mourut le 17 Mai 1596, à cinquame ans moins quatre jours. Les Auteurs de l'Histoire Généalogique des grands Officiers de la Couronne ont donc mal calculé la date de sa naissance, Tom. IV, pag. 641, quand ils l'ont placée au 13 Mai 1546, il falloit la placer au 21 Mai. Selon leur calcul elle avoit vécu cinquante ans plus quatre jours.

MADELENE CHEMERAUT, Dame Poictevine, parente de Mesdames des Roches de Poictiers, &c. J'ai entendu qu'elle

aun esprit gentil & fort prompt à composer en vers & en prose. Elle n'a encore fait imprimer aucuns de ses Œuvres, mais il s'en voit quelques écrits à la main, & entre autres plusieurs Sonnets. Elle florit à Poictiers, l'an 1584.

MAGDELENE DESCHAMPS, femme de M. le Contrôleur Servin, sieur de Pinosches, en Vandomois, & mère de Loys Servin de Pinoches, Avocat en Parlement, (duquel j'ai parlé ci-dessus.) J'ai vu quelques Poësies Françoises, Grecques & Latines, composées par ladite Dame, tant sur la mort de François Balduin, (homme des plus renommés pour la Jurisprudence & l'Histoire qu'autre de son temps,) mais elles ne sont encore imprimées. J'en ai par devers moi quelques-unes de sa façon sur la mort du sussitie Balduin. Elle a recueilli plusieurs Mémoires touchant la police de France, non imprimés. Je n'ai pas connoissance de ses autres compositions Françoises, & quant à celles qu'elle a composées en Grec ou en Latin, j'en ferai mention autre part. Elle florit cette année 1584.

MAGDELEINE NEVEU, Dame des Roches, en Poictou, mère de Catherine des Roches, toutes deux si doctes & si sçavantes, que la France peut se vanter les ayant engendrées, d'avoir produit en elles les deux perles de tout le Poictou, qui est une région abondante en toutes choses, & sur-tout en personnes d'esprit, entre lesquelles celles-ci doivent obtenir le premier rang pour leur sçavoir. Ladite Magdeleine Neveu, a écrit plusieurs Poëmes & autres Œuvres en prose, lesquelles ont été imprimées à Paris, avec celles de sa fille Catherine des Roches \*. Caye Jules de Guersens, (duquel nous avons ja parlé ci-dessus ) a fait imprimer une Tragédie Françoise, prise du Grec de Xenophon, de laquelle le titre est Panthée, & proteste en son Epître, mise au devant d'icelle, qu'il n'en est l'Auteur mais qu'elle est de la façon de Mesdames des Roches de Poictiers. Je ne sçai s'il est ainsi, ou bien s'il le faisoit pour s'acquérir davantage l'amitié de Catherine, laquelle il prétendoit épouser,

si elle eût voulu tant l'stonorer. Ladite Tragédie a été imprimée à Poictiers, l'an 1571, chez les Bouchets, & se voit au devant d'icelle, un quadrain de ladite Dame des Roches Magdeleine Neveu. Elles sont encore aujourd'hui vivantes, & storissent à Poictiers cette année 1584, & ne cessent de travailler pour se rendre immortelles en toutes sortes dignes de perpétuelle gloire.

Pâquier, Recherches, Liv. VII, pag. 703, Chap. 6, parlant des Poëtes qui parurent après le règne de Henri II, dit: "avec lesquels je ne douterai "d'ajouter mes Dames des Roches de Poitiers, mère & fille, & spécialle- "ment la fille, qui réluisoit à bien escrire entre les Dames comme la Lune "entre les Estoises ". Catherine Neveu épousa le Seigneur des Roches, qu'elle appelle dans l'Epitaphe qu'elle lui a faite François Lboissard, Seigneur de la Villée. Elle n'eut de son mariage que Catherine des Roches, qu'elle nourrit elle-même, & dont elle cultiva avec soin les heureuses dispositions. Elles moururent l'une & l'autre le même jour, de la peste qui assligeoit la ville de Poitiers, en 1587. Leurs Ouvrages réunis, & qui forment deux Recueils sous le titre de Premières & secondes Œuvres, ont toujours été imprimés ensemble. La dernière Edition de 1604 est la plus complette. Madame des Roches parle ainsi dans sa première Ode du peu de liberté que les semmes ont de se livrer à l'étude:

Nos parens ont de louables coutumes
Pour nous tollir l'usage de raison,
De nous tenir closes dans la maison,
Et nous donner le fuseau pour la plume...

Il paroît que la mère & la fille n'eurent pas de prétention plus marquée dans leurs Ecrits que celle d'occuper agréablement leur loifir. Voici ce qu'en dit Catherine des Roches dans un Sonnet adressé à ses Ecrits:

Je ne pensay jamais que vous eussiés de force Pour forcer les efforts de l'oubli ni du tems; Aussi je vous escry comme par passe-tems, Fuyant d'oisveté la vicieuse amorce.

On trouve parmi les Œuvres de Catherine des Roches deux Dialogues fort sensés, & qu'on liroit encore avec plaisir, sur les avantages que les femmes peuvent retirer de l'étude. La mère & la fille traduisirent ensemble en vers François le Poème de l'Enlévement de Proserpine, par Claudien.

Les plus beaux esprits de leur temps composèrent à l'envi des vers Grecs, Larins, François, Italiens & Espagnols sur une puce qui sut apperçue sur le sein sein de Catherine des Roches, aux grands jours de Poitiers, tenus en 1579? Ils forment un Recueil imprimé en 1583, in-4°.

Voy. la Bibl. Françoise de M. l'Abbé Goujet, Tom. XIII, pag. 256, & Tom. XIV, pag. 263.

MADELON JARRY, Sieur DE WRIGNY au Maine, Gentilhomme fort docte, grand Poëte Latin & François, Historien & Orateur. Il a écrit & composé l'Histoire de France, ou de l'origine des François, laquelle il a intitulée, Des Faids des François. Elle n'est encore imprimée. Je desirerois que ceux (entre les mains desquels elle sera parvenue) la feissent imprimer: car je crois qu'elle sera pleine de belles & doctes recherches; (comme je peux juger par quelque fragment d'icelle, lequel j'ai écrit de sa main, contenant deux ou trois seuilles de minute;) mais ce que j'en ai, n'est que le brouillart de sa copie; il a davantage écrit en Poësie Latine & depuis traduit en vers François, plusieurs Cantiques ou Noëls, Sonnets, Epitaphes, Epigrammes & autres semblables choses, lesquelles ne sont en lumière. Il mourut en sa Terre de Wrigny, près la ville de Sablé au Maine, l'an 1573, âgé d'un quarante ans.

MAMERT PATISSON, Imprimeur & Libraire à Paris, homme fort docte en Grec & en Latin, & en François aussi. Je n'ai encore point vu de ses écrits mis en lumière, si peux-je bien assurer que quand il voudra il en pourra faire imprimer de son invention, d'aussi beaux & doctes, comme ceux qu'il imprime d'ordinaire; en quoi il est à louer grandement pour le prosit qu'il fait au public, touchant les beaux livres qu'il imprime tous les jours; car il ne choisit que de bonnes copies, & composées par hommes doctes, lesquelles il imprime fort correctes, de beaux caractères, sur bon papier & de belle marge, qui sont toutes les persections de l'Imprimerie; en quoi il ne dégénère de Messieurs les Estiennes, en la maison desquels il a pris alliance, ayant épousé la veuve du sils de Robert Estienne, père de Henry, &c. Il florit à Paris cette année 1584.

<sup>\*</sup> Ménage, Chap. 91 du Tom. I de son Anti-Baillet, a recueilli de divers LA CR. DU M. Tom. II.

Auteurs tout ce qu'il a trouvé qui pouvoit faire le plus d'honneur à la mémoire de Patisson. Comme il n'a pourtant point sixé le temps de la mort de cet habile Imprimeur, j'ajouterai ici que ce fut l'an 1600. La preuve s'en tire d'une lettre de Casaubon, du 23 Juillet 1602, de laquelle j'ai rapporté les termes sur le Tom. I de Baillet, Art. 17. (M. DE LA MONNOYE).

MARC-ANTOINE DE MURET, natif de la ville de Limoges, en la Gaule Guiennoise, appelée des Latins Aquitaine, qui est aussi le pays de Jean d'Aurat, Poëte du Roi, & de plusieurs autres sçavants hommes, entre lesquels je nommerai pour ceux de notre temps Jean de Maumont, Simeon du Bois, dit Bosius, Martial Roger, Jean Jolivet, Chorographe, Michel Nigonius, Orateur, & J. C. lequel étoit tant admirable pour sa divine mémoire, Antoine Valet, Docteur en Médecine, Joachim du Challard, Messieurs de Selue, dont l'un fut Evêque de la Vaur, Chrestofle de Roffignac, Président de Bordeaux, Martial Masurier, Docteur en Théologie, & Chanoine de Notre-Dame à Paris, l'an 1540, &c. Jean de Sallignac, Maledent, Betolaud, la Garde, Massiot, Maillard, de la Barde, le Roy, Beaubrueil, Blanchon, Anroine de Lauets, & autres en nombre infini, desquels je ferai mention autre part, sans parler ici des anciens, comme d'un Prosper Aquitanus, Bernardus Guidonis, lequel florissoit en l'an de salut 1300, taisant ici dixsept Papes de cette nation, qui tous ont été hommes doctes, desquels nous nous réservons d'écrire en autre lieu plus à propos. Or pour revenir, (après cette longue digression,) à parler du susdit M. A. de Muret, nous dirons qu'il est estimé Fun des plus doctes ès-Langues, & des plus éloquents Orateurs de notre temps, outre ce qu'il est bien versé en tous arts, toutes professions & disciplines, desquelles il a fait suffisante preuve par ses lectures publiques : mais étant du jourd'hui Prêtre & Citoyen de Rome, (qui n'est pas un petit honneur, car cela n'est donné qu'à ceux qui méritent beaucoup, comme auparavant lui, avoit été Chrestosse de Longueil dit Longolius, & de récente mémoire Hubertus Goltzius, si excellent rechercheur de l'antiquité,) il se contente de verser ès sciences plus propres à

sa profession. Dès ses plus jeunes ans il a écrit quelques Chansons spirituelles, mises en musique par Goudimel, & imprimées à Paris & autres lieux. Il a écrit de fort doctes & bien laborieux Commentaires sur les Amours de Pierre de Ronsard, lesquels ont été imprimés à Paris, par diverses fois chez. Gabriel Buon, & encore cette année 1584, in-fol. ou bien en grande marge; il a écrit plusieurs Oraisons Latines, prononcées par lui à Rome devant les Papes & tout leur Consistoire ou Assemblée de Cardinaux, lesquelles ont été faites Françoises, soit par lui ou autres, & enfin imprimées à Paris, à Lyon, à Rouen & autres lieux, & entre autres celles pour Antoine & Jeanne, Roi & Roine de Navarre, & celle pour Antoine de Bourbon Roi de Navarre & Jeanne d'Albreth, Roine & Princesse de Bearn, prononcées à Rome, l'an 1560. Il a écrit & composé plusieurs autres Livres en notre langue, desquels je n'ai pas connoissance: quant à ses compositions Latines soit en vers ou en prose, nous en ferons mention dans notre Bibliothèque Latine, laquelle contiendra les vies & compositions Latines de tous hommes de la Nation Gauloise ou Françoise, sans faire mention des Etrangers, desquels le nombre est de cinq ou six mille, si je veux y comprendre ceux de la Gaule Belgique ou Basse Almagne, &c. Je dirai encore ceci (avant que finir ce propos de M. Muret,) que il s'en est trouvé plusieurs qui l'ont calomnié, & ont mis des Epîtres en son nom pleines d'injures, lesquelles intéressoient beaucoup son honneur, & dont il ne sut jamais Auteur, comme il l'a protesté en la dernière édition de sesdites Epîtres 2. Et pour montrer qu'il est exempt de ce que l'on lui met assus, je veux bien ici employer son anagramme ou nom tourné, qui est tel Marc Antoine de Muret. Nature droit m'a mené. Et vous voyez en cela que le proverbe est vrai, qui dit ainsi:

Conveniunt rebus nomina sæpe suis,

qui est à dire en François:

Les noms le plus souvent à seurs effets ressemblent.

Il storit à Rome cette année 1584, encore que plusieurs ayent

K ij

fait courir le bruit qu'il fût mort, non sans s'étudier à perpétuer sa mémoire par tous louables & vertueux offices.

- On l'a originairement nommé de Murer, par rapport au nom du Village où il naquit dans le Limosin; mais il y a long-temps qu'on ne dit plus que Murer. On sait qu'il mourut à Rome, âgé à peu-près de soixante ans, le 4 Juin 1585. (Il étoit né dans le Bourg de Muret le 12 Avril 1526, ainsi il n'avoit que cinquante-neus ans, un mois & vingt-deux jours.).... (M. de la Monnoye).
- <sup>2</sup> Les Epîtres injurieuses à Muret, désignées par La Croix du Maine, sur la fin de cet article, se trouvent au IIIc. Liv. des Epistola clarorum virorum. recueillies par Michel Brutus, & imprimées à Lyon in-8°. chez Antoine Gryphe 1561. Parmi ces Epîtres il y en a onze de Muret à Lambin, & quatre de Lambin à Muret. Celui-ci auroit souhaité que ces Lettres n'eussent point paru, à cause de l'idée qu'elles donnoient de certaines choses désagréables qui lui étoient arrivées à Toulouse, & même des bruits fâcheux de même nature, qui avoient couru contre lui, pendant qu'il étoit à Padoue. De plus la dernière settre de Lambin, datée de Lucques le premier d'Août 1559, étoit d'un bout à l'autre une invective contre Muret, qu'il prétendoit s'être approprié diverses Remarques sur Horace, que lui Lambin lui avoit communiquées. Il finissoit par le railler sur le XXI°. Chap. du VIII°. Liv. de ses Diverses Leçons, où il, est dit que les femmes sçavantes sont d'ordinaire impudiques; lui remontrant combien il étoit dangereux d'irriter ce sexe vindicatif, & que l'exemple d'Orphée auroit dû lui faire peur. Murer ulcéré ne voulut plus avoir de commerce avec Lambin, & prit le parti de désayouer les onze Lettres qu'il lui avoit écrites, protestant qu'elles étoient de celui qui les lui avoit supposées. Lorsqu'il vint cependant de Rome à Paris en 1561, avec le Cardinal d'Est son patron, il ne laissa pas d'y voir Lambin; & si l'on s'en tient, à ceque dix-huit mois après, il en écrivit à Nicot, ce fut dans cette entrevue que Lambin la larme à l'œil, en présence de Turnébe & de Dorat, lui demanda pardon de son offense. De ces deux témoins, l'un qui est Turnèbe, étoit mort il y avoit quatorze ans; l'autre qui est Dorat, étoit son compatriote & son parent. Lambin de son côté; n'a témoigné dans ses écrits, aucune aigreur contre Muret. Bien loin de-là, en 1563, il lui dédia comme à un de ses meilleurs amis, le IVe Liv. de ses Commentaires sur Lucrèce. Muret au contraire, de retour à Rome, se répandit en injures contre Lambin, que dans les Lettres à Gifanius il traite de perfide & d'imposteur. Enfin l'an 1579, lorsqu'il forma le dessein de faire imprimer ses Lettres & de les dédier à Nicot, il prit cette occasion de parler de la malice qu'avoit eu un savant qu'il ne nomme point, de lui supposer des Lettres dont il étoit lui-même l'Auteur-En effet, ce qui est remarquable, il n'a fait entrer dans la Collection qu'il a dédiée à Nicot, aucune des onze Lettres dont j'ai parlé, quoiqu'elles soient très-certainement de lui. Mais ce qui n'est guère moins remarquable, c'est

qu'en cette même année 1579, elles futent réimprimées sous son nom in-16. à Paris, dans le temps qu'à Rome, il les désavouoir si hautement. (idem).

Muret fut Professeur de Troissème au Collége du Cardinal le Moine, où Turnèbe professoit la Rhétorique, & Buchanan la seconde. Quels Savans réunis dans un même Collége & combien les choses ont changé? On a prétendu qu'alors, sur l'imputation d'une habitude viciense & contre nature, il sut poursuivi, mis en prison au Châtelet, d'où il sut renvoyé, saute de preuves sussidantes. Il quitta Paris & se retira à Toulouse, où il se sit Répétiteur en Droit. La même accusation renouvelée, le força encore de s'ensuir, sur l'avis que lui donna un Conseiller au Parlement, par ce vers de Virgile.

Heu fuge crudeles terras, fuge littus avarum.

De-là il vint à Padoue, où l'on prétend qu'il fut encore inquiété pour le même fait; il passa à Venise, où il tomba malade, & ce sut alors qu'il sit cette belle réponse qui engagea les Médecins à avoir un soin particulier de sa fanté. Voy. le Naudaana, pag. 41, & les Additions pag. 169. Bèze, Hist. Eccl. Liv. IV. pag. 554, a donné autant de poids qu'il a pu à ces accusations, & cela n'est pas econnant. Muret sit à Rome une Harangue pour justifier le Massacre de la S. Barthelemi, & y vivoir pensionné de sa Ligue, & sourenoit ce parti par ses écrits : il étoit tout naturel que les Huguenots le regardassent comme leur ennemi, & fissent valoir toutes les circonstances qui pouvoient le rendre odieux. On s'accorde cependant à dire que sa conduite fut irréprochable à Rome. Le Cardinal Hippolite d'Est, avec sequel il fit un voyage en France en 1572, le protégea constamment & lui fit beaucoup de bien; il avoit professe à Rome dès 1563 le Droit, la Philosophie & l'Histoine, & neuf ans avant sa mort, il y sut ordonné Prêtre, ce qui prouve que ses mœurs étoient alors plus putes, si Bèze & Scaliger ont eu quelque raison dans les crimes honteux qu'ils lui ont imputés — Il y a des choses curieuses dans ses Varia Lectiones: Liv. XVI. Ch. 4. il y fait la critique de la sévérité du Pape Pie V, qui cependant a été canonisé: ce chapitre est beau. Son Jugement sur Suétone, (Orat. XVII. de Tacito) est ridicule & sent la bigotterie: il décrie cet Auteur à cause des détails obscènes qui s'y trouvent. Nous serions bien obligés à tous les Historiens, s'ils nous donnoient des anecdores' fur les personnes dont ils parlent, aussi curieuses que celles qu'on trouve dans Suétont, & qui caractérisent mieux, que les actions d'éclat connues de rout le monde— Un Poëte Allemand, nommé LAMBERTUS, fit des vers contre lui, sur ce qu'il avoit dit, qu'il voudroit avoir été damné un mois, & avoir fait les Géorgiques.—Il est censuré, sansiètre nommé, comme Commentateur de Ronfard par Verville, Palais des Curieux, pag. 502. » Le Commentateur; », devroir y prendre garde, mais il écrit beaucoup de choses qu'il n'entend. pas. On trouve plusieurs particularités sur lui dans l'Anti-Baillet, Part. I, » Paragr. 23, avec les notes de la Monnoie, & dans le Ménagiana, Tom. III, » pag. 132.—Baluze Limolin comme Muret, dit, dans une lettre à Sorbiere

s'écrite de Fontainebleau en 1661 ». Si Batavi tui velint, novam operum illius (Mureti) editionem procurare, lubens subministrabo cuncta ejus volumina qua apud me sunt, scis autem esse plura.— (La dernière édition des Œuvres de Muret & la plus complette est celle de Verone 1727 & 1730, en cinq vol. in-8°. On y trouve beaucoup de science, de goût, de critique, une connoissance parfaite de la langue Latibe, une élocution pure. Muret étoit grand verificateur, mais il avoit peu de ce génie & de cet enthousiasme qui font & constituent le Poète & l'Ocateur.) Il a peu sait de vers François, on connoît de lui un Sonnet en cette langue, au devant de la Médée de Jean de la Péruse, & quelques vers pour le Roman de Dom Florès, du sieur des Essars. (M. Falconet).

\*Voy. les Mémoires de Niceron, Tom. XXVII. On y trouvera beaucoup de détails curieux sur la vie de ce Savant. Il fournit un exemple bien singulier de ces doubles réputations qui semblent inexplicables. D'un côté on lui imputoit le livre sameux des Trois Imposteurs, l'Aloysia Sigaa; & ce qui est plus sort que ces calomnies, on le brûloit à Toulouse en essigle en 1554, comme Huguenat & Sodamite, ainsi que le portent les Registres de Toulouse. D'un autre côté, on le cite comme un dévot, grand partisan de la Lique, & si pénétre de zèle lorsqu'il sut Prêtre, que neus ou dix ans avant sa mort, il pleuroit taujours en disant la Messe. (Borboniana, page 253.)

MARC CLAUDE DE BUTET, Gentilhomme Savoisien, très-excellent Poëte & bien aimé de son Altesse, soit pour les Mathématiques ou autres disciplines, esquelles il est fort bien versé. Il a écrit une Ode de la paix, imprimée à Paris chez-Gabriel Buon, l'an 1559 \*. Le premier & fecond Livres de fes vers François, ensemble l'Amalthée, imprimés à Paris chez Michel Fezandat, l'an 1561; le troisième Livre de ses vers François, auquel il loue la vertu des plus illustres personnes de son pays. Il n'est encore imprimé; il a écrit quelques Poëmes contre Berthelemy Aneau de Bourges, &c. l'Histoire de Job, écrite en vers François, non encore imprimée; la Maison: Ruinée, non imprimée; Epithalame ou Nosses de Philibert Emanuel, Duc de Savoye, & de Madame Marguerite de France, Duchesse de Berry, sœur unique du Roi, imprimé à Paris l'an-1559, chez Robert Estienne. Je n'ai pas connoissance de ses autres écrits Latins ou François, pour n'avoir jamais eu ce bien de le voir ou connoître. Il florit en Savoye cette année 1584.

\* M. C. de Butet étoit un Gentilhomme de Savoie, dont la famille vivoir

avec honneur à Chamberry, & s'étoit distinguée par les armes. Il sur envoyé à Paris pour y faire ses études. Ses talens le sirent connoître du Cardinal de Charillon, qui le présenta à Marguerite de France, qui épousa Emmanuel Philibert, Duc de Savoie. Il suffisoit alors d'avoir des idées extraordinaires pour se faire une réputation; il essaya le premier, de faire des vers François mesurés, comme ceux des Grecs & des Latins, & d'y conserver la rime. Le premier, dit Pâquier, Recherc. Tom I, Liv. VII, Chap. XI, p. 733, sur Claude de Butet, dans ses Œuvres Poètiques, mais avec un assez malheureux succès. « Cependant il en tira gloire dans la suite de sa vie, comme d'une invention nouvelle qui lai étoit due. On n'a point de Recueil complet de ses Poèsses, quoiqu'il ait passé sa vie à faire des vers, toujours amoureux, jamais heureux, & toujours devant mourir d'amour, ainsi que le doit un Poète passionné. Il sit en conséquence son épitaphe, qu'il adresse à un de ses amis, dans un Sonnet, & qui selon ses termes, ne devoit contenir que ce triste écriteau:

Ci dedans est l'amant qui sacra sa jeunesse Aux Neuf-Sœurs, & aima une demi-Déesse, Bien digne d'être aimé d'un amour aussi fort : Par ses vers il la sit ici bas immortelle, Ecrivant ses beautés; toutesois la cruelle, Ha, trop ingratement! lui a donné la mort.

Voyez les Recherches de Pâquier, ubi sup. & la Bibl. Franç. de l'Abbé Gonjet, Tom. XII. pag. 353.

MARC DU VAL, Peintre du Roi\*, (surnommé Bertin, à cause de son beau-père qui s'appelloit de ce nom.) Il naquit ès Fauxbourgs de S. Vincent près la ville du Mans, & c'étoit l'un des plus excellents de notre temps pour le crayon, & pour le burin, ou gravure en taille douce, & encore pour la peinture en huile. Il étoit surnommé le Sourd, de par son maître le Roi Charles IX, d'autant qu'il avoit l'ouie sourde. Il a fait imprimer plusieurs visages des Rois & Roines, Princes, Princesses & grands Seigneurs de France, lesquels il avoit lui-même gravés & faits en taille douce, & se délibéroit (si la mort ne l'eût si-tôt surpris) de faire un juste volume des visages de tous les Rois & Roines de France, & autres Seigneurs de marque. Il mourut à Paris le treizième jour de Septembre, l'an 1581, sur les onze heures du soir, qui étoit l'heure qu'il avoit prédit : sa semme s'appelloit Catherine le Jolly, sa demeure étoit à Paris en la rue

de Grenelle, &c. Ce que je dy tout amplement pour l'amour du pays, car il étoit du Maine, & ferai toujours cas de ses semblables. J'oubliois à dire qu'il se voit de sa façon plusieurs Grotesques & autres peintures en taille-douce, lesquelles ont été imprimées. Il a laissé après sa mort une sienne sille nommée Elisabeth du Val, Parissenne, fort excellente pour le crayon & encore pour autres choses requises à la portraicure.

\* Félibien n'en a pas parlé, & je ne trouve son nom dans aucune autre Histoire des Peintres.

MARGUERIN DE LA BIGNE, Seigneur de Lambougne, Gentilhomme natif de Bayeux en Normandie, (issu de par sa mère de la maison des Barons d'Ingrande en Anjou, surnommés du Parc,) Docteur en Théologie à Paris; premièrement Chanoine en l'Eglise de Bayeux, & Maître d'Ecole ou Docteur Scholastiq en ladite Eglise, l'an 1580, & depuis grand Doyen en l'Eglise du Mans, après la mort de François du Parc, son oncle maternel. Ce Seigneur de la Bigne, est fort docte en plusieurs Arts & Sciences, & sur-tout en la Théologie, qui est sa principale profession. Il a composé plusieurs Livres en Latin, lesquels ont été imprimés à Paris, chez Michel Sonnius, l'an 11580, & entre autres sa Bibliothèque des Théologiens Grecs & Latins, & autres Œuvres dont je ferai mention autre part. Il a prononcé plusieurs Harangues très-doctes en notre langue Françoise, & a fait plusieurs Prédications, ou Sermons, tant en l'Eglise du Mans qu'en autres lieux, lesquels ne sont encore en lumière. Il florit au Mans cette année 1584, âgé d'un trente-sept ou trente-huit ans. Il fut député par Messieurs du Clerge de Normandie, pour aller aux Etats de Blois, l'an 1576.

Ton ne sait guère autre chose de Marguerin de la Bigne, que ce qu'en remarque ici La Croix du Maine. Tout ce qu'y ajoute M. Huet, pag. 416 de ses Origines de Caën, c'est qu'en 1591, Marguerin de la Bigne harangua François de Bourbon, Duc de Montpensier, qui en qualité de Gouverneur de Normandie, présidoit cette année-sà aux Etats tenus à Caën. (Nous ajouterons qu'il su député, aux Etats de Blois en 1576 & qu'il s'y sit beaucoup d'honneur; qu'il a entrepris le premier de donner une Bibliothèque complette

des Pères, dont il publia la première édition en 1575, en huit vol. in-fol. & un neuvième Tome en 1579, ouvrage qui a été porté depuis à vingt-sept vol. in-fol. Lyon 1677.) Le même donna une édition d'Isdore de Seville, in-fol. 1580. (M. DE LA MONNOYE.)

MARGUERITE D'AUSTRICHE, appelée par aucuns MARGUERITE DE FLANDRES, fille unique de l'Empereur Maximilien, &c. femme de Philebert, Duc de Savoye. Elle a écrit tant en prose qu'en vers François, plusieurs Œuvres, & entre autres le Discours de ses infortunes, & de sa vie. Jean le Maire de Belges a écrit un Livre de ses louanges, lequel il a intitulé La Coronne Marguaritique, imprimé l'an 1549, à Lyon chez Jean de Tournes. Elle mourut l'an 1532. Cette Dame avoit été premièrement accordée par mariage au désunt Roi de France Charles VIII, & depuis sut mariée au Duc de Savoye sus fus le le a composé un plaisant Epitaphe d'elle-même qui est tel.

Cy gist Margot, la gente Damoiselle, Qu'a deux mariz, & encore est pucelle\*.

M. de Fontenelle dans ses Dialogues des Morts, a plaisanté sort ingénieusement sur l'épitaphe que se sit Marguerite d'Autriche. Jean le Maire est le premier qui ait rapporté ces deux vers, c'est dans sa Couronne Marguaritique. Agrippa les a depuis rapportés dans l'Oraison Funèbre de cette Princesse, mais d'une manière qui les a gâtés. (M. DE LA MONNOYE).

\* La Croix du Maine ne rapporte pas sidélement cette Epitaphe. La voici :
Cy gist Margot la gente Damoiselle,

Qu'eut deux maris, & si mourut spucelle.

Elle fut d'abord fiancée au Dauphin, qui depuis, Roi, (Charles WII) la renvoya pour épouser Anne de Bretagne, en 1491: ensuite en 1497, à Jean, Infant d'Espagne, & ce sut dans la tempête, qui s'éleva comme elle passoit des Pays-Bas en Espagne, qu'elle sit son Epitaphe: l'Infant mourur peu après. En 1501 elle épousa Philibert le Bean, Duc de Savoie, dont elle n'eut point d'ensans: il mourut en 1504, & Marguerite d'Autriche mourut à Malines, le 161 Décembre 1530, âgée de cinquante ans, étant Gouvernante des Pays-Bas, qu'elle avoit conduit ayec autant de prudence, que de sagesse. Elle étoit née le 10 Janvier 1480.

MARGUERITE DE CAMBIS, Damoiselle Françoise, LA CR. DU M. Tome II. femme de M. le Baron d'Aigremont en Languedoc. Elle a traduit d'Italien en François, le Traité de Jean-Georges Trissin, contenant le moyen que doit tenir la femme veuve, & comme elle se doit porter en viduité, imprimé à Lyon chez Guillaume de Rouville, l'an 1555, ou environ.

MARGUERITE DE FRANCE, Royne de Navarre, fille de Henry II du nom, & fœur de Charles IX & Henry III, à présent Roi de France, &c. 1. Si j'ai mis cette Dame & trèsillustre Princesse, après les autres de ce nom de Marguerite, ç'a été pour observer l'ordre alphabétiq, ou d'A, B, C, lequel je me suis proposé de suivre en ce Recueil d'hommes & femmes illustres, afin d'éviter tout soupçon de flatterie, & pour ne fâcher aucuns. Que s'il m'eût été permis d'user en ceci de ma volonté, j'eusse mis cette Dame au premier rang : car si je ne veux demeurer ingrat de tant de faveur qu'il a plu à sa Majesté de me porter, (sans lui avoir jamais fait service aucun, & sans avoir euce bien que d'être au nombre de ses domestiques, & serviteurs ordinaires: ou bien pour ne lui avoir jamais donné occasion d'user d'une si grande courtoisse en mon endroit.) il faut que je confesse qu'elle m'a tant honoré de sa bonté accoutumée, que d'avoir voulu prendre la peine de faire entendre mes desseins & projets au Roi de France très-Chrétien Henry III, son frère, & les kni recommender sur tout, sin que cela le rendit de plus en plus renommé par l'Univers, & pour emporter le bruit d'être un Prince qui eût plus avancé les Lettres, que pas un de ses devanciers Rois de France & autres : en quoi il y a une rencontre très-mémorable en veci. Car une de même nom de surnom, de même lignée, toutes deux Roines de Navarre, sœurs des Rois de France, & toutes deux aimants les Lettres, içavoir est Madame Marguerine de France ou de Valois, Royne de Navarre!, sœur du Roi François I, père des Leures, avoit été cause que Jules Camise Italien, entra en la saveur & connoissance dudit Roi François, & cette Dame susdite a pris toutes les pemes qu'il lui a été possible, de faire ensendre au Roi son frère ي الريونية والمراجع الأربونية الريونية الريونية

83

(mon Prince souverain) tous mes desseins, en intention qu'il les acceptât, tant elle desiroit de voir croître l'homeur du Roi, & qu'il ne cédât en rien à celui de son grand père, le Roi François I, duquel la renommée ne périra jamais, tant que les Lettres & Sciences auront cours & durée : desquelles choses je ferai plus ample mention autre part. Mais pour dire un mot de ce Jules Camile, je veux que l'on scache qu'il n'a écrit qu'une cabale pour la mémoire, c'est-à-dire, une science particulière, & comme baillée de main en main, pour apprendre à retenir beaucoup de choses desquelles on desireroit avoir connoissance, & que l'Idée de son Théâtre, imprimée en Latin & en Langue Italienne, n'est pas semblable aux deffeins & projets que fai présentés au Roi. Car je montre par effets & par Livres, que je mets fin à mes entreprises; jusques à là que d'en avoir écrit & recueilli sept ou huit cent volumes de Mémoires sur toutes choses, traitans de tous arts, toutes matières, toutes langues, & toutes disciplines, voire jusqués à n'avoir rien obmis de ce qui appartient aux Arts Méchaniques, & pour dire en un mot, n'ayant laissé chose aucune, de laquelle les hommes puissent avoir connoissance, dont je n'aye traité en ce grand nombre de volumes, contenant plus de trente mille cavers ou chapitres, comme j'ai dit ci-devant parlant de moi, & de mes écrits, mais pour ne vouloir pas trop étendre mon discours, j'advertirai ceux qui auront volonté de voir ces choses plus amplement, d'avoir recours à ce que j'ai écrit bien au long sur la fin de cette Bibliothèque Françoise, auquel lieu j'ai parlé amplement dudit Camille, & de sa vie 2. Mais pour revenir à parler de la très. illustre Royne de Navarre, j'oserai assurer, (sans que les faveurs & bienfaits que j'ai reçus de sa Majesté, soient causes de me le faire ainsi laisser par écrits,) qu'elle est ornée d'un tel & si divin esprit, & qu'elle est si docte & tant éloquente, qu'elle ne cède en rien, mais surpasse toutes celles, qui sont en réputation d'être bien nourries aux Lettres: & ce qui est le plus à admirer en ceci, c'est qu'elle a plus de science née avec elle, que par acqui11000

sition ou industrie. Elle florit cette année 1584, & prie Dieu vouloir lui donner sa grace.

<sup>1</sup> Elle naquit le 14 Mai 1552, & mourut le 27 Mars 1615, âgée de soixante-trois ans. Ses Mémoires imprimés pour la première sois l'an 1628, parurent si bien écrits à Pellisson, lorsqu'ils lui tombèrent entre les mains que, pag. 308 de la seconde édition de son Histoire de l'Académie Françoise, il rémoigné les avoir lus d'un bout à l'autre, jusqu'à deux sois en une seule nuit. (M. DE LA MONNOYE).

<sup>2</sup> Ce que dit La Croix du Maine sur la fin de cet article, touchant les beaux projets de Jules Camille & les siens, doit faire rire. Ils n'ont eu nulle suite, ni les uns, ni les autres. Encore Jules Camille eut-il l'adresse de se faire donner par François I, cinq cens écus d'or, & même six cens, suivant Girolamo Muzio, seuiller 52 de ses Lettres; au lieu que le pauvre La Croix du Maine, qui attendoit jusqu'à vingt-mille écus d'Henri III, n'en tira quoi que ce soit. Bien loin au reste qu'à la fin de sa Bibliothèque il ait parlé amplement de Jules Camille, comme il le promet, il n'en a pas dit un seul mot. Dolet s'est contenté de le désigner dans la treizième de ses Epstres, & en deux endroits de ses Poèsses, où il le traite de hableur & d'ignorant. Gilbert Cousin ne lui dir pas de si grosses injures, dans une lettre, où il parle de lui assez au, long, écrite de Padoue à Guillaume de Poupet, 1558\* (idem).

\* La vie & les aventures de Marguerite de Valois, Reine de Navarre, sont trop connues pour que nous nous arrêtions à en parler; nous dirons seulement que cette bonne & aimable Princesse survécut à tous les enfans de Henri II & de Catherine de Médicis, & mourut, comme toute cette dernière branche des Valois, sans postérité. Elle aima les gens de lettres, qu'elle savorisa, sit quelques Poësses assez bonnes, & des Mémoires curieux, qui sont une preuve sans replique de son talent pour écrire... Auger de Mauléon, sieur de Granier, a été l'Editeur de ces Mémoires, qui sont adressés, non à Charles de Vivonne, Baron de la Charaigneraye, comme le prétend Auger de Mauléon, mais à Pierre de Bourdeille, Seigneur de Brantome, qui a fait, dans ses Femmes illustres, la vie de la Reine Marguerite. La meilleure Edition de ces Mémoires est celle de Liège, publiée par les soins de M. Godefroy. Voy. les Mélanges Historiques de Colomiès.

MARGUERITE DE VALOIS, Roine de Navarre, Duchesse d'Alençon & de Berry, native d'Angoulesme près Coignac, au Pays de Xaintonge, sœur de François de Valois premier du nom Roi de France, tous deux enfans de Charles, Comte d'Angoulesme, &c. Elle étoit semme de Henry d'Albret, Roi de Navarre. Cette Dame étoit très-bien versée en la

Poësie Françoise, comme elle a montré par son Livre intitulé la Marguerite des Marguerites, imprimé à Lyon & à Paris, contenant plusieurs Comédies, & autres Poësies tant saintes que prophanes. Le Miroir de l'ame pécheresse; le Triomphe de l'Agneau; plusieurs Comédies, Odes & Oraisons écrites en vers François, comme témoigne Charles de Sainte Marthe, (oncle de Scevole,) en son Oraison Funèbre sur le trépas de ladite Dame. Elle a traduit de Latin en vers François la Fable des Faunes & Nymphes de Diane, converties en Saules, écrite en vers Latins par Jaques de Sannazar, très-docte Poëte Italien, laquelle il intitule Salices \*\*, comme témoigne Jean-Jaques de Mesmes, en son Epithalame sur les Nopces de M. Malasse & de Roissy, Messire Henry de Mesmes, &c. L'Heptameron ou sept journées de la Royne de Navarre, qui est un Livre plein de diverses Histoires, la plûpart fabuleuses, à l'imitation de Jean Bocace, Florentin. Ce Livre a été remis en son vrai ordre par Claude Gruget, Parisien, & l'a intitulé l'Heptameron, ou Histoire des Amants fortunés, des nouvelles de très-illustre & très-excellente Princesse Marguerite de Valois, Royne de Navarre, &c. imprimé à Paris chez Gilles Robinot, l'an 1567. Je ne sçai si ladite Princesse a composé ledit Livre, d'autant qu'il est plein de propos assez hardis, & de mots chatouilleux. Elle mourut l'an 1549, âgée de cinquante-neuf ans ou environ, le vingt-unième jour de Décembre. Qui voudra voir sa vieamplement écrite, voye l'Oraison Funèbre saite sur la mort de ladite Royne, tant en Latin qu'en François, imprimée à Paris chez Chaudiere l'an 1550, composée par le susdit Charles de Saincte-Marthe. Il se voit un juste volume d'Epitaphes composés sur sa mort, écrits en diverses Langues par les plus sçavants hommes de l'Europe: il a été imprimé à Paris chez Michel Fezandat, & Robert Granjon, l'an 1551. Theodore de Beze a semblablement écrit sa vie dans son Livre des Hommes & Femmes Illustres 1. Plusieurs doctes personnages s'étudièrent à chercher quelques belles devises sur son nom retourné, que

l'on appelle vulgairement anagramme, & y trouvèrent cellesci. De vertus ai ma gloire, ou bien De vertus l'image Royal \*\*\*.

\* Elle fut mariée en premières noces, l'an 1509, avec Charles, dernier Duc d'Alençon, que François I sit reconnoître pour premier Prince du sang, & qui mourut à Lyon, en 1525, de la douleur que lui causa la perte de la bataille de Pavie. Elle épousa en secondes noces, en 1517, Henri d'Albret, Roi de Navarre, dont elle eut Jeanne d'Albret, qui épousa Antoine de Bourbon, père de Henri IV. Cette Princesse, célèbre par sa beauté & par son esprit, "fit paroître, dit Pâquier, par sa Marguerite des Marguerites (ainsi est intitulée sa Poësse) » combien peut l'esprit d'une semme, quand .» il s'exerce à bien faire ». Elle avoir, dit M. de Thou (Hist. Liv. VI) un naturel des plus heureux, & un génie des plus grands. Les gens de lettres, qu'elle traitoit avec bonté, & qu'elle aimoit, la comblèrent d'éloges qu'elle méritoit, firent des Inscriptions, & frappèrent des médailles, où ils l'appeloient la dixième Muse & la quatrième Grace... Un de ses valets-de-chambre, Jean de la Haye, publia ses Œuvres Poctiques, en 1547, sous ce titre: Les Marguerites de la Marguerite des Princesses, très-illustre Royne de Navarre. Les Contes qu'on lui attribue, faits à l'imitation de ceux de Bocace, & qui paroissent si peu s'accorder avec la suire de la vie de cette Reine & la dignité du trône, sont l'effet du goût de son siècle, où la licence de l'expression étoit portée à l'exces, & on n'en doit rien conclure contre la régularité de ses mœurs & de ses sentimens. On en jugera par la manière dont elle parle au Roi son frère dans sa quatrième Epître, où elle le loue d'avoir renoncé à ses passions & à ses amours illicites, & d'avoir reconnu ses erreurs. Rien n'est plus modeste & plus sage, que le ton qu'elle emploie dans cette occasion.

\*\* La Croix du Maine se trompe ici, en disant, que le Poème de la Reine Marguerite, est une Traduction de l'Eglogue de Sannazar: c'est bien le même sujet, mais traité d'une manière toute dissérente, au point qu'il paroît à peine que cette Princesse eût lu les vers de Sannazar. Il a pour titre Fable du saux Cuyder, contenant l'Histoire des Nymphes de Diane, transmuées en saules, saite par une notable Dame de la Court, envoiée à Madame Marguerite, sille unique du Roi de France, in-8°. Lyon, 1547; c'est-à-dire, à Marguerite de France Duchesse de Berry & de Savoye, Princesse de Plémont, sille de François I, & dès-lors sa nièce.

De la manière dont s'explique La Croix du Maine, on croiroit que Bèze a fait un Livre où sont contenues les vies des hommes & des semmes illustres. Ce Livre pourtant n'est autre, que celui qui a pour titre, Icones; & la prétendue vie de cette Reine, qu'un court éloge que je vais transcrire, uniquement pout faire voir l'illusion: Francisco Regi fratri Margaretam sororem adjungere sas esto, dignam licet qua vel in ipsius sacrarii penetrali collocetur, seminam ut ingenii elegantià, & acumine, fratri parem, sic pietatis cognitione, & juvanda Christi Ecclesia zelo, quo fratris iras pro viribus temperavit,

A. V.

& cui conservatos plurimos viros debemus, laude dignam, sempiterne quamvis ipsius glorie, nonnullam in ultimá tandem ipsius etate credulitas labem asperserit. (M. DE LA MONNOYE).

\*\*\* Nous ajouterons ici un fait, qui prouve avec quelle bonté, cette excellente Princesse traitoit les savans. Jaques le Févre d'Etaples, dont La Croix du Maine & du Verdier ne parlent point, quoiqu'il ait été un des plus habiles Théologiens du 16e siècle, & qu'il ait composé plusieurs bons Ouvrages qui ont été imprimés, se retira sur la fin de ses jours à Nérac auprès de la Reine de Navarre, qui l'admettoit souvent à sa conversation. Un jour cette Princesse ayant dessein de dîner chez lui, elle y attira quantité de Savans. Le bon homme le Févre parut triste pendant le repas, la Reine s'en apperçut, & le plaisanta agréablement à ce sujet; il lui sit l'aveu de ce qui le chagrinoit en ces termes: "Je me vois, Madame, en l'âge de 101 an, sans avoir touché de » femme, & je ne me souviens point d'avoir fait aucune faute dont ma » conscience puisse être chargée en laissant le monde, si ce n'est une seule » que je crois qui ne se peut expier... Comment pourrai-je subsister devant » le Tribunal de Dieu, moi qui ayant enseigné en toute pureté l'Evangile » de son fils à tant de personnes qui ont soussert la mort pour cela, l'ay ceso pendant toujours évitée dans un âge même où, bien loin de la devoir » craindre, je la devrois plutôt defiret »... (Regrettoit-il de ne s'être pas déclaré ouvertement pour les Protestans, avec qui il avoit en les plus intimes liaisons, quoiqu'il ne se fût pas retiré du sein de l'Eglise Catholique)... La Reine, qui étoit éloquente, le consola si bien, & par de si bonnes raisons, que le bon vieillard lui dir: « Il ne me reste donc plus que d'aller à Dieu » que je sens qui m'appelle, ainsi je ne dois pas dissérer»; serant ensuite les yeux sur la Reine, il lui dit : "Madame, je vous fais mon héritière. - Je » donne mes Livres à M° Girard le Roux (Prédicateur de la Reine); ce que » je postéde & mes habits aux pauvres, je recommande le reste à Dieu. — Que » me reviendra-t-il donc de votre succession, dit la Reine? - Le soin de » distribuer ce que j'ai aux pauvres. — Je le veux, répliqua la Reine, & je » vous jure que j'ai plus de joie de cela que si le Roi mon stère m'avoit fait " son héritière. — Le bon homme parut tout-à-fait joyeux : Madame, dit-il, "j'ai besoin de quelque repos, & s'adressant à ceux qui étoient à tuble, adieu, » Messieurs». Il alla se mettre sur un lit, où il expira si doucement, que l'on crur qu'il s'endormoit, en 1527. - Voy. les Mélanges Historiques de Coleunies, & la Biblioth. Prançoise de M. l'Abbe Goujet, Tom. XI, pag. 404.

MARIE DE CABOCHE, Damoiselle Parisienne, sille de M. Caboche Secrétaire du Roi de Navarre, & de Damoiselle Catherine le Beau. Je ne doute pas que plusieurs ne trouvent hors de propos, (selon leur petit jugement) que j'aye mis cette Damoiselle au rang de celles qui ont écrit : vu qu'elle n'a rien

composé, mais quand ils entendront que je ne me suis contraint à cela si étroitement, que de vouloir seulement parler de ceux qui ont écrit, ils trouveront fort séant & comme chose faite avec confidération, de n'avoir voulu taire le nom de cette Damoiselle, laquelle s'est acquis une telle réputation à l'endroit des plus excellens Peintres qui ont vu de ses ouvrages, tant en la peinture au crayon qu'autrement, qu'il s'en trouvera plusieurs de ceux qui se pensent maîtres en cet art, lesquels voudroient avoir changé leur science avec la sienne : car je peux témoigner 🔌 de cela, que les crayons qu'elle fait pour son plaisir, & non pour autre chose que pour ne vouloir discontinuer en ce bel exercice qu'elle a appris en ses tendres ans, sont si heureusement conduits & façonnés par elle, qu'il n'y a rien à redire: & pour dire un mot de ce tant louable exercice de protraiture, je veux bien que l'on sçache qu'il étoit si recommandé des anciens, qu'il n'y avoit que les nobles qui le pussent exercer, & si quelques-uns s'y addonnoient, sans avoir ce titre de noblesse, cela leur faisoit obtenir ce privilége d'être mis au rang des Gentilshommes. J'ai donc mis cette Damoiselle en ce rang d'hommes & femmes illustres pour les vertus & louables occupations qui sont en elle, sans saire mention des autres choses qu'elle a apprises par l'instruction de Madame sa mère, comme entre autres la langue Italienne, la Musique, & autres choses que je passe ici sous silence pour user de briéveté. Elle storit à Paris cette année 1584, âgée de quatorze ou quinze ans.

MARIE DE COSTEBLANCHE, Damoiselle Parisienne, très-docte en Philosophie & Mathématiques. Elle a traduit trois Dialogues de Pierre Messie, Espagnol, touchant la nature du soleil, de la terre, & de toutes les choses qui se sont & apparoissent en l'air, &c. imprimés à Paris chez Federic Morel, l'an 1566, auquel temps elle florissoit à Paris \*.

MARIE

<sup>\*</sup> Claude Gruget avoit traduit avant elle ces trois Dialogues de Pierre Messie,

MARIE DENTIERE, native de Tournay, en la Gaule Belgique. Elle a écrit une Epître contre les Turqs, Juifs. infidelles, faux Chrétiens, Anabaptistes & Luthériens, imprimée l'an 1539, auquel temps elle vivoit.

MARIE DE FRANCE, Damoiselle Françoise, fort bien versée en la Poësie usitée de son temps, sçavoir en l'an de salut 1260, ou environ. Elle a mis en vers François les Fables d'Esope Moralisées lesquelles elle a traduites de langue Angloise en la notre Françoise, comme témoigne Claude Fauchet en son recueil des Poëtes \*.

\* Voy. Fauchet, Cha. 84.

MARIE DE LA HAYE, Damoiselle très-docte. Je n'ai point vu de ses écrits, mais Claude de Boissières, Dauphinois lui a dédié son Art Poëtique, & l'extolle grandement pour son sçavoir.

MARIE DE PIERRE-VIVE, Damoiselle Lyonnoise, Dame DU PERON. J'ai vu plusieurs louanges de cette Dame, faites par beaucoup d'Ecrivains de son temps, mais je n'ai pas connoissance de ses écrits. Elle florissoit du temps du Roi François I, l'an 1540.

MARIE DE ROMIEU, Damoiselle native de Vivarets en Languedoc, sœur de Jaques de Romieu, Gentilhomme Gascon, & nièce de M. des Auberts, &c. Elle a mis en lumière ses premières Œuvres Poëtiques, contenant un brief Discours, que l'excellence de la semme surpasse celle de l'homme, imprimées à Paris chez Lucas Breyer, l'an 1581. Elle a davantage écrit en prose Françoise, une instruction pour les jeunes Dames, imprimée à Lyon par Jean Dieppi, l'an 1573, sans y mettre son nom que par lettres capitales en cette sorte M. D. R. Elle florit cette année 1584\*.

<sup>\*</sup> Voy. l'Article de Jacques de Romieu, frère de Marie. La Cr. du M. Tome II.

MARIE STUART, ou ESTUARD, Roine d'Escosse, femme de François de Valois II du nom, Roi de France, fils de Henri H, &c. Cette Dame & très-illustre Princesse a beaucoup de persections & vertus recommandables, & principalement touchant les Arts & Sciences, dequoi elle donna un suffisant témoignage, (lors qu'elle prononça en la présence du Roi de France Henry II, accompagné de la plupart des Princes & Seigneurs de sa Cour) une Oraison Latine, en forme de Paradoxe, par laquelle elle soutint, qu'il est bien séant aux femmes de sçavoir les Lettres & les arts libéraux, &c. laquelle Oraifon elle a depuis traduite en François. Mais elles ne sont encore en lumière, non plus que ses Poësies Françoises. Antoine Fouquelin, de Chauny en Vermandois, fait très-honorable mention de ladite Royne, en sa Rhetorique Françoise, laquelle il lui a dédiée, & racompte d'elle ce que j'ai dit ci-dessus. Elle florit cette année 1584. Dieu lui veuille donner accroissement d'honneur & de prospérité en toutes sortes \*.

\* Il s'en falloit beacoup que cette Princesse infortunée florit en 1584, comme le dit La Croix du Maine, qui lui souhaite accroissement d'honneur & de prospérité en toutes sortes. Elle languissoit alors, depuis près de quinze ans, dans les horreurs d'une cruelle prison, d'où elle ne sortie que pour porter sa tête sur un échafaut, le 18 Février 1587, âgée de quarante-deux ans. Cette Reine étoit d'une grande beauté, savoit le Latin & cinq autres langues, écrivoit également bien en prose & en vers, protégeoit les Savans qu'elle aimoit, & les beaux Arts. Mais ses goûts & ses talens ne l'empêchèrent pas de faire mille fausses démarches, qui la réduisirent enfin à chercher un asyle dans les Etats de sa plus cruelle ennemie, d'Elisabeth, Reine d'Angleterre, qui lui offrit toute sureté & une retraite honorable, pour s'assurer, sous ces prétextes spécieux & attrayans, de sa personne. La politique cruelle & la dissimulation odieuse d'Elisabeth, qui feignit de plaindre la Reine d'Ecosse, lorsqu'elle la conduisit sur l'échaffaut, développèrent toute la barbarie de son caractère. La fermeté que montra dans ses derniers momens l'infortunée Marie Stuard, le courage & la bonté avec lesquels elle consola ses domestiques, la fierté vraiment Royale avec laquelle elle traita les Ministres d'Elisabeth, lui firent pardonner toutes les erreurs qui l'avoient réduite à ces terribles extrêmités; on ne vit plus que l'injustice & l'irrégularité de la procédure inique qui, contre tout droit, la condamnoit à mort. Toute l'Europe plaignit son fort, & son supplice fera toujours la honte du règne de son ennemie.

MARIN LE FEBVRE, Chirurgien, demeurant à Illiers en Beausse, l'an 1577. Il a traduit de Latin en François un petit Traité en forme de Dialogue, contenant les merveilleux effets de deux admirables Fontaines situées en la Forêt d'Ardenne, & le moyen d'en user pour plusieurs maladies, imprimé à Paris l'an 1577.

MARIN LIBERGE, Manceau ou Mançois, natif de la Chapelle Soëf au Pays & Comté du Maine près Bellesme au Perche, &c. Docteur ès Droits, par ci-devant Lecteur ordinaire en cette profession en l'Université de Poictiers, & maintenant à Angers, homme docte en Droit, & grand Orateur & Historien, Philosophe & Poëte Latin & François, &c. 1. Il se voit de lui un Discours très-ample du siège de Poictiers, & de tout ce qui s'est fait & passé de mémorable durant icelui, l'an 1569, lequel Livre il envoya à M. des Matraz Jean Beautru Angevin, lequel le sit imprimer à Paris audit an 1569, chez Nicolas Chesneau, sans que l'intention de l'Auteur fût telle; ce Livre a été depuis imprimé a Poictiers l'an 1570, chez Pierre Boisateau, avec plusieurs augmentations d'Epitaphes, Latins & François, sur la mort des illustres hommes qui furent tués devant ledit siège. Je n'ai point connoissance de ses autres écrits en notre Langue. Quant à ceux qu'il a composés en Droit & sur l'Histoire, & touchant les Oraisons \* Latines faites par lui, nous en traiterons dans notre Bibliothèque Latine. Il florit à Angers, ville Capitale du Pays & Duché d'Anjou, cette année 1584, & fait leçons ordinaires en sa profession de Jurisprudence.

Ménage, dans la vie de son père, dit que Liberge, tout habile Jurisconsulte qu'il étoir, ayant eu communication de quelques leçons manuscrites
de Cujas, les dictoit librement comme siennes à ses Ecoliers, ce que Cujas
ayant su, témoignoit aux Angevins qui alloient l'écouter à Bourges, "qu'il
"leur en étoit d'autant plus obligé, qu'ils auroient pu s'épargner cette peine,
ayant leur Cujas à Angers." Il rapporte aussi dans ses Remarques sur la vie de P. Ayrault plusieurs autres particularités de ce Prosesseur, qui mourut l'an
1599 ou 1600. (M. DE LA MONNOVE).

<sup>\*</sup> Voy. les Mémoires de Niceton, Tom. XL, pag. 52, où il est dit que M ij

92

la dernière action publique de Liberge, fut un Discours qu'il prononça en 1 198, en présence d'Henri IV, & que ce Prince l'écouta avec tant de plaisir, qu'après avoir embrassé & loué publiquement Liberge, il accorda en sa faveur à l'Université d'Angers le droit d'appetissement de pintes à partager avec la Maison-de-Ville. Il ne survécut pas beaucoup à cet honneur, étant mort en 3 599 ou 1600. Je fais cette remarque, parce que dans le Manuscrit de M. de la Monnoye la mort de Liberge, à la fin de la note ci-dessus rapportée, est marquée à l'année 1619 ou 1620. On a fait la même faute dans la Biblioth. Histor. de la France, nouv. Edit. no. 18065. Gilles Bry, dans son Hist. du Perche, pag. 374, a parlé de Marin Liberge, qu'il dit être de la Paroisse de Bellou-le-Trichard. Il n'a composé en François, que le Livre cité par La Croix du Maine. Il a été réimprimé à Poitiers, en 1621.

MARIN SOREAU, Médecin & Astrophile de la ville de Sées en Normandie. Il a écrit & composé le Prognostiq fatal pour l'an de grace 1548, imprimé à Rouen en ladite année.

MARTIAL D'AUVERGNE, Procureur au Parlement de Paris, l'an 1480, natif de Lymosin, encore qu'il s'appelât Martial d'Auvergne, &c. Il a écrit en vers François l'Histoire de Charles VII, Roi de France, lequel Livre il a intitulé les Vigiles du Roi Charles VII, & contient comme il conquit la France sur les Anglois, & les Duchés de Normandie & de Guienne, &c. imprimé à Paris par diverses fois \*; il a davantage écrit quelques Prières à Notre-Dame, intitulées les Dévotes louanges à la Vierge Marie, &c. imprimées à Paris par Jean du Pré, l'an 1492; il a composé en prose Françoise, cinquante Arrêts d'Amours, imprimés à Paris l'an 1528, & auparavant: : les dits Arrêts ont été commentés de fort doctes annotations par un Jurisconsul Lyonnois nommé Benedicus Curtius Symphorianus, & ont été imprimés à Lyon & à Paris \*\*. Plusieurs Auteurs font mention dudit Martial d'Auvergne, & entre autres Lilius Gregorius Giraldus de Ferrare en Italie, lequel parle de lui en ses Dialogues des Poëtes de notre temps, fol. 77. Jean de Luc, J. C. Parisien dit Lucius, en fait aussi mention, : & ledit Curtius de Saint-Saphorin près Lyon, en ses Commentaires susdits fol. 18. J'ai souvenance d'avoir lu dans les Histoires de France, que cettui Martial d'Auvergne mourut à Paris d'une

siévre chaude, & qu'il se précipita dans l'eau, étant pressé de la fureur de son mal : ce que sirent plusieurs autres de son temps, pour la même maladie \*\*\*.

On varie beaucoup sur le lieu de la naissance de cet Auteur. Lilius Gyraldus & Jean du Luc le font Auvergnac, en quoi ils ont tort. Benoît le Court, de qui ils tenoient ce qu'ils ont su touchant Martial, n'ayant pas dit qu'il fût Arvernus, mais origine Arvernus. Du Verdier, en le nommant Martial de Paris, dit d'Auvergne, semble dire, quoique moins clairement, la même chose que Benoît le Court. La Croix du Maine, fondé apparemment sur ce que le nom de baptême, Marcial, est très-commun dans le Limosin, veut que ce Martial, appelé d'Auvergne, fût Limosin. Pour moi je le crois né à Paris, où il étoit Procureur au Parlement, & que d'Auvergne étoit devenu son nom de famille, parce que ses Ancêtres étoient natifs d'Auvergne, où le nom de baptême, Martial, pouvoit s'être facilement répandu par les alliances contractées dans le Limosin, Province voisine. Quelques-uns ont cru avec trop de facilité, sur la foi de La Croix du Maine, que ce jeune Procureur au Parlement, & Notaire au Châtelet de Paris, qui, au rapport de la Chronique Scandaleuse, saisi au mois de Juin 1466 d'un accès de sièvre chaude, se précipita du haur de sa chambre dans la rue, & se blessa dangereusement, sans néanmoins en mourir, est le Martial dont il s'agit. Mais ce Procureur n'étant nommé dans aucune des Editions de cette Chronique, il ne me paroît pas qu'une conjectute si hasardée doive être reçue. Le Compilateur des Mémoires de Littérature, & le P. le Long, copié par l'Auteur de la Préface imprimée au-devant des Vigiles de Charles VII, à Paris, 1724, in-8°, ont extrêmement brouillé ce fait. Quant aux Arrêts d'amour, le nombre est de 51 dans les plus anciennes Editions. La plus ample de toutes, est celle de Rouen, in-16, 1587, parce que, outre le 52° Arrêt & les Ordonnances sur les Masques, qui sont deux pièces de l'invention du nommé Gilles d'Aurigny, dit le Pamphile, elle contient de plus un 53° Arrêt, rendu par l'Abbé des Cornars, en ses grands jours tenus à Rouen, pour servir de Réglement touchant les arrérages requis par les semmes à l'encontre de leurs maris. Lilius Gyraldus que j'ai ci-dessus repris d'une faute, en a fait une seconde au même endroit, lorsqu'au lieu de dire, conformément à Benoît le Court, que Martial d'Auvergne étoit Cognitor Senatûs Parisiensis, Procureur au Parlement de Paris, il a dit Coactor Senatûs Parifiensis, charge jusqu'ici inconnue (à moins qu'elle ne désigne un Huissier)... (M. DE LA MONNOYE).

\*Ce Poëme est celui qui a le plus contribué à la réputation de son Auteur. Il est de six à sept mille vers de disférentes mesures. Il est tout à la louange de Charles VII, & il a été intitulé Les Vigiles de la mort du Roi Charles VII, à cause de la forme singulière sous laquelle il est conçu, qui est celle des Vigiles des Morts. Au lieu de Pseaumes, ce sont des récits historiques, où le Poète

rapporte les malheurs & les glorieux exploits de son Héros & les événemens principaux de son règne; les leçons sont remplacées par des complaintes sur la mort du Roi, dans lesquelles on célèbre ses vertus. Cet Ouvrage a été réimprimé à Paris, en 1724, en 2. vol. in-8°.

\*\* A la suite des Arrêts d'Amours, réimprimés à Amsterdam; en 1731, on a imprimé une pièce curieuse, reconnue pour être de Martial d'Auvergne, qui a pour titre: l'Amant rendu Cordelier à l'observance d'Amours. Les deux Bibliothécaires ne parlent point de cette pièce.

\*\*\*Ce que dit ici La Croix du Maine, du genre de mort de Martial d'Auvergne, est absolument saux, ainsi que M. de la Monnoye l'a déjà remarqué dans la note ci-dessus. On ne peut en douter, après son Epitaphe rapportée dans les Additions de Joly, au Liv. I des Offices de France de Loiseau, Tom. I, sol. 144. Elle sinit ainsi:

Sous Jesus-Christ, en bon sens pacifique Patiemment rendit son esperit, En May treize ce jour là sans replique Qu'on disoit lors mile cinq cent & huit.

Ce Poëte étoit l'homme de son siècle qui écrivoit le mieux. On remarque dans routes ses productions du génie, de la force, de la pénétration, & une sorte d'élégance naïve qui plaît encore, & qui annonce qu'il étoit franc, sincère, & ennemi déclaré du vice. La peinture qu'il fait de la vie champêtre est charmante;

Mieux vant liesse L'accueil & l'adresse, L'amour & simplesse Des bergiers pasteurs. Qu'avoir à largesse Or, argent, richesse, Ne la gentillesse De ces grans Seigneurs; Car ils ont douleurs Et des maux greigneurs; Mais pour nos labeurs Nous avons sans cesse Les beaulx prés & fleurs. Fruitaiges, odeurs, Et joye à nos cueurs Sans mal qui nous bleffe.

Voy. les Mémoires de Niceron, Tom. IX & X, pag. 171 & 273, & la Bibl. Françoise de M. l'Abbé Goujet, Tom. X, pag. 39.

MARTIAL DES CHAMPS, ou DESCHAMPS, Lymosin, Médecin de l'Université de Paris, & ordinaire de la maison de Ville de Bordeaux en Guienne, l'an 1573. Il a écrit en prose Françoise, une Histoire tragique & miraculeuse, d'un vol & assassinat commis au Pays de Berry en la personne dudit Martial des Champs, à laquelle il a ajouté une contemplation Chrétienne & Philosophique, contre ceux qui nient la providence de Dieu, le tout imprimé à Paris chez Jean Bien-né, l'an 1576. Jean d'Aurat, Lymosin, Poëte du Roi, a mis en vers Latins l'Histoire sussitie quoi providence de Pays & les dates ont été changés, dequoi j'avertis les Lecteurs en passant.

- La Traduction de cette Histoire en vers Latins par Dorat ne se trouve point parmi ses Poësies \*. Martial des Champs étoit de Périgueux. (M. DE LA MONNOYE).
- \* La Traduction Latine sur imprimée la même année que l'Ouvrage même de Martial des Champs, sous ce titre: Martialis Campani è latronum manibus divinitùs liberati, Monodia Tragica, Paris, 1576, in-8°.

MARTIAL GUIET, Angevin, frère puîné de Lezin Guyet (duquel nous avons parlé ci-dessus,) tous deux natifs de la ville d'Angers. Il a écrit en vers François, un Poëme qu'il intitule le Monde renversé, & autres Poësies lesquelles ne sont encore imprimées: elles se voyent écrites à la main par devers Maître Pierre Olivier, sieur du Bouchet, Avocat au Mans, &c. Il a traduit de Latin en François, la Pandore de Messire Jean Olivier, Evêque d'Angers, dit Janus Olivarius, elle n'est encore imprimée.

MARTIAL MASURIER, Lymosin, Docteur en Théologie, Chanome & Pénitentier en l'Eglise de Notre-Dame à Paris, l'an 1540, ou environ. Il a écrit l'Instruction & Doctrine pour se bien confesser & prier Dieu pour ses péchés, imprimée à Paris.

MARTIN ARNAULT, natif de Loches en Touraine, Bachelier en Théologie, Curé de l'Eglise S. Saturnin à Tours, Chantre & Chanoine en l'Eglise de S. Martin en ladite ville de Tours, l'an 1572. Il a écrit en prose Françoise un Catechisme, ou Doctrine Abrégée, pour faire profession de Foi, maintenir les Catholiques, en leur religion, & réduire les errants en la soi à l'union de l'Eglise universelle, imprimé à Tours chez Pierre Regnard, l'an 1572, ou environ.

MARTIN BASANNIER, ou BASANIER, Parissen, jeune homme fort docte, & bien versé ès Mathématiques, & ayant grande connoissance de la Théorique & pratique de Musique, lesquelles sciences il a en partie apprises de son industrie, & partie aussi de M. Jean Gosselin, garde de la Bibliothèque du Roi, son précepteur esdites sciences. Il a écrit un Livre des Ephemerides perpétuelles, du jour & de la nuit : réformées depuis l'an de correction 1582, selon les régles perpétuelles du Calendrier Grégorien, & supputées pour la région de France, & plusieurs villes notables d'Europe, imprimées à Paris par Pierre le Verrier, l'an 1583, & se vendent chez Benoît Ravot dit des Spheres. Il a écrit plusieurs beaux secrets touchant la Théorique & Pratique de Musique, observée des Anciens, & le moyen de l'avoir pareille en notre siècle: mais pour ce que ses Livres sont écrits en Latin, j'en ferai mention autre part. Il florit à Paris cette année 1584. L'Anagramme dudit Basanier est tel, Martinus Basanerius, Musa nubar in Astris, tourné par M. d'Aurat, Poëte du Roi, lequel j'ai ici employé pour la rencontre de sa profession.

MARTIN DU BELLAY (Messire), Chevalier de l'Ordre du Roi, & son Lieutenant Général en Normandie, Prince d'Yvetot en ladite Normandie, à cause de Madame Ysabeau Chenu, sa semme, Dame dudit lieu, &c. laquelle Seigneurie d'Yvetot a autresois été érigée en titre de Royaume, de par le Roi de France, Clotaire I du nom, l'an de salut 560, comme nous dirons autre part . Cettui-ci étoit frère pusné de M. le Cardinal du Bellay, & de Messire Guillaume du Bellay, Seigneur

Seigneur de Langey, desquels nous avons parlé ci-devant. Il a écrit les Mémoires des choses les plus mémorables qu'il a vues & observées ès-guerres, esquelles il a été employé pour le service des Rois de France ses maîtres, depuis l'an 1513, jusques au temps du Roi Henry II. Lesdits Mémoires ont été imprimés avec ceux de M. de Langey son frère, l'an 1569, à Paris, chez Pierre l'Huillier, par la diligence de Messire René du Bellay, Baron de la Lande en Anjou héritier des susdits. Messire Henry des Mesmes Seigneur de Roissi & Malasise, a communiqué ses Mémoires écrits à la main, composés par Messieurs du Bellay, à fin de les faire imprimer plus corrects sur la copie qu'il en avoit : en quoi il ne faut taire ici le nom de M. Capel, Docteur en Médecine, lequel s'est beaucoup travaillé pour l'édition d'iceux \*. Le susdit Martin du Bellay, mourut à Glatigny au Perche, l'an 1559, le neuvième jour de Mars, qui est une des plus anciennes maisons de France, de laquelle étoit Seigneur Landry de la Tour, Connestable de France, sous le règne de Chilpéric, en l'an de salut 587, & depuis elle est venue par succession à la maison du Bellay en Anjou, &c.

La Tradition touchant la Seigneurie d'Yvetot érigée en Royaume par Clotaire (pour avoir tué dans l'Eglise de Soissons Gauthier, Seigneur d'Yvetot) est fabuleuse. Gaguin qui, plus de neuf cens ans après la chose prétendue arrivée, est le premier qui l'ait rapportée, la met, non pas en 560, comme fait ici La Croix du Maine, mais en 536, dernière année du Pontificat d'Agapet I, qu'il dit avoir menacé le Roi d'excommunication, s'il ne réparoit son crime par quelque satisfaction mémorable. Ceux de la maison du Bellay qui sont en possession de cette terre, ne laissent pas de se qualisser encore, sinon Rois, du moins Princes d'Yvetot. (On trouve dans les Mémoires de l'Académie des Belles-Lettres une Dissertation de M. l'Abbé de Vertot sur le prétendu Royaume d'Yvetot. . . . (M. de la Monnove).

<sup>\*</sup> Montagne, parlant de ces Mémoires ( Essais, Liv. II, Chap. 10 sur la sim) dit : « C'est toujours plaisir de voir les choses écrites par ceux qui ont » essayé comme il les saut conduire, mais il ne se peut nier qu'il ne se trouve » évidemment en ces deux Seigneurs (du Bellay) ici un grand deschet de la » franchise & liberté d'écrire qui reluit ès anciens de leur sorte : comme au » Sire de Joinville. . . & de plus fresche mémoire en Philippe de Comines. » C'est ici plutôt un Plaidoyer pour le Roi François contre l'Empereur LA CR. DU M. Tome II.

» Charles cinquième qu'une Histoire. Je ne veux pas croire qu'ils ayent rien changé quant au gros du fait; mais de contourner le jugement des événemens souvent contre raison, à notre avantage, & d'omettre tout ce qu'il y a de chatouilleux en la vie de leur maître, ils en font métier. . . On peut couvrir les actions secretes; mais de taire ce que tout le monde sait, & les choses qui ont tiré des esses publiques & de telle conséquence, c'est un dessaut inexcusable. Somme pour avoir l'entière connoissance du Roi François, & des choses advenues de son tems, qu'on s'adresse ailleurs, si on m'en croit. — Il y a cependant, dit-il plus bas, quantité de choses dignes d'être sçues & des discours non vulgaires ».

Martin du Bellay fut toute sa vie employé dans les expéditions militaires & dans les négociations. Il nous a laissé des Mémoires sur les événemens auxquels il a eu part, & dont il a été témoin. M. de Thou en parle comme d'un Ouvrage écrit avec autant de sagesse que d'élégance: Historiam prudenter juxtà ac purè scriptam. Ces Mémoires n'ont paru que dix ans après sa mort. La première Edition est celle que cite La Croix du Maine, en 1569, in-fol. On en a donné quantité d'autres depuis. On trouvera leurs dates dans la Biblioth. Histor. de la France, & plus exactement encore dans la Biblioth. de Clement, Tom. III, pag. 168. Hugues Sureau a traduit en Latin les Mémoires de Martin du Bellay, & les a publiés en cette langue à Francfort, en 1574. Cette Traduction, qui n'a point été réimprimée, est assez rare. On conserve à la Bibliothèque du Roi, un Exemplaire imprimé des Mémoires de Martin du Bellay, avec des notes manuscrites de François de Noailles, Evêque d'Acqs, mort en 1585. Cet Evêque avoit été chargé de diverses Ambassades en Angleterre, à Venise, à Constantinople. On a publié en 1763 l'Histoire de ses négociations & celles de son frère Antoine de Noailles. On a placé à la tête un petit Abrégé de sa vie, dans lequel il n'est point parlé de ses notes sur du Bellay, & M. Lambert paroît ne les avoir pas connues, puisqu'il n'en a point fait usage dans la nouvelle Edition qu'il a donnée des Mémoires de du Bellay, en 1753. Cette nouvelle Edition, est en quelque sorte une Traduction, l'Editeur ayant changé seulement le langage trop suranné de l'Aureur. Le P. le Long (N°. 7604 de sa Bibl, Hist. de la Fr.) a fair un reproche injuste à La Croix du Maine, en l'accusant d'avoir attribué à Guillaume Cappel la publication des Mémoires de Martin du Bellay, au lieu que ce fut René du Bellay, son gendre, qui les mit en lumière. La Croix du Maine en convient; il ajoute seulement que Cappel se donna des soins pour l'Edition. Ces Mémoires sont divisés en dix Livres, mais les V, VI & VII sont de Guillame, frète de Martin. Quelques Ecrivains, tels que Bayle dans son Dictionnaire, & D. Liron, dans sa Bibliothe Chartraine, se sont trompés, quandils ont cru que le VIII! Livre étoit aussi de Guillaume.

MARTIN BUCER, Alleman de nation. Il a écrit un nombre infini de Livres en Latin & en François, il a traduit la Rible. imprimée l'an 1540 & 1546, à G. <sup>1</sup>. Il a écrit autres Œuvres desquelles je ne ferai ici mention & pour cause. Il mourut en Angleterre l'an 1551, sa vie a été imprimée à Strasbourg en Allemagne, &c. <sup>2</sup>.

- Bucer n'a rien écrit en François. La Bible imprimée à Genève l'an 1541 & 1546, n'est autre que celle de Robert Olivéran, imprimée à Neuschatel en Suisse, l'an 1535, de laquelle les Ministres de Genève retouchèrent le style dans leurs Editions. (M. DE LA MONNOYE).
- <sup>2</sup> Il mourut à Cambrige le 27 Fevrier 1551, dans sa soixante-unième année, selon le calcul de Melchior Adam, ce qui suppose que Bucer naquit à Schelestat \* dans la Haute-Alsace au commencement de 1491. ( idem ).
- \* M. Clement, dans sa Bibliothèque Curieuse, Tom. V, pag. 357, a prétendu prouver que Bucer n'étoit point de Schelestat, comme tous les Biographes l'assurent, mais qu'il étoit de Strasbourg. Il cite pour gatant Martin Difenback, Juif converti, Auteur d'un Ouvrage Allemand, imprimé à Francfort en 1709. Je traduirai ici le passage qu'il cite: M. Schilter se souvient que l'on peut prouver, par les Archives de la Ville de Strasbourg, que Bucer étoit NATIF STRASBOURGEOIS, & que son père NICOLAS BUTZER (c'est ainst que s'écrivoit son nom) vivoit encore en 1523, comme Bourgeois de Strasbourg, année où son fils MARTIN BUTZER vint en cette Ville, où il fut Ministre du S. Evangile. A ce sujet M. Schilter m'a envoyé la lettre d'excuse de Bucer aux Magistrats de Strasbourg, datée de 1523, qu'il avoit copiée d'après l'Original dans les Archives de Strasbourg, dans laquelle j'ai trouvé que Bucer dit quelquefois expressément que Strasbourg est sa patrie, & qu'il est fils d'un Bourgeois de cette Ville, &c. Cependant M. Schoepflin, dans le Tom. II de son Alfatia Illustrata, pag. 341 & 386, dit que "Bucer étoit de Schelestat, qu'il n vint de Wessembourg à Strasbourg, en 1521, avec d'autres Réformateurs, » & que la Ville lui donna le Droit de Bourgeoisse le 1 Décembre.

MARTIN FRANC, ou LE FRANC\*, natif de la ville d'Arras en Artois, en la Gaule Belgique, sur les frontières de la Picardie, (selon Jean le Maire de Belges en sa Coronne Marguaritique,) & selon Claude Fauchet, il étoit natif de la Comté d'Aumalle en Normandie¹. Cettui-ci Martin le Franc étoit Poëte, Philosophe, Historien & Orateur très-estimé pour son temps. Il sur Secrétaire du premier Duc de Savoye, & depuis Prevôt & Chanoine de Lauzanne, Prothenotaire du S. Siége Apostolique, & ensin Secrétaire du Pape Fælix, & du Pape Nicolas, l'an 1447. Il a écrit un Livre contre le Roman

de la Rose, intitulé le Champion \*\* des Dames, imprimé à Paris il y a plus de soixante ans; il a écrit en vers François & en prose tout ensemble, un Livre intitulé l'Estrif de Fortune & de Vertu, contenant trois Livres, imprimé à Paris par Michel le Noir, l'an 1505, in-4°. & contient dix-huit seuilles, de caractères bâtards. Il florissoit du temps de Philippes de Bourgongne, auquel il a dédié plusieurs de ses Livres.

\* Le vrai nom de cet Auteur étoit Martin le Franc, & il ne faut pas s'arrêter à ce qu'on lit dans l'Epître Dédicatoire de son Livre Martin Franc, ce qui ne peut être qu'une faute d'impression. La preuve en est, 1°. que le P. Labbe, p. 313 de sa Nova Bibl. Manusc. n°. 193, rapporte, Estrif de vertu & de fortune par Martin le Franc, Prevôt de Lausanne, dédié à Philippe le Bon, Duc de Bourgogne. 2°. Ce qu'en dit François Philesphe, dans son Elégie, à son fils Marius, étant alors à la Cour de Savoye, où l'Article le est conservé même dans le Latin, Poëstes Lyriques, Liv. V, Carm. 6, cité par M. le Président Bouhier dans son Exemplaire de La Croix du Maine, au mot Martin le Franc:

Nec tibi Martini le Franci nomen & omne Excidat officium, quo benè promeruit. Hunc pariter leges decorant, hominumque Deûmque Hic in Socratico pulvere victor adest.

Quidquid totus habet terrarum maximus orbis Quidquid & Oceanus, Æthereusque Globus; Tu, le France, tenes, nec in Æthera recus apettum Ignoras cui sint regna petenda Jovis.

Te, le France, meos primum reor inter amicos Ducendum. Talem te fimul esse volo...

dédia ce Livre, de même que son Estrif de vertu & de sortune, à Philippe le Bon; Duc de Bourgogne, Souverain des Pays-bas, je trouve moins de vraisemblance à le croire d'Aumale avec Fauchet, que d'Arras avec Jean le Maire. (M. DE LA MONNOYE).

\*\* Malgré l'éloge, que fait Philelphe, de Martin le Franc, il n'y a guère de Poète plus ignoré que lui, quoiqu'il y air des choses assez plaisantes dans son Champion des Dames, sur-toutau sujet de la Pucelle d'Orléans, où un certain Malebouche, toujours prêt à contredire le Champion des Dames, raconte des faits assez singuliers, & qui peuvent avoir donné des idées à des Poètes très-modernes. Ce Malebouche prend un second, appelé Vilain Penser, qui

enchérit encore sur tout ce qu'il à dit contre les semmes, qui traite sort mal Éve, & qui dit:

> Telle la mère fut, & telles Les filles furent & seront De l'homme ennemies mortelles. Et jamais ne s'amenderont...

Il ne peut croire que Dieu ait pardonné à Éve, & il la damne sans rémission. Malebouche n'oublie pas la fable de la Papesse Jeanne, pour montrer qu'il n'y a rien dont les semmes ne soient capables, sur quoi il s'écrie:

O Benoist Dieu! Comme oza famme Vestir chasuble & chanter messe.

Ce Poëme, quoiqué très-peu connu, est plaisant par l'espèce de ridicule qui y règne. On en connoît deux Editions, l'une in-fol. à deux colonnes, en caractères demi-Gothiques, sans date, ni lieu d'impression; l'autre in-8°, à Paris, par Pierre Vidoue pour Galiot Dupré, 1530.

Voy. la Bibl. Françoise de M. l'Abbé Goujet, Tom. IX, pag. 187.

MARTIN FUMEE, Gentilhomme Parisien, sieur de Marlyle-Chastel, fils de M. des Roches Fumée, qui est une trèsnoble & très-ancienne famille en Touraine, de laquelle étoit Seigneur Messire Adam Fumée, Chancelier de France du temps de Loys XI, l'an 1499, duquel sont descendus tant d'illustres & scavants hommes, comme nous dirons autre part . Ce Seigneur de Marly-le-Chastel, a recueilli de plusieurs Anteurs Latins & François, l'Histoire des Indes, laquelle il a fait imprimer à Paris l'an 1577. Je n'ai pas vu ses autres écrits. Il florissoit audit an 1577, & ne sçai s'il est encore vivant, car je n'ai pas eu ce bien que de le voir encore ou connoître, que par ses doctes écrits. Au demeurant je dirai en passant, qu'ayant lu sa préface sur son Histoire des Indes, il confesse n'avoir pu reconvrer les Navigations de Fernand ou Ferdinand Cortez Espagnol, &c. pour employer en l'Histoire susdite. Mais je veux bien l'avertir, & ceux qui auroient envie de voir cette Histoire dudit Cortez, que je l'ai par devers moi : & leur en ferai aussi-tôt part, comme j'ai fait par le passé, & fais encore tous les jours des Livres rares qui sont en ma possession, tant je suis desireux

de profiter an public, par tous konnètes moyens. Auffi que plusieurs des plus grands & doctes personnages de notre temps n'en sont demeurés ingrats, car ils ont confessé en leurs Œuvres, avoir reçu cette faveur de moi, que de les avoir secourus de mes exemplaires & Livres écrits à la main. Ce que je ne répète pour la gloire qu'ils m'en ont donnée en leurs écrits, mais pour faire déclaration du desir que j'ai de faire le semblable à tous autres qui auront recours à moi, en toutes choses qui seront en ma puissance.

Il étoit fils d'Antoine Fumée, qui étoit frère de Martin, sieur de Genilly, & fils d'un autre Martin, petit-fils d'Adam Fumée, Garde des Sceaux. La Croix du Maine fait ici beaucoup de fautes touchant cet Adam Fumée, qu'il dit avoir été Chancelier de France sous Louis XI, en 1499. Louis XI, comme on sait, mourut en 1483. Adam Fumée, qu'en 1472 il avoit sait Maître des Requêtes, sur Garde des Sceaux sous Charles VIII, en 1492, & mourut en 1494. (M. DE LA MONNOYE)\*.

\* Martin Fumée, Seigneur de Marli-le-Châtel, étoit fils de Martin Fumée, Seigneur des Roches, & de Martine d'Aleze. Il avoit épousé, en 1573, Marie Louet. Voy. l'Hist. des Grands Officiers de la Couronne, Tom. VI, pag. 422. Beaucoup de perfonnes de cette famille ont porté le nom de Martin, ce qui jette quelque confusion dans cette généalogie.

MARTIN FUMÉE (Messire), Seigneur de Genilly, Chevalier de l'Ordre du Roi, autre que le sussitieur de Marly-le-Chastel, &c. frère de Messire Adam Fumée (duquel nous avons parlé au commencement de ce Livre,) & encore frère de Messire Nicolas Fumée, jadis Abbé Commendataire de l'Abbaye de la Cousture au Maine, & maintenant Evêque de Beauvais en Picardie, & Pair de France, &c. Ce Seigneur de Genilly est très-docte & très-accompli Gentilhomme. Il a composé plusieurs beaux Traités non encore mis en lumière. Il storissoit en l'an 1575.

<sup>2</sup> Ce Martin Fumés, n'est autre que celui, qui, dans sa lettre datée de Marly le 4 Octobre 1569, & imprimée au-devant du Roman d'Athenagoras, dit l'avoir traduit de Grec en François. Il étoit frère cader d'Adam Fumée, troisième du nom, dont il est parlé, lettre A, & oncle de Martin Fumée, mentionné dans l'Article précédent. Le mot Genilly est écrit Genillé au bas de la lettre de Martin Fumée. (M. DE LA MONNOYE)\*.

\* MARTIN FUMÉE, dont il s'agit ici, me paroît avoir été le même que celui

dont il s'agit dans l'Article précédent, puisqu'il étoir frère de Nicolas, Abbé de la Couture, qui fut ensuite Evêque de Beauvais.

MARTIN GREGOIRE, natif de Tours en Touraine, Docteur en Médecine. Il a traduit de Grec en François les sept Livres de Claude Galien, de la composition des médicaments; comme témoigne Jean Breche de Tours en ses Œuvres.

MARTIN GUERIN, Prêtre, natif de Loches en Touraine. It a mis par écrit la maniere de la paix, impétrée de la Roine du Ciel, laquelle lui avoit été révélée en l'an de salut 1500. Elle se voit écrite à la main sur parchemin, en l'Eglise de Saint Gatien de Tours. Ce que j'ai appris du Livre intitulé, Liber Mirabilis <sup>1</sup>, lequel en fait très-ample mention.

Le Livre qui a pour titre Liber Mirabilis, est un Recueil de fausses Prophéties & de révélations supposées, parmi lesquelles se trouvent celles de Jérome Savonarolle. Il est imprimé à Paris, in-8°. sans date, divisée en deux parties, l'une Latine, qui finit au feuillet 110; l'autre Françoise, qui sinit au 28, le tout en Lettres Gothiques. L'Écrit de Martin Guérin, contenu dans cette seconde Partie, bien loin d'être fort ample, ne contient guère qu'un seuillet. (M. DE LA MONNOYE).

MARTIN DU PIN, Doyen de S. Ladre d'Avalon. Il a traduit de Grec en François l'Exhomanion de S. Justin, Philosophe & Martyr, aux Gentils, imprimée à Paris, chez Claude. Fremy. Il florissoit en l'an 1540.\*.

\* Voy. le même mor dans: DU FERDIER.

en Bourgongne. Il a composé en Latin & en François un Livre insitulé le Cason des Princes & Gouverneurs, comprenant le juste étati & gouvernement d'une chose publique, & la maniere de viure sans reproche, imprimé à Paris par Demis Janou, l'an 1536, auquel temps storissoit ledit Auteur,

MARTIN SEGUIER, Conservateur des Priviléges Apostoliques, en l'Université de Paris. Il a écrit une Epître qu'il a envoyée à un Gentilhomme François, étant en Almagne, imprimée à Paris par Federic Morel, l'an 1580. Prieres du Roi, Soupirs du bon Pasteur, Oraison pénitentielle, Oraison pour le matin, Prière pour le soir, Expositions de quelques Hymnes de l'Eglise, le tout composépar ledit Martin Seguier, & imprimé à Paris l'an 1578, par Federic Morel; il a davantage écrit un Traité de la grandeur, puissance, bonté & sapience de Dieu, rédigé en paraphrase sur trois psalmes de David; l'Exposition de quelques Hymnes de l'Eglise en pareil nombre de vers & de syllabes que le Latin, le tout imprimé ensemble par Nicolas Chesneau, l'an 1575, à Paris, auquel temps il florissoit audit lieu.

MARTIN TALLEBOT, natif de Caux en Normandie, Docteur en Théologie à Paris, homme très-docte & fort renommé entre les prédicateurs de l'Eglise des Catholiques. Il a écrit plusieurs Sermons & autres Livres en Théologie, je ne sçai s'il les a fait imprimer. Il florissoit sous le règne de Charles IX, durant lequel temps il mourut, (si j'ai bonne souvenance.)

MATHIAS FRIZON, Docteur en Médecine, en l'Université de Louvain en Flandres. Il a écrit en François une prognostication nouvelle pour l'an 1540, imprimée à Paris audit an 1540, par Jean l'Homme.

MATHIEU BEROAL, ou BEROALDE, Parisien, homme fort docte, grand Théologien, Historien & Mathématicien, père de François Beroalde, sieur de Verville (duquel nous avons parlé ci-devant 1.) Il a écrit une Chronologie Latine. Quant à ses compositions Françoises, tant sur la Théologie que sur les Mathématiques ou l'Histoire, elles ne sont encore en lumière, & s'il y en a quelques-unes, je m'assure que le sieur de Verville son sils les publiera pour l'honneur de son père. Il florissoit l'an 1573, j'entends qu'il est mort sous le règne de Henry III.

Il court une vie manuscrite du grand-père de Madame de Maintenon, le fameux Théodore Agrippa d'Aubigné, faite par lui-même, où il est parlé avec éloge de MATHIEU BÉROALDE, qu'il dit avoir eu pour Précepteur.

Mathieu

Mathieu ayant été père de François, Auteur du Livre intitulé Le Moyén de parvenir, je renvoie à la dissertation qui s'en trouve à la fin du quatrième volume du Menagiana. Elle contient diverses particularités historiques, tant du père que du fils, curieusement recherchées. Joseph Scaliger, qui avoit beaucoup de considération pour Mathieu Béroalde; ne laisse pas de réjeter avec raison sa Chronique, comme pleine d'absurdités, On le trouve quelque part appelé Dyonistanus, parce qu'il étoit né dans la petite ville de S. Dénis près Paris, & lui-même le marque ainsi dans sa Chronique. Il moutrut l'an 1584. Voy. la Gallia Orientalis de Colomiès, p. 45. (M. DELEA MONNOYZ).

Mathieu Béroalde, le Chronologiste, né à S. Denis, sils de Simon Brevart, Barbier à S. Denis, élevé au Collège du Cardinal le Moine par François Vatable, qu'il reconnoît pour son bienfaiteur, étoit de la Religion Résormée. J'ai vu son testament, sait à Sancerre en 1571, ce qu'a ignoré M. de la Monnoye, Menagiana, Tom. IV, qui, pag. 318, à l'occasion du Moyen de parvenir, nous dit des choses bien dissérentes de celles dont la Bibliothèque Media Attatis, Tom. V, pag. 856, sait mention. (M. Bétoalde mourut Ministre à Genève). . . (M. FALCONET).

Voy. les Mémoltes de Niceron, Tom. XXXIV, pag. 221.

MATHIEU DE BOUTIGNY, Page de Maître François de Sagon, Secrétaire de l'Abbé de S. Evroul, qui est un nom supposé touchant ledit Boutigny (comme il semble). Il a écrit en vers François le Rabais du caquet de Frippellipes, & de Marot dit Rat-Pelé, additionné avec les comments, imprimé à Paris il y a près de cinquante ans. Ce sont toutes invectives faites par Sagon ennemi de Clément Marot.

TCe MATHIEU DE BOUTIGNY, prétendu Page de François Sagon, n'est autre que Sagon lui-même, à l'imitation de Fripelipes, valet de Marot, qui n'est autre que Marot. Voy. les Articles de François Sagon & CLEMENT MAROT. (M. DE LA MONNOYE).

MATHIEU COIGNET, Conseiller du Roi, & Maître des Requêtes de son Hôtel, Ambassadeur de sa Majesté vers les ligues des Suisses & autres Nations étrangères, &c. Il a écrit un Livre intitulé, l'Instruction aux Princes de garder la foi; promise, imprimé à Paris chez Jaques du Puis, l'an 1583. Il florit à Paris cette année 1584, âgé de soixante ans ou environ.

MATHIEU DE COUCY, Historien François. Il a écrit LA CR. DU M. Tome II. des Chroniques, lesquelles se voyent écrites à la main, & non encore imprimées, comme témoigne Gilles Corrozet, en son Trésor de l'Histoire de France, sur la fin dudit Livre.

MATHIEU, ou MAHIEUX\*, de Gand, ancien Poëte François, vivant en l'an 1260, ou environ. Il a écrit plusieurs Poësies Françoises en forme de Dialogues.

\* Fauchet, Chap. 67, ne l'appelle que MAHIEUX, synonime de Mathieux en Picardie. Du Verdier n'en parle point.

MATHIEU DE LAUNOY, Prêtre, Docteur en Théologie, jadis Ministre de la Religion prétendue Réformée, & maintenant réduit à l'Eglise Catholique & Romaine <sup>1</sup>. Il a écrit une Réponse Chrétienne à vingt-quatre Articles de Pierre Pineau, dit des Aigues, imprimée à Paris chez Guillaume Chaudiere, l'an 1581. Désense dudit de Launoy tant pour lui que pour Henry Pannetier <sup>2</sup>, contre les sausses accusations & perverses calomnies des Ministres, imprimée à Paris chez Guillaume de la Noüe, l'an 1578. Il florit à Paris cette année 1584 \*.

- <sup>1</sup> Ce fut un homme fort décrié, qui fut forcé de quitter le parti des Protestans pour sa mauvaise conduite, & dont l'Eglise Catholique, dans laquelle il rentra, n'a jamais pu se faire honneur. (Il étoit Prêtre avant de se faire Calviniste; quand il eut abjuré, il devint l'un des plus surieux Ligueurs, ce qui lui valut la Cure de S. Merry, qu'il sut obligé de quitter ensuite, & de se retirer en Flandres, où on croit qu'il mourut). Voy. son Article dans Bayle, où par un passage qu'on y lit du Cordelier Henri Sedulius, pag. 283 de sa Réponse à l'Alcoran des Cordeliers, il paroît que ce Launoy, en 1605, étoit encore plein de vie. (M. de la Monnove).
- <sup>2</sup> Ce nom s'écrit Pennetier, comme La Croix du Maine l'a fait au mot Henri Pennetier, & se prononce Pannetier. (idem).
- \*M. de Thou (Liv. LXXXVI, sous l'an 1587) dit que Mathieu de Launoy s'étant sait Protestant, devint Ministre, & se maria; mais que sur le déclin de l'âge, dégoûté de sa semme, & plus las encore de sa misère, il revint à la Religion Catholique; & comme on ne se froit pas trop à sa conversion, il crut devoir se joindre aux Ligueurs pour écarter les soupçons qu'on avoit contre sa bonne soi. De Thou dit ailleurs (Liv. XCV, sous l'an 1589) qu'il avoit quitté les Protestans par la crainte d'être puni d'un adultère dont il avoit été convaincu. Si nous en croyons les Mémoires de la Liguez

(Tom. VI, p. 326, nouvelle Edition) il fut pendu en effigie à Sedan, pour avoir fait un enfant à sa cousine. Il se désendir mal dans son Apologie, citée par La Croix du Maine, imprimée à Paris, in-8°. 1575, lorsqu'il revint au Catholicisme. Il nous apprend dans cette Apologie que c'étoit en 1560 qu'il avoit embrassé la Religion Protestante. Le Traducteur de M. de Thou l'appelle toujours Launay au lieu de Launoy. C'est ainsi qu'il est aussi nommé dans les Mémoires de la Ligue.

MATHIEU DE VAUCELLES, Imprimeur & Libraire au Mans, en laquelle ville il naquit le Mardi dix - huitième jour de Janvier, l'an 1507. Ledit Vaucelles étant fort jeune, écrivit quelques Poësies Françoises, contre Clément Marot, sous le nom de Poëte champêtre, lesquelles ont été imprimées il y a plus de quarante ou cinquante ans. L'on voit plusieurs de ses compositions, tant en vers qu'en prose, sur la fin du Catéchisme de Père Emond Auger, de l'Ordre des Jésuites; sçavoir est l'Oraison à Dieu, & autres Poëmes; il a écrit plusieurs Noëls ou Cantiques, sur l'avénement de Notre Seigneur Jesus-Christ, imprimés par lui-même à diverses années; Epitaphes sur le trépas de M. de Hangest, Chanoine en l'Eglise du Mans, & encore sur la mort de M. de Langey, & plusieurs autres personnes illustres; le Panégyric des Sciences, lequel il présenta à Monsseur frère du Roi, lorsqu'il passa par la ville du Mans, en l'an 1577. Il a davantage écrit plusieurs Poëmes à l'honneur de Messieurs les Evêques du Mans, & entre autres aux Entrées de M. le Révérendissime Cardinal de Rambouillet, Evêque du Mans, faites en ladite ville, imprimés par lui. Il est cause que la Carte ou Description du Maine, écrite par Macé Ogier, Prêtre, (duquel nous avons parlé ci-dessus,) a été imprimée par lui & Alexandre Chouen, en l'an 1539, & depuis encore en l'an 1565, avec une fort docte Epître de sa façon, discourant des louanges du Maine, &c. Il se trouve plusieurs Livres imprimés par ledit Vaucelles, lequel en ses premières éditions, se nommoit Macé de Vaucelles simplement: & depuis en ses autres Œuvres il s'est appelé Mathieu de Vaucelles, qui est un même, quand au Latin Matthæus, de quoi j'avertis les lecteurs, afin qu'ils ne pensent

pas que ce soient deux divers Auteurs, encore qu'il se soit appelé de ces deux divers noms: & pense que ce qui sut cause qu'il se nomma depuis Mathieu de Vaucelles & non pas Macé Vaucelles, ce sut à l'occasion de l'heureux anagramme qui se trouve en ce nom, qui est tel, Dieu veult l'ame chaste. Il mourut au Mans l'an 1578, le Jeudi premier jour de Janvier, âgé de 72 ans, auquel mois il avoit été né.

MATHIEU DE VAUZELLES, Lyonnois, Docteur ès-Droits & Avocat au Parlement de Dombes, & Sénéchaussée de Lyon, l'an 1549. Il a écrit un Traité des péages, divisé en six parties, imprimé à Lyon l'an 1550, par Jean de Tournes, in-4<sup>d</sup> contenant 27 feuilles. Ce Livre est plain de fort belles & doctes recherches. Il florissoit à Lyon audit an 1549.

MATHURIN CORDIER, Normand, & selon d'autres Percheron, ou natif du Perche<sup>1</sup>. Il a écrit en François, le miroir de la Jeunesse, imprimé à Poctiers l'an 1559, pour Pierre & Jean Moines frères. Ce Livre a été depuis imprimé à Paris par Jean Ruelle & autres, l'an 1560, sous ce nom de Civilité Puérile; il a écrit en vers François, plusieurs Remontrances & Exhortations au Roi & aux Etats de son Royaume, &c. imprimées l'an 1561, à G. Il est Auteur du Livre Latin, intitulé les Colloques de Mathurin Cordier, &c. Il étoit encore vivant sous le règne de Charles IX, & étoit âgé d'environ quatre-vingt ans.

Bordeaux, Neuf-chatel, Lausanne, Genève, où il mourut, âgé de quatre-vingt-cinq ans, le 8 Septembre 1.564. Il avoit été originairement Prêtre à l'Églife de Notre-Dame des Bonnes-Nouvelles à Rouen. Aussi a-t-on cru qu'il étoit plutôt de Normandie que du Perche: Gente Normannus, dit le Docteur Jean de Launoy, Hist. Colleg. Navar. pag. 699. Calvin, qu'il avoit eu pour disciple au Collège de la Marche, l'engagea depuis à changer de religion, en reconnoissance de quoi Maturin Cordier, qui affectionnoit Calvin, en a fait un des personnages de ses Colloques. La Croix du Maine, du Verdier & plusieurs autres écrivent mal avec un H Mathurin. Il est visible que Maturinus, venant de Maturus, il faut écrire Maturin. (M. de la Monnoye).

MATHURIN HERET, Docteur en Médecine en l'Université de Paris, & faisant profession d'icelle en la ville du Mans, &c. homme bien docte & bien versé en plusieurs Arts & Sciences. Il est natif de la Paroisse du Breil près Connerray, à cinq lieues du Mans: ce que je suis bien aise de dire, pour le voisinage dudit lieu du Breil, fort proche de la Seigneurie de la Croix au Maine, &c. Il a traduit de Grec en François, les problêmes d'Alexandre Aphrodifée, excellent Médecin & ancien Philosophe, avec annotations bien doctes dudit Heret, & avec plus de soixante problêmes de son invention, le tout imprimé à Paris chez Guillaume Guillard, l'an 1555; il a traduit de Grec en François, le Sympose ou Banquet de Platon, avant que Louis le Roi dit Regius eût fait imprimer sa Traduction; ledit Livre traduit par Mathurin Heret a été imprimé à Paris, il y a près de trente ans; il a traduit de Grec en François, les Histoires de Dictis de Crete, & de Dares Phrygien, auparavant que Jean de la Lande, Gentilhomme Breton, les eût traduites; Discours sur les Mathématiques, non encore imprimés; Traité contre l'Arrêt donné au Parlement de Dole en Bourgongne, touchant un homme transmué en loup-garou, non encore imprimé. Je ne fais point ici mention de ses Poëmes Latins & autres Œuvres de sa profession : je me réserve à en parler dans ma Bibliothèque Latine. Il florit au Mans cette année 1584, exerceant fort heureusement la Médecine, & travaillant sans cesse, afin de profiter au public en toutes sortes.

MATHURIN MAURICE, Xaintongeois. Il a écrit un Traité de la vraie Noblesse, & nourriture d'icelle pour les enfans généreux, imprimé à Paris l'an 1551; il a écrit un Livre intitulé la Revenche, & Contre-dispute de frère Anselme Turmede, contre les bêtes, imprimée à Paris chez Nicolas Chesneau, l'an 1554. Il florissoit en l'an 1552.

MATHURIN DU REDOUER, Licentié ès Loix II a traduit d'Italien en Langue Françoise, le Nouveau Monde, &

les Navigations faites ès-terres neuves, par Emery Vespuse, Florentin, imprimées à Paris par Galliot du Pré, l'an 1516.

La Traduction dont parle ici La Croix du Maine ayant été imprimée à Paris en 1516, ne peut avoir été faite sur la Traduction Italienne du Recueil des Navigations que Jean-Baptiste Romusio sit imprimer à Venise en 3 vol. in-fol. en 1563; ainsi ce devoit être sur le Latin d'Americ Vespuce, comme le dit du Verdier, au même mot (Du REDOUER) que la Traduction imprimée à Paris a dû être faite: (sur quoi il y a encore à remarquer que dans ce Recueil de Navigations, il n'y a que la cinquième Navigation qui soit d'Americ Vespuce, à la tête de laquelle on lit Translatée de langue Espagnole en Italien, & d'Italien en François, ce à quoi M. de la Monnoye n'a pas sait attention)... (M. DE LA MONNOYE).

MATHURIN DU ROCHET, natif de la Ferté au Maine, Avocat au Siége Présidial du Mans, homme sort docte, & sur tout de bonne vie. Il a écrit quelques Mémoires pour les cayers qui surent présentés aux Etats de Blois l'an 1576, auxquels il atsista, ayant été député pour le tiers Etat, avec M. Philippes Taron, sieur de la Groye, (duquel nous ferons mention ciaprès). Il a semblablement recueilli plusieurs belles propositions qui se sirent en ladite Assemblée des Etats, par les plus doctes & sçavants hommes de France, députés pour haranguer : il ne les a encore sait imprimer, non plus que ses autres compositions. Il florit au Mans cette année 1584.

MATHURIN DU TRONCHAY, Gentilhomme du Maine, Sieur DE VAUTORTE, natif de Mayenne la Juhel. Il a composé en vers François, une Instruction des Princes, & autres Œuvres tant en prose qu'en vers. Je ne sçai s'il les a fait imprimer. Il étoit parent de Messieurs de Balladé, sieurs du Tronchay, en quoi l'on peut voir combien cette maison a été fertile en bons esprits. Car d'icelle sont issus Baptiste, Gazal, Georges & Louis les du Tronchaiz, & encore cetui-ci, tous hommes doctes, & desquels nous avons fait très-honorable mention ci-dessus, parlant d'eux chacun en leur rang. Ledit sieur de Vautorte slorissoit l'an 1580. Je ne sçai s'il est encore vivant \*.

\*Ce du Tronchay, ainsi que ceux du même nom, dont il est parlé dans

cet Article, ne sont guère connus que par les petites pièces de vers qu'ils composoient à l'honneur des Auteurs de leur connoissance, & qui sont imprimées au-devant de quelques Livres.

MAURICE PONCET\*, Docteur en Théologie en l'Université de Paris, Religieux de l'Ordre de S. Benoît, homme fort docte, & des plus hardis Prédicateurs de ce siècle : car il a tellement le zèle de la Religion Chrétienne en recommandation, qu'il ne craint aucunement de reprendre toutes fortes de vices, desquels il peut avoir connoissance, sans respecter en cela aucun quel qu'il soit, tant il est ardent à reprendre, & hardi pour enseigner, & desireux que l'on se corrige des fautes que l'on commet chacun en son état. Il a écrit & composé en François, une Oraison Funèbre, sur la mort de Messire Eustache de Conflans, Vicomte d'Auchy, laquelle il prononça le dernier jour d'Août l'an 1574, en l'Eglise de Brecy-le-Buisson. Elle a été imprimée à Paris chez Michel Somnius, audit an 1574; Remontrance à la Noblesse de France, de l'utilité & repos que le Roi-apporte à son peuple, & de l'instruction qu'il doit avoir pour le bien gouverner, imprimé à Paris chez ledit Somnius, l'an 1572. Je n'ai pas connoissance de ses autres écrits François, & quant à ses Latins, nous en ferons mention autre part. Il florit à Paris cette année 1584, non sans se travailler beaucoup à précher & annoncer au peuple la parole de Dieu.

\* Il éroit natif de Melun, & Religieux Profez en l'Abbaye de S. Pierre de la même ville. Selon Remillard, Histoire de Melun, pag. 627, M. Crevien s'est trompé dans son Histoire de l'Université, Tom. VI, pag. 386, lorsqu'il a cru que Poncet étoit natif de Meaux. Il sut Curé de S. Aspais à Melun, puis de S. Pierre des Arcis à Paris. Il se distingua sort en 1583 par ses prédications contre la Confrairie des Flagellans, instituée par Henri III, qui l'exila à Melun; mais il eut bientôt la permission de revenir à Paris, où il mourut le 27 Novembre 1586, & non pas en 1589, comme le dit le P. le Long dans sa Biblioth. Historique de la France, n°. 15762 de la nouvelle Edition. Du Verdier cite de lui plusieurs Ouvrages dont La Croix du Maine me parle point.

MAURICE DE LA PORTE, Parisien, frère puiné d'Ambroise de la Porte, tous deux hommes bien doctes & trèséloquents. Cetui-ci nommé Maurice, a mis en lumière un sien docte, laborieux & très-utile Livre d'Épithètes: Œuvre non-seulement nécessaire à ceux qui sont profession de la Poësse, mais encore pour toutes sortes d'Histoires, &c. imprimé à Paris, chez Gabriel Buon in-8°. l'an 1571, qui sut la première édition, & depuis imprimé chez le même Buon in-16. par plusieurs & diverses sois. Il mourut à Paris l'an 1571, le vingt-troisième jour d'Avril, âgé de quarante ans.

'Ambroise de la Porte, frère aîné de Maurice, mourut, comme nous l'avons remarqué en son lieu, l'an 1555. La Caille, pag. 139 de son Livre, parlant de ces deux frères, consond l'aîné avec le cadet, lorsqu'au lieu de dire Maurice, il dit qu'Ambroise mourut le 23 Avril 1571. (M. DE LA MONNOYE).

MAURICE SCEVE, Lyonnois, issu de l'ancienne famille des Sceves à Lyon, homme fort docte & fort bon Poëte François, grand rechercheur de l'antiquité, doué d'un esprit emerveillable, de grand jugement & singulière invention. Ce que je peux juger pour avoir lu ses écrits, qui témoignent assez les choses susdites \*; il a traduit d'Espagnol en François la déplorable fin de Flammette, qui est une belle & gentille invention de Jean de Flores Espagnol, imprimée à Lyon chez François Juste, l'an 1535, in-8°. & contient neuf feuilles, le tout imprimé en caractères bâtards, &c. Delie, objet de plus haute vertu, &c. qui est une Poësie amoureuse, contenant quatre cent quaranteneuf Emblèmes, imprimés à Lyon in-8°. & depuis à Paris chez Nicolas du Chemin in-16, l'an 1564. Il semble, à qui voudra prendre garde de près au titre de son Livre, qui est Delie, &c. qu'il veuille entendre l'Idée de plus haute vertu. Car Delie & l'Idée (par anagramme ou nom retourné) est une même chose, sans vouloir entrer en l'étymologie Grecque ou Latine de cette diction. Ce que j'ai dit en passant, pour ce què plusieurs s'arrêteront sur l'explication du titre de ce Livre. Il a davantage écrit en vers François, une Eglogue de la vie solitaire, laquelle il intitule la Saulsaye, imprimée à Lyon l'an 1547, de laquelle je présume qu'il en soit Auteur, encore qu'il n'y ait mis

mis son nom, mais sa devise seulement, qui est telle: Souffrir non souffrir; il est Auteur de la Description de l'entrée du Roi Henry II, saite à Lyon sur le Rône, l'an 1548, imprimée audit lieu l'an 1549, chez Guillaume Rovile, avec les sigures & protraicts des choses les plus excellentes, représentées en icelle, &c. il a composé en vers François, un Livre intitulé le Microcosme ou Petit monde, comme témoigne celui qui a fait les additions au promptuaire des médailles \*\*. Il florissoit à Lyon l'an 1559, auquel temps Henry II du nom, Roi de France, mourut. Jean de Tournes lui a dédié une Epître, laquelle se voit imprimée au commencement des Sonnets de Petrarque, imprimés par lui l'an 1547, en laquelle il le loue grandement.

\* Maurice Sceve étoit, dit-on, de la maison des Marquis de Sceva du Piémont, dont une branche étoit venue s'établir à Lyon. Celui dont nous parlons su Echevin de cette Ville, & y jouit d'une grande réputation. « Les » premiers Poëtes François, dit Pâquier (Recherc. Tom. I, Liv. VII, Chap. 6, pag. 701) » firent prosession de plus contenter leurs esprits que l'opinion du » commun peuple : le premier qui franchit le pas, sut Maurice Sceve » Lionnois. . . Si est-ce qu'arrivant sur l'âge il voulut prendre autre train. Se » mettant en butte à l'imitation des Italiens, une maîtresse qu'il célébra sous » le nom d'Elie, non en Sonnets (car l'usage n'en étoit encore introduit) » ains par Dixains continuels, mais avecques un sens si ténebreux & si » obscur, que le lisant je disois être très-content de ne l'entendre pas, puisqu'il ne vouloit être entendu. Comme il sut le premier en ce sujet, il » mérita cet éloge de du Bellay:

Gentil esprit, ornement de la France, Qui, d'Apollon sainctement inspiré, T'es le premier du peuple retiré Loin du chemin tracé par l'ignorance...

\*\* Le Microcosme, ou Petit Monde, est celui de tous les Ouvrages de Sceve qui lui a fait le plus d'honneur; il est en vers Héroïques, partagé en trois Livres. Le sujet de ce Poëme est l'Homme; il montre, dans son Auteur, de la philosophie & des connoissances, mais exprimées d'une manière fort obscure. Les conseils de Maurice Sceve surent sort utiles à Marot dans le séjour qu'il sit à Lyon; ils surent unis d'amitié, & Marot en a parlé sur ce ton en plusieurs endroits de ses Œuvres. —Voy. la Bibl. Franç. de M. l'Abbé Goujet, Tom. XI, pag. 442.

MAXIMILIEN DE VIGNACOUR, Gentilhomme Arthesien, ou d'Arthois en la Gaule Belgique, Poëte Latin & Fran-

LA CR. DU M. Tome II.

çois, neveu de M. François Balduin, tant renommé pour la Jurisprudence, tous deux natifs de la ville d'Arras, &c. Il a écrit en vers François, l'Epitaphe & autres Ecrits funèbres, sur le décès de Damoiselle Cl. de Beaufort, fille du Seigneur de Boilleuz, imprimés à Douay en Flandres l'an 1582, par Jean Bogard. Il florissoit à Paris l'an 1583. J'entends qu'il est dujour-d'hui en Espagne.

MELCHIOR DE FLAVIN, de l'Ordre des Cordeliers ou de S. François. Il a écrit premièrement en Latin, & depuis traduit en François, une Remontrance de la vraie Religion: adressée au très-Chrétien Roi de France Charles IX, imprimée à Paris.

MELIN, ou MERLIN DE SAINT GELAYS, natif d'Angoulesme, Abbé de Reclus, Aumônier de M. le Dauphin de France, l'an 1525, issu de la très-noble & ancienne maison des sieurs de S. Gelays en Aquitaine, & parent d'Octavien de S. Gelays, Evêque d'Angoulesme, (duquel nous ferons mention ci-après). Je n'ose dire ce que j'ai entendu dudit Melin, & en quelle qualité il appartenoit audit Evêque \*, jusques à ce que je m'en sois plus avant informé par ceux de cette maison, lesquels en peuvent plus sçavoir que moi, (pour leur appartenir de plus près). Si dirai-je toutes fois qu'il étoit estimé l'un des plus doctes hommes de la Cour du Roi François I, père des Lettres, & si je veux ici répéter les louanges que lui a données l'Auteur du Livre intitulé Le Quintil Censeur, (qui est un Traité sait contre Joachim du Bellay, par Charles Fontaine, Parisien) je dirai qu'il sçavoit composer en tous genres de vers, & sur tout qu'il étoit excellent pour les Lyriques, lesquels il mettoit en musique, les chantoit, les jouoit & sonnoit sur les instruments étant Poëte & Musicien vocal & instrumental, (afin d'user des termes 'dudit Auteur) étant encore Mathématicien, Philosophe, Orateur, Théologien, Jurisconsul, Médecin & Astronome 2: bref docte en tous Arts & Sciences \*\*. Après sa mort, il a été imprimé un volume de ses Œuvres Poëtiques, à Lyon l'an 1374, chez

Antoine de Harsy 3; il a traduit de Grec en François, la Tragédie de Sophonisba, imprimée à Paris +; il est cause que les voyages aventureux du Capitaine Jean Alphonse, Xaintongeois, ont été imprimés à Poictiers l'an 1559, par les Marnefs, lesquels il recouvra avec grande peine, pour en faire le public participant; le Courtisan de Messire Balthazar de Chastillon, traduit premièrement d'Italien en François, par Jean Colin, a été revu & recorrigé par ledit Melin de S. Gelays, & imprimé à Paris chez Gilles Corrozet, l'an 1549, Gabriel Chapuis, Tourengeau l'a aussi traduit (comme nous avons dit ci-dessus 5). Il florissoit sous les règnes de François I, & Henry II. Pierre de Ronsard fait mention de lui en plusieurs de ses Œuvres, disant qu'il lui étoit fort contraire, & méprisant ses Poësses devant les Rois, comme jaloux de voir qu'un autre emportat le prix par sur lui, qui étoit estimé le premier de la Cour, &c. Ce qui se voit ès vers où il dit: Garde moy de la tenaille de Melin, ou en paroles semblables, entendant parler dudit Melin de S. Gelays.

- TON ÉCRIT MELLIN, MELIN & MERLIN. Le plus régulier des trois est MELLIN, nom d'un Saint, autrefois Patron d'une Eglise en la Province de Cornouialles, en Angleterre. Melin a été introduit par la prononciation. Merlin s'est dit par allusion, & bien des gens même ont cru, que Mellin & Melin, étoient une corruption de Merlin. De-là vient que dans les Epitres de Longueil, il est appelé MERLINUS GELASIANUS, & que Marot ne l'appelle presque jamais que MERLIN. Rabelais, par un dégussement flatteur, Chapitre dernier de son premier Livre, l'appelle MERLIN LE PROPHÈTE. (M. DE LA MONNOYE).
- \* Ce que La Croix du Maine n'ose dire ici, c'est que Mellin sut sils d'Octavien de S. Gelais, Evêque d'Angoulème: c'est l'opinion commune. Mellin naquit en cette Ville, & y sut élevé avec soin; je ne sais sur quoi est sondé ce que l'on trouve écrit dans les Recueils de M. Falconet:.. Melin de S. Gelais, bâtard, petit-neveu d'Octavien... On cite le Ducatiana, pag. 72 & 73. Mais l'opinion de tous les Lexicographes est telle que je l'ai rapportée d'abord.
- Thevet dit que Mellin de S. Gelais, à l'âge de vingt ans, étant allé en Iralie pour y étudier en droit, ne goûta point cette étude, & ne s'attacha qu'à la Poësie & à l'Astrologie Judiciaire. Il le fait Auteur d'un Livre de Fato, imprimé, sans qu'il y eût mis son nom, & dont on n'a, que je sache, aucune connoissance particulière. Une négligence digne de Thevet, c'est

qu'ayant marqué avec soin que S. Gelais, mort au mois d'Octobre, su enterré âgé de soixante-sept ans six mois quinze jours à S. Thomas du Louvre (aujourd'hui S. Louis) il a précisément omis l'année de sa mort. Une note qu'on a copiée de moi au-devant du S. Gelais de Paris, in-12, 1719, a fait voir que ceux qui mettent cette mort en 1554 se trompent. Il vivoit encore le 21 Décembre 1557, comme il paroît, pag. 20 de ses Œuvres, in-8°. à Lyon, 1574, & ne mourut qu'en 1558. (M. DE LA MONNOYE).

\*\* Ce fut sans doute à son retour d'Italie qu'il embrassa l'Etat Ecclésiastique. Ses talens déjà connus engagèrent François I à lui donner l'Abbaye de Notre-Dame de Reclus, Ordre de Cîteaux, au Diocèse de Troyes; il le nomma ensuite Aumônier du Dauphin, depuis Henri II, charge que ce Prince lui conserva. Il fut encore Bibliothécaire du Roi. Jaloux des Poëtes ses contemporains, il chercha toujours à les déprimer à la Cour; on craignoit, suivant l'expression de Ronsard, d'être pincé par la tenaille de Mellin. Pâquier, Rech. Tom. I, Liv. VII, Chap. 5, p. 700, dit que Clement Marot & Mellin de S. Gelais eurent le prix entre tous les Poëtes; " aussi sembloient-» ils avoir apporté du ventre de leur mère la Poësse... Mellin produisoit de » perires fleurs & non fruits d'aucune durée, c'estoient des mignardises qui » courroient de fois à autres par les mains des Courtisans & des Dames de » Cour, qui lui estoit une gtande prudence, parce qu'après sa mort on sit » imprimer un Recueil de ses Œuvres, qui mourut presque aussitôt qu'il vit » le jour ». Ce jugement de Pâquier est trop sévère; ces petites pièces fugitives sont la plupart bien conçues, heureusement exprimées, & seroient honneur aux bons Poëtes de nos jours, dont beaucoup ne négligent pas. d'aller puiser dans ces sources. Les mœurs, de son temps, étoient à la Cour d'une liberté extrême; ainsi il ne faut pas s'étonner, que le sacré & le prophane soient toujours mêlés dans ces petites pièces sugitives, c'étoit le goût du moment, & le moyen de plaire & de se faire lire; cependant ce Poëte avoit de la philosophie, & il paroît qu'il étoit peu sensible aux événemens, même les plus tristes : on en jugera par cette maxime :

Si pour se plaindre, & pour larmes jetter,
On pouvoir rompre un malheur suivenu;
Les pleurs devroient poids de l'or s'achetter,
Comme sur tous remède cher tenu.
Mais puisqu'un mal ne peut n'estre advenu,
Soit qu'en pleurions, ou rions jour & nuit,
De quoi nous sert se plaindre & mener bruit,
Et nous donner nouveaux maux & alarmes?
Si n'est ainsy qu'un arbre porte fruict,
Ainsi douleur doit apporter des larmes.

<sup>3</sup> Outre cette Edition de ses Œuvres, il y en a une autre de 1582 par Benoist Rigaud, Lyon, & celle de Paris, 1719. (M. DE LA MONNOYE).

4 La Sophonisbe, que le bon La Croix du Maine croit tirée du Grec, comme

s'il y avoit jamais eu de Tragédie Grecque sur ce sujet, est une pure Traduction de la Sophonishe Italienne de Jean-Georges Trissin, jusques-là qu'à l'imitation de celle-ci, qui est en vers non rimés, celle de S. Gelais est en prose, hors les Chœurs qui sont en vers rimés. Claude Mermet, comme on le peut voir en son Article, la mit toute depuis en vers François, & la sit imprimer à Lyon en 1584. (idem).

<sup>5</sup> Il faut voir, au mot JAQUES COLIN, ce qui a été dit du soin que S. Gelais avoit pris de revoir & mettre au jour la Traduction du Courtisan de Balthasar Castiglione. ( idem ).

Voy. les Mémoires de Niceron, Tom. V & X, & la Biblioth. Françoise de M. l'Abbé Goujet, Tom. XI, pag. 456.

MICHEL D'AMBOISE, Ecuyer \*, Seigneur de Chevillon, l'an 1540, surnommé en ses Œuvres l'Esclave Fortuné, &c 1. Il a écrit en vers héroïques la déploration de la mort de Messire Guillaume du Bellay, Seigneur de Langey, imprimée à Paris l'an 1543, par Felix Guibert; il a traduit d'Italien en vers héroïques, le ris de Democrite, & les pleurs d'Heraclite, (anciens Philosophes,) sur les solies & misères de ce monde, écrits premièrement en Langue Italienne, par Messire Antoine Philereme Fregose, Chevalier Italien, imprimés à Paris l'an 1547, par Arnoul l'Angelier.

\* Il étoit fils naturel de Charles d'Amboise, Amiral de France, & Lieutenant Général du Roi en Lombardie. Il naquit dans le Royaume de Naples au commencement du seizième siècle : son père l'envoya dans sa terre de Sagone, pour y être élevé avec son fils légitime; mais le père étant mort très-promptement en 1511, il n'eut pas le temps d'assurer à son fils natures de quoi vivre. Georges d'Amboise, fils de Charles, en eut soin. Georges ayant été tué à vingt-deux ans à la bataille de Pavie, où l'on croit que Michel, son frère naturel, l'avoit suivi, il perdit toutes ses ressources; on lui conseilla de s'appliquer à l'étude du Droit, pour trouver quelque moyen de subsister; il s'y appliqua, plus par nécessité que par goût, & l'abandonna ensuite. Il trouva une retraite chez Madame de Barbésseux de la Rochefoucauld (Antoinette d'Amboise, nièce de Charles son père) qui le prit pour Secrétaire. Il devint amoureux d'Isabelle du Bois, Demoiselle de Madame de Barbésieux, qui le mit dehors de sa maison avec la Demoiselle du Bois; ils se marièrent, & se retirèrent sans doute à Chevillon, terre d'un petit revenu. Après deux ans Michel d'Amboise perdit sa femme & le fils dont elle venoit d'accoucher. La mauvaise fortune le poursuivit toujours, & ses chagrins augmentèrent. Nous voyons par ses Ouvrages qu'il n'étoit occupé qu'à

chercher des protecteurs & des secours qu'il ne trouvoit pas; des créanciers impiroyables lui faisoient faire de longues retraites dans les prisons de Paris. Telle sut toute la suite de la vie d'un pauvre Poète, qui avoit pris, on ne sait pourquoi, le titre distinctif d'Esclave sortuné. Il mourat en 1547, à peu près; car on ne voit plus aucun de ses Ouvrages passé cette date, qui doit être celle de sa mort. Tant qu'il vécut, il ne cessa d'écrire, pour subvenir à ses besoins les plus pressans. On ne trouve dans ses vers ni élégance, ni poèsse; ce n'est qu'une triste prose rimée, comme la plupart des vers de sou temps. Du Verdier donne un Catalogue assez détaillé de ses Ouvrages, mais il est complet dans les Mémoires de Niceron, Tom. XXXIII, pag. 333. On y trouvera ce titre singulier: Epstres Vénériennes de l'Esclave sortuné, privé de la Cour d'Amour, nouvellement saites & composées par lui. Ces Epstres Vénériennes sont des espèces de modèles de la manière dont il prétend que des amoureux doivent écrire à leurs maîtresses.

Voy. la Biblioth. Françoise de M. l'Abbé Goujet, Tom. X, pag. 327.

La Croix du Maine dit que Jean Bouchet dans plusieurs de ses Ouvrages, a pris le surnom d'Esclave fortuné. Ces Ouvrages ne me sont point connus, se je doute, qu'un autre que Michel d'Amboise, ait pris ce surnom, dont s'est moqué Joachim du Bellay, Chap. 11 du Liv. Il de son Illustration de la langue Françoise. (M. DE LA MONNOYE).

MICHEL DE BONNIERES, natif du Pays de Picardie, Jésuite, ou de la Compagnie de Jésus, & Présèt de leur Collège fondé à Paris, &c. homme docte en Théologie, Philosophie, & ayant plusieurs autres bonnes parties en lui, & sur tout se délectant à la musique, en laquelle il a acquis une grande perfection, &c. Il a prononcé plusieurs doctes Discours sur divers sujets, & principalement touchant la Théologie, en l'Assemblée ou Congrégation qui se fait ordinairement au Collège desdits Jésuites à Paris, après vêpres, chacun Dimanche & aux jours de Fête, lesquelles ne sont encore en lumière, non plus que ses autres Œuvres. Il florit à Paris cette année 1584.

MICHEL BOUCHER, Sieur DE BOIS-COMMUN. Il a écrit une Oraison aux François, sur la mort du magnanime Prince Jean de Bourbon, Comte d'Anghien, imprimée à Paris par Jean Caveiller l'an 1557, auquel temps florissoit ledit Auteur.

MICHEL BOURRÉE, Sieur DE LA PORTE, Avocat au Siège Présidial & Sénéchaussée du Maine, Poëte Latin & Fran-

çois. Il a écrit plusieurs Poëmes en l'honneur de Saint Julien, premier Evêque du Mans, imprimés à Angers & au Mans; il a écrit & composé plusieurs Noëls ou Cantiques, sur l'avénement de Jesus-Christ, imprimés au Mans. Il a davantage composé en vers François, le Paranymphe du mariage du Roi Charles IX, avec Madame Elizabeth d'Austriche; Ode Panégyrique du Maine, imprimée à Angers : elle contient les louanges des Manceaux, &c. Elégie sur le trépas de Madame d'Averton au Maine, nommée Françoise de la Chapelle, femme de Messire René de Bourré, Chevalier de l'Ordre du Roi, Seigneur de Jarzé, Chemiré & Aurillé, &c. imprimée au Mans; il a écrit plusieurs autres Poëmes François, en la louange de Messieurs de Rambouillet, & entre autres, de M. le Révérendissime Cardinal de Rambouillet, Charles d'Angennes Evêque du Mans, tant alors qu'il faisoit son entrée en ladite ville, qu'autrement; il a écrit plusieurs Tragédies & Comédies Françoises, desquelles je ne sçai pas les titres. J'ai autrefois vu celle qu'il fit en Latin sur la mort de M. de Guise, tué par le sieur de Meray, surnommé Poltrot: mais elle n'est encore imprimée non plus que ses autres Œuvres. Il florit au Mans cette année 1584, s'adonnant du tout à sa principale profession, qui est la Jurisprudence: fon grand-père s'appelloit Jean Ory, Avocat au Mans l'an 1530, ou environ, (comme nous avons dit ci-dessus, parlant de lui à la lettre I,) ce que j'ai expressément répété, d'autant que l'un & Pautre se sont pleuz à même profession du Droit & de la Poësse tout ensemble.

MICHEL BUREAU, natif de la Paroisse de Champ-Genesteux, au bas Pays du Maine, Abbé de la Cousture, près le Mans, Docteur en Théologie à Paris, Evêque de Hieropole. Il a prononcé plusieurs Harangues devant les Rois de France, & a dressé plusieurs Mémoires touchant la Police & Justice, lesquels ne sont encore imprimés, non plus que son Livre Latin, qu'il a intitulé De Libertase Ecclessafiica, lequel nous avons par devers nous écrit à la main. Guillaume le Rouillé d'Alençon em fait mention en ses annotations, sur les Coustumes du Maine, & parle de lui en termes honorables. Il mourut au Mans en son Abbaye de la Cousture, le sixième jour de Juin, l'an 1518, & est enterré en icelle. Le proverbe qui est en usage (principalement au Maine) a pris son origine de lui, qui est tel, Bureau vault bien Escarlate, ou bien Le Bureau est aussi fin qu'Escarlate; ce qui fut dit par lui, comme en colère, parlant avec M. le Cardinal de Luxembourg, Evêque du Mans, l'an 1518, lorsqu'ils avoient procès ensemble, touchant leurs jurisdictions, en quoi l'on voit l'équivoque de son nom Bureau, pour Blanchet, & drap non teint avec une allusion sur l'habit de Cardinal, qui est d'escarlate, estimée la plus riche couleur ou teinture en draps de laine; ce que j'ai dit comme en passant, à cause que plusieurs ne sçavent que veut dire ce proverbe sussiti.

MICHEL DE CASTELNAU\*, Chevalier de l'Ordre du Roi, Conseiller en son Privé Conseil, Capitaine de cinquante hommes d'armes de ses Ordonnances, Gouverneur de S. Dizier, & Ambassadeur pour sa Majesté en Angleterre. Il a traduit de Latin en François, le Livre de Pierre de la Ramée, dit Ramus, traitant des mœurs & saçons des anciens Gaulois, imprimé à Paris chel Wechel il y a plus de vingt ans, & depuis chez Denis du Val, l'an 1581; il a écrit un Recueil de Mémoires des choses qu'il a traitées & maniées en son temps, tant en ses Ambassades qu'autrement, &c. comme témoigne B. du Puis, en son Epître mise au devant du Livre susdit l'an 1562.

\* Michel de Castelnau, Sieur de Mauvissiere, naquit en Touraine à la Mauvissiere vers l'an 1520. On dit qu'il avoit la mémoire si sidèle, qu'il retint presqu'en entier un Sermon prononcé devant le Roi, le jour de Pâques, par le célèbre Jean de Monluc, Evêque de Valence, & le répéta au Cardinal de Lorraine. On peut voir dans sa vie, par le Laboureur, les diverses négociations dont il sut chargé, & les expéditions militaires auxquelles il eut part. Il mourut à Joinville en Gâtinois en 1592. Il écrivit ses Mémoires pendant sa dernière Ambassade en Angleterre, qui dura dix ans & trois mois, & qui sinit en 1585. Il les composa pour l'instruction de son sils Jacques de Castelnau, auquel ils sont adressés, & qui ne les publia que trente ans après

la mort de son père, en 1621, in-4°. Son fils, qui se nommoit aussi Jacques, & qui fut Maréchal de France, étant au lit de la mort, engagea Jean le Laboureur à donner une nouvelle Edition des Mémoires de Michel, son grand-père. Le Laboureur y joignit un fort grand nombre de pièces justificatives on relatives, de forte que l'Edition qu'il publia forma deux gros volumes in-fol. Elle ne fut publice qu'en 1659, & dédice à Jacques de Castelnau, qui l'avoir fait entreprendre. Il étoit mort dès 1658, le 15 Juillet, & non pas en 1659, comme on le lit dans Niceron (Tom. XIV, pag. 121). Il y a une méprise bien plus forte dans le Dictionnaire Bibliograph. d'Osmont (Tom. 1, p. 173) où l'on cite ce Jacques de Castelnau, mort en 1658, comme l'Auteur des Mémoires. Ils furent publiés une troissème sois par Jean Godefroy, avec de nouvelles pièces tirées de la Bibliothèque de S. Germain-des-Prés. Elles concernent les négociations de la Mothe-Fenelon & de Michel Castelnau en Angleterre, depuis 1572 jusqu'en 1578. Cette dernière Edition parut, en 1731, en 3 vol. in-fol. Les deux premières Editions sont encore recherchées de quelques curieux, parce qu'elles sont rares, sur-tout la première: mais c'est le seul mérite qu'elles aient conservé. La Bibliothèque publique de Londres conserve beaucoup de lettres originales de Castelnau de Mauvissiere, non encore imprimées, & la plupart fort curiouses, parmi les Manuscrits de la Bibliothèque Harleienne & parmi ceux de la Bibliothèque Cottonienne. On peut voir, entr'autres, dans la première, le Manuscrit coté 1582, & dans la seconde le Manuscrit coté Titus, B. VII. Nous savons que M. de Bréquigny, de l'Académie des Belles-Lettres, auquel nous sommes redevables de ce que nous venons de dire sur ce Michel de Castelnau, a copié un grand nombre de ces Lettres, qui pourroient former un bon supplément aux Mémoires de Castelnau.

<sup>1</sup> Michel de Castelnau (employé à diverses négociations importantes sous les règnes de Charles IX & de Henri III) cinq sois Ambassadeur en Angleterre, mourut l'an 1592. Ses Mémoires, depuis 1559 jusqu'en 1570, surent imprimes par les soins de Jaques de Castelnau son sils, à Paris, in-4°. 1621, & depuis en 2 vol. in-sol. avec les Additions de Jean le Laboureur, Paris, 1659. (M. DE LA MONNOYE).

MICHEL COIGNET, natif d'Anvers, ville capitale de Flandres, en la Gaulle Belgique, jeune homme de grand esprit, & très-sçavant en Mathématiques; il a composé l'instruction des points les plus excellents & nécessaires, touchant l'art de naviger, imprimée à Anvers chez Henry Hendrix l'an 1581, in-4°. & contient treize feuilles. Il florissoit audit Anvers l'an 1580. Loys Guichardin Florentin, neveu de François, &c. sait très-ample & très-honorable mention de lui, en sa Description

LA CR. DU M. Tome II.

des Pays-Bas, traduite par François de Belle-Forest. Voy. le seuillet dudit Livre fol. 175 de la première édition.

MICHEL DUSSEAU, ou bien DU SEAU, dit à Sigillo, Garde-Juré de l'Apoticairerie à Paris. Il a sommairement traduit & commenté, suivant le texte Latin, un Livre qu'il a intitulé Enchirid, ou Manipul des Miropoles, & Tyroncles Pharmacopoles, lequel titre est difficile à entendre, & principalement à ceux qui n'ont pas grande connoissance du Grec & du Latin, & voulant icelui Auteur parler François qui fût entendu de tous, il devoit (selon mon jugement) lui donner ce titre d'Epitome ou Abrégé pour les Apoticaires, & apprentifs en cet art, lequel mot d'Enchirid ou Manipul, se peut traduire en François Manuel, c'est-à-dire Livre ou autre chose qui se peut porter aisément en la main, à cause de la petitesse & peu de pesanteur. Si je me suis arrêté sur l'explication de ce mot, ç'a été asin d'avertir les Auteurs de ne donner point de titres difficiles, ou inscriptions obscures à leurs Livres, &c. & ne l'ai fait pour autre raison : car j'aimerai toujours ceux qui écriront des Livres profitables, comme a fait ledit Michel du Seau, lequel a fait imprimer à Lyon son Livre susdit, l'an 1561, par Jean de Tournes, auquel temps il florissoit \*. Je ferai mention de ses Œuvres Latins autre part: & quant à ses François, je n'en ai point connoissance d'autres.

\* Il y en a une Edition faite à Genève, en 1656, in-12.

MICHEL FERRIER, natif de Cahors en Quercy. Il a mis en musique les Psalmes de David, traduits en François par Clement Marot, imprimés à Paris chez Nicolas du Chemin, l'an 1568.

MICHEL FOUQUES, & selon autres Foucqué, natif de la Paroisse de Ste Cecile, près le Port Gaultier, au Pays du Maine, tirant vers Tours, &c. Prêtre & Vicaire perpétuel en l'Eglise de S. Martin de Tours en Touraine, sur la rivière de Loyre, &c. Il a écrit en vers François, la vie de Notre Seigneur Jesus-Christ, les Actes des Apôtres, la vie de Notre-Dame, la vie de S. Martin de Tours: tous lesquels Livres ne sont encore en lumière. Il se voyent écrits à la main en ladite Eglise de S. Martin à Tours. Il mourut agé de soixante ans ou environ: & florissoit du temps de François I\*, selon que j'ai entendu d'Antoine Pichon, Manceau, homme docte en Grec & en Latin, & duquel nous ferons mention autre part.

\*A juger par la date des Editions des Ouvrages de cet Auteur, telle que du Verdier la rapporte, cet Auteur doit avoir plutôt vécu sous Henri II, & même Charles IX, que sous François I.

MICHEL GRELLET (Frère), Cordelier, Gardien du Convent d'Angoulesme, Custode de Xaintes, Prédicateur ordinaire, entretenu par M. l'Abbé de Mairemonstrier \* en Touraine, Messire Jean de la Rochesoucault, &c. Il étoit grand Théologien, & a écrit plusieurs Livres, desquels je n'ai pas connoissance.

\* Que l'on ne s'y trompe pas, Mairemonstrier veut dire ici Marmoutier.

MICHEL DE L'HOSPITAL (Messire), premièrement Confeiller du Roi au Parlement de Paris, & depuis Chancelier de Madame la Duchesse de Savoye, & ensin Chancelier de France, après la mort de Messire François Olivier, &c. Ilnaquit au pays d'Auvergne, environ l'an 1504. Son père s'appelloit Jean de l'Hôpital, & étoit l'un des principaux Conseillers de Charles, Duc de Bourbon, & de ses plus grands favoris, (comme nous dirons autre part). Ledit Chancelier étoit fort grand Théologien, & encore plus sçavant Jurisconsul, bon Philosophe, & Orateur très-éloquent: & outre cela, il avoit acquis une perfection pour composer en tous genres de vers Latins, (comme nous dirons autre part plus à propos); il a composé en François, une fort docte Harangue, laquelle il prononça en la présence du Roi, tenant ses Etats à Orléans, au mois de Janvier l'an 1561, elle a été imprimée à Blois, par Julien l'Angelier, audit

an 1561, in-4°. & contient six seuilles; il a prononcé plusieurs autres Harangues, tant en Latin qu'en François, lesquelles ne sont encore imprimées; j'entends que plusieurs de ses amis sont après, à recouvrer tous ses Œuvres pour les faire imprimer 2. Il mourut l'an 1573, le treizième jour de Mars, âgé de soixante-huit ou soixante-neuf ans. Qui voudra voir un assez ample Discours de sa vie, voye son Testament en date du dix-neuvième Avril, lequel il sit & signa de sa main audit an : mais je croi qu'il ne soit pas imprimé; je ne l'ai vû qu'écrit à la main. Theodore de Beze a écrit sa vie, & l'a mis au rang des hommes illustres, (comme aussi il le méritoit, pour beaucoup de raisons) mais il ne le loue pas assez dignement, pour quelques particulières occasions. J'ai écrit un Discours de la vie dudit Chancelier, lequel je ferai imprimer avec celles des Chanceliers de France.

<sup>1</sup> Nous allons donner (d'après les Recueils de M. Falconet) quelques particularités curieuses sur le célèbre Chancelier de l'Hôpital, dont il est mention dans cet Article, né à Aigueperse de Jean de l'Hôpital, Médecin du Connétable de Bourbon, fils d'un Juif d'Avignon selon Mézeray, &, suivant les notes sur de Thou, fils d'un Médecin de la Duchesse de Lorraine. Charles de Bourbon étant sorti de France en 1523, Jean de l'Hôpital son Médecin, le suivit en Espagne & en Italie. Michel, son fils, étudioit alors à Toulouse, âgé de 18 ans, par conséquent né en 1505. En 1526, il alla trouver son père en Italie, qui l'envoya étudier le Droit à Padoue, où il passa six ans. De-là il vint à Rome, où il fut honoré d'une charge d'Auditeur de Rote, qu'il quitta pour suivre le Cardinal de Grammont, qui lui avoit. promis de l'avancer en France; mais le Cardinal étant mort en 1534, Michel de l'Hôpital, sans emploi, se détermina à suivre le barreau, ce qu'il fit avec tant de succès, que trois ans après, en 1537, Jean Morin, Lieutenant Criminel du Châteler de Paris, se détermina à lui donner en mariage sa fille unique, Marie Morin, qui lui apporta en dot une Charge de Conseiller au Parlement de Paris, dont il fut pourvu le 14 Juin de cette même année. Il fut ensuite, par la protection du Cardinal de Lorraine, Chancelier de la Princesse Marguerite, sœur de Henri II, depuis Duchesse de Savoye, premier Président de la Chambre des Comptes de Paris en 1554, Conseiller d'Etat en 1559, Chancelier de France en 1560, n'ayant pas voulu accepter cette charge que Bertrandi n'y eût renoncé ( parce que Bertrandi, fait Garde des Sceaux par commission, avoit eu parole qu'à la mort du Chancelier Olivier, qui ne voulut jamais se démettre, il seroit fait Chancelier). - Excellent Juge & très-savant. Il commençoit toujours ses Harangues par une comparaison tirée de la Médecine. Il étoit désintéressé & refusoit l'argent: il dit hautement dans une harangue "qu'il aimeroit mieux la pauvreté "du Président de la Vacquerie, que toutes les richesses du Chancelier Rolin ". Quand on lui demandoit sur quoi il assigneroit le douaire de sa semme, "sur "mon bonnet quarré, répondoit-il. — Loisel, Dialog. pag. 492. — Plusieurs traits de ses Ecrits ont sait présumer qu'il penchoit sort vers le Protestantisme, Liv. III, Ep. ad Carolum Cardinalem Lotharing. qui commence: Quam te nostra diù... On lit, Nam Româ, nec vir, nec equus melior, redit unquam. L. VI, ad Barthol. Fagum... Epist. ad Christoph. Thuanum:

Audax tum Romana cohors, collecta Tridenti Exemplo sancire novo, jus coepit iniquum.

Ibid. Epist. ad Annam Estensem:

Agnosco te verz Relligionis alumnam.

Il ne scella les facultés de Légat du Cardinal de Ferrare, qu'en écrivant de sa main sous le sceau, me non consentiente. Hist. Ecclés. des Egl. Réfor. Liv. IV, pag. 555. — François Hotman l'appelle Solon Galliarum. . . . Cependant il est peint, dans les Images de Bèze, avec une chandelle derrière lui, pour signifier, dit Sponde (ad An. 1573) " qu'il avoit porté le flambeau afin d'éclairer » les autres, mais non pour s'éclairer lui-même ». — Il fut le principal Entremetteur de l'Edit de 1560 aux Etats d'Orléans, fut l'instigateur & le promoteur de celui de Roussillon 1563, & de celui de Moulins 1566. Ces trois Edits contiennent une infinité d'articles en matière de police, & de beaux Réglemens, « qui passent d'un long entrejet nos anciennes Ordonnances, à » la mienne volonté qu'ils eussent été observés, dit Pâquier, Liv. XIX, Lettre xIV, pag. 574, 575 & 576. Ces trois Edits ont été rendus « sous un » jeune Roi violent; (Charles IX) de même que sous Sévére, & Caracalla son » fils, les plus belles Loix du Digeste sont dûes à Cerbidius Scævola & à » Papinian, principale ressource du Droit des Romains; ainsi que sous » Alexandre, à Ulpian & Paule; sous Gordian III, à Missithée son beau-père, » & sous Justinian à Tribonien. Id. Liv. XIX, Let. xv1. — Pâquier dit encore que » le Chancelier, par Edit particulier, fit défenses d'user d'autres » viandes que du bouilli à dîner, & de réserver le rôti pour le souper ». Il se retira sur la fin de ses jours dans sa maison de Vignai en Beauce, Id. Liv. XXII, Let. v. Son Projet de Pacification, en 1562, fut traversé par l'Université & le Parlement. Hist. de l'Univ. de Paris, Tom. VI, pag. 143. -Dans les Mémoires de la vie d'Aubigné, pag. 33 de l'Edition in-8°. Amst. 1731, il est dit que « son père avoit les originaux de l'entreprise d'Amboise, " & que le seing du Chancelier de l'Hopital étoit à une de ces pièces : que lui » d'Aubigné, ayant ces pièces, les brûla à Talci, sur ce que Salviati, Sei-» gneur du lieu, lui avoit conseillé de tirer dix mille écus du Chancelier, » en lui remettant ces pièces à Etampes, où il s'étoit retiré, dans le voisinage » de Talci ». Il faut remarquer, que d'Aubigné étoit amoureux de Diane Salviari sa fille, & étoit en grande disette d'argent, ce qui rend l'action plus

belle encore, si elle est vraie. — Le testament du Chancelier, daté du 12 Mars 1573, se trouve dans Brantome, Vie du Connétable de Montmorency.

Le Chancelier de l'Hopital faisoit si bien des vers Latins, que la Satyre de Lite, qui est la première Epître du second Livre, dans les anciennes Editions, a été commentée par Boxhornius, comme l'Ouvrage d'un ancien Poète inconnu. Pridaus s'y trompa de même, & dit à ce sujet Satira de Lite Autor priscus & venustus dans ses notes sur l'Apologie d'Apulée, pag. 54... Colomiès, Recueil de particularités, sf. 123. (M. FALCONET).

<sup>2</sup>La Croix du Maine & du Verdier ayant fini leur Bibliothèque en 1584, n'ont pu voir alors la belle Edition des Poësses du Chancelier de l'Hopital, qui fut faite à Paris in-fol. en 1585, chez Mamert Patisson. On reconnoît par une lettre de Jacques Gillot à Joseph Scaliger, du 9 Janvier 1602, qu'il a eu d'autres Epîtres du même Chancelier, écrites de sa propre main, mentier avec plusieurs autres papiers que l'on croyoit inutiles; & que Pierre Pithou, accoutumé à visiter les boutiques des Artisans, où il déterroit souvent de bons Manuscrits, démêla heureusement celui-ci, & le sauva. Ce Manuscrit passa aux mains de François Pithou, frère de Pierre, & depuis , en celles de Pierre Pithou, Conseiller au Parlement de Paris, neveu de ces Messieurs. On croyoit que ce dernier en procureroit l'impression, comme le marque l'endroit d'une lettre que lui écrivoit Claude Sarrau, le 23 Octobre 1644. Voy. Colomiès, pag. 418 de ses Œuvres, de l'Ed. de Hambourg, in-4°. 1709. - Le Chancelier de l'Hopital n'eut qu'une fille unique, nommée Madeleine, qui épousa Robert Huraut, Maître des Requêtes, dont elle eut Michel Huraut de l'Hopital, Seigneur du Fay & de Belesbat, Auteur des libres discours qui parurent en 1588, & Chancelier de Navarre, qui avoit époufé la fille du Préfident Pibrac, & mourut en 1592. (M. DE LA-MONNOYE).

\* On a donné depuis une Edition plus complette des Poësies du Chancelier de l'Hopital, mais où l'ordre n'est pas le même que dans celle de 1585, sous ce titre: Carmina, Editio à prioribus diversa & auctior... Amstelodami, 1732, in-8°. Pet. Wlaming.

Voy. les Mémoires de Niceron, Tom. XXXI, pag. 226.

MICHEL MAROT, fils de Clément Marot \*. Il a écrit quelques Poësses Françoises, qui ont été imprimées avec les contredits à Nostradamus, composés par le Seigneur du Pavillon, près Lorriz en Gâtinois, duquel nous avons fait mention cidevant à la lettre A, parlant d'Antoine Couillard, qui est le nom dudit sieur du Pavillon, &c. imprimés à Paris l'an 1560, par Charles l'Angelier.

\* Michel Marot, fils de Clement, & petit-fils de Jean, fit plutôt des

Mile V

vers par droit de succession, comme fils & petit-fils de Poëte, que par aucun talent reconnu pour la Poësie. Tout ce que l'on sait de lui, c'est qu'il sut Page de Marguerite de France, & qu'il passa quelque temps à Ferrare. On ne sait d'ailleurs, ni combien il vécut, ni quand il est mort; on ne connoît pas même le nom de sa mère. Sa devise étoit Trisse & pensis. Il avoit peu de fortune; il s'en plaint dans ses vers, qui ont été réimprimés à la suite de ceux de Jean Marot, son grand-père, à Paris, 1722, & en Hollande, 1731.

<sup>1</sup> Ménage, Chap. 37 du Tom. I de ses Observations sur la Langue Françoise, cite une Edition des Œuvres de Clément Marot à Niort, où se trouve une Epigramme de Michel Marot, sils de Clément, au sieur du Pavillon. Elle a été originairement tirée des Contredits à Nostradamus, desquels La Croix du Maine & du Verdier sont mention. Elle y est accompagnée d'une lettre de Clément, père de Michel, prétendue écrite de Ferrare, à ce sieur du Pavillon. L'Epigramme peut bien être de Michel Marot; mais Clément n'étoit pas capable de faire une aussi mauvaise pièce, qu'est la lettre adressée sous son nom à du Pavillon. C'est assurément celui-ci, & Michel Marot, très-indigne sils de Clément, qui la lui ont supposée. (M. de la Monnoye).

Voy. la Bibl. Françoise de M. l'Abbé Goujet, Tom. XI, pag. 103.

MICHEL DE MENEHOU, Maître des Enfans de Chœur de l'Eglise de S. Maur des Fossés près Paris. Il a écrit une nouvelle Instruction, contenant en brief les préceptes ou fondemens de la musique, tant pleine que figurée, imprimée à Parischez Nicolas du Chemin, l'an 1571.

MICHEL MENOT, Docteur en Théologie à Paris, de l'Ordre des Frères Mineurs ou Cordeliers, &c. Il a écrit plusieurs volumes de Sermons, lesquels il a faits & prononcez, tant
en la ville de Paris, (en l'Eglise de S. Jean en Grève) qu'en
l'Eglise de Tours en Touraine, &c. lesquels se voyent imprimés
à Paris chez Claude Chevallon, l'an 1525. Ses Expositions sur
les Epitres du Carême, ont été imprimées à Paris chez ledit
Chevallon l'an 1519, & ses Sermons de l'Ensant Prodigue.
Henry Estienne en a fait plusieurs Extraits, lesquels il a employés
en son Apologie pour Herodote, imprimée par lui l'an 1567,
ou environ. Et ce qui me fait mettre entre les Ecrivains François, cet Auteur sussitions.

mots & dictions Françoises, & de plusieurs autres Discours, tellement mêlés & entrelâcés, que l'on peut connoître qu'il étoit de Nation Françoise, & que ce qu'il avoit ainsi parlé Latin-François, que c'étoit pour se mieux expliquer, & donner à entendre à ceux qui n'avoient pas connoissance de la Langue Latine 1. Il florissoit du temps du Roi Loys XII, & au commencement du règne de François I. Je ne sçai pas de quelle nation il étoit, sinon qu'il étoit François: mais je ne sçai de quelle province de France. Ses Œuvres sont-plus recherchées que celles de Olivier Maillard, ou bien de Michel Barlette 2 & autres semblables Ecrivains, lesquels ont fait des prédications si hardies & tellement libres, qu'ils n'ont craint en cela aucun, tant ils étoient ardents pour annoncer la parole de Dieu: Et si quelques-uns recherchent leurs Œuvres, par sur tous autres Théologiens de leur temps, c'est pour voir les abus de tous états découverts par iceux plus évidemment, que par les autres Prédicateurs du temps passé: car ceux-ci ont été extrémement hardis à écrire, & encore plus à précher en publiq: & n'ont point craint d'employer en leurs Livres, les vices qui avoient cours de leur siècle, afin que l'on s'en corrigeat. Ce qui est cause que tant de personnes en sont curieux : & si ils convertissent outournent les Discours des susdits Docteurs en Théologie, autrement qu'en bonne part, cela tournera sur eux, & les scandalisera. & non pas les inventeurs ou Auteurs desdits Sermons. Ce que j'ai dit assez amplement, pour ce que la plus grande partie de ceux qui recherchent les Œuvres des trois Auteurs susdits, ne le font que pour s'en penser rire & moquer : mais les bien advises n'en font pas ainsi: car l'on doit penser au but final & à l'occasion principale qui les faisoit ainsi parler, & au siècle où ils étoient, & non pas aux Discours ou répréhensions couchées en leurs Livres, en tels termes qu'il leur a semblé bon de ce faire. Ce que j'ai dit si amplement ici, je l'ai racompté pour beaucoup de raisons: c'est pour faire penser plus d'une fois ceux-là qui donnent si libre jugement des Auteurs, (& principalement des

des Œuvres de Théologie) sans avoir égard de quelles personnes ils parlent, & à quelle conséquence peuvent être tournés leurs propos ainsi vainement prononcés. Si les susdits Auteurs ont failli, je ne les veux soutenir, mais je veux juger de tout en la meilleure part, sans jamais me vouloir déclarer par trop afsectionné.

Le jargon Latin-Barbare des Moines du quinzième au seizième siècle 2 donné l'idée du Style Macaronique, très-réjouissant, quand il est bien mis en œuvre. Trois Prédicateurs, Barlette, Maillard & Menot, le premier Jacobin, les deux autres Cordeliers, font rire dans les sujets les plus sérieux, par leur manière seule de s'exprimer. Menot sur-tout, est incomparable en de certains endroits. Ses Sermons de la Madeleine , du mauvais riche , de l'Enfant Prodigue, du Miracle des cinq pains, &c. sont des chef-d'œuvres en ce genre. Il mourut apparemment sous Louis XII, ou tout au plus tard en 1518. Il parle comme de visu, de l'horreur, que du temps de Louis XI, on avoit pour les blasphémateurs. Vidi, ce sont ses paroles du feuillet 48, Col. 2 de son carême de Tours, sunt viginti-quatuor anni tempore Regis Ludovici, & Caroli, quod spuebantur in faciem blasphemi. Une preuve qu'il étoit mort dans le temps à-peu-près que j'ai marqué; c'est qu'au-devant d'une Edition de ses Sermons, in-8°. en lettres Gothiques, 1519, à Paris, l'Imprimeur Claude Chevallon dit, dans une petite Préface, que les Sermons du R. P. Michel Menot, rédigés avec soin en un corps, lui avoient été apportés pour les imprimer. Ce n'est donc pas une petite erreur à Bayle d'avoir cru, pag. 195 de son Supplément, Col. 1, que vers 1553 Catherine de Médicis avoit assisté à un Sermon de Menot. (M. DE LA MONNOYE).

<sup>2</sup> Barlette, mal nommé ici Michel, s'appeloit Gabriel. La Croix du Maine s'en est sié à Henri Etienne, qui, Chap. 5 de son Apologie d'Hérodote, a nommé Michel ce Jacobin, quoique dans le Chapitre suivant il cite un passage, où ce Moine, rapportant un fait qui lui étoit arrivé, dit en termes exprès: Ego Gabriel. Barlette vivoit encore en 1495, comme le donne à entendre, ce que dans son Sermon de S. Etienne, il dit du Roi de Naples Alsonse II qui dans ce temps-là n'osant attendre l'arrivée de Charles VIII, se retira en Sicile. Léandre Albert, honteux des impertinences qui se trouvent dans les Sermons, publiés sous le nom de son Confrère Barlette, n'a pas trouvé de meilleur expédient, que de les désavouer comme supposés. (idem).

Voy. les Mém. de Niceron, Tom. XXIV, pag. 386, & sur Gabriel Barlette le Tom. III, pag. 1.

MICHEL DE MONTAGNE \* (Messire), Seigneur dudit lieu en Perigort, Chevalier de l'Ordre du Roi, & Gentilhomme

LA CR. DU M. Tome II.

ordinaire de sa Chambre, Maire & Gouverneur de Bordeaux, &c. Il naquit en son Château de Montagne l'an 1533, le dernier jour de Février. Il fut premièrement Conseiller du Roi audit Parlement de Bordeaux, mais après la mort de son frère aîné, il se désit de cet état, pour suivre les armes. Il a épousé la fille de Messire Joseph de la Chassagne, l'un des plus renommés Conseillers dudit Parlement, père de M. de Pressac, Geufroy de la Chassagne, Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi, (comme nous avons dit, parlant de lui ci-devant en son lieu). Faut noter en passant ( qu'à la page 274, Tom. I. de cette nouvelle Edition) il y a une faute en l'impression de ce Livre, touchant le nom dudit Joseph: car l'Imprimeur a failli, ayant mis Isaac au lieu de Joseph: ce qui sera corrigé à la seconde édition. Pour revenir à parler de ce Seigneur de Montagne, je dirai librement que les Œuvres qu'il a mis en lumière, sont tellement suffisantes pour témoigner de sa grande doctrine & jugement émerveillable, & encore de sa diverse leçon, ou variété d'Auteurs qu'il a lûs, qu'il n'est besoin en ceci d'en parler plus avant, à l'endroit de ceux qui auront considéré la structure de ce beau Livre, qu'il a intitulé Essais: lequel a été imprimé à Bordeaux chez Simon de Millanges, l'an 1580, en deux volumes, & depuis encore l'an 1582, par lui-même, & à Rouen aussi & autres divers lieux, tant cet Ouvrage a été bien reçu de tous hommes de Lettres. Et afin d'éclaircir le titre de ce Livre, qu'il appelle Essais, & pour dire ce qu'il contient, & pour quelle raison il l'a ainsi intitulé, j'en dirai ici mon avis en passant. En premier lieu ce titre ou inscription est fort modeste, car si on veut prendre ce mot d'Essais, pour coup d'Essai, ou apprentissage, cela est fort humble & rabaissé, & ne ressent rien de superbe, ou arrogant: & si on le prend pour Essais ou expériences, c'est-à-dire, Discours pour se façonner sur autrui, il sera encore bien pris en cette façon : car ce Livre ne contient autre chose qu'une ample Déclaration de la vie dudit sieur de Montagne, & chacun chapitre contient une partie d'icelle: en quoi me plaît fort la

réponse que ledit Sieur fit au Roi de France Henry III, lorsqu'il lui dit que son Livre lui plaisoit beaucoup. Sire (répondit l'Auteur) il faut donc nécessairement que je plaise à votre Majesté, puisque mon Livre lui est agréable, car il ne contient autre chose qu'un Discours de ma vie & de mes actions. J'ai entendu qu'il s'en trouve aucuns, lesquels ne louent pas assez dignement ce Livre d'Essais, & n'en sont pas autant de cas comme il le mérite: mais pour donner mon jugement en ceci, j'ose assurer (sans que je craigne que les hommes exempts de passion, ou affection particulière, m'en puissent démentir) que ce Livre est très-recommandable, soit pour l'institution de toutes personnes, & pour autres choses très-remarquables qui sont comprises en icelui. Et afin de dire en un mot ce que j'en pense, je dirai que si Plutarque est tant estimé pour ses beaux œuvres, que cetuici le doit être pour l'avoir imité de si près, principalement en ses Opuscules: Et si Plutarque a été estimé seul entre les Sçavants. duquel les œuvres dussent demeurer, (s'il arrivoit que la perte se fit de tous les autres Auteurs) je di que celui qui l'a suivi & imité de plus près, doit être le plus recommandable après lui, tout de même que celui étoit estimé le plus excellent Peintre qui peindoit le mieux après Apelles. Mais c'est peut-ètre trop s'arrêter sur un article, il faut venir aux autres écrits dudit sieur de Montagne 1. Il a traduit de Latin en François, les Dialogues de la nature de l'homme, écrits par Raymond Sebond ou Sebeide, de nation Espagnole, homme estimé le plus profond Théologien, & des plus grands Philosophes de son temps, lequel florissoit à Tholose il y a deux cens ans ou environ, & y exerçoit la Médecine 2. Ledit sieur de Montagne a traduit le Livre susdit, par le commandement de son père, lequel le faisoit expressément, tant pour l'instruire en la crainte de Dieu, que pour le façonner de plus en plus à apprendre les bonnes Lettres, & à s'exercer aux Langues. Ces Dialogues ont été imprimés à Paris chez Gabriel Buon, l'an 1569, & chez Gilles Gourdin audit an. Ce Livre susdit s'intitule autrement, la

) \

مرا (

) 0

Théologie naturelle de Raymond Sebon, Docteur excellent entre les modernes. Il a écrit un Discours sur la mort d'Estienne de la Boëtie, Conseiller du Roi à Bordeaux, (son plus grand & plus sidel ami) &c. lequel Livre a été imprimé à Paris, par Federic Morel, l'an 1572, avec la Ménagerie de Xenophon, & autres Traductions saites par ledit de la Boëtie, (comme nous avons ja récité ci-devant parlant dudit Auteur). Il florit à Bordeaux cette année 1584, âgé de cinquante ans, & \*\* continue à prositer à la République en toutes sortes & saçons trèslouables. Il y a un autre de ce nom de Montagne, Président à Montpellier, duquel nous serons mention autre part.

\* Le nom de famille de M. de Montagne, étoit EYQUEM, qu'il dit être celui d'une maison connue en Angleterre. ( Essais, Tom. III, pag. 358). — Il étoit fils de Pierre Eyquem, Ecuyer, Seigneur de Montagne, successivement premier Jurat de la Ville de Bordeaux en 1530, Sous-Maire en 1536, Jurat une seconde fois en 1540, Procureur de la Ville en 1546, enfin Maire depuis 1553 jusqu'en 1556. Il mourur de la pierre, en 1559, à l'âge de 74 ans. Michel de Montagne naquit, suivant La Croix du Maine, le dernier jour du mois de Février 1533; fit ses études au Collège de Bordeaux, & les finit à l'âge de 13 ans. Il fut pourvu d'une charge de Conseiller au Parlement de la même Ville, qu'il ne garda pas long-temps. " De ce peu, dit-il, que je » me suis essayé en cette vacation, je m'en suis dégoûté ». Il sit ensuite dissérens voyages, fut honoré par Charles IX du Collier de l'Ordre de S. Michel, fut élu Maire de Bordeaux en 1581, place dans laquelle il succéda au Maréchal de Biron, & mourut le 13 Septembre 1592 en son Château de Montagne, âgé d'un peu moins de soixante ans. Il eut de Françoise de la Chassagne, son épouse. une fille, nommée Eléonore, mariée au Vicomte de Gamaches - Voy. les Mém. de Niceron, Tom. XVI, pag. 207. - Aucun Auteur n'est plus connu. Je ne rapporterai rien des divers jugemens qui ont été portés sur sa personne & ses Essais, je me contenterai de dire avec un bel-esprit du dernier siècle « que quoique Montagne ne manque point de » s'égarer dès l'entrée de chaque Chapitre, il est un des Ecrivains du monde » qui, sachant le moins ce qu'il va dire, sait le mieux ce qu'il dit »... (Costar, Apologie pour Voiture, pag. 203.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Voy. touchant Montagne & ses Œuvres, les témoignages rapportés au-devant de l'Edition de Coste, renouvellée à Paris, 3 vol. in-4°. 1725, (& depuis Edition de Londres (Trévoux) Jean Nourse, 1739, 6 vol. in-12)...(M. DE LA MONNOYE).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> La Croix du Maine suppose avec Montagne, son contemporain, dont,

pour la première fois, les Essais parurent en 1580, que Raimond de Sébonde florissoit quelques deux cens ans auparavant, c'est-à dire, en 1380, ce qui ne s'accorde point avec la Chronologie de Trithème, suivant laquelle ce Médecin Espagnol florissoit en 1430. Voy. plus haut le mot JEAN MARTIN, Parissen, & les Mémoires de Niceron, Tom. XVI, pag. 216. (1dem).

\*\* La Croix du Maine s'est trompé sur l'époque de la naissance de Montagne. Son Epitaphe porte qu'il mourut le jour des Ides de Septembre, (c'est - à - dire, le 13 Septembre 1592) & qu'il avoit vécu cinquanteneuf ans sept mois & onze jours. Il étoit donc né le 3 Février 1533. Parmi le grand nombre d'Editions des Essais de Montagne, il y en a cinq qu'il est bon de distinguer : 1°. la première de toutes, à Bordeaux, 1580, in-8°. qui ne contient que les deux premiers Livres, elle est fort rare. 2°. Celle de Paris, 1588, in-4°. augmentée d'un troissème Livre, avec beaucoup d'additions dans les deux premiers. 3°. Celle de Paris, in-fol. 1595, sur une copie trouvée après la mort de l'Auteur, plus ample de plus d'un tiers. 4°. Celle de Mademoiselle de Gournay, avec la Traduction des passages Grecs & Latins, que Niceron a datée de 1635, in-fol. mais qui avoit paru in-4°. dès 1625. 5°. Enfin celle de Coste, à Londres, 1724, in-4°. 3 volumes avec des Remarques, répétée à Paris en 1725 dans le même format, à la Haye, en 1727, en 5 volumes in-12. avec peu de différence; & à Londres, en 1754, en 10 volumes in-16. Les Essais de Montagne ont été traduits en Italien & en Anglois. J'observerai au sujet de l'Ouvrage de Raimond Sibon, traduit par Montagne, qu'il y en avoit déjà deux versions Françoises: la première par Eléonore, Reine de France, seconde femme de François I, & sœur de l'Empereur Charles V, imprimée à Paris en 1551. La Croix du Maine n'en a point parlé, comme le remarque le Continuateur de la Biblioth. Littéraire du moyen âge, Tom. VI, pag. 117. Il nous assure que ce Livre, très-peu connu des Bibliographes, sur vendu à Leipsik dans une vente publique, en 1739. La seconde version de l'Ouvrage de Sibon, quoique plus connue, est au nombre des Livres rares. Elle fut faite par Jean Martin, & imprimée à Paris, en 1566, in-80.

MICHEL DE NOSTRE-DAME, dit Nostradamus, Docteur en Médecine, natif de la ville de Salon de Craux en Provence, frère de Jean de Nostre-Dame, (duquel nous avons parlé ci-devant,) & père de Cesar de Nostre-Dame, duquel nous avons aussi fait mention. Ce Michel de Nostre-Dame, étoit estimé & à bon droit l'un des plus grands Astrologues de son temps. Il a écrit un nombre infini d'Almanachs & Prognostications, lesquelles étoient tellement reçus, & se vendoient si bien, que plusieurs en ont fait à son imitation, & ont emprunté

le nom dudit Nostradamus, pour qu'elles eussent plus grand vogue & réputation: de façon que s'en trouvant plusieurs mises en son nom (qui étoient composées par gens ignares, & par conséquent pleines de menteries) cela sut cause que plusieurs écrivirent contre lui, entre lesquels sut Antoine Couillard, sieur du Pavillon, près Loris en Gâtinois, lequel a mis en lumière un Livre intitulé les Contredits à Nostradamus, imprimés à Paris l'ant 560, chez Charles l'Angelier. D'autre part Estienne Jodelle Parisien, très-excellent Poëte Latin & François, sit ce distique contre lui, lequel est extrémement loué d'aucuns, pour l'équivoque ou allusion sur les noms, &c.

Nostra damus, cùm verba damus, nam fallere nostrum est: Et cùm verba damus, nil nist Nostra damus.

Mais tous hommes doctes ne font pas peu d'estime des prophéties dudit Nostradamus, entre lesquels je nommerai M. d'Aurat Poëte du Roi, tant estimé de son siècle, lequel est si heureux truchement ou fidel interprête des Quadrains & Prophéties dudit Nostradamus, qu'il semble que ce soit le génie dudit Auteur, & comme sous-Prophète, appellé des Grecs Hipophitis \*. Je ne doute pas que quelques-uns n'accomparent ces Prophéties sus fon des cloches, desquelles on interprète le son comme on veut, &c. Les Quadrains ou Prophéties dudit Nostradamus, ont été imprimés à Lyon l'an 1556, par Sixte Denyse, & encore à Paris & autres lieux, à diverses années; Prédictions pour vingt ans, continuant d'an en an jusques en l'année 1583, imprimées à Paris l'an 1567, par Guillaume Niverd, lequel a imprimé plusieurs de ses Prophéties: ensemble Jaques Keruer & autres qui ont imprimé ses Almanachs & Prognostications; singulières receptes pour la santé du corps humain, imprimées à Poictiers l'an 1556; le vrai & parfait embellissement de la face, & conservation du corps en son entier, contenant plusieurs receptes très-secrètes, pour le fard, le tout divisé en deux parties, imprimé à Anvers chez Plantin,

<sup>\*</sup> गृंज्यकृतमाइ

l'an 1557. Il dédie ce Livre à son frère Jean de Notre-Dame, Procureur en la Cour de Parlement d'Aix en Provence. Il a traduit de Latin en François la Paraphrase de Galien sur l'Exhortation de Menodote aux études des bons Arts, & mêmement de la Médecine, &c. imprimée à Lyon chez Antoine du Rosne, l'an 1557. Je n'ai pas connoissance de ses autres écrits. Il mourut l'an 1566, en Juillet, âgé de soixante-deux ans, six mois & dix-sept jours, comme j'ai appris par son Epitaphe lequel a été sait sur sa mort. Il se trouve protraict en l'an de son âge cinquante-neuf, & de salut 1562; sa devise étoit Felix ovium prior ætas.

Le Distique, Nostra damus, cùm verba damus, est des plus jolis. On l'attribue ici à Jodelle. Cependant je le trouve dans le Livre des Allusions de Charles Utenhove, Gantois, pag. 108, & Patin le lui donne dans une lettre du 30 Août 1655 à André Falconet, où il dit que Frédéric Spanheim, in dubiis Evangelicis, le cite comme de Bèzé. (M. DE LA MONNOYE).

Nostradamus, né a S. Remi en Provence de race Juive, de la Tribu d'Issachar, à ce qu'il prétendoit, citant le passage des Paralipom. Liv. I, Chap. 12, v. 32, de filiis Issachar viri eruditi \*. (M. FALCONET).

\* Ce Nostradamus, à notre grand étonnement, jouit d'une considération qui flatteroit bien aujourd'hui les plus grands génies. Henri II ayant lu ses sept premières Centurics, en sut si content, qu'il voulut voir l'Auteur, le sit venir à la Cour, lui donna deux cens écus d'or. Charles IX, en passant en Provence, lui donna des marques publiques de son estime. C'est que sa science prétendue tenoit à l'Astrologie Judiciaire, dont on faisoit alors beaucoup de cas, & dont on imaginoit qu'il avoir pénétré les Mystères les plus secrets. Citons ici deux Ouvrages, dans lesquels pourront puiser, ceux qui voudront connoître, avec quelque détail, Nostradamus & ses célèbres Quatrains: 1°. Eclaircissement des véritables Quatrains de Nostradamus, Paris, 1556, in-12. 2°. Concordance des Prophéties de Nostradamus, avec la vie de l'Auteur, par Guynaud, Paris, 1693, in-12.

MICHEL DE NOSTRE-DAME, ou NOSTRADAMUS le jeune, fils du sus sus sur la composé un Almanach ou Prophétie de l'an 1568, imprimé à Paris, & en autres lieux \*.

\* Voy. plus haut le mot Cesar Nostradamus.

MICHEL RIS, dit RITIUS , Neapolitain ou de Naples en

Italie, Docteur ès-Droits, Conseiller du Roi en son Grand-Conseil, & au Parlement de Paris l'an 1505, sous le règne du Roi Loys XII. Ledit de Ris ou Ritius, étoit vulgairement appelé l'Avocat de Naples. Il a écrit un Traité du devoir des Gens de Guerre, & de leurs privilèges, composé en la ville de Blois près Touraine l'an 1505, & imprimé à Paris audit an par Gaspard Philippes. Il dédia son Livre au Roi de France Loys XII, du temps duquel il florissoit.

- Il s'appeloit en Italien MICHELE RICCIO. Son attachement au service de Charles VIII, lui procura la Charge d'Avocat du Roi au Royaume de Naples nouvellement conquis, celle de Conseiller au Grand-Conseil, & de plus, en 1496, celle de Conseiller au Parlement de Dijon, qu'il garda jusqu'au 26 Juin 1502, nonobstant sa résidence à Milan, où Louis XII, en 1598, l'envoya, pour y faire les sonctions de premier Sénateur \*. (M. DE LA MONNOYE).
- \* La Biblioth. Histor. de la France, nouvelle Edition, n°. 15695, dit qu'il mourut Conseiller au Parlement de Dijon, en 1515; mais il faut plutôt croire M. de la Monnoye. Ce qui est certain, c'est qu'il n'en prend point le ritre dans son Epître Dédicatoire, datée de l'an 1505, qui est à la tête de son Ouvrage Latin sur les Rois de France, imprimé à Rome cette même année, ni dans l'adresse de la lettre, que lui écrivit sur cet Ouvrage, Janus Parrhasius. Ses titres sont: Patricius Neapolitanus, Civilis & Pontificii Juris Consultissimus, Gallorum Regis à Consilio.

MICHEL ROTÉ, Clerc d'office de Madame Renée de France, Duchesse de Ferrare & de Chartres, &c. Il a traduit de Latin en François l'Apologie de Marius Æquicolus, Gentilhomme Italien, faite contre les médisans de la Nation Françoise, imprimée à Paris par Jean Bonsons l'an 1550, auquel temps florissoit l'Auteur.

MICHEL DE LA SERRE, Gentilhomme Provençal. Il a écrit une Remontrance au Roi Henry III, sur les Discours contenus en la République de I. B. A. imprimée à Paris chez Federic Morel, l'an 1579 ; il a écrit un autre Discours fait à Monseigneur frère du Roi, sur l'Etat des affaires de Flandres, imprimé à Paris. Il a davantage écrit autres Livres sur plusieurs disférens

différens sujets, lesquels ne sont encore imprimés. Il florit à Paris cette année 1584.

Du Verdier ayant trouvé l'Epître Dédicatoire signée M. DE LA SERRE, a rapporté le nom de l'Auteur sous la lettre initiale M, ne devinant pas qu'elle signissat MICHEL. En récompense il a fait connoître par les propres termes de Bodin quel avoit été le succès du Livre \* (que la Serre fut mis en prison, obligé de se rétracter de tout ce qu'il avoit écrit dans son libelle, & la vente du Livre désendue). Quant à La Croix du Maine, le Lecteur entendra bien que ces trois lettres J. B. A. signissent Jean Bodin, Angevin. Ménage, dans ses Remarques sur la vie de Pierre Ayrault, pag. 143, appelle mal Jean de la Serre ce Michel de la Serre, & le fait de Montpellier, quoique, selon La Croix du Maine, il sût Gentilhomme Provençal. (M. DE LA MONNOYE).

\* Son Livre contre Bodin est intitulé Remontrances sur les pernicieux discours de la République de Jean Bodin, Paris, 1579, in-8°. Bodin y répondit, ainsi qu'aux autres critiques de sa République, dans l'Apologie qu'il publia en 1581, sous le nom de René Herpin.

MICHEL DE SAINCT PIERRE, Chirurgien de M. le Duc de Lorraine. Il a écrit des Tables Méthodiques touchant l'Anatomie du corps humain, imprimées à Paris avec celles de Jacques Guillemeau d'Orléans, l'an 1571, chez Galliot du Pré, & Jean Charon.

MICHEL SONNIUS, Libraire très-renommé demeurant à Paris. Il a fait traduire plusieurs Livres en notre Langue Françoise, au devant desquels il y a des Préfaces en son nom, soit qu'il en soit Auteur ou autrement. Il florit à Paris cette année 1584, & travaille sans cesse à faire imprimer plusieurs bons Livres en diverses Langues.

MICHEL TROTÉ, Sieur DE LA GODAIRIE, au Maine, (qui est le lieu de sa nativité,) Principal du Collége de Bayeux à Paris, après la mort de Jean le Frere, de Laval au Maine, &c. tous deux hommes sort doctes, & encore que cettui-ci dernier principal, n'aye mis aucuns de ses Œuvres en lumière, si est-ce que je n'ai pù m'abstenir (pour mon devoir) & office de bon disciple, de faire très-honorable mention de lui, & le mettre au rang des hommes illustres, tant pour ne demeurer

LA CR. DU M. Tome II.

ingrat envers lui pour les bonnes Lettres que j'ai apprises par son moyen dès mes plus tendres ans, que pour n'ignorer pas comme il mérite de louange par autre part : étant docte en Grec & en Latin, & ayant cette perfection de bien coucher par écrit, & autres vertus qui le font tant respecter de Messieurs de Rambouillet, qu'il a plusieurs de leurs meilleures affaires à manier, & de celles qui sont de grande conséquence, tant ils ont connu de sidélité en lui. Il florit à Paris cette année 1584.

MICHEL DE VASCOSAN , l'un des plus célèbres & des plus renommés Libraires & Imprimeurs non-seulement de Paris, (auquel lieu il faisoit sa résidence,) mais encore de toute la France, tant pour son sçavoir que pour toutes les autres perfections requises en l'art d'Imprimerie: car tous les Livres qu'il imprimoit étoient recommandables, tant pour les Auteurs d'iceux, pour les beaux caracteres & le bon papier, pour la correction, & pour la belle marge: en quoi nous avons cidevant les Estiennes & Mamert Patisson leur allié, & encore les Morels, pere & fils, duquel le gendre s'appeloit Federic son principal héritier. Ledit Vascosan florissoit sous les règnes de François I, Henry II & Charles IX, Rois de France, & est mort sous Henry III, au grand regret de tous amateurs des bonnes Lettres.

Il étoit d'Amiens, avoit épousé en premières noces une des filles de Josse Badius, nommée Catherine, logeoit toujours chez lui quelque homme de lettres, comme Jacques Peletier, Jean Martin, Guillaume Postel, Jean-Louis Strebée, &c. étoit considéré des Savans, qui se faisoient un honneur de lui écrire des lettres Latines, comme à leur égal: témoin les deux de Jule Scaliger, dans l'une desquelles il le traite non seulement de docte, mais de très-docte. Il a d'ordinaire fort bien imprimé en Latin & en François. En Grec ce n'est pas la même chose, parce qu'il n'avoit point d'autres caractères en cette langue, que ceux que sa femme lui avoit apportés en dot. On en peut juger par son Phrynicus, in-8°. 1532, où il est aisé de reconnoître le Grec de Badius. (M. de la Monnoye).

MICHELET (Maître), Docteur d'Angers. Il a écrit un Sermon dit l'Osanna, comme témoigne M. René Benoît en

ses Scholies, pour le premier Dimanche des Advents au troisième volume des vies des Saints, fol. 1045.

MILES. DE NORRY, Gentilhomme Chartrain, Poëte François, Philosophe & Mathématicien. Il a écrit une Arithmétique, contenant la réduction, tant des espèces de monnoyes de toutes sortes, servantes à faire tous payemens & receptes, que des aulnes, brassées, cannes, palmes, poids, & autres mesures d'un pays à l'autre, imprimé à Paris, chez Gilles Gourbin. Il a davantage écrit en vers François un Poëme qu'il intitule l'Univers, traitant en icelui plusieurs points des arts Mathématiques, imprimé à Paris chez Gilles Beys, l'an 1583 \*. Il florit cette année 1584.

- MILES est plus correct que MILLES, comme l'écrit du Verdier. Rabelais, Chap. 5 du Liv. III, écrit MILES D'ILLIERS, en Latin MILO. La corruption a néanmoins fait quelquefois écrire MILLO. Parmi les lettres de Gaguin il s'en trouve une, adressée Miloni Dillerio, Episcopo Carnotense, qui est le Miles d'Illiers de Rabelais. Le père de Roland est nommé dans nos vieux Romans Miles d'Angiers, dans les Italiens Milon d'Anglante. (M. DE LA MONNOYE).
- \* Dans sa jeunesse il composa des Farces & des Tragédies, plus comiques que sérieuses, que les Enfans sans souci jouèrent sur leurs trétaux, dont on ne croit pas qu'aucune ait été imprimée. Sa Description du Ciel, en quatre Livres, où il parle du mouvement des Cieux, des Signes du Zodiaque, des Planètes & des Météores, est un Poëme où il étale tout ce que l'on savoit à-peu-près de Physique en son temps. On voit à la tête un Sonnet de l'Auteur au bas de son portrait, où il s'adresse à ses enfans, & leur dit:

Voyés beaucoup, le veoir meurit le jugement; Souffrés plustot la mort, qu'au front une infamie; Resistés à fortune, & qu'elle n'ait pouvoir De vous faire passer rien outre le devoir...

Voy. la Biblioth. Françoise de M. l'Abbé Goujet, Tom. XIII, pag. 60.

MILES PIGUERRE, Officier du Roi à Chartres. Il a écrit l'Histoire de France, touchant les troubles advenus pour la religion: ce qu'avoit fait auparavant lui, Jean le Frère de Laval, qui sont toutes imitations du sieur de la Popeliniere, Lancelot du Voesin, excepté quelques articles, qui ne leur sembloient pas

à leur avantage, comme nous avons dit ci-devant, lorsque nous avons fait mention des susdits. L'Histoire dudit Piguerre a été imprimée à Paris chez Robert le Fizelier, l'an 1582, in-fol. Ledit Piguerre sut tué, il y a quelque temps, & n'ai point sçu comment & par qui.

MUTIUS CALVUS, Archevêque de Zara \*. Il a écrit une Réponse à l'Oraison de M. le Cardinal de Lorraine, au nom du Concile général de Trente, laquelle il prononça en l'Assemblée dudit Concile, l'an 1562, le vingt-quatrième jour de Novembre, elle se voit en François imprimée à Paris, mais je ne sçai qui en est le Traducteur, ou bien si ledit Mutius l'a traduite lui-même.

\* Cet Archevêque, dans la liste des Prélats qui assistèrent au Concile de Trente, est appelé MUTIUS CALVINUS, & non pas CALVUS.

S'ensuivent quelques Auteurs inconnus par leurs premiers noms, & lesquels nous sommes contraints de mettre ici ne sçachant pas leur première appellation.

..... MARCHEBRUSC, Gentilhomme Poictevin, issu de la très-noble & très-ancienne maison des Chabots en Poictou. Il a écrit en Langue Provençale, un Traité de la Nature d'Amour, non encore imprimé. Il en a écrit un autre qu'il a intitulé Las Taulas d'Amour. Il florissoit en la ville d'Avignon en Provence, l'an 1346.

\* Voy. Jean de Notre-Dame, Chap. 62.

M. BRETAGNE\*, Lieutenant Général en la Chancelerie & Vierg de la Ville & Cité d'Authun en Bourgogne. Il a écrit & composé la Harangue du Peuple du Tiers Etat de France, prononcée par lui devant le Roi Charles IX, tenant ses Etats à S. Germain en Laye, imprimée à Orléans, l'an 1561. Il florissoit audit an 1561. Je ne sçai s'il est encore vivant. Cette Harangue se voit aussi imprimée avec les Commentaires de la R. au deuxième Livre.

\* Il falloit dire Jacques Bretagne. Il fut Maire d'Autun, & frère de

Claude Bretagne, Doyen du Parlement de Dijon. La Harangue qu'il fit au nom du Tiers-Etat, en 1561, fut imprimée cette même année, non-seulement à Orléans, mais à Paris. On l'inséra dans les Commentaires de l'État, de la Religion & République, par la Place, en 1565. On la trouve aussi dans les Mémoires de Condé, Tom. I, pag. 620. La Bibliothèque des Auteurs de Bourgogne assure que Jacques Bretagne n'a point laissé d'autres Ecrits.

- M. C. Poëte Latin & François. Il a composé l'Epitaphe & Lamentation sur le trépas de M. le Duc de Martigues, lequel sut tué au siège de S. Jean d'Angely, imprimé à Tours par Pierre Regnard, l'an 1569, in-8° 1.
- Le Seigneur dont il est ici parlé, tué en 1569 au Siège de S. Jean d'Angély, est Sébastien de Luxembourg, mal nommé ici Duc de Martigues. Mézerai dit Comte, mais ce n'est ni Comte, ni Duc, c'est Vicomte qu'il falloit dire. Cette Vicomté sut érigée en Principauté, lorsqu'en 1609 César, Duc de Vendôme, sils légitimé d'Henri IV, épousa Françoise de Lorraine, Duchesse de Mercœur, nommée, en faveur de ce mariage, Princesse de Martigues. (M. DE LA MONNOYE).
- M. DE LA FAYE \*. Il a écrit un Præface sur le Traité des Scandales, écrit par J. Cal. imprimé à G. l'an 1565.
- \* C'est vraisemblablement un parent d'Antoine de la Faye, Ministre à Gentève, dont il est parlé à la lettre A.
- M. G. de M. Il a écrit en vers François la Description de la prise de Calais & de Guynes, ensemble quelques autres vers au Peuple de France, le tout imprimé à Paris chez Barbe Regnault.
- M. R. B. Il a écrit un Poëme François traitant de la source des Guerres, & le moyen pour acquérir la Paix, imprimé à Paris chez Jean Ruelle, l'an 1558.
- M. THEART, dit BARAISE <sup>1</sup>. Il a écrit en vers François une Elégie sur la mort de Messire Loys d'Amboise, Baron de Bussy, & Marquis de Reinel, imprimé à Angers par René Trois-Mailles, l'an 1579, in-4°.
- 'Ménage, dans ses Remarques sur la vie de son père, Guillaume Ménage, parle de ce MICHEL THÉARD, seur de Baraise, qu'il dit, pag. 284, avoir été Avocat du Roi au Présidial d'Angers. (M. DE LA MONNOYE).

M. VASQUIN, Docteur ès-Droits. Il a traduit de Latin en François le Traité de la fréquente Communion, écrit par Chrestosse de Madrid Docteur en Théologie, de la Compagnie de Jesus, imprimé à Paris chez Thomas Brumen, l'an 1581.

..... MAISONFLEUR, Gentilhomme François, excellent Poëte. Il a écrit en vers un Œuvre excellent & plein de piété, sçavoir est les Divins Cantiques, à l'imitation de ceux de Salomon, & des Psalmes de David, imprimés à Anvers par Jaques Heinrik, l'an 1580, lequel œuvre a été mis en lumière par un sien ami, après la mort dudit sieur de Maisonsleur\*.

\* Il se nommoit Estienne de Maisonfleur.

..... DE MALESTROIT (Monsieur), Conseiller du Roi & Maître ordinaire de ses Comptes à Paris, l'an 1566. Il a écrit deux Paradoxes \* sur le fait des monnoyes, imprimés à Paris avec la Réponse de Jean Bodin, Angevin, aux sus sus distits Paradoxes, l'an 1568, chez Martin le Jeune, & encore depuis par plusieurs sois. Ledit sieur de Malestroit florissoit à Paris sous Charles IX, Roi de France, auquel il dédia & présenta ses Paradoxes sus sudit an 1566.

\* Le but de cet Auteur, dans ses Paradoxes sur les Monnoyes, est de prouver, que le surhaussement des Monnoyes, ne cause point de renchérissement réel dans le prix des choses, parce qu'on ne donne point pour l'achat, une plus grande quantité d'or ou d'argent, qu'on n'en donnoit auparavant. Jean-Bodin répondit à ces Paradoxes, qui furent imprimés en 1568, & plusieurs fois depuis.

..... MENESSIER, ou MENNESIER (selon aucuns), Orateur & Chroniqueur de Madame Jeanne, Comtesse de Flandres. Il a écrit le Roman ou Histoire sabuleuse de Perceval le Gaulois, Chevalier de la Table Ronde, imprimé à Paris par Galiot du Pré, l'an 1530. Voy. ci-après Nennesier, à la lettre N, auquel lieu nous parlerons de lui plus amplement.

Borel, au mot Perceval, dans la Table Alphabétique des Auteurs qu'il cite en son Trésor, écrit MANÉCIER, plus correctement comme je

crois, & le fait Auteur du Roman de Perceval, qu'il dit contenir plus de soixante mille vers. (M. DE LA MONNOYE).

ier, homme docte . Il a écrit l'Histoire de la Roine d'Ecosse, non encore imprimée, ensemble l'Histoire de notre temps, (selon qu'aucuns de ses amis me l'ont rapporté. Il florit a Paris cette année 1584. J'ai fait mention ici-dessus de Messire Michel de Montagne, Maire & Gouverneur de Bordeaux, Chevalier de l'Ordre du Roi, &c. dequoi j'advertis les Lecteurs, afin que l'on ne prenne l'un pour l'autre.

Le Montagne, dont le nom de baptême est ignoré, faisoit attendre une Histoire de France qui n'a jamais paru, quoique vantée long-temps auparavant dans une Présace de du Haillan, ce qui a donné lieu à du Verdier de s'en moquer, au mot Pierre Paschal. (M. de la Monnoye).

..... DE LA MOTHE ROULLANT (le Sieur), Lyonnois. Il a écrit les facétieux Devis des cent & six nouvelles, très-récréatives pour réveiller les bons & joyeux esprits, &c. (qui est le titre du Livre susdit,) imprimé à Lyon l'an 1570, par Benoît Rigault.

Le nommé la Motte Roulant, ou, comme La Croix du Maine & du Verdier écrivent, ROULLANT, est dit avoir écrit les Facétieux Devis des cent six Nouvellles, imprimées in-8°. à Paris, chez Jean Réal, 1550, & à Lyon, in-16, chez Benoist Rigaut, 1574, quatre-vingt-dix-sept desquelles sont à la lettre dans le Recueil des plaisantes & facétieuses Nouvelles, imprimées à Lyon, in-16. chez Eustace Barricat, 1555. Il est même à remarquer que comme ce Recueil contient cent neuf Nouvelles, celles de la Motte Roulant sont en pareil nombre, quoique, par erreur, le titre n'en compte que cent six, & que le dessus des pages, depuis le commencement jusqu'à la fin, porte: Les facétieux Devis des cent Nouvelles Nouvelles. Elles sont effectivement à cinq près, favoir, la 83, la 90, la 92, la 93 & la 105, toutes extraites, quoiqu'en autres termes, de l'ancien Livre intitulé Les cent Nouvelles Nouvelles, dont la première Edition est en perit in-fol. à deux colonnes, chez Antoine Verard, à Paris, sans date. La seconde est encore à deux colonnes, Paris, mais in-4°. chez Nicolas Després pour Jean Petit. La troisième est celle d'Olivier Arnouller, aussi in-4°. à Lyon, 1532, a longues lignes. Elles sont toutes trois Gothiques. C'est une erreur à Furetière, dans son Dictionnaire, au mot Lourdaut, d'avoir dit, qu'on attribue ces

100 Nouvelles à Louis XI; on ne les lut a jamais attribuées, & des 100 que contient le volume, il n'y en a que six qu'on suppose avoir été dites par Monseigneur, c'est-à-dire, suivant l'avertissement de la Présace, par Monseigneur le Dauphin, qui fut depuis Louis XI, retiré alors en Brabant au Château de Guenèpe près de Bruxelles. (M. DE LA MONNOYE).



## NIC.

NICOLAS L'ANGELIER, Evêque de S. Brieu en la basse Bretagne Armorique, homme fort docte & très-éloquent. Il a écrit une Remontrance, pour le Clergé de France, prononcée devant le Roi Henri III, le troissème jour d'Octobre, l'an 1579, elle a été imprimée audit an 1579\*.

\* Il mourut à Dinant, au mois de Septembre 1595.

NICOLAS AUDEBERT, natif d'Orléans, Conseiller du Roi au Parlement de Rennes en Bretagne, fils de Germain Audebert, Conseiller du Roi à Orléans, homme tant renommé pour son sçavoir, & sur-tout pour l'heur qu'il a, de composer si heureusement tant de beaux Œuvres en vers Latins, entre lesquels est la Venetiade, ou Histoire des Venitiens, imprimée depuis peu de jours en-ça, (comme nous dirons autre part plus à propos,) du sçavoir duquel Germain Audebert, n'a point dégénéré son fils Nicolas, car il est fort bien versé en l'une & l'autre Langue, & a composé plusieurs doctes vers tant en • Grec & Latin qu'en notre Langue Françoise, comme il se peut voir en ce qu'il a écrit sur la mort de Odet de Turnebu, ou Turnebe, fils de ce grand personnage Adrian Turnebe, tant renommé par tout l'Univers, lesquelles Poësies sont imprimées chez Mamert Patisson avec les autres sur le trépas dudit Odet. Il florit cette année 1584, & donne une certaine espérance de montrer un jour par effet, (tant par les Lettres qu'autrement) les dons & graces que Dieu lui a départies \*.

- \* Il mourut âgé de quarante-deux ans, le 29 Décembre 1598, cinq jours après Germain Audebert son père.

NICOLAS BARRÉ. Il a écrit quelques Discours, sur la Navigation du Chevalier de Villegagnon, ès Terres de l'Amérique, imprimés à Paris chez Martin le Jeune, l'an 1558, in-8°. Il florissoit en l'an de salut 1555.

LA CR. DU M. Tome II.

NICOLAS BERGERON, natif du Duché de Valois, Avocat au Parlement de Paris, homme très-docte & bien versé en sa profession, sans faire mention des Langues Grecque & Latine, & autres sciences, qu'il a apprises ès plus celèbres Universités de France, (dont je ferois plus ample récit, finon que ceux qui sçavent que je lui suis intime & parfait ami, penferoient qu'une trop grande amitié me le fit mettre par écrit & non la vérité de la chose, comme elle est.). Il a écrit & composé plusieurs divers Traités, (desquels la plus grande partie sont politiques, en faisant mention de la Police & Réglement de Justice), &c. dont voici le Catalogue, suivant le mémoire qu'il en a fait imprimer pour en faire part à ses amis, soit ou pour conférer d'iceux, ou pour recevoir mémoires d'eux, afin de rendre les œuvres susdits plus accomplis & parfaits. L'Histoire Valesienne, touchant la louange & illustration, tant du Pays, que de la maison Royale de Valois, de laquelle l'Auteur a fait un Extrait qu'il a intitulé Le Valois Royal, imprimé à Paris chez Gilles Beys, l'an 1583; Table Historialle, contenant un abrégé de ce qui est advenu de plus notable depuis le commencement du Monde, jusques à présent, imprimée à Paris chez Jean le Clerc, Auvray & autres, l'an 1584, & à plusieurs autres • diverses années : cette Table avoit été autrefois imprimée à Paris chez Vascosan, l'an 1562, tant en Latin qu'en François, sous ce nom de Sommaire des Temps; Description de l'Etat, Gouvernement & Justice de France, suivant le dessein qu'il en a fait imprimer à Paris chez Jean Richier l'an 1574, réduit en Table: Ledit œuvre entier n'est encore imprimé, mais seulement la Table du dessein & projet d'icelui; Recueil de plusieurs Ariêts notables, ajoutés à ceux qui avoient ja été recueillis par. Jean Papon, imprimés à Paris chez Robert le Mangnier l'an 1484. Il a revu & recorrigé deux Traités de M. Claude d'Espense, Docteur en Théologie, imprimés à Paris chez Guillaume Auvray, l'an 1575; le procès-verbal Latin & François, de l'exécution testamentaire, de feu Pierre de la Ramée dit Ramus,

touchant la profession des Mathématiques, instituée par lui, &c. imprimé à Paris chez Jean Richier, l'an 1576 \*.

Voilà ce qui se voit imprimé, touchant les Œuvres & compositions dudit sieur Nicolas Bergeron: s'ensuit maintenant le Catalogue de celles qu'il a composees, lesquelles ne sont encore en lumière, mais il espère de les faire imprimer quand la commodité s'en présentera.

Enseignement pour tirer plaisir & prosit de l'Histoire; l'Arbre universel de la suite & liaison de tous les Arts & Sciences; l'Histoire du Droit des François; la vraie méthode pour bien écrire & discourir; Extrait de quelques Edits & Ordonnances. non encore imprimées, lesquelles il a réduites suivant les règnes des Rois de France, qui les ont faites; Instruction à la lecture des Coutumes de France, avec les expositions des termes & façons de parler les plus obscures; Projet pour bien dresser une générale réformation tant de la Justice que du Domaine; Avis du vrai & naturel langage François, traitant de son origine, accroissement & persection; Avertissement pour bien traiter les Arts & Sciences, en langue vulgaire, & singulièrement en François; le Palais Royal de Paris, comprenant la recherche mémorable de l'Antiquité tant des Bâtimens, que des Jurisdictions & Ressorts d'icelui; le Calendrièr de la Cour de Parlement, touchant l'observation des temps, jours & heures des plaidoiries, & autres folennités & cérémonies; Somme Théologique en façon de Cathéchisme artificiel & Catholique, tant en Latin. qu'en François; Devis Méthodique de la vraie Rhétorique & Dialectique Françoise; Amas ou Recueil, des réglemens des Juges, & Officiers de Justice; Mémoire Géographique des quatre parties de l'Univers; Dénombrement des plus illustres maisons & familles du monde, avec un Discours de l'invention & usage des Armoiries; Traité de la Gaule-France, démontrant la vraie source, commencement, succès & avancement des François; Paradoxes, ou singulières propositions politiques,

avec plusieurs graves questions; Promptuaire de la Langue Françoise, par une Nomenclature méthodique; Bréve disposition &
interprétation des Ordonnances des Eaux & Forêts; Annotations sommaires, sur la Coutume de Valois; Formulaire de
pratique pour les Avocats & Procureurs accommodée à notre
temps; Paraphrase sur les institutes & règles de Droit; Instruction & Table analitique de l'Amirauté & Marine, avec le
Recueil des Edits & Ordonnances de même argument. Je ne fai
point ici mention de plusieurs autres Opuscules & Traductions,
ensemble de beaucoup d'Epitaphes, Epigrammes Grecs, Latins
& François, composés par ledit sieur Bergeron. Il florit à Paris
cette année 1584, non sans prendre peine de prositer au public
en toutes saçons, dignes d'un homme vertueux.

\*On a de ce même BERGERON une Histoire des Canaries, mais fabuleuse. Il fait partir Béthencourt en 1402, qui ne partir qu'en 1413 ou 14. Il fait expédier les Bulles de l'Evêque des Canaries par le Pape à Rome, & il n'y avoit alors qu'un Antipape, que la France, ni l'Espagne ne reconnoissoient pas. Il y a un Livre Espagnol, imprimé depuis, in-4°. de la découverte des Canaries, mais très-rare.—Il a aussi fait une Encyclopédie, traduite en Portugais par Manoel Pinto Villalobos.—Voy. Barbosa. Bibl. Lustian. Tom. III, pag. 343. — Nicolas Bergeron mourut l'an 1623.

NICOLAS BERTRAND, ou BERTRANDI, Avocat au Parlement de Tolose, Docteur ès Droits, & Prosesseur d'iceux en l'Université de ladite ville. Il a écrit en Latin les gestes des Tolosains , lesquels il a depuis traduits en François, imprimés à Tolose l'an 1517, auquel temps il florissoit sous le règne du Roi François I.\*.

- I Son Livre, De Gestis Tolosanorum, sut imprimé à Toulouse, in-sol. l'an 1515. L'Auteur mourut en 1527. C'est le même que du Verdier nomme NICOLE BERTRAND. Il en est de même de tous les noms de Nicole, que l'on trouvera dans les deux Bibliothécaires. Ils sont synonymes de Nicolas, & imités de l'Italien Nicolo. Anciennement on disoit Nicole au lieu de Nicolas, aussi-bien pour homme que pour semme. (M. DE LA MONNOYE).
- \* L'Ouvrage de Bertrandi est plein de fables, jusqu'aux temps de Raimond, Comte de S. Gilles. Quant aux tems suivans, l'Auteur a parlé d'après la Chronique de Guillaume de Puy-Laurens & de Bernard de la Guionie,

Evêque de Lodève, qu'il n'a presque sait que transcrire. Guillaume de Puy-Laurens étoit Chapelain de Raimond le Jeune, & vivoit en 1245. Bernard de la Guionie mourut Evêque de Lodève en 1331.

NICOLAS BORNIE, Esseu d'Artois, natif de la ville d'Arras en la Gaule Belgique, homme de rare doctrine, grand Orateur, excellent Poëte & grand Historien. Je n'ai pas connoissance de ses écrits, mais j'ai lu la Description des Pays-Bas, saite par Loys Guicchiardin, neveu de François, &c. imprimée l'an 1582, à Anvers, auquel lieu il fait très-honorable mention dudit Bornie, fol. 413 & 414 de la première édition, &c.

NICOLAS CHESNEAU, dit Querculus, Prêtre, natif de Turteron au Comté de Rhetelois, ou de Rhetel, Doyen & Chanoine de S. Symphorien, en l'Eglise de Rheims en Champagne, l'an 1580. Il a traduit de Latin en François, cinq Livres de la Messe Evangelique, & de la vérité du corps & sang de Notre Seigneur Jesus-Christ au Sacrement de l'Eucharistie, lesqueis furent premièrement écrits en Langue Allemande, par un Fabry d'Hailbrun, & traduits en Latin par L. Surius: fur laquelle version Latine de Surius, ledit Chesneau a fait sa Traduction Françoise, des cinq Livres susdits, imprimés à Paris chez Claude Fremy, l'an 1562; il a traduit de Latin en François quelques Œuvres de M. René Benoît, Angevin, Docteur trèsrenommé à Paris & autres lieux; l'Histoire de l'Eglise Métropolitaine de Rheims \*, (premièrement écrite en Latin par Floard ou Flodoard, Chanoine d'icelle Eglise, en l'an de salut 966,) & depuis traduite en François, par icelui Chesneau, imprimée à Rheims par Jean de Foigny, l'an 1580, in-4°. & contient 57 feuilles. L'Histoire Latine du susdit Flodoard ou Floard n'est encore en lumière, comme nous dirons autre part. Il a traduit de Latin en François, un Discours de Claude de Sainctes, sur les moyens anciennement pratiqués par les Princes Catholiques, contre les sectes, imprimé à Paris chez Claude Fremy, l'an 1563, in-8°. & contient 12 feuilles. Il florissoit à Rheims en Champagne, l'an 1580. Je ne sçai s'il est encore vivant, & n'ai pas connoissance

de ses autres écrits, soit de ses Traductions ou de ses inventions.

\* Le Manuscrit sur lequel Nicolas Chesneau, dit Querculus, a traduit l'Histoire de l'Egisse de Reims, par Flodoard, n'étoit pas complet à beaucoup près. L'Edition Latine, qui sur donnée trente ans après (en 1611) est plus ample de plus d'un quart. Voyez la Présace de l'Edition de Flodoard, par Colvenier, en 1618.

NICOLAS CHESNEAU, Angevin, natif de la Paroisse de Chesses en Anjou, Libraire très-renommé en l'Université de Paris. Il se voit plusieurs Présaces, Epîtres, & autres Discours au devant des Œuvres qu'il a imprimées, desquelles encore qu'il n'en soit l'Auteur, si se trouvent elles mises en son nom. Il mourut l'an 1584. François de Bellesorest le loue fort en son Livre de la Cosmographie au Chapitre d'Anjou, &c. comme aussi il le mérite bien, pour les beaux Livres qui ont été imprimés par sa diligence, & ayant sait les frais d'iceux, aidé de ses amis, car autrement il n'y eût pu satisfaire.

NICOLAS LE CLERC, dit DE JUIGNÉ, Gentilhomme du Maine, issu de la noble maison de Juigné au Maine, & parent de Messieurs de Coulaines, surnommés le Clerc, &c. Il a traduit de Grec en François, la Description des misères & calamités des derniers temps, de la consommation du monde, du Royaume de l'Antechrist, & du second avénement de notre Seigneur Jesus-Christ, &c. le tout écrit premièrement en Grec, par Saint Hippolite, Evêque & Martyr, imprimé à Paris chez Nicolas Chesneau, l'an 1566, & depuis chez Colombel, l'an 1579. Il florissoit sous Charles IX, l'an 1566.

Touchant l'époque du Martyre & le pays de S. Hyppolite, Auteur du Traité de l'Antechrist, voyez les diverses opinions des Savans, recueillies, pag. 203 du Liv. I, Chap. 1 de la Biblioth. Grecque de Jean-Albert Fabrice. Ceux qui reculent le plus sa mort, ne la mettent pas au-delà de l'an 250. (M. DE LA MONNOYE).

NICOLAS CLEREL, Normand, Chanoine de Rouen. Il a écrit un Recueil de ce qu'il prononça en l'Affemblée des Etats

Provinciaux de Normandie, tenus à Rouen le Jeudi vingt de Novembre l'an 1578, imprimé audit an avec le Discours de ce qui s'est passé ausdits Etats Provinciaux de Normandie, &c.

NICOLAS DAVY, (lequel depuis s'est toujours nommé en ses Œuvres Dany, & ne sçai pourquoi il déguisoit ainsi son nom, muant la lettre U, en N, &c.) natif de la ville du Mans, Archidiacre de S. Crespin le Grand, en l'Eglise de Soissons en Picardie, l'an 1580. Il a traduit de Latin en François un Discours de la différence des Esprits, écrit premièrement en Italien, par Seraphin de Ferme, excellent Prédicateur, imprimé à Reims, chez Jean de Foigny, l'an 1581. Il a écrit plusieurs autres Livres, desquels je n'ai pas souvenance à cette heure. Il mourut à Soissons, l'an 1583. Et pour dire encore un mot de cettui-ci nommé Nicolas Davy, je ne sçai s'il étoit honteux que par ce nom l'on connût sa race, ou son extraction, qui étoit de fort basse qualité : ou bien s'il craignoit que se nommant de son propre & vrai nom, il fût reconnu pour un Manceau. Ce qu'il n'a dû faire pour cette raison derniere alléguée: car sans que je me laisse transporter à l'amour que je porte au lieu où j'ai pris mon origine & naissance, j'oserai dire que le Pays du Maine a été de tous temps très-fertil à produire toutes sortes d'hommes vertueux, & excellents aux lettres & aux armes.

NICOLAS DENISOT, natif de la ville & cité du Mans, autrefois Précepteur des trois Sœurs, Princesses en Angleterre, Mesdames Anne, Marguerite, & Jeanne de Seimour. Cettuici a été surnommé le Comte d'Alsinois, & mêmement il a fait imprimer plusieurs Livres sous ce nom, qui n'est que son anagramme, ou nom retourné, car dans ce nom de Nicolas Denisot, vous y trouverez, Conte d'Alsinois. Ce que le Roi François sçut bien entendre quand il dit que ce Comté d'Alsinois n'étoit pas de grand revenu, puisqu'il n'étoit que de six noix, qui étoit un équivoque ou allusion sur ce mot d'Alsinois. Ledit Nicolas Denisot naquit l'an 1515, & étoit issu de l'ancienne &

bien illustre famille des Denisots au Perche, desquels il y en a eu plusieurs de marque, qui se sont pleuz à faire leur demeure au Maine, & entre autres M. le Bailly Dassé, Maître Jean Denisot père dudit Nicolas. De cette maison est encore issu M. Gerard Denisot, natif de Nogen au Perche, Docteur en Médecine à Paris, homme très-docte en Grec & en Latin, & duquel nous ferons mention autre part, ensemble de M. le Président des Esleuz du Mans, lequel s'appelle aussi de ce nom. Mais pour revenir à parler dudit Comte d'Alfinois, il a été estimé fort bon Poëte & Orateur tant en Latin qu'en François, & sur-tout très-excellent à la peinture, principalement pour le crayon. Car auparavant qu'elle fût en si grand usage entre les François, comme elle est dujourd'hui; il étoit estimé le premier de son temps, pour un qui n'en faisoit pas profession autrement que par plaisir. Il sçavoit fort bien écrire, & même la Carte du Maine, gravée en eau forte, est de sa façon, j'entends quant à l'écriture des noms des Paroisses, contenues en celle qui fut imprimée l'an 1529, & encore depuis en l'an 1565. Car celui qui en fit le dessein est Jaques Androuet surnommé du Cerceau, & l'Auteur ou Inventeur d'icelle est Macé Ogier, comme nous avons dit ci-dessus, lorsque nous avons parlé d'eux, en leur rang.Or voici les compositions de Nicolas Denisot, sçavoir est: les Cantiques du premier avénement de Jesus-Christ, imprimés à Paris chez la veuve de Maurice de la Porte, l'an 1553, avec la musique d'iceux; il a recueilli & fait imprimer le Tombeau de Madame Marguerite de Valois, Roine de Navarre, dans lequel il y a plusieurs vers de sa façon, imprimés à Paris chez Michel Fezandat & Robert Granjon l'an 1551; Annotations sur une Ode de Pierre de Ronsard, au Préface desquelles il promettoit de continuer ses Commentaires sur toutes ses Œuvres, mais la mort comme je crois l'en a empêché, & l'a prévenu en cela, comme aussi elle a fait en plusieurs autres siens beaux desseins; il a écrit quelques vers mesurés à la forme des Elegiaques Grecs & Latins, desquels il s'en voit quelques-uns imprimés més avec l'Art Poëtique de Thomas Sebilet, Avocat en Parlement, duquel nous ferons mention ci-après; il a composé une partie des Contes & Discours plaisans, contenus au Livre intitulé Les Nouvelles Récréations de Bonaventure des Periers, comme nous avons dit ci-dessus, parlant de Jaques Peletier du Mans, qui en partie est Auteur dudit Livre, &c. Il a écrit un Livre de Prières à Dieu, imprimé à Paris & autres lieux; il a écrit plufieurs autres Cantiques & Noëls, autre que les susdits, imprimés au Mans. Il mourut à Paris l'an 1559, âgé de quarante-quatre ans, qui sut la même année que mourut son bon maître le Roi Henry II.

<sup>1</sup> Voy. dans le Tom. VI du Baillet, in-4°. au bas de la page 24, la note fur NICOLAS DENISOT\*. La famille des Denisots subsiste encore au Mans. René Denisot, mort au mois de Novembre 1707, y étoit Avocat du Roi. Les Chroniqueurs de la Ville, disent que c'est le Ragotin du Roman Comique. (M. DE LA MONNOYE).

Dans le Ducatiana, pag. 25, il est dit, que Nicolas Denisot, surnommé le Comte d'Alsinois, est l'Auteur des Contes attribués à Bonaventure des Périers. (M. FALCONET).

\* Il étoit de l'ancienne & illustre famille des Denisots au Perche. Jean Denisot, Bailli d'Assé, s'étoit établi dans le Maine. Le titre de Comte d'Assinois étoit l'Anagramme de son nom. Nicolas, dont il est ici question, naquit au Mans l'an 1515. Il passoit pour homme de génie, & eut de son temps la réputation d'être bon Poëte Latin & François. Il sut en liaison avec tous les Auteurs célèbres, ses contemporains, qui lui donnèrent beaucoup de louanges. Il sit quelques vers mesurés & sans rime dans la forme des vers Latins; des vers Elégiaques, Hendécasyllabes, Phaleuques, dont on croit communément que Jodelle sut l'inventeur, mais qui surent essayés avant lui par un Poëte nommé Mousset, qui traduisit l'Iliade & l'Odyssée d'Homère en vers François Hexamêtres. Daubigné, qui nous l'apprend dans la Présace de la seconde Partie de ses Œuvres mêlées, cite ce commencement de la version de l'Iliade, composée vers l'an 1530:

Chante, Déesse, le cuer furieux & l'Ire d'Achillès, Pernicieuse qui sut, &c.

Or, ce ne fut qu'en 1553, que Jodelle donna le premier essai de ses vers non rimés & mesurés. (Voy. Recherches de Pâquier, Liv. VII, Chap. x1). Pâquier soutient en cet endroit, que cette forme de vers vaut mieux que celle de nos vers rimés, & il en cite plusieurs de Denisot, qu'il nomme le Comte d'Alsinois. — Voy. la Bibl. Franç. de M. l'Abbé Goujet, Tom. XIII, p. 4.

LA CR. DU M. Tome II.

NICOLAS LE DIGNE, Champenois, excellent Poëte François entre les modernes. Il a écrit un Discours satyrique, imprimé avec le Livre de François Beroalde de Verville, l'an 1584, chez Timothée Jouan. Il a écrit & composé plusieurs Tragédies Françoises non encore imprimées, sçavoir est Asarcé, Hercules Oëteus, traduite sur le Latin de Seneque, Jepthé, prise du Latin de Georges Buchanan, le plus excellent Poëte de notre temps, laquelle Tragédie de Jepthé ou le vœu, Florent Chrestien a aussi traduite, &c. Il florit à Paris cette année 1584\*.

\*Nous ne trouvons rien, qui nous indique, ni le lieu, ni la date de la naissance de Nicolas le Digne. Le premier Recueil de ses Poësies sut publié en 1601 par les soins de son ami Antoine de la Forest, Ecuyer, Sieur du Plessis, sous le titre de Fleurettes du premier Mélange de Nicolas le Digne, Sieur de l'Espine-Fontenay. On y apprend que le Digne passa au moins toute sa jeunesse à voyager & à se divertir. On lit au Sonnet 52 du Recueil cité, adressé au sieur du Plessis:..

J'ai regretté cent fois, ta Rose, & ma Clélie, Lorsque dessus les sleurs où le Tevron s'esbat, A l'heure que Phœbus modère son esclat, Nous passions doucement notre mélancholie.

Il paroît qu'il exerçoit alors la profession des armes, & ce devoit être environ l'an 1590. Il ditailleurs, qu'il a visité autresois la miraculeuse Chapelle de Lorette; mais de tous ses voyages, tant dans les pays étrangers, que par toute la France, le résultat est selon lui : . .

J'ay faict l'amour en mille lieux; Je ne scaurois dire en ma vie Où je me suis trouvé le mieux...

On voit que, dans ses voyages, il cherchoit à s'instruire par la connoissance des objets particuliers. Passant par la Bourgogne, il s'occupa à examiner la source de la Seine, & il grava son nom sur un rocher qui s'élevoit au-dessus de la source:

Je laisse icy mon nom & ma devise escrite

Dessus ce dur rocher, pour durer longuement,

Promettant de chanter un jour plus diguement

La force de ton cours, ta gloire & ton mérite.

On ne retrouve plus le rocher où il grava son nom; il seroir même dissicile

de déterminer l'endroit où il pouvoit être situé, parce qu'il paroît que, depuis un siècle & demi environ, le terrein sur lequel coule la Seine au sortir de sa source, s'est considérablement abaissé. Un monument, découvert en 1763 au mois de Mars, auroit pu servir à fixer l'ancien lieu de sa source, si le cours d'eau subsistoit encore. Des Paysans trouvèrent en terre, sous des tas de pierres qui avoient servi à quelques constructions, des anciens instrumens de sacrifices, tels que passoires, couteaux, chaudrons, tout-à-fait brisés & rongés par la rouille; ce qu'il y avoit d'entier, étoit une barque de vingt-deux pouces de long, sur douze de large au milieu, la proue terminée par une tête d'oiseau de rivière, assez bien faite; la pouppe avoit eu un gouvernail, qui étoit arraché; sur le pont, conservé en entier, étoient quatre Rameurs, en attitude de gens qui travaillent, le dos courbé & les bras étendus; au milieu un trou quarré, qui avoit servi à placer un arbre, auquel étoit attachée une voile Latine. L'arbre ne se retrouva point, mais la voile étoit entière, de cuivre rouge très-fin & très-souple, sur laquelle la rose des vents avoit été imprimée, & on n'en devoit compter alors que vingt-quatre, à en juget par les lignes qui restoient. Un curieux découvrit ce monument singulier, & peut-être unique, & l'acquit dans le moment où des Chaudronniers alloient l'acheter pour le fondre. Il a passé depuis dans le Cabiner de M. de Bourbonne, Président-à-Mortier au Parlement de Dijon. La sorme du petit bâtiment, & celle des deux petits Rameurs qui restent, quoiqu'assez correcte, n'a rien de l'élégance du style Grec, ni de la régularité des ouvrages Romains dans ce genre, de sorte qu'on peut regarder ce monument comme vraiment Gaulois, & des-lors tres-rare; il doit remonter à une haute antiquité, & probablement, c'est une offrande que les anciens Commerçans ou Navigateurs sur la Seine étoient venus apporter à sa source, lorsqu'il étoit d'usage de placer une divinité particulière à l'origine de chaque fleuve. Ce fait, qui peut intéresser l'Histoire Littéraire de la Navigation Françoise, n'étant consigné dans aucun Ecrit public, est rapporté ici pour que la mémoire ne s'en perde pas, & que l'on sache un jour où retrouver un monument si précieux dans son espèce.

Revenons à Nicolas le Digne. Après avoir porté les armes & voyagé long-temps, il changea d'état, & devint Ecclésiastique. Dans une Edition de quelques-unes de ses Œuvres, faite en 1614, il est désigné sous le titre de seu M. le Digne, vivant Prieur de Conde & de l'Enfourchure. Sans doute qu'alors ses occupations devinrent plus sérieuses, on en peut juger par l'Ouvrage qui a pour titre: La Couronne de la Vierge Marie, dédiée en 1610 à Marie de Médicis, mère de Louis XIII. Ce sont des Sonnets pour chaque grain de Chapelet, & des Hymnes ou Poëmes pour chaque sère de la Vierge, avec une Paraphrase des sept Pseaumes de la Pénitence, dont Nicolas Bourbon a fait l'éloge.

Voy. la Biblioth. Françoise de M. l'Abbé Goujet, Tom. XIV, pag. 140.

NICOLAS DURAND, surnommé VILLEGAGNON, Vice-Amiral de Bretagne & Chevalier de Malthe, ou de l'Ordre de S. Jean de Hierusalem, l'an 1557, natif de Provins en Brie, près la Comté de Champagne \*. Il a écrit une Réponse aux Libelles & injures publiées contre lui, imprimée à Paris chez André Wechel, l'an 1561; Traité de la Guerre de Malthe, & de l'issue d'icelle, faussement imputée aux François, imprimé à Paris par Charles Estienne, l'an 1553. Il florissoit en l'an 1557, sous Henry II, du temps duquel il sit le voyage ès Terres-Neuves: plusieurs ont écrit sa vie, & entre-autres un nommé Richier, &c.

\* Le Chevalier de Villegaignon fut un de ces hommes singuliers, dont le caractère mérite encore plus d'attention que les Ecrits. Il naquit à Provins en Brie, ou plutôt au Château de Villegaignon, qui n'en est qu'à trois lieues. Il étoit brave, spirituel, entreprenant, sachant se servir de sa plume comme de son épée ; il fut de l'expédition de Charles-Quint contre Alger, en 1541, dont il écrivit la Relation, qui fut imprimée à Paris en 1542, in-8°. En 1548, il passa en Ecosse avec quantité de Gentilshommes François, qui allèrent défendre ce Royaume de l'invasion des Anglois. En 1551 il contribua beaucoup à la défense de Malthe, assiégée par les Turcs. Ayant été fait ensuite Vice-Amiral de Bretagne, il conçut des projets de fortune & d'établis-1ement en Amérique, qu'il parvint à exécuter en partie, avec des ruses qui ne tont plus dans le caractère François. Il feignit d'être Calviniste, pour gagner la confiance de l'Amiral de Coligny, &, par sa protection, il obtint du Roi Henri II, deux vaisseaux armés, & dix mille livres pour les premiers frais de la Colonie qu'il devoit établir au Bresil. Il quitta les côtes de Normandie le 12 Août, & arriva à Rio Janeïro le 10 Décembre 1555. Il avoit emmené avec lui des Ministres de la Religion Réformée, & tout son équipage étoit presque composé de Protestans. Il écrivit même, par le retour des vaisseaux qui l'avoient transporté en Amérique, à Calvin, de lui faire passer encore quelques Ministres, & il lui envoya, entr'autres, Jean de Lery, dont nous avons parle plus haut. Il fit paroître d'abord beaucoup d'attachement pour la nouvelle. Réforme, il célébra la Cène publiquement avec les Ministres Réformés; mais il n'agissoit pas de bonne soi avec eux : ils s'en apperçurent, firent quelques mouvemens séditieux; Villegaignon les renvoya; mais avant leur départ il leur fit leur procès, qu'il remit au maître du vaisseau, avec ordre de donner la cassette où il étoit ensermé, au premier Gouverneur ou Juge du port où ils aborderoient; qu'il exhortoit à faire brûler les quinze passagers qu'il lui désignoit, comme des Hérétiques révoltés. Heureusement ces papiers tombèrent entre les mains d'Officiers Protestans, auxquels la conduite de Villegaignon parut abominable. Calvin en fut informé; il écrivit avec chaleur contre ce procédé; Villegaignon y répondit. La guerre de plume fut très-vive; pendant ce temps l'établissement du Bresil ne réussissant pas au gré du Chevalier, il en partit avec ses meilleurs essets, revint en France, où il trouva le moyen de persuader au Connétable de Montmorenci, que jamais il n'avoit été dans les opinions des Novateurs; il donna même des désis publics à Calvin; ensin il parvint à regagner la consiance de son Ordre, dont, en 1568, il sut Ambassadeur en France, jusqu'en 1570, qu'il quitta cette charge, pour raison d'infirmités. Il mourut peu après à sa Commanderie de Beauvais, près de Nemours. Du Verdier a donné un Catalogue assez de ses Ecrits, qui sont voir qu'il étoit mauvais Controversiste. — Voy. encore les Mémoires de Niceron, Tom. XXII.

NICOLAS ELLAIN, Parisien, Poëte Latin & François \*. Il a écrit un Discours Panégyrique, sur la réception & entrée de Messire Pierre de Gondy, Evêque de Paris, l'an 1570, le neuvième jour de Mars, imprimé à Paris par Denys du Pré, audit an 1570. Il a davantage écrit quelques Sonnets & autres Poësies, imprimées à Paris chez Vincent Sertenas, l'an 1561, auquel temps il florissoit audit lieu.

\*Ellain, ayant achevé ses études, suivit le Barreau, qui eut pour lui peu d'attraits, à en juger par le Sonnet qui commence: Étre au Palais à me rompre la tête. . . Il quitta la chicane pour suivre les Muses, qui l'amusèrent davantage, mais qui l'enrichirent moins. Ses vers sont faciles, & on peut le laisser au rang moyen dont il se contentoit.

Voy. la Bibl. Françoise de M. l'Abbé Goujet, Tom. XIII, pag. 81.

NICOLAS FAVIER, natif de Troye en Champagne, Conseiller du Roi aux Enquêtes à Paris, fils de Nicolas Favier, Conseiller en Parlement, &c. Il a écrit un Discours en vers François, sur la mort de Messire Gaspard de Colligny, Amiral de France, imprimé à Paris l'an 1572. Il florit cette année 1584. Je n'ai pas connoissance de ses autres compositions Latines ou Françoises.

NICOLAS LE FEBVRE, natif de Falaise en Normandie, frère puinéde Guyle Febvre sieur de la Boderie, &c. (comme nous avons dit ci-dessus,) tous deux hommes très-doctes ès Langues. Cettui-ci nommé Nicolas, il a traduit de Latin en François le

docte Livre de Jean Pic, Comte de la Mirandole en Italie, traitant de la Création du Monde en sept jours, lequel il intitule du mot Grec Heptaplus, imprimé à Paris l'an 1579, avec l'Harmonie du Monde, traduite par Guy le Febvre son frère \*. Il florit à Paris cette année 1584, quant à Nicolas le Febvre Parisien, Conseiller du Roi ès Eaux & Forêts 1, &c. jeune homme fort docte en Grec & Latin aussi bien que le sussition en ferons mention autre part, de quoi j'ai bien voulu avertir les lecteurs, de peur que les noms semblables de l'un & de l'autre, ne les sissent méprendre.

\* NICOLAS, frère du favant Guy le Févre de la Boderie, aida beaucoup son frère, dans le travail qu'il avoit entrepris pour l'Edition de la Polyglotte d'Anvers, en 1570, & passa quelque temps avec lui dans les Pays-Bas, à ce sujet, ce qui prouve qu'il étoit habile dans les langues Orientales. Outre l'Ouvrage cité par les deux Biblothécaires, on a de lui un petit Traité Latin sur l'étude des langues Orientales, Paris, in-4°. 1588. On trouve encore dans le Recueil des Pocsies de son frère Guy, deux pièces de vers de sa façon, très-médiocres, la première qui a pour titre Fantaisse sur le tombeau de Pierre le Févre de la Boderie; la seconde, Ode en saveur de la Galliade de Guy de la Boderie.

Voy. les Mémoires de Niceron, Tom. XXXVIII, pag. 313, & la Bibl. Françoise de M. l'Abbé Goujet, Tom. XIII, Art. Gui le Fevre de la Boderie.

<sup>1</sup> Ce Nicolas le Fevre, Parissen, qu'en 1584 La Croix du Maine appelle jeune homme, avoit alors quarante ans. (M. DE LA MONNOYE).

NICOLAS I FILEUL, natif de la ville de Rouen en Normandie, lequel s'appelle en Latin Nicolaus Fillelius Quercetanus, &c. & duquel la devise est, Fatis contraria fata rependens, &c. homme fort docte & très-excellent Poëte Latin & François. Il a écrit en vers alexandrins, un Poëme François, qu'il intitule les Théâtres de Gaillon en Normandie, imprimé à Rouen l'an 1566, par Georges Loiselet. La Tragédie d'Achille, laquelle il sit représenter & jouer publiquement au Collége de Harcourt à Paris, le vingt-unième jour de Décembre l'an 1563, imprimée à Paris chez Thomas Ricard, audit an 1563, in-4°. & contient huit feuilles; la Coronne de Henry le victorieux Roi de Polongne, imprimée à Paris chez Gabriel Buon l'an 1573,

in-4°. & contient six seuilles. Il a écrit plusieurs autres Tragédies Latines & Françoises, lesquelles ne sont encore en lumière. Il florissoit à Paris au Collège de Harcourt, l'an 1563. Je ne sçai s'il est encore en vie.

La Croix du Maine qui écrivoit FILEUL, prononçoit FILEUIL, de la même manière qu'on écrivoit Deul, Écueul, & qu'on prononçoit Deuil, Ecueil, &c. (M. DE LA MONNOYE).

\* Les Théâtres de Gaillon, que La Croix du Maine appelle un Poëme François, ne sont autre chose que deux pièces de Théâtre de Filleul, réunies sous ce titre: l'une est une Tragédie intitulée Lucrece: l'autre une Comédie, qui a pour titre, Les Ombres. Ces deux pièces surent représentées à Gaillon devant le Roi Charles IX.

NICOLAS FLAMEL, natif de Pontoise, à sept lieues de Paris, ancien Poëte François, Ecrivain ou Maître d'Ecriture, Peintre & Philosophe, Mathématicien & Architecte, & surtout grand Alchimiste (comme l'assurent aucuns 1). Il a écrit un Sommaire Philosophique, contenant plusieurs secrets de l'Alchimie ou Pierre Philosophale, imprimé à Paris avec les trois Traités de la transformation métallique, chez Guillaume Guillard, l'an 1561, avec les Préfaces de Jaques Gohorry, Parisien, lequel a discouru amplement dudit Flamel, comme aussi ont fait plusieurs Philosophes de notre temps, desquels la plus grande partie croyent (ou pour le moins ils s'étudient de le persuader aux autres) que ledit Flamel avoit ce don, de sçavoir faire la Pierre Philosophale, & qu'il ne se pouvoit faire autrement, vu les fondations, les superbes édifices, & autres choses de remarque qu'il a faires en son temps. Car quelquesuns ont laissé par écrit, qu'il étoit riche de plus de quinze cent mille écus, outre les aumônes, dotations, & autres dons immenses qu'il fit, tant au Cemetiere des Imnocents à Paris, à Sainte Genevieve des Ardents, & à S. Jaques de la Boucherie, (auquel lieu il est à demi de relief, avec son écritoire au côté, & le chaperon sur l'épaule). Mais afin de dire ce que plusieurs anciens maintiennent, & assurent être véritable, touchant les grands biens & richesses dudit Flamel, & ce qui le rendit si renommé

( )

pour ses facultés: ce fut qu'ileût la dépouille des plus riches Juifs qui furent chassés de Paris en son temps, avec lesquels (encore, qu'il fût Chrétien) il avoit intelligence, & succéda à leurs biens pour la plus grande partie, car il avoit connoissance de ceux qui étoient redevables ausdits Juifs, lesquels il eût accusés au Roi, ou bien à ceux qui en avoient la confiscation : mais il se contentoit de partager avec les créditeurs & redevables aux Juifs, sans les découvrir ou encuser. Et pour que l'on n'eût connoisfance de cela, il feignit avoir trouvé la Pierre Philosophale: & de peur que l'on ne fit trop diligente information de ces choses, il s'adonnoit à bâtir & fonder des Eglises, afin que l'inimitié que on lui eût pû porter, cessat en son endroit : qui étoit un bon moyen de se sauver, & principalement entre les Parisiens, qui sont tant addonnés à la dévotion. Voilà ce que j'en ai pû apprendre, mêmement de ceux qui ont fait la plus grande profession de cette Philosophie, & entre-autres de M., de Spay, Gentilhomme du Maine, nommé Pierre Hoyau, homme de bien, & lequel n'a jamais abusé ou trompé aucun en cet art, se contentant de son étude particulière en cette science, & autres curiosités émerveillables, touchant les choses naturelles. Pour revenir à parler dudit Flamel, il est Auteur du Livre intitulé la transformation des métaux (selon que plusieurs en ont opinion). Ce Livre se voit écrit à la main en plusieurs Bibliothèques, & entre-autres en celle de M. de la Richardiere, demeurant en la maison de M. de Clermont, &c. lequel se commence ainsi.

Je te veux premièrement montrer la nature de tous métaux, &c.

Ledit Nicolas Flamel florissoit en l'an de salut 1393, & l'an 1409. Il est enterré au Cemetiere des Innocents à Paris, avec sa semme nommée Perronnelle: auquel lieu se voit un Tableau peint en huile, rempli de plusieurs sigures, qui servent comme d'Enigmes, pour vouloir montrer la connoissance qu'il avoit de la Pierre Philosophale, &c. Celui qui a écrit la Présace aux Lecteurs, imprimée au devant du Livre de Roch le Bailly, sieur

de la Riviere, Médecin en Bretagne, intitulé le Demosterion, &c. fait ample mention dudit Flamel, ensemble Jaques Gohorry, & Gilles Corrozet.

<sup>1</sup> Naudé, pag. 341 de son Mascurar, conte l'histoire des richesses de Flamel, à-peu-près comme La Croix du Maine, avec cette dissérence que, sans prendre garde que Flamel, selon tous les Auteurs qui en ont parlé, vivoit encore au commencement du quinzième siècle, il le met sous Philippe Auguste, mort l'an 1223. Borel, en deux ou trois endroits de son Trésor Gaulois Alphabétique, savoir, pag. 157, 543 & 588, parle fort consusément de Flamel. Mais le plus ridicule de tous, est le nommé LA MARTINIERE, qui, dans son Livre intitulé le Tombeau de la Folie, ou le Chymique ingénu, veut que ce soit Flamel lui-même, qui ait fait imprimer son Traité de la Transformation Métallique, comme si en 1409, ou, selon d'autres, en 1413, temps de la mort de Flamel, l'Imprimerie eût été connue. (M. DE LA MONNOYE).

\* On fait que les Alchimistes prétendent très-sérieusemant que Nicolas Flamel, qui étoit arrivé à la perfection du grand œuvre, & avoit trouvé le secret admirable de l'Elixir de vie, ou du breuvage d'immortalité, vit encore dans un canton ignoré de l'Asie, où il jouit d'une santé inaltérable. Quoi qu'il en soit de cette prétention, & des événemens sabuleux qu'ils débitent pour l'accréditer, il est certain que si Flamel, pour s'approprier une partie des richesses des Juiss, & en jouir tranquillement, sut persuader à ses contemporains qu'il avoit trouvé la pierre philosophale, il en savoit beaucoup plus qu'eux. Nous avons vu, il y a peu de temps en France, un homme singulier, qui a fixé sur lui l'attentiou pendant un moment, & qui n'étoit pas fâché qu'on le soupçonnât d'avoir ce secret merveilleux. Il avoit d'ailleurs beaucoup de connoissances, qu'il devoit à la Chimie en grande partie. Cet homme se faisoit appeler ici le Comte de S. Germain.

NICOLAS DES GALARS, dit GALASIUS, Ministre à G. Pan 1560 ou environ. Il a traduit plusieurs Livres François de J. Cal. en Langue Latine, desquels fait mention Symlerus.

'Il faut joindre à cet Article ce que La Croix du Maine avoit très-malapropos transféré à la fin de la lettre N, en ces termes: N. des Gallars, Ministre de l'Eglise des François en la ville de Londres en Angleterre, a écrit en Latin, & depuis traduit en François la sorme de police Ecclésiastique, instituée à Londres en l'Eglise des François, imprimée l'an 1561, auquel temps il saisoit sa demeure & résidence en ladite Ville de Londres. — C'est en esset, comme le prouve sort bien Bayle, au mot Gallars, le même Ministre qui passa de Genève à Londres, & de Londres se rendit au Colloque de Possiy.

LA CR. DU M. Tome II.

L'orthographe la plus correcte de ce nom, est, en François, des Gallars, en Latin Gallas IUS. (M. de la Monnoyé).

N. des Gallars passe pour être Auteur de l'Histoire Ecclésassique des Eglises Résormées, conjointement avec Bèze. Il est fait mention de lui dans cette Histoire, Liv. II, pag. 137, comme Ministre de Genève, envoyé à Paris, & pag. 490, dans la Table, il est dit: des Gallars, dit de Saule; pag. 603, Liv. IV, de Bèze & des Gallards en conférence avec Montluc & Despenses; on trouve quelques particularités qui le concernent dans le Dictionnaire de Bayle, au mot Gallars. (M. Falconet).

NICOLAS GAULTHIER, dit GALTHERUS, natif de la ville de Sablé au Maine, à dix lieues de la ville du Mans, Docteur en Théologie. Il a écrit plusieurs Sermons, & autres Livres tant en Latin qu'en François. Il florissoit sous Charles IX. J'entends qu'il est mort, mais je ne sçai pas en quelle année\*.

\* Il fut Fondateur des petites Ecoles de Sablé, comme le dit Ménage, pag. 267, sur la vie de Guillaume son père.

NICOLAS GODIN, Docteur en Médecine. Il a traduit de Latin en François la pratique de Maître François de Vigo , imprimée à Paris l'an 1531, & à Lyon aussi.

- <sup>1</sup> Ce n'est pas François, c'est Jean de Vigo que s'appeloit l'Auteur de la Chirurgie, traduite de Latin en François par Nicolas Godin\*. Jean de Vigo, Génois, étoit Chirurgien de Jules II. (M. de la Monnoye).
- \* Je trouve dans les Ecrits de feu M. Falconet le titre suivant (n°. 7450): La Chirurgie Militaire, par Nicolas Goddin, traduite par Jacques Blondel, Anvers, 1548, in-12.

NICOLAS DE GONNESSE, Maître ès Arts & en Théologie l'an 1401. Il a achevé de traduire de Latin en François, les deux derniers Livres de Valere le Grand, duquel les sept premiers avoient été premièrement traduits, du temps de Charles V Roi de France, l'an 1364, ou environ, par Maître Simon de Hesdin, Théologien, (duquel nous ferons mention ci-après), imprimés à Lyon sur le Rhône, l'an 1485, in-fol. de grand papier, & contient 220 feuilles de caractères bâtards, par Mathieu Husz. Ledit Nicolas de Gonnesse acheva de traduire ledit Livre, en l'an susdit 1401, par le commandement

de M. le Duc de Berry & d'Auvergne, Comte de Poissou, &c. à la Requête de Jaquemin Coveaux son Trésorier, l'an susdit 1401.

La Traduction de Nicolas de Gonnesse, comme en fait foi l'ancien Manuscrit, cité, pag. 253 du Menagiana, Tom. I, commence par le 5° Chap. du VII° Liv. d'où il s'ensuit qu'il n'est pas vrai, ni que Nicolas de Gonnesse ait traduit les trois derniers Livres entiers, comme du Verdier le donne à entendre (au même mot) ni que Simon de Hesdin ait traduit entièrement les sept premiers, comme le donnent à entendre La Croix du Maine & du Verdier. Suivant le même Manuscrit, le nom de Jaquemin Couraux est plus correct que celui de Jaquemin Coveaux. (M. DE LA MONNOYE).

NICOLAS LE GRAND, Parisien, Docteur en Médecine à Paris, Conseiller & Médecin du Roi de France Henry III. Cettui-ci étoit l'un des plus doctes Médecins de Paris, & avoit telle vogue & pratique, qu'il amassa une infinité de biens par son art & profession de Médecine: car j'ai entendu que l'inventaire de ses biens se montoit à deux cent mille écus. Je n'ai point vu de ses compositions Françoises, sinon plusieurs consultations & receptes, non encore imprimées, & quant à ses Latines, j'en ferai mention autre part. Il mourut à Paris d'une hydropisse ou enslure d'eaux, le samedi vingt-quatrième jour de Septembre, l'an 1583, âgé de soixante-trois ans, & sut enterré fort solennellement, le Lundi ensuivant, en l'Eglise de S. Severin à Paris, assissé d'un fort beau convoi, & de personnes tous de marque, qui étoient en nombre infini.

NICOLAS DE LA GROTTE, Valet de Chambre & Organiste du Roi de France Henry III. Il a mis en musique les Chansons de Pierre de Ronsard, Philippes des Portes, Jean-Antoine de Bayf, de Syllac, & autres excellents Poëtes François, imprimées à Paris par Adrian le Roy & Robert Ballard, frères, l'an 1570. Il a écrit & composé plusieurs autres choses en musique, desquelles je n'ai pas connoissance. J'oserai assurer que l'anagrame, qui a été si heureusement fait par Jean Dorat, Poëte du Roi, sur le nom dudit sieur de la Grotte, est tout divin & fatal, (s'il faut ainsi parler) lequel est tel, Nicolaus Grotus. Tu sol

organicus. Car tous ceux qui ont eu cet heur, de l'ouir jouer de l'épinette, & sur les Orgues & autres Instrumens de musique, témoigneront avec moi, qu'il est bien difficile d'en trouver une en notre siècle, qui soit plus parfait & accompli en cet art, & suis en doute s'il s'en trouvera jamais un qui le passe en douceur de jeu, en délicatesse de main, & prosondité de musique, & connoissance de son art, & qui puisse donner un si bel air, & son agréable à son jeu, comme il fait, sans vouloir ici ôter l'honneur dû à ceux qui excellent en cette science. Si ce que je viens de dire n'est véritable, & trouvé tel des autres, je dirai qu'ils sont jaloux de lui, pour ses perfections, ou bien incapables d'en donner leur jugement. Il florit à Paris cette année 1584.

NICOLAS DE GROUCHY, Normand, dit GRUCHIUS, homme très-docte, grand Philosophe, & bien versé en la connoissance des sciences humaines. Il a traduit de Latin en François, l'Histoire des Indes de Portugal, contenant comme l'Inde a été découverte, par le commandement du Roi Emanuel : ensemble la guerre que les Portugais ont faite, pour la conquête d'icelles, par Fernand ou Ferdinand Lopez Espagnol, imprimée à Anvers l'an 1576, in-4°. Elle se vend à Paris chez Jean Parent. Il florissoit l'an 1555. Roland Pierre loue sort ledit de Grouchy en sa Traduction de Theodorite. Je serai mention de ses écrits Latins autre part \*.

.\* Il mourut l'an 1572.

NICOLAS DU GUERNIER, (C'étoit son vrai & unique nom) Normand, Poëte Latin & François, l'an 1536. Jeans le Blond, d'Evreux, le loue fort en son Livre, qu'il a intitulé le Printemps, imprimé audit an 1536.

NICOLAS HAUVILLE, Il a mis en lumière un Discours en vers François, de la présentation de Messeigneurs les enfans de France, par Madame Alienor, avec l'accomplissement de la paix & prosits du mariage, &c. imprimé.

NICOLAS DE HERBERAY, Sieur des Essars, Gentilhomme Picard, Commissaire ordinaire de l'Artillerie du Roi \*. C'étoit le Gentilhomme le plus estimé de son temps pour parler bien François, & pour l'art oratoire. Il a traduit d'Espagnol en notre langue, un Traité de l'honnête & pudiq amour d'Arnalte & Lucenda, autrement intitulé, l'amant mal traité de son amie. imprimé à Paris chez Vincent Sertenas, l'an 1541 \*\*; il a traduit PHistoire de Josephe. (Paris, Etienne Grouleau, 1557); il & traduit d'Espagnol en Francois, plusieurs Livres d'Amadis de Gaule, imprimés à Paris par diverses fois \*\*\*. Il florissoit sous Henry II, l'an 1555 1. Sa devise Espagnolle étoit telle, Acuerdo olvido, qui est à dire en François, Souvenir & oublier, ce que les Latins diroient, Memor oblivio: & ce qui m'a fait employer ces choses en ce lieu, c'est pour avoir vu que plusieurs, (mêmement de ceux qui pensent bien entendre la Langue Espagnolle) ne sçavoient pas interpréter cette devise.

- \* Il n'est connu que par ses Ouvrages: il y prend les qualités de Commissaire ordinaire de l'Artillerie du Roi, & Lieutenant en icelle, ès Pays & Gouvernement de Picardie, de Monsieur de Brissac, Grand-Maître & Capisaine Général d'icelle Artillerie.
- \*\* Outre l'Edition d'Arnalte & de Lucenda, rapportée par La Croix du Maine, & celle de Lyon, 1550, citée par du Verdier; il y en a une autre de Lyon, 1570, à l'Ecu de Milan, in-16. avec la Traduction Italienne de Bartholomeo Marassi Fiorentino.
- \*\*\* Il n'a traduit que les huir premiers Livres d'Amadis, par ordre du Roi François I, qui mourut en 1547, dans le temps qu'Herberay achevoit le huitième Livre. Les seize autres ont été continués par dissérens Auteurs, & n'ont été achevés d'imprimer qu'en 1615. Cette Traduction sit beaucoup d'honneur au sieur des Essards "On peut, dit Pâquier, Recherches, Liv. VII, Chap. 5, pag. 702, " ceüillir dans ce Roman toutes les belles sleurs de notre langue "Françoise. Jamais Livre ne sut embrassé avec tant de saveur que cestuy "l'espace de vingt ans, ou environ: & néantmoins la mémoire en semble pêtre aujourd'hui évanouie ". De Herberay mourut l'an 1552, comme il paroît par une Epître d'Etienne Pâquier, qui est à la tête de la Traduction du neuvième Livre d'Amadis, par Claude Colet, imprimée en 1553, dans laquelle il marque qu'il étoit mort depuis peu de temps; ainsi La Croix du Maine prolonge mal-à-propos sa vie jusqu'à 1555. Ceux qui ne sauront pas

la bévue d'un Allemand, touchant la devise Acuerdo Olvido, la trouveront dans la Première Journée de l'Hexaméron Rustique de la Mothe le Vayer.

Voy. les Mém. de Niceron, Tom. XXXIX, pag. 203.]

Guillaume Rouillé, que d'autres nomment Roville, ou Rouville, fameux Imprimeur à Lyon, y imprima, en 1557, in-4°. un Dialogue Italien, intitulé: Ragionamento Havuto in Lione da Claudio de Herberé, Gentilhuomo Franzese, e da Alessandro de Gli Uberti Gentilhuomo Fiorentino sopra Alcuni Luoghi del cento Novelle del Boccaccio, sans qu'on y trouve quoi que ce soit qui fasse connoître, si ce Claude étoit sils, ou, en quelque degré que ce sût, parent de Nicolas. (M. DE LA MONNOYE).

NICOLAS HOUEL, ou bien HOEL, Bourgeois de Paris, autrefois Marchand Apothicaire en ladite ville, & maintenant premier Inventeur, Intendant & Gouverneur de la Maison de la Charité Chrétienne, établie à Paris l'an 1578, &c. duquel la devise est Scopus vitæ Christus, &c. Il a écrit un Traité de la peste, auquel il est amplement discouru de l'origine, cause, préservation & curation d'icelle, avec les vertus & facultés de l'électuaire de l'œuf, duquel jadis souloit user l'Empereur Maximilien, le tout imprimé à Paris, chez Galiot du Pré, l'an 1573, in-8°. en 5 seuilles; Traité de la Thériaque & Mithridat, contenant plusieurs questions générales & particulières, avec un entier examen des simples médicamens qui y entrent : le tout divisé en deux Livres par ledit Houel, imprimés à Paris in-82. l'an 1573, & contiennent 20 feuilles; l'Histoire de la Roine Arthemise, écrite en prose, divisée en quatre Livres, laquelle il a depuis réduite en quartons, de peintures de blanc & noir, façonnées par les plus rares Peintres de France & d'Italie, accompagnée de plusieurs vers François, servants d'explication à ladite Histoire, composés par les plus excellents Poëtes de notre temps. Cette Histoire n'est encore en lumière; elle se voit au cabinet dudit Nicolas Hoüel : laquelle il a composée par le commandement de la Roine mère du Roi, & a fait une dépense infinie, & presque incroyable, pour rendre cette Histoire parfaite & accomplie de tous points : Je ne sçai pas quelle récompense il a reçu pour ses travaux, mais je seai bien qu'il y a employé la plûpart de son industrie, & de ses moyens; Avertissement & Déclaration, de l'institution de la maison de la Charité Chrétienne, établie ès Fauxbourgs de S. Marceau à Paris, l'an 1578, avec plusieurs saintes Exhortations, &c. le tout imprimé à Paris chez Pierre Chevillot, l'an 1580; l'Histoire des François, non encore imprimée. Il a écrit un abrégé de ladite Histoire, contenant les vies de chacun Roi de France, avec leurs visages, ou ressemblances, tirées après le naturel, & avec les Descriptions des batailles qu'ils ont données, le tout en taille douce. Ce Livre n'est encore imprimé. Il florit à Paris cette année 1584, âgé de 60 ans ou environ.

Le P. le Long, dans sa Biblioth. Histor. de la France, n°. 6500, a conjecturé que l'Abrégé de l'Histoire Françoise, avec les Essigies des Rois jusqu'à Henri III, par H. C. étoit peut-être l'Abrégé de cette même Histoire, rapporté ici par La Croix du Maine, entre les Ouvrages de Nicolas Houel. On croit qu'alors H. signifieroit Houel; mais que signifiera C, & pourquoi cet Auteur, si c'est Nicolas Houel, aura-t-il supprimé son nom propre? (M. DE LA MONNOYE).

NICOLAS DE HOUSSEMAINE, Docteur Régent en l'Université d'Angers. Il a écrit un Traité ou régime singulier contre la peste, imprimé avec le Livre de M. Jean Goëurot, intitulé le sommaire entretenement de vie.

NICOLAS DE HUS, Sieur D'Annery, près de Metz en Lorraine. Il a écrit un Recueil d'Histoires, desquelles fait mention Richard de Wassebourg en ses Antiquités de la Gaule Belgique.

NICOLAS JACOB, Austrasien. (Je ne sçai si c'est un nom supposé & contresait). Il a traduit de Langue Allemande en François, un Livre intitulé Diette Impériale, ou Ordonnances & résolution de l'Empereur, & des Etats du S. Empire, délibérée & arrêtée, en la dernière journée tenue à Spire, l'an 1570. Plus la forme de Capitulation, l'ancien Droit des Reitres, l'Ordonnance & Discipline Militaire renouvellée, les articles établis pour l'Infanterie, pour la sacrée Majesté de l'Empereur

& lesdits Etats. le tout conte

& les de deux cens articles, imprimés à Paris chez André Wechel in-8°. l'an 1571, & contient 18 feuilles.

NICOLAS LEONIQUE , Poëte François & Orateur. Il a traduit d'Italien en prose Françoise, les questions problématiques d'amours, imprimées chez Nicolas de Bruges \*.

LÉONIQUE, ou LAONIQUE, & NICOLAS, sont un seul & même nom, comme en Grec Aránizos, Anánizos, Nicolane, & Ricolane, sont synonymes. Le nom de famille de cet Auteur étoit Thomæus, en Italien Thomeo, & de-là Thomé, nom d'une famille considérable à Lyon. Nous avons de Leonicus Thomæus, mort à Padoue au mois de Mars 1531, Questiones aliquot naturales cum amatoriis problematibus viginti. Il n'a écrit qu'en Latin, point en Italien, quoique ce fût sa langue naturelle, & bien moins en François, qu'il ne savoit pas. Quelques-uns de ses Ouvrages, comme ses trois Livres de varià Historià, & ses vingt Problèmes d'amour ayant été traduits de Latin en Italien, l'ont été ensuite d'Italien en François. Le nom de l'Imprimeur, Nicolas de Bruges, ou de Burges, paroît supposé. (M. de la Monnoye).

\* On trouvera le détail de ses Ouvrages dans la Biblioth. insima Latin. par Fabricius, Tom. IV, pag. 788, où il est dit que Léonique mourut à trentesept ans, en 1533. Bayle le fait mourir à soixante-quinze ans; mais toujours dans cette même année. La date de sa mort est aussi la même dans les Annales de Sponde, dans l'Index Chronolog. de Bulchocer, &c. Mais M. le Duchat a rectisée cette date dans ses notes sur le 24° Chap. du Liv. I de Rabelais (note 2°) d'après un passage d'une lettre écrite par le Bembe, le 28 Mars 1531, dans laquelle il mande à son ami que Léonique venoit de mourir. Il nostro Buon messer Leonico, l'altro di sine sua vita.

NICOLAS DE LEUZE, dit DE FRAXINIS, Docteur en Théologie. Il a traduit de Latin en François, la Description du voyage de Hierusalem, imprimée à Anvers l'an 1576.

NICOLAS DE LIVRE, Seigneur DE HUMEROLLES. Il a traduit d'Italien en François, le Discours du tremblement de terre, de Lucio Maggio, Gentilhomme Bolongnois, fait en forme de Dialogue, &c. imprimé à Paris chez Denis du Val, l'an 1575.

J'ai vu un Exemplaire du Livre de la Précellence de la langue Françoise, par Henri Etienne, où Nicolas de Livre, autresois Maître de cet Exemplaire, avoit

avoit marqué de sa main divers termes, tant de guerte que de Fauconnerie, dont il disoit avoir appris l'intelligence à l'Auteur. (M. DE LA MONNOYE).

NICOLAS MARTIN, Musicien, demeurant en la Cité de S. Jean de Morienne en Savoye, l'an 1556. Il a composé des Noëls, & plusieurs Chansons, tant en Langue Françoise que Savoisienne, avec les notes de musique, imprimées à Lyon chez Macé Bonhomme, l'an 1556. Le commencement de ces Chansons est tel, Bellas je me suy mochiaz par voz beysier.

NICOLAS MELLIER, Avocat en la Sénéchaussée & Siège Présidial de Lyon. Il a écrit une sommaire explication de l'Edit du Roi, par lequel il ordonne que dorénavant les mères ne succèdent à leurs enfans, ès biens provenus du côté paternel, mais seulement ès meubles & conquêts, provenus d'ailleurs, imprimée à Paris par Gervais Mallot, l'an 1576, in-8°. & contient six seuilles. Il florissoit à Lyon, l'an 1572.

NICOLAS DU MONT, natif de la ville de Saumur en Anjou, Correcteur de Livres en l'Université de Paris, homme docte, & extrémement laborieux. Cettui-ci encore qu'il n'eût rien mis par écrit, mérite pour la peine & diligence qu'il prend à l'impression des bons Livres, d'être mis en ce rang. Il a conduit & dressé la meilleure partie des copies & ouvrages, qui se sont imprimés en ladite ville de Paris, depuis douze ou , quinze ans en ça, en toutes langues & professions, & encore y est aujourd'hui tellement occupé, que malaisément lui est-il loisible de respirer, comme sçavent tous ceux qui le connoissent. Il a toutefois écrit à heures dérobées les Traités qui s'ensuivent. Discours sommaire du règne de Charles IX, Roi de France très-Chrétien. Ensemble de sa mort, & d'aucuns de ses derniers propos, imprimé par Jean de Lastre, 1574; Avertissement venu de Rheims, du Sacre, Coronnement & Mariage de Henry III très-Chrétien, Roi de France & de Pologne, avec un Epithalame, imprimé par Denis du Pré 1575; Salutation à la Roine de France Loyse de Lorraine, sur son arrivée & bien-

venue à Paris, le 27 de Février 1575, imprimée par Denis du Pré en ladite année; la nouvelle conquête des villes de Thunis & de Biserte; faite sur les Turcs & Mores, par le Seigneur Dom Jouan d'Austrie, au mois d'Octobre dernier, imprimé chez Jean Dallier 1573; Extrait des Lettres d'un Gentilhomme de la suite de M. de Rambouillet, Ambassadeur du Roi au Royaume de Polongne, à un Seigneur de la Cour, touchant la légation dudit Seigneur & autres choses mémorables observées en son voyage de Cracovie, le 12 de Décembre 1573, imprimé par Denis du Pré; Congratulation & réjouissance sur la grande & inespérée nouvelle advenue de l'élection de Monsieur, frère du Roi, au Royaume de Pologne, imprimée à Paris par Denis du Pré, 1573; les honneurs & triomphes faits au Roi de Pologne. tant par les Princes Allemands en son voyage, que par ses sujets à sa réception; qui fut à Miedzeris le vingt-quatrième jour de Janvier dernjer passé 1574, briévement récitée par une lettre missive, qu'un Gentilhomme François écrit de Posnanie, imprimés par Denis du Pré, 1574; les Obseques & Funérailles de Sigismond Auguste, Roi de Pologne dernier défunt: plus l'Entrée, Sacre & Coronnement de Henry à présent Roi de Pologne : le tout fait à Cracovie, ville capitale dudit Royaume, au mois de Février 1574, & récité par deux lettres missives d'un Gentilhomme François, imprimées par Denis du Pré, 1574; l'Entrée, Sacre & Coronnement de Henry à présent Roi de Polongne: le tout fait à Cracovie, ville Capitale dudit Royaume. & récité par une lettre missive d'un Gentilhomme François, imprimé par Denis du Pré, 1574; la Déclaration des Seigneurs de Pologne, pour le retour du Roi en France, ensemble une Ode au Roi, sur le même sujet, imprimées par Denis du Pré, 1574; la réception du Roi par l'Empereur Maximilian, & l'Archiduc Ferdinand, & les Venitiens, imprimée par Denis du Pré, 1574; l'arrivée du Roi en France, & la réception de sa Majesté par la Roine sa mere, & Messeigneurs le Duc d'Alençon & le Roi de Navarre, avec un sommaire Discours des princi-

pales choses survenues depuis son partement de Venise, imprimé par Denis du Pré, 1574; les Feux de joie faits à Paris, pour l'arrivée du Roi en France, avec l'ordre tenu à son entrée & réception en la ville de Lyon, en Septembre 1574, imprimés par Denis du Pré; Réjouissance sur la Paix, & cessation des armes, imprimée chez ledit du Pré. Il a traduit de Latin en François, la Harangue de M. le Cardinal de Lorraine, prononcée au Concile de Trente, avec la réponse imprimée par Jaques Macé; la Régle du Tiers Ordre de S. François, imprimée chez Nicolas Chesneau; de la vie & mœurs des Empereurs, recueillies des Œuvres de Sextus Aurelius Victor, depuis Auguste Cesar, jusques à Theodose l'Empereur, imprimé chez Claude Micard, avec l'Histoire de Justin; les exemples mémorables, tant des Ethniques que des Chrétiens, pris & ramassé des plus approuvés Auteurs, par André Eborenise, Portugais; les Epîtres de Saint Hierome Stridonien, eleues & choisses: divisées en trois Livres par la diligence de Pierre Canissen, Théologien; Ælian de l'Histoire diverse, quatorze Livres en Latin & François. Ces derniers ne sont encore imprimés. Je laisse les Epîtres. Préfaces, Avant - Propos & Arguments qu'il a composés & fait imprimer devant les Offices de Ciceron, Virgile, Saluste & autres, avec une infinité d'Indices & Tables de Livres. Il florit à Paris cette année 1584, & est celui qui a été le correcteut de l'impression de cette mienne Bibliothèque des Auteurs François, &c.

NICOLAS DE MONTREUX, Gentilhomme du Maine, fils de M. de la Mesnerie, Maître des Requêtes de la maison de Monsieur, frère du Roi, &c.\*. Il a écrit & composé de son invention le seizième Livre d'Amadis de Gaule, l'an 1577, n'étant pour lors âgé que de quinze ou seize ans; il a été imprime à Paris chez Jean Poupy, audit an 1577. Il a composé plusieurs Tragédies Françoises, & entre-autres celle de Hannibal, lesquelles ne sont encore en lumière; le Primtemps d'Eté, à l'imita-

tion du Livre de Jaques Yver, lequel appelle son Livre le Primtemps d'Yver, qui est un équivoque ou allusion sur son nom, & sur la saison de l'Hiver. Benigne Poissenot a aussi écrit un Discours qu'il appelle l'Eté, comme nous avons dit ci-dessus. Il a davantage composé en vers François, les amours de Diane, & de Delie, & plusieurs autres Poëmes, lesquels il espère mettre bien-tôt en lumière sous le nom d'Olenix du Mont Sacré, qui est fon anagrame, &c. la suite ou continuation de l'Arioste Italien, (tant renommé entre les Modernes) laquelle contient un Discours des faits les plus illustres de Messeigneurs de Bourbon, non encore imprimée; les Bergeries de Juliette, qui est une imitation de la Diane de Georges de Montemaior, faites en faveur de M. le Baron de la Vernye au Maine, & de Madamoiselle de Tessé sa sœur. La Tragédie du jeune Cyrus, prise du Grec de Xenophon, laquelle fut représentée à Poictiers l'an 1581, avec la Comédie qu'il a intitulée La Joyeuse; les Tragédies de Camma, les Tragedies d'Isabelle & de Fleurdelys prifes de l'Arioste, ensemble celle de Paris & d'Oënoné, avec une -Comédie qu'il intitule la Decevante. Il florit à Paris cette année JE \$ 84.

\* Suivant ce que dit La Croix du Maine, Nicolas de Montreux a dû naître vers 1/71, puisqu'il commença à composer ou traduire le seizième Livre d'Amadis à quinze ou seize ans, imprimé en 1577. N. de Montreux n'est guère connu, que par ses Ouvrages & ce qu'en dit La Croix du Maine. On n'a rien de lui au delà de 1608, ce qui fair croire qu'il est mort peu après, âgé d'environ quarante-sept ans.

Voy. les Mem. de Niceron, Tom. XXXIX, pag. 196, & les Recherches Jur les Théatres, par M. de Beauchamps, second âge, pag. 52, Edit. in-4°.

NICOLAS DE NANCEL, natif de Noyon en Picardic, Docteur ès Arts & en Médecine à Paris, exerceant la Médecine en la ville de Tours sur Loyre, l'an 1581, homme docte ès Langues Grécque & Latine, Poëte, Mathématicien & Philosophe, &c. Il a écrit un fort docte & très-ample Discours de la peste, divisé en trois Livres, imprimé à Paris chez Denis du Val, l'an 1581, in-8°. & contient 24 feuilles. Ambroise Paré,

173

Chirurgien tant-renommé, fait grand cas de ce Livre & le recommande sur tous les autres, comme j'ai lû dans son Traité de la peste, &c. Ledit Nancel a traduit de Grec en prose Françoise, le Miroir des Rois & des Princes, écrit en Grec par Agapetus, & envoyé à l'Empereur Justinien, imprimé à Tours l'an 1582. Il a composé plusieurs Œuvres en Latin, tant en vers qu'en prose, & a traduit beaucoup d'Auteurs Grecs en Langue Latine. Il florit à Tours cette année 1584.

<sup>2</sup> Nicolas de Nancel mourut dans la place de Médecin des Religieuses de Fontévraud, à laquelle Eléonor de Bourbon, Abbesse de l'Ordre, tante de Henri IV, le nomma en 1687\*. Au commencement du Catalogue qu'il a publié de ses Œuvres, il témoigne qu'en 1600, il étoit dans sa soixante-unième année; d'où il s'ensuivroit que si, comme le dit Scévole de Sainte-Marthe, il est mort âgé de près de quatre-vingt ans, il seroit mort en 1620, cinq ans après Etienne Pâquier, après lequel, par conséquent, il auroit dû être placé dans les Eloges de Scévole. (M. DE LA MONNOYE).

\* Nicolas de Nancel, né en 1539 à Nancel, Village situé entre Noyon & Soissons, fit ses premières études à Paris, Boursier au Collège de Presses Jous Pierre Ramus, qui en étoit Principal. A 18 ans il eut une chaire dans ce Collège, où il enseigna les langues Latine & Grecque, après quoi il commença à étudier en Médecine. Les troubles du Royaume l'obligèrent à se retirer en Flandres, en 1562, où il fut nommé à une place de Professeur en Grec & en Latin à l'Université de Douay, que le Roi d'Espagne venoit d'établir. Il quitta cette place en 1565, & revint à Paris, où il fut obligé de reprendre son premier état de Professeur au Collège de Presses. Pendant ce temps il se sit recevoir. Docteur en Médecine à Paris. Il alla à Soissons, où, son art ne pouvant lui procurer les moyens de vivre, il resta peu; & en 1569 il s'établit à Tours, où il fit un mariage avantageux avec Catherine de Loyac, veuve de Paul Cay, Médecin d'Arras, âgée de vingt-sept ans. En 1587 il quitta Tours pour aller à Fontevrault, où il passa le reste de sa vie. M. de Sainte-Marthe prétend qu'il y mourut en 1611, âgé dès-lors seulement de soixante-onze ans. Pierre de Nancel, son fils, publia après sa mort quelques-uns de ses Ouvrages, dont le principal a pour titre: Analogia Microcosmi ad Macrocosmum, id est, relatio & propositio universi ad hominem, &c. Paris, Claud. Morel , 1611 , fol...

Voy. les Mémoires de Niceron, Tom. XXXIX, pag. 288.

NICOLAS DE NEUFVILLE (Messire), Chevalier des deux Ordres du Roi, Seigneur de Villeroy, premier Secrétaire d'Etat, sous le règne du Roi Henry III, & auparavant sous

Charles IX, son frère, défunt. Ce Seigneur de Villeroy n'a rien fait imprimer de ses doctes Harangues prononcées devant les Majestés des Rois de France, ses Maîtres, non plus que de ses Mémoires \* & Affaires d'Etat, qu'il a maniées en France, depuis dix-huit ou vingt ans en ça. Quand sa commodité le permettra, il en fera part à ceux de son siècle, & lui en seront redevables pour le bien & profit qu'ils en recevront. C'est celui qui a épousé la fille de M. de l'Aubespine, Secrétaire d'Etat, de laquelle le nom est Magdeleine de l'Aubespine, Dame trèsdocte, (dont nous avons fait mention ci-dessus). Il y a un autre Seigneur appellé de ce nom de Ville-ray, lequel s'appelle Villeray-riant, Maître des Requêtes de l'Hôtel du Roi, & fils de M. le Président Riant, (comme nous dirons autre-part, lorsque nous ferons mention des Ecrivains en Latin). Si j'ai parlé ici bien amplement, ç'a été pour donner intelligence de ces deux Seigneurs, desquels la Seigneurie n'est pas beaucoup dissemblable, & afin que l'on ne se puisse abuser ou méprendre en iceux, &c. Il florit cette année 1584, sous le règne du Roi Henry III, duquel il est extrêmement aimé & respecté, pour les bons & agréables services qu'il a faits & fait encore chacun jour à sa Majesté \*\*.

\* Les Mémoires de Nicolas de Neufville de Villeroy ont été publiés cinq ans après sa mort par Auger de Mauléon, sieur de Granier, sous le titre de Mémoires d'Etat servant à l'Histoire de notre temps, depuis 1561 jusqu'en 1604. Il y a peu d'anecdotes, & c'est plutôt l'Apologie de ce Ministre, que l'Histoire des événemens de son temps. Le célèbre Sully en a fait une critique assez sévère, sous le titre de Discours de l'excellence des Mémoires d'Etat de M. de Villeroy. Ce Discours est imprimé dans le Tom. VII des Mémoires de Sully, Edit. in-12, pag. 229. Il y a dans les Manuscrits de Dupuy & de Bethune, à la Bibliothèque du Roi, plusieurs Ecrits de M. de Villeroy, tels que des Lettres, des Harangues, &c. &c.

\*\* Il mourut le 22 Novembre 1617, âgé de soixante-quatorze ans. Ses Mémoires, auxquels il n'avoit pas mis la dernière main, parurent in-4°. l'an 1622. Ils ont depuis été remis en 4 vol. in-12.

NICOLAS DE NICOLAY, Sieur D'ARFUEILLE ET DE BEL-AIR, Gentilhomme Dauphinois, Valet de Chambre &

i .7

Cosmographe \* du Roi, Commissaire ordinaire de son Artillerie, & à la Description Générale du Royaume de France. Il naquit au Pays du Dauphiné, l'an 1517. Il est Auteur d'une lettre missive, contenant le Discours de la Guerre faite par le Roi Henry II, l'an 1549, pour le recouvrement du Pays de Bollongnois sur la mer, imprimé à Lyon l'an 1550, par Guillaume Rouville. Les navigations, pérégrinations & voyages faits en Turquie, contenant plusieurs singularités veues & observées par ledit Nicolay, le tout divisé en quatre Livres, avec les figures au naturel, tant des hommes que des femmes, selon la diversité des Nations, leur port, maintien, habits & accoustrements, leurs Loix, Religion, & façon de vivre en temps de paix & de guerre, avec plusieurs Histoires mémorables advenues de notre temps; le tout imprimé à Venise, & depuis à Anvers par Guillaume Sylvius, l'an 1576, in-4°. & contient 56 feuilles. Ce Livre susdit a été si bien reçu de plusieurs Nations, qu'il a été traduit ès Langues, Italienne, Espagnole, Angloise, & autres étrangères. Il a davantage fait plusieurs Cartes & Descriptions Géographiques, Topographiques, & Chorographiques, des Pays, Cités, Châteaux, & Ports de Mer, avec le plan relevé de la Cité de Constantinople, Siège de l'Empire des Turcs, ensemble l'ordro, état, offices, gages & dignités de la maison de leur Empereur, l'ordre qu'il tient en ses armées, tant par mer que par terre, & lorsqu'il chemine par ses Pays. Ces Livres ici ne sont encore en lumière. Il en faitmention en son Epitre au Roi, mise au devant de ses Navigations. Il a traduit d'Espagnol en François, l'art de naviguer de! Pierre de Medine Espagnol, Pilote du Roi d'Espagne, sur les Indes Occidentales, lequel il a illustré de plusieurs sigures & annotations. Il a été imprimé à Lyon chez Guillaume Rouville; l'an 1554, & depuis à Rouen l'an 1577, chez Robert Mallard, & autres (à Lyon 1576 in-4°. &c.). Il a recueilli, & réduit enforme de Description Hidrographique, & représenté en Carte Marine, & routier ou pilotage, la navigation du Roi d'Ecosse.

Jacques V du nom, autour de son Royaume & Isles Hebrides & Orchades, avec les additions dudit Nicolay, touchant l'art de naviger, imprimé à Paris chez Gilles Beys l'an 1583, in-4°. & contient douze feuilles. S'il a écrit & composé autres Œuvres que les susdites, je m'assure que ses parens & alliés, les mettront en lumière, pour le bien & soulagement du public, & entre autres ses Cartes ou Descriptions particulières de plusieurs Nations de France, lesquelles j'ai vu écrites & peintes de sa main, & saites par son industrie. Il mourut à Paris, du mal de gravelle, ou calcul, l'an 1583, le Vendredi vingt-cinquième jour de Juin, âgé de 67 ans, & su enterré le jour ensuivant en l'Eglise de S. Sulpice, à côté gauche du grand Autel, ès Faux-bourgs de S. Germain à Paris, &c.

- \* Il prend le titre de Géographe du Roi dans sa Lettre sur le recouvrement du Boulonnois & dans sa Description du Berry. Il se qualisse Premier Géographe du Roi dans sa Description du Lyonnois. Ces deux Descriptions sont demeurées manuscrites: l'une se trouve parmi les Manuscrits de Colbert; la Roque a cité un fragment de l'autre dans le Tom. I des Preuves de la Généalogie de la maison d'Harcourt.
- \*\* Dans le Catalogue de la Bibl. Colbert. on trouve un Manuscrit de Nicolas de Nicolai, n°. 981, qui a pour titre Description du Berry par N. de Nicolai, Dausinois, Géographe ordinaire, & Valet-de-Chambre du Roi. Le même Manuscrit est répété, n°. 1623.

NICOLAS OSBER, Gentilhomme Normand, Avocat du Roi à Carentan en Normandie, du temps du Roi François I. Il a écrit en vers François, quelques Poëmes à la louange de Messieurs du Parlement de Rouen, & autres hommes doctes de ladite ville & Pays de Normandie, lequel Livre il a intitulé les figures & Epithètes de Messeigneurs du Parlement de Rouen, le tout a été imprimé avec le Recueil des Mots dorés de Caton, l'an 1545.

NICOLAS PAVILLON, Parisien, Avocat au Parlement, homme docte en Grec & en Latin, & excellent Poëte ès sussities Langues, & en François aussi, comme il se peut voir par plusieurs de ses compositions ès Langues susdites, & encore par les

vers qu'il a écrits sur la mort de Messire Loys d'Amboise sieur de Bussy, (duquel nous avons fait si honorable mention cidevant à la lettre L. Quant au Tombeau ou Epitaphes de M. de Bussy d'Amboise, il ne les a encore fait imprimer \*, non plus que ses autres Œuvres. Il a traduit de Grec en François les Sentences de Theognide Poëte Grec, imprimées à Paris chez Guillaume Julien, l'an 1578. Il florit à Paris cette année 1584.

- <sup>1</sup> On a de cet Auteur l'Epitaphe de Jules-César Scaliger, qu'on peut voir, pag. 156 des Epitaphes Françoises. C'est sans doute le même dont il est parlé dans la liste Alphabétique de Loysel. — Etienne Pavillon, de l'Académie' Françoise, mort l'an 1705, étoit arrière-petit-fils de ce Nicolas Pavillon. ( M. FALCONET ).
- \* C'est aussi sans doute à lui qu'il faut attribuer l'Ouvrage suivant, dont La Croix du Maine ne parle point: Discours sur l'Histoire des Polonois & l'Election du Duc d'Anjou, avec une Epitre au Roi de Pologne, sur su bienvenue à Paris, par Nicolas Pavillon, Parisien. Paris, 1973, in-8°.

NICOLAS PITHOU, Sieur de Champ-Gobert, frère de Messieurs Pierre & François les Pithouz, tous trois natifs du Pays de Champagne, & hommes très-doctes & très excellens en leurs professions. Je n'ai point vu de ses écrits \* : mais Hierosme de Bara le loue fort en son grand Blason d'armes, au senillet 136 & 193, de la seconde édition dudit Livre, imprimé à Lyon chez Berthelemy Vincent, in-4°. l'an 1581.

\* On trouve parmi les Manuscrits de Dupuy, nº. 698, l'Histoire Eccléstastique & Séculière de la Ville de Troye en Champagne , contenant plusieurs choses remarquables en fait de Religion, depuis 1550 jusqu'en 1593, par Nicolas Pithou.

NICOLAS POGET, Chirurgien, très-excellent en son art. Il a écrit une Apologie ou Défense contre les médisans de M. Laurent Joubert, Docteur Régent & Chancelier en l'Université . de Montpellier.

NICOLAS LE POIX, Médecin de M. le Duc de Lorraine (frère d'Antoine le Poix, duquel nous avons parlé ci-devant,) &c. Il a écrit une Epître mise au devant du docte Discours des LA CR. DU M. Tome II.  $\mathbf{Z}$ 

Médailles de son frère susdit, lequel a été mis en lumière par la diligence dudit Nicolas, après la mort de son frère Antoine. Ce Livre de Médailles a été imprimé à Paris chez Mamert Patisson, in-4°. l'an 1579.

NICOLAS RAPIN, Gentilhomme Poictevin, très-excellent Poëte Latin & François, Vice-Sénéchal au bas Pays de Poictou, &c. Il a écrit plusieurs Poëmes en François, & entre les autres une Ode saphique rithmée, sur la mort de M. de Billy, Abbé de S. Michel en l'Herm, imprimée à Paris chez Pierre l'Huillier, l'an 1582, avec l'Eloge dudit Jaques de Billy, qui mourut l'an-1581; les Plaisirs du Gentilhomme Champêtre, avec plusieurs Sonnets amoureux, le tout imprimé à Paris chez la veuve de Lucas Breyer, l'an 1583, avec un Recueil de plusieurs autres Poëmes, sur le même sujet, écrits par plusieurs doctes hommes de France, lequel Œuvre s'intitule les plaisirs de la vie rustique, &c. Plusieurs vers sur la pulce de Madame des Roches de Poictiers, imprimés l'an 1582, chez Abel l'Angelier, avec le Recueil des autres Auteurs qui en ont écrit; Chant XXVIII du Roland le furieux d'Arioste, montrant quelle assurance on doit avoir aux femmes, traduit en François par ledit Nicolas Rapin, & imprimé à Paris chez la veuve Lucas Breyer, l'an 1572. Je n'ai pas connoissance de ses autres compositions en François. Je ferair mention de ses Latines autre part. Il florit en son pays de Poietou cette année 1584,

\* Nicolas Rapin naquit à Fontenav-le-Comte en Poitou, vers l'an 1535. Il fit ses études à Poitiers avec Scévole & Louis de Sainte-Marthe. Il fut enfuite reçu Avocat au Parlement de Paris, revint dans sa patrie, où il exerçaune charge de Judicatute, & se maria en 1565. Il eut beaucoup d'enfans, & sans doute peu de fortune, ainsi qu'on en peut juger par ce qu'il dit dans les Stances adressées à M. de Rosny:

A cent préanciers engagé.

Et mes forces sont consommées

Des frais que j'ay faicts aux armées.

Il étoit Maire de Fontenay, en 1570, lorsque les Huguenots assiégèrent &

prirent cette ville, d'où ils le forcèrent de se retirer. En 1576 il acheta la charge de Prévôt des Maréchaux de France, créée pour Fontenay & le Bas-Poitou. Il l'exerça avec tant d'exactitude, qu'il se sit plus craindre qu'aimer. En 1584 Achille de Harlay, premier Président du Parlement de Paris, lui sit donner la charge de Lieutenant de Robe-courte dans la Prévôté de Paris. Il s'attacha au parti du Roi Henri III, qui le fit Grand-Prévôt de la Connétablie. On lit dans les Mémoires de l'Etoile, Tom. I, pag. 151, qu'en 1588 il fut chassé de Paris pour être bon serviteur du Roi, & dépouillé de son état. Il y fut rétabli par Henry IV, & en jouissoit encore en 1599. Mais se sentant âgé, ne pouvant plus remplir avec exactitude les devoirs d'une place austi fatiguante, il se retira dans sa patrie, où il avoir une maison agréable; il y mourut dans le grand hiver de 1608, vers le 13 Février, âgé de soixantehuit ans. — Ce fut, dit Pâquier (Rech. Tom. I, Liv. VII, Chap. 11, p. 735) " un homme qui savoit aussi bien s'aider de la plume en vers Latins & » François, que de l'épée, quand la nécessité de son état le requéroit ». L'Ode Saphique rimée que Rapin fit à la louange de Ronfard, & que Pâquier rapporte toute entière, n'en sera pas une preuve bien concluante. Il étoit meilleur Poëte Latin, talent qu'il conserva jusqu'à la fin de ses jours. On en peut juger par ce qui en est rapporté dans les Mémoires de l'Etoile. « Le » Mardi 18 Mars 1608 on m'a donné les vers suivans, que M. Rapin sit » trois heures avant que de mourir : car son fils lui demandant comment il 25 se portoit, Prenez la plume, lui répondit-il, & écrivez : . . .

> Qui digitis floccos legit, & sua complicat in se Lintea, miraturque manus spectator ocellis, Cui summi digiti frigent, manibus pedibusve, Et nass supremus apex; cui

Singultu vox hæret acuto:
Qui matulæ oblitus læsi dat signa cerebri,
Et linguæ titubans non se regit ordine sermo:
Ejus spes nulla est, animumque videbis ovantem
Scandere supremas multo cum gaudio ad arces.

Cette description est d'une vérité qui frappe, & annonce une grande présence d'esprit dans le mourant. Il est dit encore au même endroit du Livre cité, « qu'il gronda son sils, le Religieux, d'avoir appelé les Jésuites à sa mort », ce qui rend plus que douteux ce que dit le Jésuite Garasse (Liv. Il de sa Doctrine Curieuse, p. 124) que « M. Rapin mourut entre les mains de » quatre Pères de sa Compagnie, avec un sentiment merveilleux, de ce qu'il » rendoit son ame entre les mains de ceux qu'il avoit persécutés toute sa vie, » sans les connoître ». Cet Auteur, peu exact dans tout te qu'il rapporte, avoit un intérêt particulier à paroître bien informé des circonstances de la mort de Rapin, & à les saire valoir comme une espèce de réparation solennelle saite à la société; mais les derniers sentimens de Rapin, exprimés

dans les vers que nous avons rapportés, démentent tout ce qu'il allégue. Il mourut à Poitiers, & il fut enterré à Fontenay sans pompe, comme il l'avoir ordonné. On grava sur son tombeau, & par ses ordres, l'Epitaphe qu'il s'étoit saite:

Tandem Rapinus hic quiescit, ille qui Nunquem quievit, ut quies esset bonis. Impunè nunc grassentur & sur & latro; Musead sepulchrum Gailicz & Latiz gemant.

Les Œuvres Latines & Françoises de Rapin furent imprimées in-4°. Les Paris, 1610, par les soins de MM. Gillot & de Sainte-Marthe, ses amis. Ses vers Latins, & sur-tout ses Epigrammes, par leur sel, ont mérité l'estime des Savans. Il a eu beaucoup de part à la Satire Ménippée; il en a fait les vers avec Passerat, & il est Auteur de la Harangue de M. le Recteur Rose, Evêque de Senlis, & de celle de l'Archevêque de Lyon.

Voy. les Mém. de Niceton, Tom. XXV, pag. 397, & la Bibl. Franç. de M. l'Abbé Goujet, Tom. XIV, pag. 119.

NICOLAS REINCE, Parissen, Secrétaire de M. le Cardinal du Bellay, Evêque de Paris, & Ambassadeur pour le Roi François I à Rome. Il a traduit de François en Italien, l'Histoire de Philippes de Comines, à la Requête de Paule Jove, Historien tant renommé de notre temps, comme témoigne le même Paule Jove, en son Epatre au Cardinal Fernese, mise au devant de ses Eloges, ou Description des vies des hommes doctes de l'Univers, &c. laquelle Traduction a été imprimée/à Venise. François Billon Secrétaire, racompte qu'icelui Reince étoit si fidel à fon Maître, qu'il refusa un jour d'un riche Seigneur, ami de l'Empereur, cinq mille ducats pour laisser seulement transcrire, ou prendre la copie des papiers & mémoires concernants les affaires d'Etat, & par lui mandés en Italie par l'espace de trente ans. Ce qui fur cause que l'Empereur Charles V, dit une fois au Pape Jules III du nom, (en présence de Charles, Cardinal & Evêque de Mâcon, Ambassadeur pour le Roi de France, François I du nom vers les Romains, & autres personnes de qualité) que il n'avoit point en toute l'Italie un plus grand Adversaire que le susdit Secrétaire Nicolas Reince 1. Il florissoit à Rome, l'an 1530.

<sup>2</sup> Le P. le Long, n°. 12773 de sa Bibl. Hist. de Fr. (ancienne Edit.) dit que

les Lettres de Nicolas Reince, résidant à Rome pendant les années 1534, 35, 36 & 37, sont conservées manuscrites dans la Bibliothèque du Roi. Sa Traduction Italienne des Mémoires de Philippe de Comines fut imprimée par les soins de Paul Jove, qui en parle en ces termes dans sa lettre au Seigneur Etienne Colonne, datée de Rome le 14 Juin 1545: Io Pregai M. Nicolas Rencio Segretario di Franzia che me volesse tradurne quella storia di Francese in Italiano, per darne spasso con utilita a signori miei, e cosi l'habbiamo fatta fare e stampare. Il en parle aussi dans l'Epître Dédicatoire de ses Eloges des Savans, adressée, non pas à un Cardinal Farnése, comme dit La Croix du Maine, mais à Octave Farnése, Gouverneur de Rome, gendre de Charles-Quint, & fils de Pierre-Louis, Duc de Parme & de Plaisance : Argentoni, dit-il, viri gravissimi historiam mihi nuper expetenti Nicolaus Rentius vetus ac humanissimus amicus meus è Gallicâ linguâ in Italicam castâ fide traduxit. Une chose encore à quoi il faur prendre garde, c'est que ce Cardinal, Charles, Evêque de Mâcon, en présence duquel La Croix du Maine dit que Charles-Quint s'expliquoit au Pape Jule III, touchant Nicolas Reince, n'est autre que le Cardinal Charles Hémard, mort en 1540, dix ans avant le Pontificat de Jules III, ensorte qu'il fant aider ici à la lettre, & par Jule III, entendre le Cardinal Jean-Marie de Monte, qui depuis, au 8 Février 1550, fut Jule III. (M. DE LA MONNOYE).

NICOLAS RENAULT, Gentilhomme, natif d'Aix en Provence. Il a écrit en vers François, un Livre qu'il intitule, les chastes amours, ensemble plusieurs Chansons d'amour, imprimées à Paris l'an 1565, chez Thomas Brumen \*. Il a davantage écrit un Discours en prose, des guerres & troubles advenus en Provence, l'an 1562, imprimé l'an 1564, si ce n'est lui qui en est Auteur, pour le moins y a-t-il ces lettres au devant du Livre N. R. P. 1. Il florissoit à Lyon, l'an 1564.

\*Les Chastes Amours de Nicolas Renault avoient pour objet Anne de Vallavoir, qu'il paroît avoir épousée, & que la mort enleva à l'âge de vingt-un ans, lorsque Renault n'en avoit encore que vingt-huit. L'éloge qu'il fait d'Hieres, dans un de ses Sonnets, fait croire qu'il en étoit. Il a chanté sa maîtresse, ou sa semme, sous le nom de Lucrece, à laquelle cependant il adresse des discours très-libres. Ses Pocsies consistent en soixante-six Sonnets, plusieurs Chants d'Amour & deux Fables allégoriques, le Pin, & l'Oranger. On juge par un Sonnet de Gallois Abot, Gentilhomme François, imprimé au-devant des Pocsies de Nicolas Renault, qu'il étoit mort, lorsqu'elles parturent en 1565.

Le P. le Long, nº. 15272 de sa Bibliothèque Historique de la France, n'hésite point à dire que ces trois lettres N. R. P. signifient Nicolas Regnault,

Provençal, & ajoute que ce Discours est aussi imprimé au Tom. Il des Mémoires de Louis de Bourbon, Prince de Condé, in-8°. 1565. (M. DE LA MONNOYE).

Voy. la Biblioth. Françoise de M. l'Abbé Goujet, Tom. XIII, pag. 84.

NICOLAS DE RONSARD, Sieur DE ROCHES, Gentilhomme du Maine, autrement appellé Nicolas-Horace de Ronfard, parent de Pierre de Ronfard, &c. \*. Il a écrit plufieurs Poëmes François, lesquels ne sont encore en lumière. Il est excellent pour la musique & jeu du luth, & autres parties requises à un Gentilhomme. Il florit cette année 1584.

\* On ne voit pas que Ronsard, en aucun endroit de ses Poësses, l'ait reconnu pour son parent.

NICOLAS ROYER, de l'Ordre des Frères Précheurs ou Jacobins, Prédicateur de la Roine mère du Roi. Il a écrit plufieurs Traités en Théologie, lesquels ne sont encore imprimés, ensemble plusieurs Sermons ou Prédications faites par lui. Il florit à Paris cette année 1584.

\* Les PP. Quétif & Echard ne l'ont pas mis dans leur Bibliothèque.

NICOLAS SALCOIN, dit SALCONI, Historien, natif de Poictou. Il a premièrement écrit en François l'Histoire des parties d'Orient, que lui avoit dictée frère Haiton, sieur de Coursy, cousin du Roi d'Armenie, laquelle suivant le commandement du Pape Clement V, \* il a traduite par après en Latin en la ville de Poictiers, en laquelle il florissoit en l'an 1307, comme nous avons dit ci-dessus à la lettre H, Tom. I, parlant de Haiton, pag. 359 de cette nouvelle Edition.

\* Fabricius, dans sa Bibliothèque de la basse Latinité, prétend qu'il se nommoit Nicolaus Falco (Tom. I, pag. 86, & Tom. V, pag. 385). Nicolaus Salconus, vitiosè pro Falcone. Cependant je lis dans la Présace de la plus ancienne Edition de l'Ouvrage de Hayton, en Latin, que le nom de l'Auteur dont il s'agit étoit Nicolas Salconi. Je citerai le passage qui consirme ce que rapporte La Croix du Maine: Porrò interpres ejus (Haythoni) suit Nicolaus Salconi, qui ex mandato Summi Pontificis Clementis V in Civitate Pitaviensi primò hunc librum Gallicè scripsit, prout ab Haytono dictabatur; ac deindè in Latinum, ut potuit, vertit anno scilicet Domini 1307.

NICOLAS THEVENEAU, Avocat au Siège Présidial de Poictiers, duquel la devise & l'anagramme tout ensemble est tel, En haut vole science, &c. Il a écrit un Traité de la nature de tous Contrats, pactions & convenances, & substances d'iceux, avec un Recueil de plusieurs Arrêts donnés ès Cours Souveraines & Parlemens de France, &c. lesquels concernent la même matiere susdite, le tout imprimé à Poictiers, par Enguilbert de Marnef, l'an 1559, ou environ. Il a traduit de Latin en François le Manuel de M. Jean Imbert, Rochelois, imprimé par plusieurs fois; Paraphases dudit Theveneau, sur les Coutumes & Loix Municipales, du pays de Poictou, imprimées; Paradoxes Forenses, traitans des contrats, en la première partie d'iceux: duquel Livre il a fait l'Epitome ou Abrégé comme nous avons dit ci-dessus. Il florissoit à Poictiers l'an 1559. Je ne sçai s'il est encore vivant.

NICOLAS DE THOU (Messire), Gentilhomme Parisien, Evêque de Chartres, &c <sup>1</sup>. Il a écrit un juste volume de la maniere d'administrer les Sacremens, imprimé à Paris, chez-Jaques Kerver, l'an 1580. Il florit cette année 1584\*. Je n'ai pas connoissance de ses autres écrits.

Il mourut l'an 1599. (M. DE LA MONNOYE).

\* Il étoit oncle paternel du célèbre Historien de Thou, qui n'eut pas moins que vingt-un frères ou sœurs. Nicolas étoit né en 1502. Il sut Evêque de Chartres en 1573. Ce sut lui qui sacra Henri IV, dans l'Eglise de Chartres, avec un Chrême miraculeux qui se gardoit à Marmoutiers, & que l'on jugea pouvoir suppléer à celui de la sainte Ampoulle de Reims. (De Thou, Hist. Liv. CVIII). Il mourut, non en 1599, mais le 5 Novembre 1598, & sut enterré à Paris à S. André-des-Arcs, lieu de la sépulture de sa famille. Voyez la note tirée du Nécrologe de l'Eglise de S. Pierre de Chartres, rapportée dans la nouvelle Edition du Gallia Christiana, Tom. VIII, Col. 1190. Il écrivit l'Ordre observé au Sacre & Couronnement d'Henri IV, & cet Ouvrage, imprimé à Paris, in-8°. & in-12. en 1594, a été inséré dans le Cérémonial de Godefroy, Tom. I, pag. 346.

NICOLAS VERGECE, Grec de nation, natif de Constantinople (selon aucuns) & neveu de Messer Angelo, homme tant renommé pour sçavoir bien écrire en Grec, & transcrire les

Livres rares en cette Langue, &c. 'Il a écrit quelques vers François sur la mort d'Adrien Turnebe, outre ceux qu'il avoit fait en Grec & Larin. Il a davantage composé quelques Epitaphes sur la mort de seu Messire Gilles Bourdin Procureur du Roi au Parlement de Paris, &c. Il mourut au Pays de Normandie, l'an 1570, ou environ.

<sup>1</sup> Ce n'est pas de Constantinople, c'est de Candie qu'étoit Nicolas Vergéce, de même qu'Ange Vergéce, son oncle. La Croix du Maine n'avoit pas lu, ou ne se souvenoit pas d'avoir lu, cette Epitaphe de Nicolas Vergéce, dans Ronsard:

Crète me fit, la France m'a nourri,

La Normandie ici me tient pourri.

O fier destin qui les hommes tourmente,

Qui fait un Grec à Coutance périr!

De quelque part qu'on puisse ici moutir,

Un seul chemin nous mene à Rhadamante. (M. DE LA MONNOYE).

NICOLAS VIGNIER, Docteur en Médecine, natif de Bar fur Seine, frère de M. Vignier, Prevôt dudit lieu de Bar, &c. \* Il a écrit en quatre Livres, un sommaire de l'Histoire des François, recueilli des plus certains Auteurs antiques, imprimé à Paris chez Sebastien Nivelle, in-fol. l'an 1579; ce Livre est plein de belles recherches de titres ou enseignemens pris des Trésors, Chapitres & Eglises, ou autres lieux esquels sont. demeurés les Registres de plusieurs choses mémorables; Table de l'Etat & origine des anciens François, imprimée à Troye en Champagne, l'an 1582, chez Claude Garnier, in-4°. & contient 15 feuilles, avec privilége du Roi pour dix ans; la Bibliothèque Historiale, contenant la disposition & concordance des temps & des Histoires, ensemble l'Etat des plus renommées Monarchies & Principantés de la Terre; les Fastes des anciens Romains, Grecs & Hebreux; Traité de l'an & de ses parties: ces Livres dont j'ai fait mention ci-dessus ne sont encore imprimés \*\*, mais j'en ai vu le Catalogue compris dans le privilége de son Traité de l'Etat & origine des anciens François, &c. Il florit cette année 1584, & devons espérer de lui plusieurs beaux

& doctes Livres, car il est extrémement bien versé en l'Histoire & sur toutes, en celle de notre France : je parlerai de ses Œuvres en Latin autre part.

\* Ce laborieux Ecrivain naquir en 1530, à Bar-sut-Seine, de Gui Vignier, Avocat du Roi, & d'Edmonde de Hors. Il fit ses études à Paris, & s'appliqua à la Jurisprudence & à la Médecine. Ayant embrassé le Calvinisme, il se retira en Allemagne, où il exerça la Médecine avec succès, & où il se maria. On prétend que la lecture des Pères qu'il fut obligé de faire pour composer sa Bibliothèque Historiale, lui sit reconnoître ses erreurs, qu'il vint abjurer en France. Sa femme refusa de le suivre, ainsi que ses deux fils, Nicolas & Jean, qui restèrent attachés à la Religion réformée. L'aîné fut ensuite Ministre à Blois, mais rentra, comme son père, à la fin de ses jours, dans le sein de l'Eglise Catholique. Celui dont nous parlons eut les titres de Médecin du Roi & d'Historiographe de France. Henri III l'honora d'un brevet de Conseiller d'Etat au camp devant Pontoise, le 29 Juin 1589. Il mourut à Paris, à l'âge de foixante-six ans, le 13 Mars 1596, & fut enterré à l'Eglise de S. Etienne-du-Mont, sa Paroisse. Le plus curieux & le plus rare de ses Ouvrages, est celui qui a pour titre: Traité de l'ancien état de la petite Bretagne, & du droit de la Couronne de France sur icelle, contre les faussetés & calomnies des deux Histoires de Bretagne, composées par le sieur d'Argentré, Paris, 1619, in-4°. Il fur imprimé par les soins de Nicolas Vignier, son fils, qui y a mis une longue Préface.

Voy. les Mémoires de Niceron, Tom. XLII, pag. 21.

\*\* Ceux de ses Ouvrages que La Croix du Maine cite comme manuscrits, ont été imprimés depuis en 1588 : savoir, 1°. sa Bibliochèque Historiale, en 3 vol. in fol. auxquels on en ajouta un quatrième, en 1650, long-temps après sa mort. 2°. Ses Fastes des Romains, in-4°. avec le Traité de l'an & des mois. Vignier a composé encore d'autres Ecrits, dont La Croix du Maine n'a point parlé. 1°. De la Noblesse, Ancienneté, &c. de la troisième maison de France, Paris, 1587, in-8°. 2°. Recueil de l'Histoire de l'Eglise, publié par son fils, Nicolas Vignier, à Leyde, en 1601. 3°. Raisons & causes de pré-Séance entre la France & l'Espagne, Ouvrage traduit de l'Italien, & publié par son fils Jean Vignier, en 1608. 4°. Histoire de la maison de Luxembourg, continuée & publiée par Duchesne, Paris, 1617, in-80. réimprimée avec des augmentations, en 1619, in-4°. 5°. Traité de l'ancien Etat de la petite Bretagne, Paris, 1619, in-4°. publié par Nicolas Vignier son fils. Le système qu'il y soutient sur l'Etablissement des Bretons dans les Gaules, a été fortement réfuté par M. Galler, dans de savans Mémoires, qui turent publiés par M. l'Abbé des Fontaines; à la fuite de son Histoire des Duçs de Bretagne, & qui ont été réimprimés plus exactement sur le Manuscrit original, à la fin du Tom, I. de l'Histoire de Bretagne, par D. Morice, On pout voir aussi,

LA CR. DU M. Tome II.

pag. 900 du même volume la note de D. Morice sur l'Ouvrage de Vignier. On trouve parmi les Manuscrits de Dupuy, à la Bibliothèque du Roi, des Remarques sur les troubles arrivés en France pour des exactions extraordinaires, par Nicolas Vignier.

NICOLAS VOLCHIR, ou VOLQUIER ET VOLKIR, dit en Latin Nicolaus Volcirus Cerisvicinus 1, natif de Serouville en Espagne, surnomme le Poligraphe, Maître ès Arts, Secrétaire ordinaire & Historien d'Antoine Duc de Calabre & de Lorraine, &c. l'an 1525. Poëte Latin & François, Historien & Orateur, a écrit en vers François, la Chronique abrégée des Empereurs, Rois & Ducs d'Austrasie, avec le Quinternier & singularités du Parc d'honneur, (qui sont les titres ou inscriptions du Livre susdit) le tout imprimé à Paris par Nicolas Couteau pour Didier Maheu l'an 1530, de caractères bâtards. Il a traduit d'Italien en François un Commentaire ou petit Traité des gestes des Turcs, écrit premièrement par Paule Jove, &c. imprimé à Paris chez Chrestien Wechel. Il a recueilli le Sermon du jour des Cendres, fait sur le Pater Noster, prononcé par frère Jean Glapion, natif de la Ferté-Bernard au Maine, imprimé avec plusieurs autres compositions dudit Auteur, l'an 1523, à Paris, comme nous avons dit ci-devant, lorsque nous avons parlé dudit Jean Glapion, Confesseur de l'Empereur, &c. Il a écrit quelques Traités contre les Luthériens, desquels fait mention Richard de Wassebourg en ses Antiquités de la Gaule Belgique. Il a traduit de Latin en François la Phisiognomie de Maître Michel l'Escot, imprimée à Paris chez Denys Janot, l'an 1540. Il a écrit en Latin & en François, l'Histoire & Recueil de la triomphante & glorieuse victoire obtenue contre les Luthériens par Antoine Duc de Calabre, de Lorraine & de Bat, imprimée à Paris l'an 1526, in-fol. & contient 42 feuilles. Il florissoit en Lorraine, l'an 1525.

'Je n'entends ni le Latin CERISVICINUS, ni le François SEROUVILLE, ou, comme l'écrit du Verdier, SERONVILLE. La conjecture de M. le Préfident Bouhier est que NICOLE VOLKYR, car c'est ainsi que l'Auteur écrivoit son nom, tant de baptême que de famille, étoit de Xérès de la Frontera,

dans l'Andalousie, & que de Xera, nom Latin de Xérès, il a fait Serou-VILLE, à la Françoise, pour Xérouville. (M. DE LA MONNOYE).

Fin des noms des Auteurs qui se commençoient par ce nom de NICOLAS: S'ensuivent ceux qui s'appellent NICOLE, tant hommes que semmes.

NICOLE AUBERT, Poëte François. Il a écrit quelques Chants Royaux à l'honneur de la Vierge Marie \*.

\* C'est un des Poëtes du Puy de Rouen, mal nommé par du Verdier NICOLE RUPERT.

NICOLE BAQUENOIS, Imprimeur à Rheims en Champagne, pour M. le Cardinal de Lorraine. Il a composé un brief Traité de l'Ordre du divin Office des Religieuses, servantes à Dieu, sous la réformation de Fontevraux, imprimé à Rheims par ledit Bacquenois, l'an 1558.

NICOLE BERGEDÉ, de Vezelay en Bourgongne. Il a écrit en vers héroïques l'Arrêt des trois esprits sur le trépas de Messire Claude de Lorraine, Duc de Guise, plus un Cantique de la paix, le tout imprimé à Paris par Estienne Grouleau, l'an 1550. Les Odes pénitentes du moins que rien, qui est sa devise, &c. imprimées à Paris \*.

\* NICOLAS, ou NICOLE BERGEDÉ, né à Vezelay, Ville du Nivernois, dans la Généralité de Paris, d'abord Licentié ès Loix, ensuite Président au Présidial d'Auxerre, assiligé de la mort de quantité de Princes, de François I, de la Reine de Navarre sa sœur, du Duc de Guise, &c. sit éclater ses regrets dans quelques pièces en vers de dix syllabes, qu'il intitula, Le moins que rien, sils asse de la terre, titre assez convenable au sujet qu'il traitoit. Ces Poësses furent imprimées, en 1558, in-8°. à Paris. Ses Sonnets, ses Eglogues, ses Odes Pénitentes, imprimées à-peu-près dans le même temps, prouvent que ce Poète, d'une imagination triste sans doute, ne s'occupoit que de sujets lamentables. On ne sait rien sur le temps de sa mort; il avoit été marié, & laissa un sils, nommé Helie Bergedé, Avocat au Bailliage d'Auxerre, & Bailli de Vezelay. Il a composé six Livres en vers, De la France triomphante, & quelqu'autres pièces, qui sont restées manuscrites entre les mains de ses descendans.

Voy. la Bibl. Françoise de M. l'Abbé Goujet, Tom. XIII, pag. 76. A a ij NICOLE DE CHARMOY, Avocat en Parlement. Il a écrit un Traité de la paix, imprimé à Paris l'an 1543, chez Charles l'Angelier.

NICOLE COLIN. Il a traduit d'Espagnol en François les sept Livres de la Diane de Georges de Montemaior, imprimés à Rheims chez Jean de Foigny, l'an 1578. Il florissoit à Rheims en Champagne, audit an 1578.

NICOLE DURAND, surnommé VILLEGAGNON, Voy. ci-dessus Nicolas Durand.

NICOLE ESTIENNE, Parisienne, fille de Charles Estienne, & femme de M. Jean Liebaut, tous deux Docteurs en Médecine, desquels nous avons fait mention ci-dessus, ensemble de Jaques Grevin, Médecin, lequel écrivit en sa faveur les Amours d'Olympe, &c. Elle a écrit plusieurs Poësies Françoises non encore imprimées, & entre autres les réponses aux Stances du Mariage, écrites par Ph. des P. Le mépris d'Amour, non encore imprimé, non plus que les susdites Stances. Davantage elle a composé une Apologie ou Désense pour les semmes, contre ceux qui les méprisent. Ce Livre est écrit en prose, & n'est encore imprimé. Elle florit à Paris cette année 1584.

NICOLE GIGANTIS, de l'Ordre des Cordeliers de la Province de France. Il a écrit l'art ou instruction pour apprendre à écrire en grosses lettres, & la maniere de faire les dittes grosses lettres, avec la différence de situer les points, &c. imprimée à Paris par Philippes le Noir, l'an 1530. Il a écrit un petit Traité pour apprendre à lire & à orthographer, imprimé audit lieu.

NICOLE GILLES, Notaire & Secrétaire du Roi, & Secrétaire du Trésor, jusques en l'an 1496. Il a été estimé l'un des premiers Historiens & Chroniqueurs de la France pour son temps, comme il a assez montré par les Annales & Chroniques de France, composées par lui, & imprimées tant de sois à Paris & ailleurs, lesquelles ont été revues & corrigées, & augmentées

jusques en l'an 1552, par Denis Sauvage, sieur du Parc \*. Il florissoit sous Loys XII, l'an 1500.

\* La première Edition de ses Annales sut faite à Paris, en 1492, in-4°. & la seconde, en 1498, in-fol. Je n'en connois point d'autres qui aient paru du vivant de l'Auteur; mais on en fit après sa mort, avec diverses continuations; car son Livre, qu'on n'ose à peine citer aujourd'hui, fut autrefois très - estimé. Ses principaux Continuateurs sont, Denys Sauvage, Belleforest & Gabriel Chappuys. La dernière Edition, continuée jusqu'en 1617, parut cette même année en 2 vol. in-fol. Dès 1572, on avoit imprimé, in-fol. à Basse, une Traduction Latine des Annales de Nicole Gilles, & le P. le Long ( Biblioth. Histor. de la Fr. no. 7433 ) assure que cet Auteur est le premier qui ait fait mention du Royaume d'Ivetot. Cependant Gaguin s'est vanté qu'aucun Ecrivain François n'en avoit parlé avant lui: Mirari licet à nullo Franco Scriptore Literis fuisse commendatum, & l'Ouvrage de Gaguin ne parut que cinq ans après la première Edition de celui de Nicole Gilles. Au reste, je ne suis pas à portée de vérisser, si la première Edition de Nicole Gilles, qui est fort rare, fait effectivement mention du Royaume d'Ivetot, ou s'il n'en est parlé que dans les Editions postérieures. Quoi qu'il en soit, ces deux Historiens en parlent d'une façon si différente, qu'il n'y a pas lieu de croire que l'un des deux ait copié l'autre. Je remarquerai ici qu'il y a sur le Royaume d'Yvetot une Dissertation de M. l'Abbé de Vertot dans le IVe Tom. des Mémoiresde l'Académie des Belles-Lettres (pag. 728) & des recherches encore plus curieuses, sur ce sujet, dans la Description de la Haute Normandie, par D. Toussaint du Plessis (Tom. I, pag. 173). L'Ouvrage de D. du Plessis est médiocre, mais le morceau que j'indique n'est point de lui. Il lui a été fourni par M. de Foncemagne, si profond dans la connoissance de notre Histoire. J'ai cru que cette Anecdote ne seroit point déplacée dans un Livre destiné à faire connoître notre Littérature Françoise.

NICOLE GRENIER. Il a écrit & composé plusieurs Livres en Théologie, desquels s'ensuivent les noms. L'Harmonie de la soi, imprimée à Paris par Claude Fremy, l'an 1565; le Bouclier de la soi, contenant deux tomes, imprimés à Paris, chez Marnes, Estienne Grouleau, Claude Fremy & Cavelat, ès années 1566 & 1567 \*; l'Epée de la Foy, imprimée l'an 1564; l'Institution de l'Eucharistie, imprimée à Paris; l'Alliance de Dieu, imprimée à Paris; Traité de la justification de l'homme Chrétien, qui se fait au Saint Sacrement de Consession, imprimé à Paris; le Fondement de la Foy, imprimé à Paris; Pratique de l'homme Chrétien, imprimé, l'an 1565, à Paris chez Claude

Fremy; Doctrine Catholique de l'invocation des Saints, imprimée à Paris; Second tome du bouclier de la foi, imprimé l'an 1565, chez Claude Fremy; les Méditations dudit Nicole Grenier, imprimées à Paris l'an 1563.

\* Bayle avoit vu une Edition du Bouclier de la Foy, imprimée à Avignon, en 1549, & qui n'étoit pas la première. Voy. Diction. Art. Luther, note EE.

NICOLE DE HAULTPAS, Médecin de Doulens en Picardie, l'an 1554. Il a écrit un Livre de la contemplation de nature humaine, contenant la formation de l'enfant au ventre maternel, imprimé à Paris chez Michel Vascosan, l'an 1555, in-8°. & contient trois seuilles.

NICOLE LE HOULX. Il a traduit de Latin en François, les Sympathies & antipathies, de plusieurs choses mémorables, contenant les naturels accords & discords, amitiés & inimitiés d'icelles: le tout écrit en Latin par Antoine Mizault, imprimé à Paris chez Pierre Beguin, l'an 1556.

NICOLE LE HUEN (Frère), natif de Lisieux en Normandie, Religieux du Couvent de Ponteaudemer en ladite Normandie, au Diocèse de Rouen. Il a composé & réduit en prose, le Voyage de Hierusalem, imprimé à Lyon l'an 1488 \*.

\* Son Ouvrage est intitulé: La Pérégrination de outre-mer en Terre sainte. Il a été réimprimé plusieurs sois, depuis la première Edition citée par La Croix du Maine. L'Auteur étoit Carme, & prend le titre de Chapellain & Confesseur de la Reine Charlotte; c'étoit Charlotte de Savoye, seconde semme de Louis XI, morte en 1583. Une partie du Livre de Nicole le Huen traite des Croisées & entreprises faites par les Rois & Princes Chrétiens pour le recouvrement de la Terre sainte; ainsi il peut servir à l'Histoire des Croisades.

NICOLE LESCARRE (Dom), Poëte François. Il a écrit fept Chants Royaux à l'honneur de la Vierge.

NICOLE LOUPVANT, Grand Prieur de l'Abbaye de S. Michel, Chevalier & Pélerin de Hierusalem. Il a écrit quelques vers François mis au-devant des Antiquités de la Gaule Belgique, composées par Richard de Wassebourg.

NICOLE DE MAILLY, natif de Picardie. Il a écrit & composé en rithme Françoise, un Livre intitulé la divine connoissance, extraite du vieil & nouveau Testament, ensemble les divins Cantiques de l'ame regrettante, avec l'exposition de l'Oraison Dominicale, le tout imprimé à Paris par Galiot du Pré, l'an 1541, in-8°. & contient 12 feuilles.

NICOLE DE MANES, Président de Luxembourg, homme très-docte, appellé par aucuns de Naves. Il a écrit un Recueil d'Histoires, duquel fait mention Richard de Wassebourg, tant au Catalogue des Auteurs, desquels il s'est aidé, pour écrire ses Antiquités de la Gaule Belgique, qu'au seuillet 157 de sondit Livre, page 2. Il mourut l'an 1546. Gesnerus fait mention en sa Bibliothèque d'un Historien nommé Nicolaus Mameranus Luxembergensis. Je ne sçai si c'est le même de Manes dont nous avons parlé.

¹On ne connoît non plus NICOLE DE MANES, que NICOLE DE NAVES de l'Article suivant. On ne dit point en quelle langue ce DE MANES, ou DE NAVES, a écrit. Ni l'un ni l'autre de ces noms n'a aucun rapport avec MAMERANUS, qui n'a écrit qu'en Latin, & qu'on ne peut pas dire qui soit mort en 1546, puisqu'on a de lui un Abrégé de l'Histoire de Charles-Quint, depuis 1519 jusqu'à 1548. (M. DE LA MONNOYE).

NICOLE DE NAVES, Historien, Président de Luxembourg. Voy. ci-dessus Nicole de Manes, car je croi que ce n'est qu'un, & qu'il y a faute en l'impression du Livre de Wassebourg ci-devant allégué, lequel l'appelle de ce nom de Naves en la Table des Auteurs, & au seuillet 157, il le nomme de Manes, &c.

NICOLE DE NERVAL, Poëte François. Il a écrit quelques rondeaux à l'honneur de la Vierge.

NICOLE ORESME, Docteur en Théologie, Grand Maître du Collége de Navarre, fondé à Paris, Chanoine de la Sainte Chapelle en ladite ville. Il fut esleu Evêque de Lysieux en Normandie, l'an 1377, & selon autres, il étoit Evêque de Bayeux, Précepteur de Charles V, Roi de France, l'an 1364. Il a tra-

duit à la Requête, & par commandement du Roi Charles V, son Maître les Ethiques, Politiques & Economiques d'Aristote, & plusieurs Livres de Ciceron & autres Auteurs; il a traduit la Bible de Latin en François 2; il a écrit un Traité des Monnoyes, tant en langue Latine que Françoise: le Latin se trouve imprimé, quant à la traduction Françoise, nous l'avons par devers nous écrite à la main sur parchemin de fort belle écriture, il contient 26 chapitres 3; il a traduit de Latin en François le Livre de Plutarque, des remèdes de l'une & de l'autre fortune, prospere & adverse, imprimé à Paris l'an 1534, in-4°. & contient 35 feuilles. Il a traduit les Livres d'Aristote du Ciel & du Monde, par le commandement du Roi Charles V, lequel lui donna pour récompense l'Evêché de Lisseux, comme j'ai lû dans l'Epître de M. Jean Gosselin, garde de la Bibliothèque du Roi, &c. mise au devant de sa Traduction du Calendrier Grégorien. Plusieurs Auteurs sont mention dudit Nicolas Oresme \*, sçavoir est Loys Lasseré en la vie de S. Hierosme, fol. 379, & Jean Du-Tillet aux Chroniques de France, & encore Papyrius Masson en ses Annales, lequel en cinq ou six endroits, l'appelle Nicolaus Oresimus au lieu de Oresmius, mais c'est la faute de l'Imprimeur & non de l'Auteur,

- On croit qu'il étoit de Caën, où subsistent encore plusieurs familles de ce nom, suivant le témoignage de M. Huet, pag. 331 de ses Origines de Caën. Cest une erreur de dire que Nicole Oresme sut Evêque de Bayeux, il le sut de Lisieux en 1377, & mourut en 1382. (M. DE LA MONNOYE).
- Tous ceux qui lui ont attribué une Version Françoise de la Bible, se sont trompés. Richard Simon, dans la seconde Partie de son Histoire Critique du Nouveau Testament, Chap. 28, a fait voir qu'il n'y avoit alors d'autre Bible Françoise connue, que celle de Guiars des Moulins, Chanoine, & depuis Doyen de S. Pierre d'Aire, commencée au mois de Juin 1291, & sinie, non pas comme il dit, à la S. Remi 1297, mais au mois de Février 1294. Ce qui a trompé Richard Simon, c'est que Guiars des Moulins, après avoir marqué le mois de Février 1294, temps auquel il avoit sini sa Traduction, ajoute qu'en 1297, le jour de S. Remi, il sut sait Doyen de S. Pierre d'Aire. Cette Bible n'est autre chose, comme le Traducteur lui-même le remarque, qu'une version de l'Histoire scholastique de Pierre Comestor. (idem).
  - 3 Le Traité de Nicole Oresme, De mutatione monetarum, que La Croix

du Maine dit contenir vingt - six Chapitres dans la Traduction Françoise manuscrite qu'il en avoit, n'en contient que vingt - trois dans l'Original Latin. — Le nom Oresme se trouve énoncé diversement. Il l'est de trois manières dissérentes dans les Œuvres de Jean Pic de la Mirande, pag. 393, par exemple, de l'Edition de Bâle, 1601, Orem; pag. 283, Oresmius, &, pag. 494, Oresmus, qui, pag. 360 des Œuvres de son neveu, dans la même Edition, est changé en Oresinus, par la mauvaise division d'une lettre en deux, savoir, d'une m en un i ponctué & une n; car pour ce qui est d'Oressimus dans Papyre Masson, il ne saut pas croire que ce soit une faute d'impression; c'est de dessein que Masson a dit Oresmus, supposant que de-la venoit Oresme, comme de centesimus centième, de vigesimus vingtième, &c. (idem).

Le Traité, de Antichristo & ejus Ministris, mis dans le IX<sup>e</sup> Tome dé l'Amplissima Collectio des Bénédictins, n'est pas de Nicolas Oresme, on le soupçonne fait par Guillaume de Saint-Amour. Oresme pourroit être l'Anagramme de S. Amore. Ce Traité a été fait entre 1260 & 70, au temps de la vacance de l'Empire, après la déposition de Frédéric. Merc. de France, Octobre, 1750, pag. 61. (M. FALCONET).

\* Nicole Oresme contribua à étendre le goût des bonnes études, qui commençoit à s'établir sous le Roi Charles V, « sous lequel, dit Pâquier ( Rech. Liv. VII, Chap. 5, pag. 699) » tout ainsi que le Roïaume se trouva riche » & storissant, aussi les bonnes Lettres commencèrent de prendre leur force, » lesquelles il eut en telle recommandation, qu'il sit mettre en François la » plus grande partie des Œuvres d'Aristote par Maistre Nicole Oresme, qu'il » sit Evêque de Lisieux ».

NICOLE OSMONT, Poëte François. Il a écrit quelques Chants Royaux, à l'honneur de la glorieuse Vierge Marie.

NICOLE DU PUIS. Il a écrit plusieurs Rondeaux à l'honneur de la Vierge.

NICOLE RAVENIER, Poëte François. Il a écrit plusieurs Rondeaux & Ballades en l'honneur de la Vierge, tous ces Rondeaux des trois sussitis Auteurs ont été imprimés ensemble, avec plusieurs autres de divers Auteurs \*.

\* Ces trois Poëtes du Puy de Rouen, sont cités par du Verdier, au mor Guillaume Alexis.

NICOLE SEELLIER, Scribe du Chapitre de Paris. Il a traduit de Latin en François un Traité de Guillaume, Evéque LA CR. DU M. Tome II.

Bb

de Paris, touchant la doctrine & enseignement de prier Dieu, imprimé à Paris pour Antoine Verard, l'an 1511, in-8°. & contient 11 seuilles.

NICOLE TURBOT, Poëte François. Il a écrit plusieurs Chants Royaux à l'honneur de la Vierge.

NICOLE LE VESTU, Poëte François. Il a écrit plusieurs Chants Royaux & Ballades en l'honneur de la Vierge Marie.

\* Ces deux Poëtes sont du Puy de Rouen, comme les trois qui les précédent.

NICOLE DE VOISIN, Religieux des Minimes de Nyjon, près Paris. Il a composé un Livre intitulé le Trésor de l'ame, qui est une très ample confession des péchés que commettent les hommes, & la saçon d'en demander pardon à Dieu, imprimé à Paris chez Michel le Noir, l'an 1516, in-4°. & contient six seuilles.

NICOLE VOLKIR, Voy. ci-dessus Nicolas Volkir, dit LE Polygraphe.

NOEL ALIBERT, Lyonnois, Valet de Chambre de la Roine de Navarre. Il a composé quelques Œuvres, desquels je n'ai pas connoissance.

NOEL BACHELOT, Curé de la Place, en la ville de Sées, en Normandie. Il a envoyé plusieurs copies extraites par lui, des Offices des Eglises particulières de Normandie & du Maine, dont les vies de S. Constantin & de S. Frambault , (compagnons) ont été écrites entre plusieurs autres. Voy. de ceci l'Avertissement de Nicolas Chesneau, Libraire de Paris, &c. mis au devant du troissème volume de l'Histoire des Saints.

<sup>1</sup> S. Frambaud, pieux Solitaire au Maine, nommé ailleurs S. Fraimbours, ou Frambourd, vivoit au septième siècle. On en fait la sête le 15 Août. Il y a pour lui une Hymne parmi celles de Santeuil. Les Paysans d'Ivri & de Senlis désigurent scandaleusement le nom de ce Saint. (M. DE LA MONNOYE).

NOEL DU FAIL ou DU FAILH, Gentilhomme Breton,

sieur de la Herisaye, en Bretagne, Conseiller du Roi au Parlement de Rennes. Il a mis en lumière un sien Livre qu'il a intitulé, Mémoires, Recueils, ou Extraits des plus notables & solemnels Arrêts du Parlement de Bretagne : le tout contenant douze cent Arrêts divisés en trois Livres : le premier contient les Arrêts donnés en l'Audience, le second ceux des Chambres, le tiers est des Mélanges. Il ont été imprimés à Rennes l'an 1579, chez Julien du Clos; il a écrit une fort belle & docte Histoire de Bretagne non encore imprimée; Il a réduit par lieux communs tout le Droit Civil à la suscitation de Éguinarius Baro, & de François Duarin, tous deux Bretons, & des plus renommés Jurisconsultes de notre temps. Il a écrit (étant encore fort jeune d'ans) quelques Livres, lesquels il a fait imprimer sous le nom de Leon l'Adulphi, comme nous avons dit ci-dessus. Il a maintenant pris pour sa devise, & anagramme tout ensemble, ce qui s'ensuit Fol n'a Dieu, Nous avons fait mention de lui ici dessus à la lettre L, lorsque nous avons parlé dudit Leon Adulphi, Il florit à Rennes en Bretagne cette année 1584, & s'il n'étoit détenu du mal des gouttes, (qui le travaille & tourmente sans cesse,) il feroit bientôt imprimer plusieurs beaux Œuvres de sa façon \*.

\* Voy. plus haut, au mot Leon Ladulfi, & touchant Eguinarius Baro, dont il est parlé dans cet Article, les Contes d'Eutrapel, Chap. 4. Du Verdier, au mot Baliverneries d'Eutrapel, dit que Noël du Fail a fait les Contes d'Eutrapel.

NOEL TAILLEPIED (Frère), Religieux de l'Ordre de S. François, du Couvent de Pontoise, à sept lieues de Paris. Il a écrit l'Histoire des vies, mœurs, actes, doctrine, & mort de Martin Luther \*, André Carlostad & Pierre Martir, imprimées à Paris chez Jean Parent, l'an 1577; brief Traité & Déclaration de l'an Jubilé, & de l'efficace des pardons & indulgences données & octroyées par le Pape aux sidèles Chrétiens, l'an 1576, imprimé à Paris chez Jean Parent, audit an 1576; il a traduit en François, & réduit en Epitome ou Abrégé, les Œuvres de la Philosophie d'Aristote, sçavoir est la Dialectique, Physique,

N

& Ethique, imprimées à Paris chez Jean Parent, l'an 1583. Il florit cette année 1584.

\* Outre la Vie de Martin Luther, dont parle La Croix du Maine, Taillepied avoit aussi publié, en 1577, à Paris, in-12. l'Histoire de la vie, mœurs, actes & doctrine de Théodore de Bèze, dont La Croix du Maine ne parle point. Elle sut traduite en Latin par Pantaléon Thevenin, & imprimée à Cologne en 1580, in-12. Depuis que la Bibliothèque de La Croix du Maine eut paru, Taillepied sit imprimer divers Ouvrages: 1°. l'Histoire de l'Etat & République des Druides, Eubages, Sarronides, Bardes, Vacies, anciens François, Gouverneurs du Pays des Gaules, depuis le déluge jusqu'à Jesus-Christ, Paris, 1585, in-8°. Ouvrage sans critique & plein de sables. 2°. L'Antiquité de Pontoise, à Rouen, en 1587, in-8°. 3°. Dans la même Ville, du même format, & la même année, le Reueil des Antiquités & Singularités de la Ville de Rouen. Il mourut en 1589, & non en 1585, comme il est dit dans la première Edition de la Biblioth. Histor. de la Fr. n°. 951.

S'ensuivent les noms de plusieurs Auteurs incertains & inconnus par leurs propres noms ou-appellations.

NAPOLIS, ancien Poëte François, l'an 1300, ou environ. Il a écrit un Livre des Jeux partis d'Amours, non encore imprimé.

.... NENNESSIER, & selon d'autres Menessier, Orateur de Madame Jeanne, Comtesse de Flandres. Il a écrit le Roman ou Histoire sabuleuse de Perceval, le Gaulois: elle se trouve imprimée à Paris chez Galiot du Pré, l'an 1530, & a été réduite en prose par un Auteur inconnu, comme nous avons dit cidevant à la lettre M, parlant dudit Menessier, autrement appellé Nennessier.

..... NESSON, ancien Poëte François, Voy. ci-après Pierre Nesson, à la lettre P.

N. CHAPPERON, Prêtre. Il a traduit d'Italien en François cinq opuscules, dont s'ensuivent les noms. Que celui qui sert à Dieu, est le plus sage du monde; de la dignité & excellence du Chrétien; que c'est de Jésus-Christ, & pourquoi il est venu au monde; du mariage spirituel, entre Jésus-Christ, & l'ame Chrétienne; que l'homme n'a point de plus grand ennemi que soi-

même. Le tout a été imprimé à Rheims en Champagne, par N. Bacquenois, l'an 1558, in-8°. & contient 7 feuilles.

- N. CLEMENT DE TRELES, Secrétaire de M. le Duc d'Anjou, l'an 1581, Poëte Latin & François. Il a mis en lumière un sien Livret d'Anagrammes, avec les vers François contenant les dits Anagrammes, imprimés l'an 1582. Il dédia ce Livre à M. de la Vergne.
- N. EDOARD \*. Il a traduit de Latin en François le Difcours de la guerre de Malthe, écrit premièrement en Latin, par Nicolas Durand, surnommé Villegangnon, &c. imprimé à Lyon l'an 1553, par Jean Temporal.
- \* Ce NICOLAS EDOARD étoit Împrimeur à Lyon. Il y imprima, en 1560, aux frais de Sebastien Honorat, le Traité de Joannes Bruyerinus, Campegius, de re Cibaria, & mit à la fin de l'Edition Lugduni suis typis excudebat Nicolaus Edoardus, Campanus, M. D. LX.
- N. N. D. L. F. duquel la devise est Avec le temps. Il a écrit en vers François un Poëme sur les entrées du Roi de France Charles IX. & de la Royne sa femme, l'an 1571, imprimé à Paris chez Guillaume Nyverd, l'an 1577.
- N. ROUSSEAU, Notaire Royal, demeurant à Orléans en l'an 1573. Il a écrit le Discours de l'entrée du Roi de Polongne, faite à Orléans le vingt-quatrième jour de Juillet en l'an 1573, avec les Harangues faites à sa Majesté, le tout imprimé à Orléans audit an 1573, par Eloy Gilbier.
- Le P. le Long, n°. 10693 de sa Bibl. Histor. de la France, le nomme Nicolas, & dit que ce même Discours est imprimé, pag. 918 du Tome I de Godefroi, c'est-à-dire, du Cérémonial François, recueilli par Théodore Godefroi, mort san 1649, & mis en lumière la même année par Denis Godefroi, fils de Théodore, en 2 vol. in-fol. à Paris, chez Sébastien Cramoisi. (M. DE LA MONNOYE).
- N. DE SENIGHAN, ancien Poëte François. Il a écrit & composé un Chant Royal de la Fontaine d'aménité, ensemble plusieurs Rondeaux lesquels il présenta au Puy de Dieppe en

198 N N

Normandie, &c. Pierre Fabry \*, fait mention dudit Senighan en son Livre intitulé le grand & vrai art de pleine Rhéthorique, &c.

\* PIERRE FABRI, dont le vrai nom est le FEBVRE, écrit Senighen, mais on prononçoit Senighan.



## OCT.

CTAVIEN DE SAINT GELAIS, Evêque d'Angoulesme, l'an 1495, fils de Messire Pierre de S. Gelais, Chevalier, sieur de Montlieu, issu de la noble & très-ancienne maison de Sa Gelais, Seigneurs de Lansac, &c. \* Cetui-ci nommé Octavien étoit père de Melin de S. 'Gelais, (selon qu'aucuns l'assurent) il a écrit & composé en l'an de son âge vingt-quatre, un Livre intitulé, le Séjour d'honneur, lequel traite de la conduite de l'homme, &c. imprimé à Paris chez Jean Treperel, in-4°. & contient 26 feuilles. Il a dédié ce Livre au Roi de France, Charles VIII. Il a traduit en vers François l'Eneide de Virgile, & quelques Livres de l'Odissée d'Homere, imprimés à Paris \*\*; le voyage du Roi de France Charles VIII, au pays d'Italie, imprimé; un Livre intitulé le Politique, imprimé; il a traduit les Epîtres d'Ovide, & le Livre de l'Art d'Aimer 1, imprimé; il a traduit de Latin en François un volume intitulé les persécutions des Chrétiens; toutes les Œuvres de Virgile ont été traduites en vers François par ledit Octavien, & imprimées à Paris, il y a plus de soixante ans; Complaintes & Epitaphes sur la mort du Roi Charles VIII, imprimés avec le Verger d'honneur, traitant de l'entreprise & voyage de Naples, &c. imprimé à Paris chez Jean Treperel, in-4°. & contient 58 fevilles, duquel Livre susdit, appellé le Verger d'honneur, ledit de S. Gelais n'en est Auteur que d'une partie, encore que son nom y soit : car André de la Vigne en a composé la plus grande partie, comme nous avons dit ci-dessus à la lettre A. Aussi que Arnoul Ferron, Conseiller du Roi à Bordeaux l'assure ainsi, en son Histoire du Roi Charles VIII 2. Ledit Evêque florissoit l'an 1495. Henry Estienne Parissen, fait mention de lui en son Apologie pour Herodote, & récite une Histoire de lui fort plaisante \*\*\*. Je n'assure pas qu'elle soit véritable, car elle dérogeroit à sa qualité d'Evêque.

<sup>🕇</sup> Octavien de Saint-Gelais naquit à Cognac en 1465, ou 1466, de Pierre

de Saint-Gelais, Marquis de Monlieu & de Sainte-Aulaye, de l'ancienne maison des Lezignem, en Poitou, & de Philiberte de Fontenay. Il sit ses études au Collège de Sainte Barbe à Paris. Son cours de Philosophie étant achevé, comme il se destinoit dès-lors à l'Etat Eccléssastique, il alla prendre des lecons de Théologie dans les Ecoles de Navarre; mais il paroît qu'il s'appliqua plus aux Belles-Lettres & à la Poösse qu'à l'étude de la Théologie. Il entreprit, étant encore très-jeune, les Traductions de l'Odyssée d'Homère, de l'Enéide de Virgile, & de quelques Héroïdes d'Ovide. Ces Traductions sont mauvaises. Il faisoit des vers avec une extrême facilité; malheureusement on n'y trouve ni goût, ni génie, mais quelques-uns plaisent seulement par leur naïveté. Comme il n'étoit occupé que de ses plaisirs, il se livra tout entier à la galanterie, & il passe pour constant que Mellin de Saint-Gelais étoit son fils. L'habitude de vivre avec les semmes les sui avoit fait connostre, & lui impira peu d'attachement pour elles. Aussi étoit-il toujours disposé à changer de maîtresse, comme il le dit lui-même dans ce Rondeau s

Je serviray selon qu'on me poyra,

Et m'en mectray du tout à mon devoir;

Mais si ma Dame ne me veult point voir,

Incontinent la première m'aura.

Et puis en parle, qui parler en sçaura;

Selon le bien que je pourrai avoir

Je serviray.

Maudit-soit-il qui autrement sera.

Maudit-soit-il qui autrement fera,
Ne qui jamais aura autre vouloir:
Car quand de moy, chacun peut bien sçavoir
Que tout ainsi que l'on me traictera,
Je serviray.

Il regardoit la constance dans les hommes comme un sentiment de dupe, & il en peint fort plaisamment les suites:

Pour être loyal à sa Dame, Savés-vous ce qu'il en advient? De joyeux, dolent on devient; Car point n'est de loyale femme.

Personne n'a parlé plus gaîment que lui de ces infidélités, dont les Poëtes même de nos jours font des descriptions si lamentables:

Bonnes gens, j'ay perdu ma Dame, Qui la trouvera, sur mon ame, Combien qu'elle soit belse & bonne, De très-bon zour je la lui donne, Sans en prendre débat à ame...

Après

Après quelques années de la plus bouillante jeunesse, passées dans l'ivresse des plaisirs, Octavien de S. Gelais essuya une longue & dangereuse maladie, suivie d'un épuisement si grand, qu'il sit craindre pour sa vie. Il se peint luimême, dans cet état, comme un vieillard chagrin & mélancholique, qui voit avec regret qu'il ne peut plus jouir. Alors l'ambition prit la place de la vosupté. Il s'introdussit à la Cour, où sa naissance, ses talens déjà connus, & quelques pièces de vers qu'il présenta à Charles VIII, lui ouvrirent bientôt le chemin de la fortune. Le Roi de France demanda pour lui l'Evêché d'Angoulème, vacant par la mort de Robert de Luxembourg, en 1494, & il l'obrint du Pape Alexandre VI, auquel le Chapitre d'Angoulème avoit rémis son droit de nomination. Trois ans après, en 1497, Octavien se retira dans son Evêché, où il ne s'occupa plus que des devoirs de son ministère. Il mourut en 1502, âgé de trente-six ans. Ainsi on a raison de lui saire dire dans son Epitaphe:

Nec medios vitæ natura reliquerat annos,
Debita quandò feræ solvo tributa neci.

\*\* Les premiers Essais d'Octavien de S. Gelais furent, comme nous l'avons dit ci-dessus, les Traductions de l'Odyssée & de l'Enéide, qu'il sit sur quelques mauvaises versions Latines, où il sur peu jaloux d'approcher des beautés des Originaux. Il leur prête souvent ses propres idées, qu'il rend toujours dans un style obscur & prolixe, mêlé de mots barbares, qui n'étoient plus employés depuis long-temps par les bons Ecrivains. — Voy. la Biblioth. Françoise de M. l'Abbé Goujet, Tom. IV, pag. 19, Tom. V, pag. 49 & 50.

La Croix du Maine, trompé sans doute par Henri Etienne, attribue à Octavien de S. Gelais la Traduction, de Arte amandi, qu'au mot Aubin, ou Albin des Avenelles, il dit avoir été imprimée chez Bonfons, avec le Remède d'Amour, traduit du Latin de Pie II, en vers François de cinq pieds, par Albin des Avenelles. Il y a une Edition in-16. de ce Remède d'Amour, à Paris, chez Estienne Groulleau, 1556. Le nom de Maître Albin des Avenelles est à la tête. Cet Ouvrage est précédé de trois autres, dont le premier est intitule Ovide de l'Art d'aimer, le second la Clef d'amour, & le troinème les sept Arts libéraux d'amour, tous trois en vers de quatre pieds, sans nom d'Auteur, & d'un style plus antique de beaucoup que n'est celui de des Avenelles, à qui, par conséquent, du Verdier a tort d'attribuer cette Clef & ces sept Arts liberaux d'amour, qui ne sui appartiennent pas plus que le prétendu Art d'aimer d'Ovide, en vers François de quatre pieds. L'Auteur Anonyme de ces trois Ouvrages a voulu renfermer en un Livre les trois d'Ovide, de Arte amandi, mais dont, bien loin d'être Traducteur, il n'est qu'un véritable corrupteur. L'Abbé de Marolles, pag. 62 de la Préface qu'il a mise au-devant de son Virgile, en vers François, attribue à Octavien, apparemment sur la foi de La Croix du Maine, la Traduction des trois Livres d'Ovide de l'Art d'aimer, & cela dès 1495, parce qu'il avoit lu dans La

LA CR. DU M. Tome II.

Cc

Croix du Maine que cet Evêque florissoit en 1495. (M. DE LA MONNOYE).

On a une traduction des Héroïdes d'Ovide, reconnue constamment pour être d'Octavien de S. Gelais. Il y en a quatre Editions. La première sous ce titre, Les vingt-une Epîtres d'Ovide, translatées de Latin en François par Révérend Père en Dieu, Octavien de S. Gelais, Evêque d'Angoulême, petit in-4°. Gothique, sans date, Paris, par la veuve de Jehan Trepperel, & Jehan Jehannot, Libraire & Imprimeur, avec le Portrait d'Ovide... 2°. le même petit in-4°. Gothique, avec figures, & le Latin en marge, Paris, 1525... 3°. Les mêmes, nouvellement revues & corrigées, 1538, in-12. sans nom de lieu ni d'Imprimeur, avec une Estampe à la tête de chaque Epître... 4°. Les mêmes, à Rouen, par Nicolas le Roux pour Pierre Regnault, Libraire à Paris, 1544, in-16.

<sup>2</sup> Un Ouvrage dont nos deux Bibliothécaires n'ont point parlé, & qui est constamment de cet Auteur, c'est une Traduction qu'il dit lui-même avoir faite des Amours d'Euriale & de Lucrèce (Histoire décrite fort au long, en prose, par Enéas Sylvius, qui sut depuis Pape, sous le nom de Pie II, & que La Croix, lu Maine appele mal-à-propos l'Art d'aimer, ou le remède d'amour). Voici comme Octavien de S. Gelais en parle dans une Stance du Liv. IV de son Séjour d'honneur:

Quant au premier, le livre translatai D'Euryalus & de Dame Lucresse, Et qu'en François de Latin le jettai, Selon mon sens & ma lourde simplesse, Par le vouloir & pour la charge expresse D'une Dame, qui ce me commanda.

Il y a lieu de croire que ce fur en rime, & que cette version est celle-là même qui se trouve dans la Bibliothèque du Roi, n°. 844, selon le P. Labbe, pag. 350 de sa Biblioth. nova Manuscript. (Il y a à craindre que M. de la Monnoye ne se soit trompé, sur la soi du P. Labbe, & que ce qu'il croir être un Manuscrir, ne soit l'Exemplaire imprimé qu'on voit à la Bibliothèque du Roi, petit in-sol. de gros caractère, publié par Antoine Vérard, à Paris, le 6 Mai de l'an 1493)...—Voy. la Biblioth. Franç. de M. l'Abbé Gouset, Tom. X, pag. 231. (M. de LA Monnoye).

\*\*\* L'Histoire que La Croix du Maine ne veut pas raconter, est le "Dési prétendu fait à l'Evêque d'Angoulême, qui s'étoit vanté de répondre à quelque proposition qu'on sui sit en vers, & sur le champ, & sur les mêmes rimes. Comme il alloit, dit-on, commencer la messe, quelqu'un s'approcha de lui, & lui dit à l'oreille:

L'autre jour, vevant de l'Ecole, Je trouvai la Dame Nicole, Laquelle étoit de verd vétue. La Réponse de l'Evêque sut sur le champ, à ce que dit Henry Etienne,

Ote-moi du col cette étolle, Et si soudain je ne l'accolle, J'aurai la gageure perdue.

Mais ce n'est qu'un Conte assez plaisant, où l'on fait parler mal-à-propos Octavien de S. Gelais. François I, auquel on attribue la proposition de la gageure, & les trois premiers vers du Sixain, étant né en 1494, n'avoit que huit ans, lorsqu'Octavien mourut. C'est ce que M. de la Monnoye a démontré, Tom. II du Ménagiana, pag. 81 & 82.

ODET TURNEBE ou TURNEBU, & selon autres DE Tourne Bour, natif de Paris, fils aîné de ce tant renommé Adrian Turnebe dit Turnebus, & de Magdeleine Clement sa femme, &c. jeune homme, lequel ne dégénéroir en rien du sçavoir de son père : car il avoit fort bien étudié, & appris beaucoup de langues, & de bonnes disciplines, suivant l'instruction qu'il avoit eue de défunt son père, & de plusieurs doctes hommes ses précepteurs, entre autres d'Antoine Valet Lymosin, Docteur en Médecine à Paris, (lequel je nomme par honneur). Icelui Odet Turnebe a écrit plusieurs vers Grecs, Latins & François desquels il y en a quelques-uns, avec le Recueil des Poëmes faits en diverses Langues, sur la pulce de Madame des Roches de Poicliers, &c. Quant à ses autres compositions je n'en ai pas connoissance \*. Il fut premièrement Avocat en la Cour de Parlement, & enfin il fut pourvû de l'état de premier Président en la Cour des Monnoyes à Paris, à la poursuite duquel état il mourut d'une fièvre chaude, l'an 1581, âgé de vingt-huit ans, huit mois & vingt-huit jours \*\*. Il se voit un Recueil d'Epitaphes en plusieurs Langues, composés sur sa mort, par les plus doctes hommes de France, lequel a été imprimé à Paris chez Mamert Patisson, l'an 1582. Il étoit frère aîné d'Estienne Turnèbe, Conseiller en Parlement, & d'Adrien Turnebe II du nom, duquel nous avons parlé ci-dessus, à la lettre A, tous trois fort doctes ès Langues, & bien sçavans en la Jurisprudence.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ce qu'a diligemment ici ramasse La Croix du Maine, est tiré de l'InP. C c ij

cription sépulchrale Latine, consacrée à la mémoire d'Odet de Tourneba, dans le Recueil des Epitaphes, imprimées chez Patisson. Odet, de tous les fils d'Adrien, étoit celui qui promettoit le plus. Il parloit fort bien sa langue, on en peut juger par la Comédie possibume que nous avons de lui, intitulée, Les Contens, tirée peut-être de l'Italienne du Parabosco, dont je n'ai vu que le titre I Contenti. (M. DE LA MONNOYE).

\*On ne connoît d'autres Poësses d'Odet de Tourstebu, qu'une pièce de plus de deux cens vers de dix syllabes, sur la puce de Mademoiselle des Roches, & douze Sonnets sur les ruines de Lusignan, ville du Poitou, assiégée en 1572 par Louis de Bourbon, Duc de Montpensier, & démolie par les ordres de ce Prince. La Comédie en prose, Les Contens, sur imprimée en 1585.—Voy. la Bibl. Franç. de M. l'Abbé Goujet, Tom. XIII, p. 270.

\*\* Puisqu'il mourut en 1581, n'ayant pas encore vingt-neuf ans, comme le dit La Croix du Maine, il ne pouvoit être l'Auteur de l'Epître Dédicatoire des Commentaires d'Adrien Turnebe son père, sur les Livres de Varron, de linguâ Latinâ, qui lui est attribuée par Niceron (Tom. XXXIX, pag. 344), car ces Commentaires parurent en 1556, & Odet n'avoit alors qu'environ quatre ans. C'est bien assez qu'il ait composé, à quatorze ans, l'Epître Dédicatoire du Commentaire de son père sur les Oraisons de Cicéron, de Lege Agrarià, publié en 1566. Il a fait encore l'Epître au Iesteur, placée à la rête du Commentaire de son père sur Horace, qu'il sit imprimer en 1577. Toutes ces Epîtres sont en Latin; ainsi il n'est point étonnant que La Croix du Maine n'en ait point fait mention. Mais il paroît qu'il ne les a pas connues, puisqu'après avoir parlé des vers de cet Auteur, non-seulemenr en François, mais en Grec & en Latin, il ajoute qu'il n'a pas connoissance de sex autres Compositions.

ODOARD THIBAULT, Mathématicien, demeurant à Louvain en Flandres, l'an 1550. Il a composé une prognostication pour l'an sussition pour l'an sussition pour l'an 1551, imprimée à Rouen, par Guillaume de la Mothe, audit an 1551.

OGIER FERRIER, Tolosain, Docteur en Médecine, &c. Voy. ci - devant Auger Ferrier, Tom. I, à la lettre A, Pag. 62 de cette nouvelle Edition.

\* Il mourut l'air 1588, âgé de soixante-quinze airs.

OLIVIER BISSELIN , Homme très-expert au Pilotage, ou art de naviger. Il a composé & ordonné les Tables de la déclinaison ou éloignement que fait le soleil de la ligne équi-

noxiale, chacun jour des quatre ans, plus la Déclaration de l'Astrolabe pour en user au pillotage par tout le monde, imprimés à Poictiers par Jean de Marnef, l'an 1559.

Bisselin. C'est ainsi que ce nom s'écrit (& non pas Bosselin, comme a fait du Verdier ) conformément à ces mots qui se lisent à la fin de l'Edition icimarquée: Ce Livre a été ainsi ordonné par Olivier Bisselin, homme très-expert à la mer, & achevé d'imprimer à la fin du mois d'Avril en l'an 1559. Il contient sept feuilles d'impression, & se trouve à la suite des Voyages de Jean Alfonse, chez le même Jean de Marnef, in-4°. Poitiers, la même année. — Il y a eu sous Louis XII, & peut-être sous Louis XI, un Olivier Basselin Foulon, & Vire en Normandie, prétendu inventeur des Chansons nommées communément Vaudevilles, au lieu qu'on devroit, dit Ménage, après Charles de Bourgueville, dans ses Antiquités de Caën, les nommer Vaudevires, parce qu'elles furent premièrement chantées au Vaudevire, nom d'un lieu proche de la ville de Vire; étymologie que je ne puis recevoir, le mot Vaudeville étans très-propre & très-naturel pour signifier ces Chansons, qui vont à Val de ville, en disant Vau pour Val, comme on dit à Vauderoute & à Vauleau; outre qu'on ne sauroit me montrer que Vaudevire ait jamais été dit en ce sens. Charles de Bourgueville est le premier qui a imaginé cette origine, & ceux qui l'ont depuis débitée, n'ont fait que le copier. Je ne nio pas qu'Olivier Basselin, ou, comme Cretin l'appelle, Bachelin, n'ait fait de ces sortes de Chansons, & que son nom ne soit resté dans quelque vieux couplet; mais les Vaudevilles étant aussi anciens que le monde, il est ridicule de dire qu'il les a inventés. (M. DE LA MONNOYE).

OLIVIER CONRAD, natif de Meun sur Loire, Cordelier, ou de l'Ordre de S. François, audit lieu 1. Il a écrit en prose Françoise, la vie de S. Pol, premier des Apôtres de Jesus-Christ, &c. extraite des Actes des Apôtres. Il a davantage écrit & composé en François, le Miroir des Pécheurs: le tout a été imprimé à Paris & en autres lieux.

Son vrai nom étoit CONRARB, en Latin CONRARDUS, dans ses Poësies, imprimées à Paris chez Denys Roce, in-4°. Conrardus, dans l'Edition de Chrétien Wechel, in-8°. 1530, a été presque par-tout changé en Conradus, & cette seconde dénomination a été suivie par nos deux Bibliothécaires. Meun n'étoit pas le lieu de sa naissance, comme le dit La Croix du Maine; ce qui l'a trompé, c'est qu'Olivier Conrard, au titre de ses Poësies Latines, est qualissé Minorita Magdunius, ce qui simplement veut dire qu'il étoit Cordelier à Meun. Le Gâtinois, comme il le déclare lui-même, étoit son pays natal:

> Est mihi Mogniacum vastino pagus in agro Prima ubi nativæ gentis origo meæ.

Il sit ses études à Paris, & s'y distingua par ses vers Latins, dans lesquels il paroissoit avoir si bien attrapé le tour de ceux de Faustus Andrelinus, Poète de Charles VIII, qu'il s'en acquit le surnom de Faustulus. (M. DE LA MONNOYE).

OLIVIER GOUYN, natif de Poictiers. Il a écrit un Livre traitant de toutes fortes de Jeux défendus & prohibés, & des ruses & sinesses qui s'y commettent, imprimé à Poictiers & à Paris. Ce Livre est pour désendre & dissuader les jeux de hasard.

OLIVIER DE GRACE, & selon autres OLIVIER LE GRAS, Docteur & Astrologue en l'Université de Louvain en la Gaule Belgique. Il a écrit plusieurs Prognostications & Almanachs, imprimés à Paris & à Rouen en diverses années, sçavoir est pour l'an 1544, 1548, 1549, auquel tems il florissoit en ladite ville de Louvain en Flandres.

OLIVIER DE LORGUES, Poëte Provençal. Il a écrit plusieurs Poëmes en Langue Provençale non encore imprimés.

OLIVIER MAILLARD (Frère), Docteur en Théologie, de l'Ordre des Frères Mineurs ou Cordeliers, & depuis des Observantins à Narbonne, l'an 1500, qui sont ceux de l'étroite Observance de S. François. Il étoit natif de la Bretagne Armorique ou Gauloise, comme l'assure Nicolas Bertrand Tolosain, en son Histoire des Tolosains \*. Ledit Olivier Maillard a écrit en Latin plusieurs Sermons & autres Œuvres en Théologie, desquels nous serons plus ample mention autre part; & en François, il a composé une Confession de Foi, imprimée à Paris par diverses sois. Il mourut à Narbonne, au Convent des Observantins l'an 1502, auquel lieu il est enterré. Henry Estienne sait mention de lui & de ses Sermons en son Apologie pour Herodote, mais nous avons ja parlé de ceci quand nous avons sait mention de Michel Menot.

<sup>\*</sup> D'autres prétendent qu'il étoit natif de Paris.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ce Cordelier, de la manière dont on prêchoit vers la fin du quinzième siècle, a été un des plus fameux Prédicateurs de son temps. Il disoit hat-

diment aux Rois leurs vérités. Sur quoi un valet-de-chambre de Louis XI l'ayant averti que son maître le feroit jeter à la rivière; « va lui dire, lui répondit le Moine sur le champ, » que j'arriverai plutôt au Ciel par eau, que » lui avec ses chevaux de poste ». Le mot étoit d'autant meilleur, que le Roi venoit d'établir les postes en France. Olivier Maillard faisoit joliment des vers François, on en peut juger par une de ses Ballades, rapportée par Pierre le Febvre, Liv. II de son Grand Art de pleine Rhétorique. Il su Général de son Ordre, & c'est lui, dit-on, qui, gagné par l'or d'Espagne, sit un point de conscience à Charles VIII, dont il étoit Confesseur, de restituer à Ferdinand les Comtés de Cerdagne & de Roussillon, sans retirer les trois cens mille écus qu'elles avoient coûté à Louis XI. La réplique d'Olivier Maillard à l'Envoyé de ce Roi, est ainsi exprimée dans ces quatre vers de Josse Badius, au titre 101 de sa Navis Stultisera, plus rare de beaucoup que celle de Sebastien Brand:

Quidam notus homo, cum propter libera verba Submergendum undis censeret Rex metuendus: Dic, ait, hoc Regi: per aquas maturius altos Advehar ad Cœlos, per equos ac ipse volantes.

Il vivoit encore en 1501. (M. DE LA MONNOYE).

Voy. les Mém. de Niceron, Tom. XXIII, p. 47.

OLIVIER DE MANARD, Flamand de Nation, Poëte & Orateur François. Il a écrit plusieurs Poëmes en Langue Françoise, & entre autres une Ode imprimée sur la fin du Livre des Esprits, composée par Robert du Triez, Flaman, &c. Je n'ai pas connoissance de ses autres écrits. Il florissoit en l'an 1563.

OLIVIER DE MAGNY, Quercinois, ou de Cahors en Quercy, (qui est le lieu de la naissance de Clement Marot, & de Hugues Salel, excellents Poëtes François), &c. \* Il a écrit une Hymne sur la naissance de Madame Marguerite de France, fille du Roi très-Chrétien Henry II, imprimée à Paris chez Arnould l'Angelier l'an 1553, avec plusieurs autres vers lyriques dudit Auteur; Soupirs Amoureux dudit Olivier de Magny, imprimés à Paris. Les Odes dudit Auteur ont été imprimées à Paris chez André Wechel, l'an 1559. Il étoit fort bon Poëte Lyrique, & a composé plusieurs autres Poësies desquelles je n'ai pas connoissance 1. Il mourut bientôt après qu'il eût été reçu

Secrétaire du Roi Henry II. Il avoit pour son Mecène, M. d'Avanson, Conseiller du Roi en son privé Conseil.

\* Olivier de Magny, Compatriote de Clement Marot & de Hugues Salel, tous deux Poctes, fut fils de Michel de Magny, pourvu d'une charge honorable dans sa patrie, à ce que dit son fils, & de Marguerite de Parra. Salel & Magny firent d'inutiles efforts pour arriver, par leurs productions, à la célébrité de Clément Marot. Joachim du Bellay, qui avoit comu particulièrement Olivier de Magny, nous apprend dans ses Allusions, en vers Latins, qu'il étoit grand d'esprit, & petit de corps...

Magnus es ingenio, quamvis sis corpore parvus,

Si la faculté de faire une grande quantité de vers désigne beaucoup d'esprit, Magny avoit droit d'y prétendre; c'est à ceux qui auront la patience de les lire d'en juger. Jean d'Avanson, Seigneur de Marcel, Conseilser du Roi en son Privé Conseil, envoyé Ambassadeur à Rome, sous le Pontificat de Jules III, entre 1550 & 1555, emmena avec lui Olivier de Magny, dont il se servit utilement dans ses négociations. Notre Poète, qui avoit rimé dès sa plus tendre jeunesse, donna un Recueil de ses premières productions, sous le titre de ses Amours; il y chante sa passion pour Castianire dans une soixantaine de Sonnets & plusieurs Odes, dont le mérite est à-peu-près égal; il le dédia à Hugues Salel. L'année suivante, 1554, il publia ses Gayetés, Poësies libres, & souvent licentieuses, qu'il adressa à son ami Pierre Paschal. Ce sont des petites pièces, des espèces de Chansons ou de Madrigaux, adressées la plupart à des Ecrivains de son temps. Il publia en 1557 cent soixante-seize Sonnets, qu'il intitula ses Soupirs, dédiés à M. du Thiers de Beauregard. On doit les regarder comme l'Histoite d'une partie de sa vie, & sans doute qu'il lui étoit de la plus grande facilité d'écrire ses aventures en vers. C'étoit son occupation journalière :

> Selon les passions où j'ay été submis, Ou bien, ou mal, d'amour ou de mes ennemis, J'ay descrit chacun jour la cause toute telle.

A la follicitation de Jean de Pardeillan, qui avoit beaucoup loué ses Sonnets, il revit toutes ses Poësses, & en donna une Edition nouvelle en 1559, divisée en cinq Livres, qu'il dédia à M. d'Avanson, protecteur déclaré de Magny, & de tous les gens de lettres de son temps, auxquels il rendit tous les services dont il sut capable. Ce Poète prodigua les éloges à ses protecteurs, ainsi qu'à ses maîtresses; fut-il heureux dans ses amours? C'est ce qu'il laisse à deviner. La fortune ne le favorisa guère; il ne cessa de la poursuivre, il espéra toujours, Voici ce qu'il en dit dans le cent quarante-sixième de ses Sonnets:

Ce n'est pas tout, Paschal, l'insame pauvreté De tant de longs ennuys redouble l'aspreté, Er fait tous mes pensers aussi fresses qu'un verre. Mais plus doux, si j'en ai, me seront les biensaits; Car celui ne sait pas, que veut dire la paix, Qui n'a premièrement éprouvé de la guerre.

On voit au Liv. II de ses Odes, Ode VIII, qu'il avoit entrepris la Traduction du Zodiaque de la vie humaine de Marcel Palingenius, que sans doute il ne finit pas. — Henri II donna à Olivier de Magny une charge d'un de ses Secrétaires, dont il est probable qu'il ne jouit pas longtemps. On croit qu'il mourut vers 1560.

Colletet, pag. 45 de son Discours du Sonnet, après avoir dit "qu'Olivier de Magny écrivoit d'un style assez doux, & même assez sleuri pour son fiècle, en rapporte un Sonnet en Dialogue, pièce extrêmement applaudie à la Cour de Henri II. (M. DE LA MONNOYE).

OLIVIER DE LA MARCHE (Messire)\*, Chevalier, natif de Franche-Comté en Bourgongne, Grand Maître d'Hôtel du Roi de Castille. Il a écrit un Livre partie en prose, & partie en vers François, intitulé le parement & triomphe des Dames d'honneur, lequel a été augmenté & annoté par M. Pierre Destray Champenois, imprimé à Paris l'an 1510, par Jean Petit, & Michel le Noir. Il a davantage composé une Chronique des choses faites & passées de son temps, imprimée à Anvers. Il florissoit en l'an 1464.

\* Olivier de la Marche, d'une maison ancienne au Comté de Bourgogne, entra dès fa première jeunesse au fervice de Philippe-le-Bon, Duc de Bourgogne, duquel il étoit parent du côté de Marguerite de Flandres, Duchesse de Bourgogne, Ayeule de Philippe. On trouve, Olivier de la Marche, né environ l'an 1422, au rang des Ecuyers ordinaires du Duc, avant l'an 1440. Il fut ensuite Maître-d'Hôtel du Duc Charles le-Guerrier, & Capitaine de ses Gardes. En 1465, il fut fait Chevalier à la journée de Montlhéri, par le Duc de Bourgogne. Par les Lettres de ce même Prince à Messire Claude de Neufchatel, Seigneur du Fay, Chevalier, Gouverneur de Luxembourg, on voit qu'Olivier de la Marche commandoit le corps de réserve de l'armée du Duc de Bourgogne à la bataille de Nuiz, au mois de Mai 1475, & qu'il contribua beaucoup aux avantages que ce Prince remporta. En 1477, il fut fait prisonnier à la bataille de Nancy, où le Duc de Bourgogne perdit la vie. Olivier ayant payé sa rançon, passa au service de Maximilien d'Autriche, qui avoit épousé l'héritière de Bourgogne. Il eut la charge de Grand-Maître-d'Hôtel de sa maison, qu'il conserva sous Philippe-le-Beau, fils de Maximilien & de Marie de Bourgogne. Il fut envoyé pour complimenter

LA CR. DU M. Tom. II.

Charles VIII sur son avenement au trône. Il mourut à Bruxelles, en 1501, âgé de près de quatre-vingt ans, & fut enterré dans l'Eglise des Chanoines Réguliers de Cawemberg. — Ce brave Chevalier ne fut pas uniquement occupé du service de ses maîtres, & de la profession des armes, il employa. ses loisirs à cultiver les lettres, dont le goût se renouveloit alors. Ses Mémoires ou Chroniques, sont un Ouvrage nécessaire pour la connoissance de l'Histoire des deux derniers Ducs de Bourgogne; on y trouve sur les usages de son temps, sur les sères & la pompe singulière de la Cour des Princes où il vivoit, des descriptions qui ne sont point ailleurs. Ils furent imprimés Lyon en 1562. L'Edition de Bruxelles, in-4°. 1614, est la plus complette. - Un Traité des duels & des gages de bataille, in-8°. Le Chevalier délibéré, ou la vie & la mort de Charles, Duc de Bourgogne, qui trépassa devant Nancy au mois de Janvier 1476, c'est-à-dire, 1477, avant Pâques. Cer Quirage a été imprimé à Paris in-4°, en 1489 & 1495. Il a été inal-à-propos attribué à Georges Chastelain. Il y décrit les voyages & les aventures merveilleuses d'uns Chevalier errant, qui marche armé de toutes pièces, & qui se bat en dissétentes rencontres, avec des adversaires qui sont autant de personnages moraux, tels que Messire Accident, Débile, ou Mort naturelle, qui rencontrent Hermite Entendement, que Desir veut arrêter, mais que Souvenir fait passer; outre. Il y fait mention, en vingt-huit Stances, qui se suivent, des Princes & Seigneurs morts de son remps. C'est une espèce de Roman, mêlé de prose & de vers, où il y a quelque invention & des Descriptions assez bienfrappées. - Le Parement, ou Triomphe des Dames d'honneur, est un autre: Ouvrage, plus moral que celui dont nous venons de parler, & qui donne une idée de la galanterie de ce temps-là, au moins parmi ceux qui avoient conservé les mœurs anciennes ; l'Auteur dit l'avoir composé pour une perfonne qu'il aimoir; mais on voir que c'est une fiction, qu'il étoir alors: avancé en âge, & sans doute marié depuis long-temps. Voici ses premières: réflexions sur son engagement...

Se suyvre veuil la sensualité,

Le l'aymeray d'amour fole & mondaine;

Mais selon Dieu, raison & équité,.

Le dops aymer d'amour de charité,.

C'est la sente de loyaulité certaine :

Botce nous dit que c'est amour haukaine:

D'aymer sa Dame roujours & en tout sien,.

Pour l'exaulcer& mettre devant Dieu....

le définie enfuire l'amour :

Ung vieur on sultre enté: Qui dell'sife la franche woudenté. Pour les maintair la siètue par pur don.

Cet amout fait de grands progrès dans son com, il s'aisure de la comfance

de son affection si bien placée: il trouve dans sa maîtresse la beauté réunie à la vertu; &, après avoir examiné ce qu'il pourroit lui présenter, digne de sexcellentes qualités...

Peintre ne suis pour sa beauté pourtraire : Mais je conclus un habit suy parfaire Tout vertueulx, affin que j'en responde, Pour la parer devant Dieu & le monde.

il lui présente donc un habillement complet, qui nous met au fait de la voilette des femmes de qualité de ce temps, qui vouloient allier la modestie avec les bienséances de leur état; il donne à sa maîtresse les Pantouffles d'humilité, les Soulliers de soing & bonne diligence, les Chausses de perseverance, le Jarretier de ferme propos, la Chemise d'honnêteté, le Corset, ou la Cotte de chasteté, la Pièce de bonne pensée, le Cordon, ou Lacet de Loyaulté, le demy ceinge de magnanimité, l'Espinglier de patience, la Bourse de libéralité, le cousteau de justice, la Gorgerette de sobriété, la Bague de soi, la robbe du beau maintien, la Ceinture de dévotte mémoire, les Gants de charité, le Pigne de remords de conscience, le Ruban de crainte de Dieu, les Patenostres de devotion, la Coiffe de honte de meffaire, les Templettes de prudence, le Chaperon de bonne espérance, les Paillettes de richesse de cueur, le Signet & les Anneaux de noblesse, enfin le Miroër d'entendement par la mort. Il faut avouer que voilà une toilette bien triste pour une jolie semme. Si celles du temps passé s'en servoient, il est certain que les jolies femmes de notre temps s'en passent. Ces diverses pièces servent de titre à autant de moralités mises en vers, & distinguées par Chapitres, au nombre de vingt-six. On peut juger de l'esprit qui y règne, par ce qui est dit au cinquième Chapitre:

> Honnesteté se sonnoît en maintien; En beau parler, répondre & enquérir, Honnesteté se voit; qui l'entend bien, En tous estats par querir le moyen, Sans ravaller, ne trop haut acquerir: Honnesteté se doit bien abstenir De nuls tromper, & plus d'estre trompée, Car la folie seroit trop achetée.

Cet Ouvrage a été imprimé à Paris, en 1510, en lettres Gothiques.—Olivier de la Marche a encore composé, en vers de huit syllabes, un petit Ouvrage, intitulé, De la puissance de nature, & comment les corps célestiaux gouvernent naturellement le monde, & il n'est point imprimé. — Voy. les Mém. des Inscriptions & Belles-Lettres, Tom. II, pag. 741 & snivantes; & l'Etat de la Maison & Officiers des Dues de Bourgogne, & Lettres de Charles-le-Guerrier, à la suite des Mémoires pour servir à l'Histoire de France & de Bourgogne, in-4°. Paris, 1729, & la Bibl. Françoise de M. l'Abbé Goujer, Tom. IX,

pag. 372, &c. — La terre de la Marche a passé depuis long-tems dans la famille des Fyots, du Parlement de Dijon, dont deux premiers Présidens.

OLIVIER DE LA VERNADE, grand Orateur & Poëte. Je n'ai point vu de ses écrits: mais Berrengier de la Tour d'Albenas en fait grand estime, & le loue grandement en ses Œuvres. Il florissoit en l'an 1558.

OMER TALON, natif du pays de Vermandois en Picardie, lequel s'appelle en Latin Audomarus Taleus, homme fort docte & grand Orateur, très-grand ami & familier de Pierre de la Ramée, dit Ramus, lequel l'appelloit ordinairement son frère, comme l'on voit en ses Œuvres. Il a beaucoup écrit en Latin, & en François aussi : mais je n'ai pas vu ses compositions Françoises. Sa Rhétorique Latine a été traduite & imitée par Antoine Fouquelin, Vermandois, qui étoit le pays des trois susdits personnages. Ledit Omer Talon mourut à Paris en l'an 1562.

On sait qu'Omer Talon & Ramus étoient extrêmement unis. Leur liaifon étoit si étroite, que Ramus publioit souvent des Ouvrages de sa façon,
sous le nom d'Omer Talon. Personne, en esset, ne doate qu'en 1556, la
réponse, intitulée Audomari Thalai admonitio ad Adrianum Turnebum, ne
stit de Ramus. Turnébe le donna bien à entendre dans la réplique qu'il y sit
la même année, sous le nom de Leger Duchesne. Il s'y moqua d'un bout à
l'autre du pauvre Talon, lui témoignant qu'il n'y avoit guère d'apparence
que dans le déplorable état où l'on savoit sa santé, on eût voulu le charges
du travail d'une réponse. A tout moment il revient à la charge sur ce mal,
qu'il ne nomme point, mais qu'on n'en devine que plus aisément, & finit
par cet avis charitable: Valetudinem tuam cura diligenter. Omer Talon mourut l'an 1562. (M. DE LA MONNOYE).

TALEUS. le grand ami de Ramus, grand-oncle du célèbre Avocat du Roi Talon, Curé de S. Nicolas du Chardonnet sur la fin de sa vie, mourut d'une maladie que Turnébe lui reproche en ces termes: Valetudo tua samá non constat. . . Ex Borbenianis, Tom. I, pag. 262. — Les Talons du Parlement descendent de Jean Talon, stère aîné d'Omer, Avocar au Parlement. Il y en a eu plusieurs de ce nom d'Omer, le premier dont il est question dans cet Article: le second, sils de Jean, dont il est parlé dans Loisel, pag. 591, qu'il dit neveu & disciple d'Audomaras, sans parler de Jean, son père. Ce second vécut so ans. Il étoit Procureur du Roi au Châtelet; & sur député à l'assemblée des Notables de Rouen; le troisième, sils cadet du second, Avocat-Général, dont on a les Mémoires, imprimés en 1732, le qua-

trième, petit-fils du troisième, Marquis du Boulai, Colonel du Régiment d'Orléanois, mort en 1709, & père du dernier, Président à Mortier, mort en 1745, ou 46. (M. FALCONET).

ORONCE FINE, Dauphinois, dit Fineus, (Professeur en Mathématiques, sous François I, Lecteur du Roi en Mathématiques à Paris, homme très-docte, & grand Mathématicien\*. Il a écrit en François cinq Livres de la Cosmographie ou Sphere du monde \*\*, avec une Epître touchant la dignité, perfection & utilité des sciences Mathématiques, imprimée à Paris; l'explication & usage de l'anneau Horaire; la Carte ou Description de la France & des Gaules, imprimée à Paris l'an 1557, par Alain de Matoniere. (Elle avoit paru des l'an 1525, chez Coline); Epître exhortative, touchant la perfection & commodité des Arts libéraux, Mathématiques, imprimé à Paris par Pierre le Bret, l'an 1531. Il mourut à Paris en sa maison, le sixième jour d'Octobre l'an 1555, à quatre heures après midi, qui fut l'heure de sa nativité, l'an de son âge soixante-un ou environ. Il est enterré en l'Eglise des Carmes à Paris. Antoine Mizault, Docteur en Médecine, a fait un Discours de sa vie & le catalogue de ses écrits Latins & François.

\* Oronce Finé naquit à Briançon en Dauphiné, l'an 1494, de François Finé, Médecin de cette Ville. Il perdit dans sa première jeunesse son père, qui ne lui laissa point de fortune; il vint à Paris, où les secours d'Antoine Sylvestre, son Compatriore, Prosesseur du Collège de Montaigu, le mirent en état d'être reçu au Collège de Navarre, où il fit fes Humanités & fa Philofophie. Il fit des progrès dans les Mathématiques, qui le rendirent célèbre de bonne heure. Il fur du nombre des membres de l'Université que François I fit arrêter en 1518, parce qu'elle s'opposoit à la réception du Concordat ; il ne sortit de prison qu'en 1524, sur la requête présentée par la Faculté des Arts, à la Reine mère, alors régente. Ce fut la véritable cause de sa prison, & non pas celle que Corneille Agrippa rapporte dans la lettre 62º du 4º Livre, où il prétend que Finé s'étoit attiré la disgrace de la Cour, par l'horoscope qu'il avoit fait du Connétable de Bourbon, où il annonçoit ses nouveaux triomphes. Oronce Finé avoir épousé Denise Blanche, dont il eut six enfans, qu'il laissa aussi pauvres qu'il avoit vécu, mais auxquels le mérite du père sit des protecteurs. Il mourut le 6 Octobre 1555, dans sa soixante-deuxième année, & fut enterré aux Carmes Billettes. Il fut le premier Professeur de Mathématiques au Collège Royal, fondé-par François I. Sa devise étoit :

Virescit vulnere virtus; allusions à sa vie dure, & souvent persécutée par l'envie. . . Voy. dans les Mémoires de Niceron, Tom. XXXVIII, le Catalogue de ses Ouvrages nombreux, où on trouve, Art. 17, De Quadratura circuli, &c. Paris, 1544, in-fol. Livre où il se glorisse d'avoir trouvé la quadrature du cercle. . Voy. l'Hist. du Collège de Navarre, par Launay.

\*\* Son Livre, de la Sphère du Monde, avoit paru d'abord en Latin, en 1542, in-fol. & sous un titre un peu dissérent, en 1551, in-4°. Ce fut en cette même année 1551 qu'il le publia, aussi traduit en François, & du même format. Il mit à la tête de cette Traduction son Epître, sur la persection des Sciences Mathématiques, qu'il avoit publiée vingt ans auparavant (en 1531, in-8°.) Outre les Ouvrages dont parle La Croix du Maine, Finé a publié en François, 1°. Des Canons & Documens très-amples, touchant l'usage & pratique des communs Almanachs, avec une Introduction sur l'Astrologie Judiciaire. Je ne connois que la seconde Edition, qui est de 1551, in-8°. 2°. Description de l'Horloge Planétaire, faite par l'ordre de M. le Cardinal de Lorraine, de l'invention d'Oronce Finé, 1553, in-4°. 3°. La Théorie des Cieux & des sept Planettes, Paris, 1557, in-8°. Nous avons aussi en François une Géométrie Pratique d'Oronce Finé, mais il la composa en Latin; & la Traduction Françoise, qui ne parut qu'en 1570 (in-4°.), long-temps après sa mort, est de Pierre Forcadel, selon La Croix du Maine, à l'Article de ce dernier. M. de Thou parle d'Oronce Finé, comme étant un de ceux qui réveillèrent le goût des sciences en France. (Hist. Lib. XVI, ad ann. 1555).

OUDARD DE LACENIE, Poëte François, l'an 1260, ou environ. Il a écrit plusieurs Poësies d'Amours, non encore imprimées \*.

\* Voy. FAUCHET, Chap. 41.

OZIL DE CADARS, Ecuyer de Philippes le Long, Roi de France, & Comte de Poictou, en l'an 1320. Il a écrit en Langue Provençale, un Traité de l'art de bien aimer; les louanges d'une grande Dame & Princesse d'Angleterre, nièce du Comte de Poictou \*.

\* Voy. Jean de Notre-Dame, Chap. 59, & du Verdier, lett. P. Art. du Conte de Poitou.





## PAI.

## PAL.

PAISANT DE MEZIERES, ancien Poête François <sup>1</sup>. Il a écrit en vers François plusieurs Romans, & entre autres celui qui s'intitule le Roman de la Mule sans frein, duquel parle Geufroy Thory, de Bourges, en son champ Fleury.

Il vivoit au commencement du treizième siècle. Son nom de baptême pourroit bien, selon le Dictionnaire Hagiologique de Chatelain, venir de PAKENTIUS, honoré le 23 Septembre à Paris, sous le nom de S. Paxens, & en Berry, sous celui de S. Paissens; ce qui est d'autant plus vraisemblable que Mezières en Brenne, d'où étoit le Poëte ici nommé, est dans le voismage du Berri. (M. DE EA MONNOYE).

PALAMEDES GONTIER, natif d'Auxerre en Bourgongne. Il a écrit quelques Œuvres desquelles je n'ai pas connoissance .

'Ce Palamède Gontier fut Greffier en chef du Parlement de Dijon, tige des Gontiers, Conseillers depuis plus de cent cinquante ans en ce même Parlement. (Ils ont quitté la robe depuis environ quarante ans, & ont pris le parti des armes. Il en reste deux, l'aîné, ancien Capitaine de Dragons; le second, Lieutenant-Colonel du Régiment de Tournaisis, connu sous le nom de Gontier d'Auvillars). Palamède est un nom propre assez singulier, connu du temps de la guerre de Troie, quoiqu'il ne se trouve ni dans l'Istade, ni dans l'Odyssée; mais comme il y a un autre Palamède, célèbre dans les Romans de la Table ronde, c'est de-là vraisemblablement que l'ont tiré nos anciens, qui lisoient bien plusôr Lancelot du Lac, & Tristan de Léonnois, que l'Enéide de Virgile. (M. de la Monnoye).

PANTALEON THEVENIN, natif de Commercy en Lorraine, homme doche, & grand Philosophie. Il a écrit de sort doctes Commentaires, sur l'Hymne de la Philosophie de Pierre de Ronsard, imprimés à Paris chez Jean Febrrier, l'an 1582, in-4° contenant 16 seuilles. Il a davantage écrit & composé un juste volume d'annotations sort laborieuses, sur la Semaine de Guillaume de Salluste, sieur du Bartas, lesquelles il a envoyées à Paris audit Jean Febrrier pour saire imprimer. Je les ai vues écrites à la main. l'ai opinion qu'on les imprimera en brief; Recueil de

Sonnets présentés à M. le Duc de Lorraine, l'an 1578. Il florit cette année 1584, au Pont-à-Mousson en Lorraine.

PAPYRIUS MASSON 1, Avocat au Parlement de Paris, natif de la ville de S. Germain de Laval, au pays de Forêts, fous l'Archevéché de Lyon, homme très-docte, grand Orateur & Historien, & des mieux versés en l'Histoire antique & moderne. Il a écrit les Annales ou plutôt Chroniques des Rois de France, en Latin & en François: le Latin a été imprimé à Paris par plusieurs fois, mais sa Traduction Françoise n'est encore en lumière; Discours entier des choses qui se sont passées à la réception de la Roine & mariage du Roi de France Charles IX, imprimé à Paris par Nicolas du Mont l'an 1570, in-8°. contenant 7 feuilles 2. Il a écrit plusieurs Eloges ou vies des plus illustres hommes de notre temps: ce Livre n'est encore du tout imprimé, & le reste il le mettra bientôt en lumière: ce qu'il en a fait imprimer est en Latin, & j'ai opinion qu'il le traduira en notre Langue. Il a aussi écrit l'Histoire d'Espagne, & les vies des Papes\*, lesquelles ne sont encore imprimées: mais nous en ferons mention autre part, pour ce qu'elles sont en Langue Latine : ensemble de son frère nommé Jean Masson, tous deux hommes très-doctes, & grands rechercheurs de l'antiquité. Il florissent à Paris cette année 1584, Ledit Papyrius, outre les Œuvres susdites, a composé le Catalogue des fleuves & rivières les plus renommées de France, & en a fait la Description. Ce Livre n'est encore imprimé.

Papire Masson, enterré aux Billettes à Paris, né en 1544. Voy. Les Hommes
Illustres

La bonne orthographe est Papirius. Les Grees, conformément au Latin Papirius, écrivent toujours numéron, jamais numéron. Masson, qui d'abord écrivit Papyrius, se réforma dans la suite, & changea l'y en i Romain. Il reprit aussi le nom de baptême de Jean, & le retint avec le surnom de Papirius, qu'il avoit trouvé dans l'ancienne famille des Massons, rencontre qui ne contribua pas peu à le lui faire adopter. Jean Papire le Masson mourut le 9 Janvier 1611, dans sa soixante-septième année. Voy, François Hotman, & Jean Le Masson. (M. de la Monnoye).

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> Il n'y a de lui nul autre Ouvrage François, que ce Discours touchant le mariage d'Elisabeh d'Autriche avec Charles IX. (idem).

Illustres de Perrault, Tom. I, p. 47.—Dans l'Etat de la France sous Charles IX, Tom. II, fol. 349, il est traité de Jésuite renié aux gages de Chiverni, au sujet de son démêlé avec Hotman sur le Franco-Gallia. — Voy. les Mém. de Niceron, Tom. V, pag. 182. (M. FALCONET).

\* Papirius Masson avoit été Jésuite; & , lorsqu'il sut sorti de cette société, & qu'il vint enseigner au Collège du Plessis, il rendit compte de sa sortie avec tant d'honnêteté dans la Harangue qu'il fit à l'ouverture de ses leçons, que ceux même qu'il avoit quittés en furent très-satisfaits. Il s'appliqua ensuite à l'étude du Droit, & s'attacha au Chancelier de Chiverny en qualité de Bibliothécaire. Il fut non-seulement Avocat au Parlement de Paris, comme le dit La Croix du Maine, mais Référendaire en Chancellerie, & Substitut du Procureur-Général. Il se maria, mais ne laissa point d'enfans. Je ne crois pas que ses Eloges aient jamais été traduits en François. Sa Vie de Jean, Comte d'Angoulême, l'a été deux fois, 1°. par Jean Duport, sieur de Rosieres, en 1589; 2° par Jean le Masson, en 1613. Le P. Niceron n'a pas distingué ces deux Traducteurs. L'Histoire d'Espagne de Papirius Masson n'a point paru. Son Livre, Des Rivières de France, ne fut imprimé qu'après sa mort. On en a fait une Traduction Françoise, mais elle est demeurée manuscrite. Ses Vies des Papes sont écrites en Latin, & furent imprimées à Paris, en 1586, in-4°. Je n'en parle que pour remarquer une méprise bien singulière de Perrault, dans ses Hommes Illustres (Vie de Papirius Masson): Les Vies des Papes ont pour titre, De Episcopis Urbis, où Perrault s'est imaginé que c'étoient les Vies des Evêques de Paris.

PARDOUX DU PRAT, Docteur ès Droits, natif de la haute Marche, dit en Latin Pardulphus Prateius Augustobusco-ducensis, &c. petit fils de Guillaume du Prat, grand Philosophe. Il a traduit de Latin en François, l'Institution de la vie humaine, dressée par Marc Antonin, Empereur Romain. Elégie de Solon, Prince Athénien, sur le fait & vie des humains, à cause des ruines des villes. Remontrance d'Agapetus Evêque, faite à l'Empereur Justinien, touchant l'Office d'un Empereur ou Roi, le tout traduit en François par ledit Pardoux, & imprimé à Lyon par Gabriel Cotier l'an 1570, in-8°. & contient 13 feuilles. Ce Livre a été mis en lumière après la mort de l'Auteur, par Antoine Peronnet, &c. Il a davantage écrit plusieurs Commentaires & annotations, sur les Edits ou Ordonnances Royales \*. Il florissoit sous Henry II.

<sup>\*</sup> La Croix du Maine auroit pu citer le Livre intitulé: Théorique de l'Art LA CR. DU M. Tome II. E e

des Nozaires, traduit du Latin par Pardoux Duprat, imprimé à Lyon, en 1582, in-12.

PASCHAL ROBIN DU FAUZ, Gentilhomme Angevin, sieur dudit lieu du Fauz, en Ville-Evêque, à trois lieues d'Angers, auquel lieu il naquit, le jour de Pâques fleuries, le trentième jour de Mars l'an 1538. Cetui-ci est homme fort docte en Grec & en Latin, grand Historien & Poëte, & a sur tout une exacte connoissance de l'Histoire de France, & principalement de celle de son pays d'Anjou, étant doué d'une merveilleuse promptitude d'esprit, & d'une mémoire singulière. Ce que je dy pour l'expérience que j'en ai faite, l'ayant connu fort familierement. Il a écrit l'Hiltoire & Chronique du pays & Duché d'Anjou, ensemble un Recueil des Généalogies des plus illustres maisons dudit pays, & autres voisines d'Anjou. Ce Livre n'est encore imprimé. Il a écrit un petit Discours, servant comme d'avant-coureur d'icelle Histoire, dans lequel il traite de l'excellence & antiquité d'Anjou, & des Princes qui y ont commandé & en sont sortis, imprimé à Paris chez Emanuel Richard, l'an 1582; il a fait un Recueil de tous les plus mémorables Epitaphes, qui se voyent ès Eglises d'Angers, & autres lieux aussi, non encore imprimé; Regrets sur le trépas de Messire Tymoleon de Cossé, Comte de Brissac, imprimé a Paris l'an 1569, chez Jean Hulpeau; la Tragédie d'Arsinoé, laquelle il sit jouer & représenter en public, en la ville d'Angers l'an 1572, au Collége d'Anjou, elle n'est encore imprimée. Sonnets d'Etrènes, ensemble plusieurs vers Latins & François sur l'Anagramme & allusions aux noms de divers hommes & femmes illustres : le tout imprimé à Angers chez René Piquenot, l'an 1572. Il a traduit de Latin en François, le docte Livre du Domaine de M. René Chopin Angevin, Avocat au Parlement: laquelle traduction n'est encore en lumière; je ne sçai s'il a achevé de translater tont ledit Livre, mais je sçai bien qu'il l'avoit entrepris, & l'avoit fort avancé; il a traduit & écrit de fon invention plusieurs vies de Saints & Saintes semmes, imprimées à Paris chez

Nicolas Chesneau, avec les trois grands volumes de l'Histoire des Saints; Elégie sur le trépas de Messire Charles de Cossé, premier Comte de Brissac, Maréchal de France, &c. imprimée à Paris l'an 1564, chez Thomas Richard; Monodie sur le trépas de Messire François de Lorraine, Duc de Guise, imprimée par ledit Thomas Richard, l'an 1563; Regret sur le trépas de Messire Sebastien de Luxembourg, Vicomte des Isles de Martigues, imprimé à Paris chez Jean Hulpeau & Guillaume Niverd, l'an 1569; Discours au Roi sur les machinations des H. \* en l'an 1564; Discours à Maître Pierre Ayrault, Lieutenant Criminel d'Angers, touchant les Antiquités d'Anjou. (J'ai opinion que c'est celui duquel nous avons parlé ci-dessus); Elégies sur les amours de Rosine; Sonnets sur les amours de Marguine; Fatraz sur les amours de Renée; ces trois Livres d'amours ne font encore imprimés. Hymne au Roi Charles IX, sur sa maissance, présentée à son entrée à Angers, le 6 de Novembre, l'an 1565; Hymne au Roi, sur l'anagramme de son nom; ces deux Hymnes ne sont encore imprimées. Il a fait plusieurs anagrammes outre les susdits, lesquels ne sont encore imprimés; les Vendanges, & plusieurs autres Poësies, imprimées à Nantes en Bretagne l'an 1572, par Jaques Rousseau; plusieurs Epitaphes sur la mort de sa première femme, Damoiselle Julienne Sybille, issue de la noble maison de la Buronniere près Château-neuf, en Anjou, & de par sa mère de la maison de Buses au Maine, surnommés de Germaincour, &c. Ces Epitaphes ne sont encore imprimés. J'en ai la plûpart écrits à la main par l'Auteur. Il florit au pays d'Anjou cette année 1584. Je ferai mention de ses compositions Latines, dans ma Bibliothèque Latine des hommes François ou de nation Gauloise, lesquels ont écrit en Latin.

PASQUIER PYNARD, natif de Dreux en Normandie, Astrologue & Mathématicien. Il a écrit un Almanach & Pro-E e ij

La lettre H signifie Huguenots, ou Hérétiques.

gnostication pour l'an de salut 1552, contenant la Déclaration de plusieurs & nécessaires termes d'Astrologie, imprimé à Paris chez Chrestien Wechel audit an 1552, auquel temps storissoit ledit Pynard en l'Université de Paris.

PASQUIN ROMAIN, &c. Sous ce nom supposé de Pasquin Romain\*, l'on a vu plusieurs libelles injurieux, envoyés à Passevent Parisien, qui est un autre nom déguisé.

\* Le Pasquin Romain, dont il est ici question, est un personnage imaginaire, de même que le Passevent Paristen. L'usage à Rome étoit dans le seizième siècle, & même dans le dix-septième, d'afficher des libelles satyriques au Carresour où étoit le torse, ou statue mutilée d'un soldat Romain, auquel on donna le nom de Pasquin, qui étoit celui d'un Tailleur, homme plaisant & caustique, frondeur d'habitude, & grand Nouvelliste, chez lequel s'assembloient tous les gens de ce même caractère. Sa boutique étoit dans ce Carresour, & la statue mutilée que l'on y trouva, & qui y sut placée, a conservé le nom de Pasquin. (Voy. la Description d'Italie de M. l'Abbé Richard, Tom. VI, pag. 273, Edit. de 1769). Comme dans le seizième siècle les railleries, les bons mots & les libelles de Pasquin étoient fameux, les Protestans seignirent un commerce entre lui & Passevent Parisien.

PASSEVENT PARISIEN, &c. L'Auteur de ce Livre, intitulé Passevent Parisien, a écrit une Réponse à Pasquin Romain, contenant la vie de ceux qui sont allés demeurer à Genêve, le tout fait en sorme de dialogue, lequel a été imprimé à Lyon, & à Paris aussi l'an 1556, par Nicolas Busset <sup>1</sup>. Ledit Auteur nommé Passevent, promet un Commentaire & des Annotations sur la Canonique de S. Jaques, & sur la première de S. Jean, & sur l'onzième Chap. de la première de S. Paul aux Corinthiens, & sur le XXIII de S. Mathieu.

<sup>1</sup> Ce Libelle, attribué par quelqu'un à Artus Desiré, est d'Antoine Cathelan. — Voy. le VI<sup>e</sup> Tom. de Baillet, in-4°. pag. 537, colon. 1, & l'Art. Antoine Cathelan, Tom. I, pag. 31 de cette nouvelle Edit. (M. DE LA MONNOYE).

PAUL ANGIER, natif de Carentan en Normandie, Poëte François. Il a écrit en vers, une briève défense en la personne de l'honnête amant pour l'amie de Cour, contre la contr'amie. Il a intitulé son Livre, l'Expérience de M. Paul Angier Caren-

tenois, imprimé à Lyon par Jean de Tournes, avec le Livre de la parfaite amie d'Antoine Heroët.

- \* L'Expérience, ou le Coup d'Essai de Paul Angier, eut si peu de succès, qu'il ne continua pas sa carrière Poëtique; cette pièce est froide, sans légéreté, sans goût; les injures y tiennent souvent lieu de raisons; ainsi ce n'est pas à tort qu'on a qualissé ce Poëte, le dernier des novices Rimeurs.
- I Guillaume des Autels, sous le nom de G. TESHAULT, dans une Epître en vers, insérée, pag. 130 des Poësies de Charles Fontaine, parle avec beaucoup de mépris de ce Poësine de Paul Angier, uniquement, comme il est visible, pour flatter Charles Fontaine. (M. DE LA MONNOYE).

V. la Bibl. Françoise de M. l'Abbé Goujet, Tom. XI, pag. 153.

PAUL BIENASSIS, natif de la ville de Poictiers. Il a traduit de Latin en François, & annoté les deux Livres des divers travaux & enfantemens des femmes, & par quel moyen l'on doit subvenir aux accidents qui peuvent advenir, devant & après iceux travaux, imprimés à Paris par Jean Foucher l'an 1563, auquel temps florissoit l'Auteur sussit.

PAUL DE LA FOY, Ecuyer, Musicien & Mathématicien du Roi de Nortvege & Suede, &c. Faut noter que ce sont tous noms supposés, & que plusieurs Livres pleins de facéties, ont été composés par A. F. sieur des R. & encore par son frère M. de G. lesquels ont été mis sous le nom dudit Paul de la Foi, sans y vouloir mettre le leur, à cause des rangs honorables qu'ils tenoient \*.

\* Ces lettres initiales A. F. R. G. fignifient Adam Fumée, Sieur des Roches, & M. de Genilly. Voy. les mots Adam & Martin Fumée.

PAUL DU MONT, Douisien ou de Douay en la Gaule Belgique. Il a traduit de Latin en prose Françoise, plusieurs Livres imprimés à Paris, & Douay en Flandres.

PAUL DE VOLANT, Tourangeau, Avocat au Parlement de Rennes en Bretagne, homme docte, & sur tout bien versé en la Poësie. Il a écrit en vers François un Poëme touchant l'élection du Roi de Pologne Henry III du nom à présent Roi

de France, imprimé à Paris; le Prosphonematique au Roi Henry III, imprimé à Paris; la Tragédie de Pyrrhus, non encore imprimée, (comme j'ai entendu de son ami & le mien aussi François de la Coudraye, Avocat en ladite ville de Rennes). Je n'ai pas connoissance de ses autres Œuvres. Il florit en Bretagne cette année 1584.

PERNETTE ET PERRINE, ou bien PERRONNELLE DU GUILLET, native de Lyon sur le Rhône, semme très-docte. Elle a écrit plusieurs Livres tant en prose qu'en vers \*. Elle mourut l'an 1545, comme témoigne Guillaume Paradin en son Histoire de Lyon, sol. 356 \*\*.

\* PERNETTE DU GUILLET, dite COUSINE, mourut encore jeune le 17 Juillet 1545. Antoine du Moulin, Maconnois, qui fit imprimer les Poësses de Pernette à Lyon, 1545, peu de mois après sa mort, nous apprend dans l'éloge qu'il en fait, adressée aux Dames Lyonnoises, qu'elle étoit si habile en tous instrumens musicaux, soit en Luth, Espinettes & autres, qu'elle donnoit cause d'esbahissement aux plus expérimentés. Elle savoit l'Italien & l'Espagnol, étoit déjà fort avancée dans l'étude de la langue Latine, lorsque la mort l'enleva; sa vertu & sa bonne conduite la sirent extrêmement regretter de son mari. Ses Poësses furent réimprimées à Paris dès 1546. On trouve parmi ses vers François quelques pièces Iraliennes. Ce Recueil a pour titre: Rymes de gentile & vertueuse Dame Pernette du Guillet. Ce ne sont presque que des pensées diverses sur la distérence de l'amour & de l'amitié; on voit qu'elle céda ensin à l'amour, mais le plus honnête:

Ne pleures plus, Amour: car à toy suis tenue, Veu que par ton moyen vertu chassa la nüe, Qui me garda long-tems de me congnossère nue, Et frustrée du bien, Lequel, en le goustant, j'ayme, Dieu sçait combien.

\*\* Voici tout ce qu'en dit Paradin, au lieu cité par La Croix du Maine. 
"Pernette du Guillet, toute spirituelle, gentille & très-chaste, laquelle a 
"vecu en grand renom de tout messé sçavoir, s'est illustrée par doctes 
"& éminentes Poësses, pleines d'excellences de toutes graces. Elle trépassa 
"de ce siècle en messeure vie, l'an de salut 1545. Les Poètes François cé"lébrèrent ses obséques ".

PERCEVAL DORIE, Gentilhomme natif de Gênes en Italie, Gouverneur d'Avignon & d'Arles, pour Charles I du

nom, Comte de Provence, &c. Ledit Perceval étoit grand Philosophe, & bon Poëte en Langue Provençale. Il a écrit un Traité de la guerre de Charles Roi de Naples, & du Tyran Mainfroy. Il a davantage écrit en rythme Provençale, un Livre intitulé La fine folie d'amours. Il mourut à Naples l'an 1276 \*.

\* Voy. Jean de Notre-Dame, Chap. 38.

PERRINET DU PIN, natif de la ville de la Rochelle en Guyenne, Orateur François & Historien, l'an 1447. Il a écrit en vieil langage François, une Histoire ou Roman, qu'il appelle la conquête de Grece, faite par Philippes de Madien, surnommé le Chevalier à l'Epervier blanc, imprimé à Paris l'an 1527, chez Galiot du Pré.

PERROT DE NÉESLE, ancien Poëte François, vivant en l'an de salut 1264. Il a écrit plusieurs Poëmes du jeu parti d'amours, non encore imprimés \*.

\* Voy. Fauchet, Chap. 112.

PHANETTE, ou THIENNETTE, & selon d'autres Este-PHANETTE DE GANTELINES, Dame de ROMANIN, Damoiselle Provençale, tante de Madame Laure de Sado, native d'Avignon, tant célébrée par Pétrarque, (comme nous avons dit cidessus à la lettre L.) <sup>1</sup> Cette Dame de Gantelines, a écrit & composé plusieurs Poësies en Langue Provençale, lesquelles ne sont encore en lumière. Elle florissoit dans Avignon, l'an 1348.

Les Provençaux ne connoissent pas le mot Thiennette. Aussi Jean de Notre-Dame, Chap. 65, & ailleurs, dit Phanette, ou Estephanette des Gantelmes, & non pas des Gantelines, comme La Croix du Maine a mal lu. (M. de la Monnoye).

PHILEBERT BONET, Docteur ès Droits, Juge & Lieutenant Général au Bailhage de Beaujolois, Avocat en Parlement, l'an 1553. Il a écrit un Traité des procès Judiciels, & quand c'est mal fait ou non, de les avoir & soutenir, imprimé à Paris par Claude Fremy, l'an 1553. Il a écrit un sommaire des grands biens, vertus & bontés que Dieu a donnés aux femmes, & qu'elles ont communément plus que les hommes, imprimé à Paris chez Simon Calvarin, l'an 1558. Il florissoit à Paris l'an 1556.

PHILEBERT BOYER, natif de la ville de Paroy en Charrolois, Procureur en la Cour de Parlement à Paris. Il a composé & mis en lumière, l'instruction pour le fait des Finances, imprimée à Paris l'an 1581, par Ambroise Drouard, laquelle il a depuis augmentée de beaucoup, & a été imprimée l'an 1583, à Paris. Il a davantage écrit une pratique civile & criminelle, divisée en trois Livres, contenant une infinité d'Arrêts très-mémorables, imprimée à Paris chez Robert le Mangnier, l'an 1583, laquelle il a dédiée à M. le Président Brisson, &c. Il florit à Paris cette année 1584.

PHILEBERT BRETIN, Docteur en Médecine, Poëte, Philosophe & Mathématicien, natif d'Aussonne sur la Sône, près de Dole en Bourgongne 1. Il a traduit de Grec en François, les Œuvres de Lucien excellent Philosophe, imprimées à Paris chez Abel l'Angelier, l'an 1581, in-fol. en la traduction duquel Livre il a vaqué par l'espace de dix ans \*. Il a remis en son entier, & repurgé de fautes, le Guidon de Chirurgie, écrit il y a près de trois cens ans, par Guy de Cauliac; il a traduit en François, les Aphorismes d'Hipocrates. Je ne sçai s'ils sont imprimés. Il a écrit quelques Poëmes d'amour, non encore imprimés \*\*; il a composé les prédictions & révolutions de chacun an. Il promet de réduire en un corps les Auteurs Grecs, Arabes, Latins & François, qui ont écrit en l'art de Médecine : ce que l'on peut appeller les Pandectes de Médecine. Il a écrit plusieurs Livres en Latin, & entre autres une Grammaire fort méthodique. Il florit cette année 1584. Si j'avois connoissance de ses autres écrits François, j'en eusse fait le récit : mais il m'est du tout inconnu, finon par ses Œuvres qu'il a mis en lumière.

Etienne Tabourot, dans ses Bigarrures, au Chap. des ALLUSIONS, parle

parle ainsi de Philibert Bretin, sans le nommer: Comme un certain Translateur de bons Auteurs Grecs & Latins en mauvais François, qui dérive son nom Philibertus de Pilos & Bistos, pour vertus, quasi dicat aime-vertus, n'est-il pas digne qu'on en fasse cas, puisque lui-même l'a mis en lumière en un siècle si poli? Ce passage de Tabourot donna lieu à Philibert Bretin de changer sa première devise, fort impertinente, en celle de Pilos Bistos (qui est un peu forcée). Il mourut dans sa quarante-cinquième année, le 29 Juin 1595, à Dijon, où il sut enterré à S. Michel. (M. DE LA MONNOYE).

\* La Croix du Maine se trompe, lorsqu'il dit que Bretin employa dix ans à traduire Lucien. Bretin nous apprend lui-même dans la Présace de sa Traduction, qu'il n'y employa que six années.

\*\* Ses Poësies amoureuses & ses Mêlanges Poëtiques avoient paru dès 1576. Elles sont adressées à sa Dame, & il proteste qu'elles n'ont été composées que pour lui plaire; il n'y parle que d'amour, qu'il examine en Physicien & en Médecin, plus qu'en Poëte. Il donne la définition & la forme de l'amour, passe à ses effets, les compte & les explique; il entre dans le détail des desirs que cette passion excite... le tout pour instruire Marguerite Chapelain, que l'on ne connoît pas autrement que comme la Dame de Philibert Bretin. Tout cela suppose un Poëte très-médiocre. —Voy. la Bibl. Franç. de M. l'Abbé Goujet, Tom. XII, pag. 364, où il est dit que l'Auteur sut reçu Doëleur en Médecine à Dijon, le 19 Mars 1574; il falloit dire qu'il sut agrégé au Collège des Médecins de cette Ville. Il n'y avoit point alors d'Université établie à Dijon, & actuellement même, il n'y a point de Faculté en Médecine, & les choses, quant à cet objet, y sont sur le même pied qu'en 1574.

PHILEBERT BUGNION \*, Mâconnois, Docteur ès Droits, Avocat en la Sénéchaussée de Lyon & Parlement de Dombes, & depuis Conseiller du Roi, & son Avocat en l'élection de Lyon & pays de Lyonnois. Il a écrit des Commentaires sur les Ordonnances, établies aux Etats Généraux, tenus en la ville de Bloys, par le Roi Henry III du nom, imprimés à Lyon l'an 1583, pour la seconde sois, par Jean Patrasson. Il a davantage écrit un Livre, intitulé Conseil Politique \*\*. Il florit cette année 1584.

\* Lipenius l'a mal-à-propos appelé Bignon dans le Livre intitulé Bibliotheca realis Juridica, pag. 2. La Biblioth. Histor. de la France, nº. 15068, cite comme un Ouvrage de cet Auteur Chronica Urbis Matissana, imprimée. à Lyon en 1559, & dont la Traduction Françoise par Nicolas Edoart, parut au même lieu, en 1560, in-8°. Ce Livre est de François Fustaille, & Bugnion

LA CR. DU M. Tome II.

en fut seulement l'Editeur. Voy. Biblioth. des Auteurs de Bourgogne, Tom I, pag. 117. On y trouvera un Catalogue exact des nombreux Ecrits de Philibert Bugnion.

\*\* Ce grave Jurisconsulte sut encore Poëte, & sa lyre sut toujours montée sur le ton amoureux pour chanter sa Gelasine:

Qui vaut autant en François que riante, Allegre, amene, éveillée, plaisante, Pour qui les Dieux laisseroient leur Olimpe, &c.

Il fit imprimer à Lyon, 1557, le Recueil des Poësses qu'il composa pour elle. Il contient cent quatorze Sonnets, entremêlés de Chants, d'Epigrammes, de Rondeaux, d'Odes, d'Elégies, où l'on ne voit que l'expression de ses sentimens amoureux, & les charmes de sa belle. Il mourut vers l'an 1590. Du Verdier a donné un Catalogue assez détaillé de ses différens Ouvrages. — Voy. la Bibl. Franç. de M. l'Abbé Goujet, Tom XII, p. 113.

PHILEBERT JAMBE DE FER, Lyonnois. Il a mis en musique les cent Psalmes de David, traduits par Jean Poictevin, imprimés à Paris chez Nicolas du Chemin, l'an 1558.

La Croix du Maine, ici, & au mot Jean Poicteven, dit que Philebert Jambe de Fer a mis en musique les cent Pseaumes de David, traduits en vers François par Jean Poictevin, mais on voit dans du Verdier, au même mot Philibert Jambe de Fer, qu'il a mis en musique tous les Pseaumes de Marot & de Bèze, & seulement le cent dix-neuvième de Jean Poictevin. Richard Crassot a mis aussi en musique le cent cinquantième Pseaume, comme du Verdier le marque en son lieu. (M. de la Monnoye).

PHILEBERT DE LORME, Lyonnois, Conseiller & Aumônier du Roi Charles IX, Abbé de S. Eloy près Noyon en Picardie, & de S. Serge ou Sierge près Angers, Architecte ou Intendant des Bâtimens du Roi, & de la Roine sa mère, Catherine de Médicis, tant au Louvre qu'aux Tuilleries, Anet & S. Maur des Fossés, & autres Châteaux & Maisons somptueuses, desquelles il a été conducteur de l'œuvre entier, ou bien les a parachevées & redressées par son industrie. Il a écrit plusieurs beaux & doctes Livres, touchant l'Architecture & saçon de bâtir, imprimés à Paris chez Federic Morel, l'an 1569; Traité de la nouvelle saçon de bien bâtir, & à petits frais; il a écrit plusieurs autres Livres d'Architecture, & a inventé une nouvelle saçon de Charpenterie pour couvrir les maisons.

Loys le Roy, dit Regius, fait très-honorable mention dudit Philebert de Lorme, en son Livre de la vicissitude des choses, ensemble Antoine Mizault, dit Misaldus, ès Livres qu'il lui a dédiés, imprimés à Paris chez Federic Morel, &c. Ledit Architecte florissoit sous Charles IX, l'an 1567\*.

Ronsard ayant fait contre de Lorme, Abbé, Architecte, une Satyre, qui avoit pour titre, La Truelle crossée, de Lorme, pour s'en venger, un jour que Ronsard, à la suite de la Reine mère, étoit prêt à entrer aux Thuileries, lui en sit sermer la porte. Ronsard, à qui le sieur de Sarlan la fit aussitôt ouvrir, y crayonna dans le moment ces mots en lettres Capitales FORT. REVERENT. HABE. La Reine, voyant cet Ecrit, voulut, en présence de quelques hommes doctes, & même de l'Abbé de Lorine & de Ronsard, qui se trouvèrent là, savoir ce que cela signifioit, d'autant plus que de Lorme disoit que c'étoit une injure qu'on avoit dessein de lui faire. « Non, lui dit » Ronsard, prenant la parole, ce n'est pas une injure, Fort. Reverent. Habe, » que vous prenés pour trois mots François mal orthographiés, sont trois mots Latins, qui, étant lus comme ils doivent l'être, ne signifient autre » chose, sinon Fortunam Reverenter Habe, avis dont tout homme subite-» ment élevé par la fortune doit faire son profit ». Claude Binet, qui rapporte cela dans la vie de Ronsard, ne laisse pas de reconnoître de Lorme pour habile dans l'Architecture. Rabelais, Chap. 61 du IVe Liv. l'appelle Messere Philebert de Lorme, grand Architecte du Roi Mégiste. C'étoit alors. Henri II. Il mourut vers 1577. (M. DE LA MONNOYE).

\* Philebert de Lorme mourut au mois de Janvier 1570, suivant la nouvelle Edition du Gallia Christiana (Tom. IX, col. 1073) & non pas vers 1577, comme le dit M. de la Monnoye, & comme plusieurs l'ont écrit. Il est vrai que son Livre intitulé, Nouvelles inventions pour bâtir à petits frais, qu'il sit imprimer à Paris, in-fol. porte la date de 1576: mais l'Epître Dédicatoire à Charles IX, qu'il a mise à la tête, est datée du 8 Septembre 1561. Il nous apprend dans sa Présace qu'il l'avoit écrit par ordre de Henri II.

PHILEBERT MILET, Champenois. Il a écrit quelques Œuvres, mais je n'en sçai pas les titres '.

Ménage, Tom. II de ses Observations sur la langue Françoise, p. 273°, cite une Édition de 1570 du Dictionnaire de Charles Estienne, laquelle il dit être dûe à un auteur qui ne s'est désigné que par ces lettres Ph. M. C. Comme ni lui, ni d'autres ne les ont interpretées, je les interpréte moi de ce Philebert Milet, Champenois. (M. DE LA MONNOYE).

PHILEBERT DE PINGON, Gentilhomme Savoisien, natif de Chamberry, &c. Référendaire ou grand Rapporteur

au Parlement de Savoye, fils de Loys de Pingon, &c. Il a écrit plusieurs Mémoires & recherches des nobles & anciennes maifons des Ducs de Saxe & de Savoye, desquelles il a fait imprimer à Turin un fort docte & bien laborieux Œuvre, l'an 1581. Je ne l'ai point vu traduit en François, mais j'ai opinion qu'il le mettra en lumière en cette Langue, asin que l'honneur de son maître & la grandeur de sa maison soit connu de plus en plus; il a davantage écrit un Livre touchant les Médailles. Je ne sçai s'il est imprimé. Quant à ses Mémoires touchant la Savoye, & ses antiquités écrites en notre Langue, (qui sont autres que les sus sus plaira, qu'il en fera part au public. Il florit cette année 1584\*.

\* Il mourut l'an 1587, âgé de cinquante-huit ans.

PHILEBERT POPILLON DU RIAU, Gentilhomme Bourbonnois, sieur d'Arfueille. Il a écrit vingt-quatre Sonnets amoureux, imprimés à Lyon chez Berthelemy Honorat, l'an 1574.

PHILEBERT DE VIENNE, Champenois, Avocat au Parlement de Paris. Il est Auteur d'un Livre intitulé le Philosophe de Cour, imprimé à Paris par Estienne Grouleau, l'an 1548. Il florissoit sous François I du nom, l'an 1547.

PHILEBERT LE VOYER (Messire), Sieur de Ligneroles, Chevalier de l'Ordre du Roi, &c. Ce Seigneur de Lignerolles étoit l'un des plus éloquents Gentilshommes de France, & pour ce fait il a été employé en divers Ambassades, par le seu Roi Charles IX, son maître. Je n'ai point vu de ses écrits mis en lumière. Il mourut en l'an 1571, le dixième jour de Décembre. Nous faisons mention de lui ci-après, en parlant de M. René Flacé, (lettre R) lequel a composé une Oraison Funèbre à sa louange. Je ferai plus ample mention dudit sieur de Lignerolles ès vies des Gentilshommes du Maine, ensemble de Madame Anne de Caurienne son épouse, lorsque je serai mention des maisons nobles d'Italie, duquel pays elle est

issue, car son père Messire Æmillio de Caurienne étoit Chevalier Florentin, ce que j'ai déjà traité amplement en la Généalogie des sieurs de Lignerolles.

PHILIPPE D'ALCRIPE, Sieur DE NERY EN VERBOS, (qui est un nom supposé) 1. Il a écrit un traité plein de mensonges & Contes facétieux, faits pour rire & passer temps, lequel il a intitulé par ironie ou moquerie, la Nouvelle Fabrique des excellens Traités de la vérité, imprimé à Paris l'an 1579.

D'ALCRIPE, par transposition de lettres, est LE PICARD, sieur DE NERI, sieur de Rien en verbos, en paroles, par allusion au Latin verba. Le Livre, que j'ai lu autrefois avec plaisir, consiste en faits qui n'ont nulle vraisemblance, mais dont le ridicule est divertissant. (M. DE LA MONNOYE).

PHILIPPES DES AVENELLES. Il a traduit de Grec en François, quelques Œuvres d'Appien Alexandrin, imprimées à Paris.

PHILIPPES DE BEAUMANOIR, Bailly de Clermont en Beauvaisis. Il a écrit & compilé le grand Coutumier de Beauvaisin en l'an de salut 1283, lequel se voit écrit à la main, en la Bibliothèque de Nicolas Bergeron, Avocat en Parlement, &c. Jean du Tillet sait mention de lui en ses Mémoires, & plusieurs autres Auteurs semblablement.

PHILIPPES CAMUS. Il a traduit de Latin en François, le Roman d'Olivier de Castille, & d'Artus d'Argalée, imprimé à Genève, il y a plus de cent ans 1.

Au lieu d'Argalée, il falloit écrire Algarbe, & remarquer que le Roman d'Olivier de Castille n'a jamais, quoiqu'en dise le titre, été traduit du Latin, non plus que les Romans de Lancelot, de Tristan, & plusieurs autres, dont on a faussement prétendu que les Originaux étoient Latins. (M. DE LA MONNOYE).

PHILIPPES CHRESTIEN, Avocat au Parlement de Grenoble en Dauphiné. Il a recueilli plusieurs Arrêts notables donnés ès Souveraines Cours & Parlemens, ensemble ès Sièges Présidiaux du Royaume de France, sur les matières civiles les plus fréquentes & ordinaires, imprimé à Lyon l'an 1558, chez Jean Pidié in-8°. & contiennent 19 feuilles. Il florissoit à Grenoble l'an 1558.

PHILIPPES DE COMMINES (Messire), Chevalier, Seigneur d'Argenton, sur les limites de Poictou & de Berry, Sénéchal de Poictou l'an 1468, sous Loys XI, issu de la noble maison de Commines, près de Messine sur le Fleuve du Lys, au bas pays de Flandres. Il naquit en l'an de salut 1445. Il a été estimé le plus excellent Historiographe de son temps, & le plus véritable. Il a écrit en François la Chronique de Loys XI \*; Roi de France son maître, laquelle a été imprimée à Paris l'an 1529, par François Regnault, & depuis par Abel l'Angelier & Thomas Perier, l'an 1580, & encore à Lyon par Jean de Tournes & autres. Jean Sleidan l'a traduite en Latin, & Nicolas Reince Parissen, l'a traduite en Langue Italienne, selon que nous avons dit cidessus parlant des susdits Sleidan & Reince. Il mourut à Argenton en Poictou, & Jelon autres en Berry l'an 1509, le dixseptième jour d'Octobre, âgé de soixante-quatre ans \*\*. Il est enterré en l'Eglise des Augustins à Paris, dans la Chapelle qu'il fit édifier audit lieu, en laquelle se voit l'effigie d'icelui & de sa femme aussi, nommée Helene de Chambes, de la maison des Comtes de Montsoreau en Anjou, ensemble de sa fille, nommée Jeanne de Commines, femme du Comte de Poinctievre ou Penthievre, (pour parler selon aucuns). Jean Sleidan a écrit amplela vie dudit Philippes de Commines, au devant de la traduction de son Histoire. Loys Guichardin en fait aussi mention en la Description de Flandres, fol. 389 de la première impression, ensemble plusieurs autres Historiens.

\* Les Mémoires de Philippe de Commines contiennent ce qui s'est passé de plus intéressant sous les règnes de Louis XI & Charles VIII. Voici le jugement qu'en porte Michel de Montagne, Liv. II, Chap. 10 de ses Essais. En mon Philippe de Commines il y a cecy: vous y trouverés le langage doux & agréable d'une naïve simplicité, la narration pure, & en laquelle » la bonne soy de l'Auteur reluit évidemment, exempte de vanité, parlant

" de soy & d'affection, & d'envie parlant d'autruy: ses discours & enhortemens accompaignés plus de bon zèle & de vérité, que d'aucune exquise » suffisance, & tout par-tout de l'authorité & gravité, représentant son » homme de bon lieu, & élevé aux grands affaires ».

\*\*On ne s'accorde pas fur le jour de la mort de cet Ecrivain célèbre. On convient que ce futen 1 509; mais les uns, comme Swertius, la placent au XVI des Kal. de Septembre, c'est-à-dire, au 17 Août, & les autres, comme Vossius, au XVI des Kal. de Novembre, c'est-à-dire, au 17 Octobre. Son Château d'Argenton étoit des dépendances d'Issoudun, & par conséquent en Berry. Ainsi Valere André s'est trompé, quand il a supposé que ce Château étoit en Poitou ou en Anjou. Il a été détruit par ordre de Louis XIV. Les Mémoires de Comines ont été imprimés bien des fois, mais il ne faut s'arrêter qu'à sept Editions principales : 1°. La première, à Paris, en 1523, in-fol. publiée par les soins de Jean de Selve, premier Président au Parlement de Paris. Elle est divisée en six Livres, & ne s'étend que depuis 1464 jusqu'à la mort de Louis XI. 2°. En 1 528 on réimprima, à Paris, ces six Livres, auxquels on en joignit deux autres, qui renferment l'Histoire de Charles VIII; 3°. en 1532 parut encore à Paris l'Edition de Denys Sauvage, qui corrigea le texte fur un Exemplaire original; 4°. en 1649, on imprima, in-fol. au Louvre, l'Edition de Comines, à laquelle Théodore Godefroy avoit travaillé, & que Denys, son fils, acheva. Elle contient beaucoup de pièces justificatives. 5°. En 1706, Jean, fils de Denis, donna une nouvelle Edition de Comines, avec des notes & des pièces nouvelles. Elle ne consistoit d'abord qu'en 3 vol. in-8°. mais sept ans après on y ajouta un quatrième volume, qui renferme de nouvelles pièces, relatives à l'Histoire que Comines a écrite; 6°. le nombre de ces pièces fut encore augmenté, dans une Edition, que le même Jean Godefroy publia à Bruxelles, en 1723, en 5 vol. in-8°. 7°. Enfin, en 1747, parut à Paris l'Edition de Comines, en 4 vol. in-4°. publice par Lenglet, avec des remarques & grand nombre de pièces qui n'avoient point jusqu'alors été publiées. On a eu soin d'exclure celles que M. Duclos avoit fait imprimer à la fin de son Histoire de Louis XI, & on s'est borné aux plus importantes de celles qui composoient l'immense recueil que M. l'Abbé le Grand avoit rassemblé sur l'Histoire de ce Prince. Ce recueil curieux est conservé à la Bibliothèque du Roi. Beaucaire a dit, qu'un homme de foi lui avoit assuré avoir vu un Exemplaire des Mémoires de Comines, plus ample & plus entier, que ceux qui étoient pour lors connus; mais Beaucaire mourut en 1591, & son Histoire parut en 1580, & l'on avoit depuis long-temps l'Edition de Sauvage, qui prétendoit avoir revu l'Ouvrage de Comines sur un Exemplaire original. Beaucaire n'a donc pu dire que les Mémoires de Comines avoient été altérés par Jean de Selve, qui les avoit publiés le premier. Plusieurs ont soupenné (& Beaucaire est de ce nombre) que les Livres VII & VIII, qui contiennent l'Histoire de Charles VIII, ne sont point de Comines, parce qu'on y trouve des erreurs considérables sur des choses que Comines ne pouvoit ignorer; mais tous les Manuscrits qui ont été jusqu'ici consultés, n'out rien fourni qui puisse fonder ce soupçon. Comines a été traduit dans presque toutes les langues de l'Europe. Il y en a deux Traductions Latines; une de Sleidan, qui n'est qu'un Abrégé, & qui parut pour la première fois en 1545; l'autre entière, par Barthius, publiée, en 1619, à Francsort; deux Traductions Italiennes, l'une, en 1544, par Nicolas Reince, dont on a parlé ci-dessus à son Article; l'autre par Laurent Conti, en 1612, une Angloise en 1576, une Flamande, en 1578; une Allemande, en 1580; une Espagnole; en 1643, & depuis assez peu de temps une Hollandoise, en 1757... Comines, selon l'Abbé de Longuerue, n'avoit qu'un naturel très-heureux & de l'expérience... Les Ministres de Louis XI ne pouvoient guère proster avec lui, il ne se découvroit pas toujours à eux, & il les trompoit. Quelqu'un saisant un grand éloge des Mémoires de Comines: Allez-vous-en dire cela à l'Abbé le Grand, répondit Longuerue, il travaille depuis quarante ans à faire voir que Comines ne sait ce qu'il dit.

PHILIPPES DANFRIF, natif de Cornuaille en la basse Bretagne Armorique ou Gauloise, Tailleur général des essigies du Roi, pour les monnoyes de France, homme très-excellent pour la gravure & le burin, fort grand Ingénieur, & inventeur de plusieurs beaux instruments Mathématiques, desquels il en a mis en lumière quelques-uns, & entre autres ceux pour le Globe, pour l'Astrolabe, & pour les Horloges, &c. Il storit à Paris cette année 1584.

PHILIPPES HEBERT, natif de Rouen en Normandie, Philosophe & Médecin de la Faculté de Montpellier. Il a écrit un Almanach ou Prognostication pour l'an 1550, imprimé à Rouen audit an, ensemble celle pour l'an 1552, imprimée audit lieu en l'an 1552, auquel temps il florissoit.

PHILIPPES DE HURAULT (Messire), Vicomte de Cheverny, Chancelier des deux Ordres du Roi, par ci-devant Garde des Seaux de France, & maintenant Chancelier en Chef, après la mort de Messire René, Cardinal de Birague, &c. Gouverneur & Lieutenant Général pour sa Majesté ès Provinces d'Orléans, pays Chartrain, Estampes, Blois, Amboise, Dunois & Lodunois, &c. Ce Seigneur de Cheverny, mérite d'être mis au plus honorable rang des hommes illustres & savorisant les Lettres, comme le témoignent assez tous ceux qui lui ont dédié

leurs Livres: aussi que l'on a assez d'expérience de son sçavoir par les Etats & Offices qu'il a administrés en ce Royaume depuis vingt ou trente ans en ça: Et encore pour les beaux Edits & Ordonnances politiques qu'il a dressées durant sa charge de Garde-Seaux, & depuis qu'il est Chancelier en chef, qui est cause de le faire tant aimer & respecter du Roi Henri III son maître. Nous n'avons encore rien qui aye été mis en lumière sous son nom: mais il a prononcé plusieurs très-doctes Harangues, & dressé plusieurs Mémoires d'Affaires d'Etat, lesquels ne sont encore imprimés : quand il lui plaira de les communiquer au public, ensemble ce grand nombre de Livres écrits à la main, qui sont en sa riche & magnifique Bibliothèque, il se rendra de plus en plus aimé des hommes doctes, & fera un plaisir indicible à toute la postérité. Ce que je crois qu'il sera pour le bien & avancement du public, duquel il est tant amateur. Afin de dire encore un mot de cet honorable Seigneur, je veux bien avertir que la maison de laquelle il est issu, est tellement recommandable, pour ceux qui ont rendu service aux Rois de France, tant par les Lettres que par les armes, que peut-être s'en trouverat-il peu, qui soient portant robbe longue, lesquels se puissent vanter d'une plus ancienne & plus illustre famille. Car dès l'an 1327, il y avoit un nommé Philippes de Hurault, Seigneur de S. Denis & de la Grange, &c. lequel florissoit sous le règne de Philippes de Valois, Roi de France, & mourut en l'an 1350, duquel Philippes, cetui-ci Chancelier de France, portant même nom & surnom, & pareilles armes, & encore Seigneur desdites Seigneuries, tant en Vandomois, que au Perche & au Maine, est descendu en ligne directe, comme il l'a fait apparoître par la preuve & attestation de sa noblesse ou généalogie, laquelle se voit collationnée à l'original, & mise au coffre de l'ordre des Chevaliers du S. Esprit, signée par Messieurs de Chavigny, & de la Vauguyon, & au bas de Neuf-ville Sécretaire d'Etat & Trésorier dudit ordre, en date de l'an 1578, en Décembre. Il

florit cette année 1 584, sous le règne du très-Chrétien Roi de France & de Polongne, Henry III.

\* Philippe Hurault de Cheverny, né le 25 Mars 1528, Garde des Sceaux en 1578, Chancelier en 1583, mournt le 30 Juillet 1599, dans la soixanteonzième année de son âge. Sa vie sur écrite par un de ses sils, nommé, comme lui, Philippe, qui fut Abbé de Pont-Levoi, puis Evêque de Chartres. Il avoit rassemblé les papiers de son père, & comptoit les publier avec cette vie, qu'il devoit placer à la tête; mais il mourut en 1620, sans avoir exécuté ce projet. Ce ne fut que seize ans après, qu'on vit enfin paroître les Œuvres du Chancelier de Cheverny, sous le titre de Mémoires d'Etat (1636, in-49.) Ils ont été réimprimés depuis en 2 vol. in-12. en 1664 & en 1720. Ces Mémoires, qui s'étendent depuis 1567 jusqu'en 1599, ne contiennent pas autant de particularités, qu'on auroit pu en attendre d'un homme aussi inttruit. On y a joint deux instructions, l'une à son fils, l'autre à sa fille aînce, Marguerite Hurault, que la nouvelle Edition de la Biblioth. Histor. de la Fr. ( Tom. II, pag. 368) nomme la Marquise de Rasle. C'est une faute d'impression, & il faut lire la Marquise de Nesle, car elle avoit épousé en premières noves le Marquis de Nesse, qui mourur en 1590. M. de Thou (Liv. CXXIII) place la mort du Chancelier de Cheverny au 29 Juin 1599, & le suppose agé de soixante-douze ans & quelques mois, ce qui ne s'accorde pas avec les dates que j'ai marquées ci-dessus, & que j'ai tirées de l'Histoire Généal. des Grands Officiers de la Couronne, Tom. VI, pag. 501.

M. le Président Henault le nomme par-tout Chéverni, & non Chrverni. Dans le premier Exemplaire des Mémoires de Cheverny, donné à la Bibliothèque du Roi, on a remarqué que ce Livre avoit été imprimé par les soins des Jésnites. Cependant, tant qu'il vécut, les Jésnites ne purent rentrer en France. (M. FALCONET).

PHILIPPES DE LAUTIER, Gentilhomme Parisien, issu du pays de Dauphiné, &c. Général en la Cour des Monnoies à Paris, sous les règnes de François I & Henry II, oncle de Mademoiselle de Champ Bauldouin, Anne de Lautier, veuve de M. le Conseiller Grossot, &c. (comme nous avons dit ci-dessus à la lettre A). Il a écrit un Livre fort docte, & très-curieux, touchant la valeur des Monnoies \*, ensemble leurs proctraits: & ensin il à recherché tout ce qui se peut destrer en cette matière ou sujet, touchant toutes sortes d'espèces de Monnoies, & prinpalement de celles de France, tant antiques que Modernes: desquelles il y en a un grand nombre en son cabinet. Il n'a encore

fait imprimer ce Livre, mais j'ai opinion que pour le desir qu'il a de prositer au public, qu'il le mettra bientôt en lumière \*\*. Il florit à Paris cette année 1584, âgé de soixante ans, ou environ.

- \* Cer Ouvrage a été publié par Jean-Baptiste Haultin, Conseiller au Châtelet de Paris, sous le titre de Figures & empreintes des Monnoyes des Rois de France, depuis le commencement de la Monarchie, Paris, 1619, in-4°. Ce Livre est rare.
- \*\* Il étoit d'Ambrun, & fit, en 1559, un Traité de l'ancienneté du prix & de la qualisé des Monnoies. Alland, Bibl. du Daufiné, pag. 135.

PHILIPPES, surnommé LE LONG, XLVIIE Roi de France, & de Navarre, Comte de Poictou, en l'an de salut 1316 1. Ce Roi de France, nommée Philippes, a fort aimé la Poësie Provençale, usitée de son temps, en témoignage de quoi il a écrit plusieurs Poëmes en cette Langue, lesquels ne sont encore imprimés. Il entretenoit à sa suite plusieurs Poëtes Provençaux, desquels nous avons sait mention en cette Bibliothèque. Il mourut le deuxième jour de Janvier, l'an 1320. Il est enterré en l'Eglise de S. Denis en France.

<sup>1</sup> C'est de lui que, sous le nom de Сомте De Рогтои, il est parlé dans Jean de Notre-Dame, Chap. 59, & dans du Verdier, à la lettre P, au mot Сомте De Рогстои. (М. DE LA MONNOYE).

PHILIPPES DE LUXEMBOURG (Messire), Cardinal & Evêque du Mans, issu de la très-illustre maison des Princes de Luxembourg, &c. Il naquit en l'an 1446, au Diocèse d'Arras en la Gaule Belgique. Il étoit sils de Tibault de Luxembourg, Seigneur temporel dè Fiennes au Diocèse de Therouenne en en Picardie, & de Madame Philippes de Meleun, sille du sieur d'Antoing Jean de Meleun, (comme nous avons déduit bien plus amplement ès vies des Evêques du Mans, & en la généalogie de la très-illustre & ancienne maison des Princes de Luxembourg). Cettui-ci nommé Philippes est fondateur du Collége du Mans, situé en l'Université de Paris, & a bâti plusieurs superben Palais & Maisons somptueuses; & entre autres le Château

d'Yvray l'Evêque, à une lieue da Mans, ensemble le Collége de S. Benoît au Mans: & ne sçai pourquoi ses armes n'y sont comme ès autres lieux qu'il a édifiés, sinon que ses Exécuteurs de Testament ont voulu avoir la gloire après sa mort des choses qui devroient être en Commémoration dudit Cardinal, comme entre autres de ce Collége situé en ladite ville, lequel fut bâti des deniers dudit Evêque, & toutefois un Chanoine du Mans y a fait mettre ses armes, & non celles dudit Cardinal. Pour revenir à parler dudit Seigneur, je n'ai rien vu de ses écrits, qu'un Testament fait quelque temps après son trépas, ensemble quelques pardons & indulgences, touchant les sept stations en l'Eglise du Mans, lesquelles il obtint du Pape, lorsqu'il étoit Légat. Il mourut le vingt-deuxième jour de Juin l'an 1519, âgé de soixante quatorze ans. Il est enterré en l'Eglise de S. Julien du Mans: ses armes sont d'argent au Lyon de gueulles, à la queue fourchée & nouée, ou passée en sautoir, écartelées de la maison des Baux en Provence, qui sont d'argent à l'étoile de gueulles, à seize rais ou rayons, lesquelles j'ai expressément blasonnées à cause que l'on voit une infinité d'endroits au Maine & autres lieux où elles sont dépeintes.

PHILIPPES DE MORNAY, Sieur du Plessis Marly en Normandie, Gentilhomme des plus doctes de France, & réputé pour tel, par tous ceux qui ont vraie & entiere connoissance de lui & de ses écrits: ce qui est une chose assez rare & peu commune en France & autres lieux, de voir des Gentilshommes issus de grande maison, (comme est cetui-ci, qui est descendu des Seigneurs de Longueville, l'une des plus renommées & anciennes Seigneuries de Normandie, &c.) avoir les Lettres en si grande recommandation, & y avoir tant prosité, qu'ils sont honte & surpassent en cela ceux qui en sont prosession ordinaire, sans s'adonner à autres exercices. Mais pour revenir aux écrits & tompositions de ce Seigneur du Plessis, voici ce qu'il a fait de son invention en notre Langue Françoise; Discours de la vie & de la mort: qui est un traité sort docte, & très-excellent, impris

mé à Paris chez Périer & Auvray, l'an 1580 & l'an 1584. J'ai opinion que le sujet de ce Livre a été pris sur l'équivoque ou allusion du surnom dudit sieur du Plessis, qui est Mornay: car en ce mot se trouve le nom du trépas & de la naissance tout ensemble, qui est la vie & la mort: si cela n'est ainsi, je ne pense pas m'être beaucoup éloigné de ce que les plus ingénieux pourroient rechercher en cela. Il se trouve un Dialogue de la vie & de la mort, composé en Langue Toscane, par Maître Innocent Ringhier, Gentilhomme de Bolongne la grasse en Italie, lequel a été traduit en François par Jean Louveau d'Orléans, & imprimé à Lyon l'an 1557, par Robert Granjon: mais encore que le titre de ce Livre dudit Italien, soit pareil à celui du fieur du Plessis: si est-ce qu'il y a bien grande différence de l'un à l'autre : de quoi j'avertis ceux qui pensent quand ils voyent un Livre, de même titre, ou semblable inscription, que ce ne soit qu'une répétition ou imitation du premier Auteur, à celui qui en a pareillement écrit. Il a davantage écrit un des plus beaux, & des plus doctes Livres que nous ayons encore point vu, en notre Langue Françoise, traitant de la vérité de la Religion Chrétienne, contre les Athées, Epicuriens, Payens, Juiss, Mahumedistes & autres infidèles, imprimé à Anvers chez Chrestosse Plantin l'an 1582, in-4°. & depuis chez Jean Richier, à Paris audit an 1582 & l'an 1583, & encore à G. audit an. Ce Livre a été si bien reçu en notre France, que l'Auteur d'icelui l'a écrit en Langue Latine, afin qu'il fût veu & leu de plusieurs Nations étrangères, lesquelles n'ont pas connoissance de notre Langue vulgaire : il a été imprimé en ladite Langue Latine à Anvers, chez le susdit Chrestosle Plantin, l'an 1583, & en autres lieux. Il a écrit un Traité de la providence de Dieu, duquel il fait mention en ses Euvres. Je ne sçai s'il est imprimé. Traité de l'Eglise, imprimé à Londres, l'an 1578. Il florit cette année 1584, & est employé. d'ordinaire pour les affaires du Roi de Navarre, son maître. Si j'avois connoissance de ses autres écrits, j'en ferois plus

## 238 PHI

ample récit en ce lieu : mais je n'ai vu que les susdits mis en-

Il mourut le 11 Novembre 1623, âgé de soixante-quatorze ans. On sui a fait diverses Epitaphes, mais on ne pouvoit sui en faire qui sui convînt mieux que celle-ci:

Cy gift Morney, cet homme habile, Mort à soixante & quatorze ans, Il en devoit vivre dix mille, N'étant pas mort en mil fix cens.

Cela veut dire qu'il n'y a pas de vie, pour longue qu'elle fût, à laquelle il ne pût espèrer d'atteindre, n'étant pas mort de honte après la dispute avec l'Evêque d'Evreux, le 4 Mai 1600 à Fontainebleau. (Voyez sur ce jugement sévère de M. de la Monnoye ce qui a été dit de cette dispute au mot Jaques Davi du Perron, Cardinal)... (M. de la Monnoye).

Sa femme augmenta de plus de moitié l'Histoire imprimée de la vie de son mari, ou ses Mémoires, qui sont très-curieux, pour ce qui s'est passé depuis 1572 jusqu'à sa most. Voy. le Mercure François, Tom. II, VI, VII, & VIII. Il mourut en son Château de la Forest en Poitou, où il se retira, après que Louis XIII lui eût ôté, en 1621, le gouvernement de Saumur. Il a toujours été loué pour sa douceur. Il est dit dans le Hueciana, pag. 127, qu'il avoit plus de réputation que de mérite. (M. FALCONET).

\* Philippe de Mornay a publié de son vivant beaucoup de petites pièces ; qui se trouvent imprimées parmi les Mémoires de la Ligue, & divers Ouvrages de controverse, qui firent beaucoup de bruit quand ils parurent. Personne n'ignore qu'on le nommoit le Pape des Huguenots, tant son mérite & son savoir lui avoient donné d'autorité parmi ceux de sa secte. Deux de ses plus considérables Ouvrages sont, le Traité de l'Eucharistie, & l'Histoirs de la Papauté, tous deux in-fol. Le dernier a pour titre, le Mystère d'iniquité, ce qui désigne assez dans quel esprit il est écrit. Ses Mémoires ne parurent que long temps après sa mort. Ils surent publiés par Jean Daillé, en 1624 & 1625, en 2 vol. qui s'étendent depuis l'an 1572 jusqu'en 1599. On en publia la suite en deux autres volumes, en 1652, & cette suite s'étendoit depuis 1600 jusqu'en 1623. On fait cas de ces Mémoires, qui contiennent quantité de lettres, de dépêches, d'instructions, de discours concernant les affaires auxquelles Mornay eut part. Il eut un grand crédit auprès de Henri IV. Il s'opposa, tant qu'il sui fut possible, à son abjuration, & quand elle fur faite, Mornay se retira de la Cour.

PHILIPPES OGIER. Il a écrit le Catalogue des Eglises & rues de Paris, avec la dépense qui se fait chacun jour en ladire

Ville & Fauxbourgs, avec plusieurs autres petites recherches curieuses, &c. le tout imprimé à Paris il y a plus de cinquante ans.

PHILIPPES DE PARIS, ou LE PARISIEN, ancien Poëte François, l'an 1260 ou environ. Il a écrit quelques Poësies, non encore imprimées, Claude Fauchet en son Livre des Poëtes François, ne le nomme que *Philippes Pa.* mais j'ai trouvé par autre endroit, que c'étoit Philippes de Paris.

de ses Poëtes, parle d'un Philippe Pa, qu'il nomme ainsi, parce qu'il ne le trouvoit pas autrement nommé dans son Manuscrit. La Croix du Maine dit, avoir reconnu, par un endroit qu'il ne spécifie point, que c'étoit Philippe de Paris, & veut en être cru sur sa parole, comme s'il ne pouvoit pas y avoir eu un Philippe Pa, puisque les noms de Sa & d'O sont célèbres, & que du Verdier produit un Philippe de Pas. (M. DE LA MONNOYE).

PHILIPPES DES PORTES, natif de la ville de Chartres en Beaulse, Abbé des Abbayes de Josaphat & de Tyron, au Diocèse de Chartres, Chanoine de la Sainte Chapelle à Paris, &c. Ledit sieur des Portes, s'est en ses jeunes ans addonné à la poësie Françoise, laquelle étoit comme née avec lui, & s'est rellement fait renommer pour ses élégantes & agréables compositions, qu'il a emporté le prix par sur tous ceux de son temps en ce genre d'écrire : soit pour la douceur de son style & façon de composer très-agréables à tous, ou pour avoir sçu imiter tant heureusement les plus renommés Poëtes Grecs & Latins, & encore les Modernes, Italiens, & d'autre Nation, que tous d'une voix lui ont donné la gloire, par dessus les autres : ou pour le moins les seconds rangs, après ceux qui étoient les plus estimés. L'on a recueilli un juste volume de tous ses poëmes François, lequel a été imprimé à Paris chez Mamert Patisson & autres, par plus de vingt diverses fois, tant ses Œuvres ont été bien reçues de toutes sortes d'hommes, & sur toutes choses cares-Lés & chéris par les Rois de France ses maîtres, Charles IX & Henry III, qui l'ont tant aimé qu'il n'a jamais été éconduit ou

refusé de quelque chose qu'il leur ait demandée, tant il leur a sçu plaire, par ses façons & actions louables. Mais à fin de dire librement, ce que j'ai connu en ce Seigneur Philippes des Portes, je ne craindrai point à discourir en bref de la prosession qu'il fait maintenant, toute différente de sa première étude ou vacation. Car voyant qu'il possédoit des biens en l'Eglise, il a voulu s'addonner du tout à la Sainte Théologie, pour s'acquitter de sa charge, envers Dieu & les hommes, & pour empêcher que ceux qui seroient jaloux de son bonheur, ne mîssent en avant, que cela lui fût mal séant, de posséder des bénéfices. Donc pour ce faire il a tellement embrassé (depuis quelques années) la Théologie, & Saintes Lettres, qu'il est aujourd'hui estimé l'un des plus promus en cette faculté, qu'autre qui s'y soit adonné depuis long-temps en ça : ce que je crois tant par expérience, que par le fidèle rapport de ceux qui me l'ont confirmé, comme sçavants & experts en cela, & en devisant sans flaterie. Davantage il a tellement en recommandation les Lettres Grecques, & la Philosophie, que pour en communiquer & apprendre des plus sçavants, il a d'ordinaire en sa maison, des plus doctes hommes de ce siècle: & si quelques-uns pensent que ceci soit dit, par trop à son avantage, je les prie d'attendre d'en juger lorsqu'ils en auront aussi bonne connoissance, comme j'en peux avoir, encore que je n'aye pas eu cet heur, de l'avoir fréquenté austi souvent, & avec telle familiarité, comme je l'eusse bien desiré souventefois. Je ne pense pas avoir écrit ceci, sans qu'il s'en trouve quelques-uns qui ayent opinion de moi, que je le fasse par transport d'amitié, ou pour espérer en sa faveur, mais je prie ceux qui auront cette opinion de moi, de croire qu'en tout cet Œuvre, je n'ai donné louange à aucun, qui ne soit véritable, & que s'il étoit autrement, cela tomberoit sur moi, & seroit du tout à ma confusion: car je le ferois par ignorance, ou par moquerie, ou bien par une trop grande amitié, en leur endroit, qui sont trois vices lesquels j'ai fuis entre tous autres ordinaires aux Ecrivains d'Histoires, Et dirai bien qu'en ceci j'ai imité. imité la devise, attribuée à M. de Langey, Messire Guillaume du Bellay qui étoit telle, Ami de tous & de nul l'ennemi. Pour revenir à parler dudit sieur des Portes, il a écrit en prose plusieurs très-doctes, & bien saintes prières à Dieu, lesquelles ne sont encore imprimées, non plus que ses autres Œuvres, en Théologie, soit touchant la Trinité & autres beaux sujets, pris des Saints Docteurs de l'Eglise. Il florit à Paris cette année 1584, âgé d'environ quarante ans, & ne cesse de faire toutes sortes d'amis, & principalement à l'endroit des hommes de Lettres, afin de ne dégénérer du naturel qu'il a dès ses plus tendres ans.

\* Philippe des Portes naquit à Chartres, en 1548, de Philippe des Portes, les uns disent Drapier, les autres Bourgeois de cette Ville, & de Marie Edeline. Etant venu à Paris, il s'attacha à un Evêque, que l'on ne nomme pas, avec lequel il alla en Italie, où il apprit parfaitement l'Italien, & s'appliqua ensuite à traduire les Poëtes. De retour en France, il s'adonna à la Poësse Françoise, qu'il débarrassa de cet attirail d'expressions Grecques, de termes ampoulés, d'épithètes impropres, de tours obscurs & contraints, que Ronsard y avoit introduits; sa Poësse, dit Pâquier, est douce & coulante. Elle se lit même encore avec plaisir, tandis que les vers durs & Gothiques de Ronsard ne sont plus supportables:

Ce Poète orgueilleux, trébuché de si haut, Rendit plus retenus des Portes & Bertaut, BOILEAU.

Il est certain que des Portes connut mieux le génie de notre langue, & contribua à la former. Ses talens, à leur aurore, trouvèrent de puissans Protecteurs. Le Duc d'Anjou le mena avec lui en Pologne, en 1573; il en revint l'année fuivante avec ce Prince, qui régna sous le nom de Henri III. Il combla des Portes de biens, lui donna, en 1582, l'Abbaye de Tiron, au Diocèse de Chartres, celle de Josaphat au même Diocèse, en 1589, & peu après celle de Bonport, Ordre de Cîteaux, au Diocèse d'Evreux, près du Pont de l'Arche, & un Canonicat à la Sainte Chapelle de Paris. Tous ces bénéfices lui rapportoient alors dix mille écus de rente. Après la mort funeste du Roi Henri III, il se retira à son Abbaye de Bonport, où la fréquentation de l'Amiral de Villars, & l'attachement qu'il prit pour lui, le rendit Ligueur; ce qui le sit nommer dans le Catholicon, Poete de l'Amirauté. Cependant il eut dans la suite les bonnes graces de Henri IV, qui l'aima. Les Poches Galantes l'occupèrent une partie de sa vie; il y renonça sur la fin, & ne s'occupa plus que de compositions morales ou pieuses. Il fut pen sensible aux critiques que l'on sit de les Ouvrages; quoique dans l'opulence, il vécut

LA CR. DU M. Tome II.

H h

sans faste, sans orgueil, avec un désintéressement marqué & une grande tranquillité d'esprit, sur-tout lorsqu'il étoit à son Abbaye de Bonport:

Là, franc d'ambition, je voy couler ma vie,
Sans envier aucum, sans qu'on me porte envie;
Roi de tous mes desirs, content de mon parti,
Je ne m'appaste point d'une vaine espérance,
Fortune ne peut rien contre mon asseurance,
Et mon repos d'esprit n'est jamais diverti.

Il mourur dans son Abbaye de Bonport, le 5 Octobre 1606, âgé de soixante ans & cinq mois, ainsi que le prouve l'Epitaphe que sit mettre sur son tombeau son frère Thibaut des Portes, sieur de Bevillier, grand Audiencier de France. On a fait plusieurs Editions des Poësies de Des Portes. La première, en 1573, in-4°. à Paris, Robert Estienne; 2°. 1579, in-4°. Paris, Patisson; 3°. à Anvers, en 1591; 4°. à Paris, 1600, in-8°. 5°. à Paris, 1602, in-8°. 6°. à Rouen, 1611, in-8°. — Voy. les Mém. de Niceron, Tom. XXV, pag. 307, & la Bibl. Franç. de M. l'Abbé Goujet, Tom. XIV, pag. 65.

Les recueils de M. Falconer nous fournissent quelques Anecdotes sur la vie de Des Portes, que nous allons rapporter. " Il étoit gentil, agréable, . » surnommé le Mignard, parce qu'il s'étoit formé sur les Italiens, gouver-» noit le corps & l'esprit de la Duchesse de Retz, Claude-Catherine de Clermont, mère de l'Archevêque de Paris, étoit bon négociateur, & contribuz » beaucoup à faire rentrer la Province de Normandie sous l'obéissance de » Henri IV, qui aimoit à le voir, & voulut lui donner l'Archevêché de " Bordeaux, qu'il refusa, disant qu'il n'étoit pas d'une vie assez exemplaire; » il aimoit beaucoup ses aises; il ne voulut être ni Prêtre, ni marié, de peur » qu'étant l'un, il ne lui prît envie d'être l'autre. Il eut d'une fille de Village, » qu'il tenoit renfermée chez lui, un bâtard, nommé Philippin, qui devint » fou; on le disoit enfant du laquais qui portoit à manger à la fille; on en 2 » dit de même des autres enfans, qu'il croyoit avoir eus des femmes qu'il avoit » entretenues. Ronsard estimoit des Portes le premier Poète de son temps ». Il ordonna de chanter après la mort le Pleaume Quam dilecta Tabernacula, ce qui donna occasion de dire, qu'il ne croyoit pas plus au Purgatoire, que M. de Beaune, Archevêque de Bourges, qui n'avoit point ordonné de service pour le remède de son ame. Voy. le Journal d'Henri IV, 1606, Tom. III, p. 291, & les Lettres de Patin, Tom. II, Let. 292. On lit dans le Perroniana, Article de Ronsard, qu'il étoit plus savant qu'homme de France & de la Chrétienté. Il avoit une Bibliothèque nombreuse & bien choisie, toujours ouverte aux gens de lettres, auxquels il prêtoit volontiers des Livres.

PHILIPPE DU PRAT \*, Damoiselle Parisienne, sœur aînée d'Anne du Prat, (de laquelle nous avons fait mention ci-dessus)

ensemble de Madame Anne Seguier leur mère, Dame de la Vergne, semme en premières noces, de Messire François du Prat, Baron de Thiert: duquel mariage sont issues ladite Philippe & Anne, toutes deux ne dégénèrent en rien du sçavoir de leur mère, car elles sont tellement ornées d'une rare Littérature, & ont l'esprit si clair-voyant, (sans que je fasse ici mention de la connoissance qu'elles ont en la poësse & art oratoire, jusques à là que d'écrire & parler en Latin) que c'est chose bien digne de recommandation, & qui mérite que leur nom s'étende aussi loin, comme je m'assure que leurs écrits & doctes compositions leur acquerront de renommée. Elles n'ont encore fait imprimer leurs compositions, soit en prose ou en vers, mais j'ai opinion qu'elles porteront tant de faveur à nos François, que de les leur communiquer, & les en faire participans. Elles slorissoient à Paris cette année 1584.

\* Philippe du Prat, & sa sœur Anne du Prat, étoient arrières-petites-filles du Chancelier Antoine du Prat, & silles de François du Prat, qui a formé la branche des Barons de Thiers, & non pas de Thiert, comme l'écrit La Croix du Maine. Elles furent toutes deux mariées. Celle dont il s'agit dans cet Article étoit l'aînée. Elle épousa le Baron de Conac en Limousin. Anne Seguier, leur mère, se maria à Hugues de la Vergne. Son premier mari étoit mort en 1583, & La Croix du Maine, qui écrivoit en 1584, la nomme Dame de la Vergne; ainsi ce sur vers le commencement de l'an 1584 qu'elle se remaria: ce que j'observe, parce que la date de son second mariage n'est point marquée dans l'Histoire des Grands Officiers de la Couronne, Tom. VI, Pag. 457.

PHILIPPES DE QUIERLAVEINE, fils aîné du sieur de la Cornuere & des Patiz, Gentilhomme du Maine, &c. Il a écrit trente-six Sonnets sur l'Adieu ou congé qu'il prend de Damoiselle Lucrece le Gras, fille aînée du sieur de la Fresnaye Mescrin, sa maîtresse, &c. lesquels ont été imprimés au Mans par Marin Chalumeau l'an 1579. Il florit au Maine cette année 1584.

PHFLIPPES TARON, Sieur de la Groye au Maine, & n atif dudit lieu, Avocat au Siège Préndial du Mans. J'ai ci-Hh ij

devant fait mention de M. Jean Aubert, sieur de la Moreliere, & ai dit que c'étoit l'un des plus renommés de tout le Mans, voire du Maine, & des lieux d'alentour, tant pour la Jurisprudence, que pour les Consultations qu'il fait chacun jour : mais si ayant loué ce Seigneur Aubert je ne faisois aussi par même moyen un récit des louanges dues à ce Seigneur de la Groye, pour les semblables parties & vertus recommandables, qui sont tellement égales en ces deux personnages, qu'à peine j'en pourrois donner mon jugement, sans encourir trop de hazard à l'endroit de ceux qui sont connoissants les susdits. Je dirai que si l'un d'eux mérite une infinité de louanges pour sa doctrine & érudition, que l'autre n'en doit avoir moins, tant pour les affaires ou il a été employé, soit aux Etats à Orléans & à Blois, & autres endroits, esquels il s'est montré tellement vertueux, qu'il n'a point tant craint ses Majestés, qu'il n'ayt prononcé librement ce qu'il voyoit devoir être observé pour bien régir & policer un Royaume. Il n'a encore mis aucunes de ses Œuvres en lumière, mais s'il veut tant porter de faveur à ceux de son pays, que de les faire participans de ses doctes Commentaires & annotations fur les Coutumes du Maine, certes il se rendra de plus en plus digne d'immortalité; & de ma part je souhaite qu'il le fasse, ensemble qu'il ne se montre avare de ce beau Recueil d'Arrêts, & des Consultations qu'il a recueillies depuis cinquante ans, ou environ, qu'il a fait profession de la Jurisprudence. Il florit au Mans cette année 1584, âgé de plus de soixante & dix ans.

PHILIPPES DE VICTRAY, Evêque de Meaux près Paris, ancien Poëte François. Il a écrit quelques poësies en notre langue, lesquelles ne sont pas imprimées. Nicolas de Clemangis, en a traduit quelques-unes en Latin. Ledit Evêque florissoit il y a plus de cent ans \*.

Il falloit plutôt dire DE VITRI. Cet Evêque mourut le 10 Juin 1351\*, To florissoit par conséquent cent cinquante ans plutôt qu'il n'est dit ici. Ses vers François, au nombre de treate-deux, suivis de la Traduction qu'en a

faite en vers Latins Nicolas de Clémangis, ont été imprimés à la fin de l'Edition in-16, que Jean de Tournes le fils donna l'an 1591 en Espagnol, en François & en Italien du Livre que Guévare a intitulé, El menos precio de corte y alabanca de aldea. Ces vers, appelés vulgairement les dits de Franc Gontier, du nom de Gontier, Villageois que le Poëte introduit, tendoient à faire voir que la vie rustique de ce Gontier & d'Hélène, sa semme, étoit préférable à la vie de la Cour. Pierre d'Ailly, au commencement du siècle suivant, opposa aux dits de Franc Gontier une Description de la vie poinpeuse, mais inquière & chagrine d'un grand Seigneur, en pareil nombre de vers François, qu'on appela les Contredits de Franc Gontier, & que Nicolas de Clémangis mit auffi en vers Latins; le tout imprimé dans l'endroit ci-dessus marqué. Ces Dits & Contredits étant fort en vogue du temps de Villon, lui donnèrent lieu de faire d'autres Contredits dits de Franc Gontier, qu'on peut voir dans ses Poesses, avec l'Argument que Marot y a mis, où il a dit que ces pièces ne furent faites du temps de Villon, que parce que c'est alors principalement qu'elles eurent cours. On dit que Philippe de Vitri, à l'instance de Charles V, & de Jeanne de Bourbon, femme de ce Roi, mit en vers François les Métamorphoses d'Ovide, & que le Manuscrit s'en voit à la Bibliothèque de S. Victor à Paris. (M. DE LA MONNOYE).

\* M. de la Monnoye s'est trompé. Il a pris l'année où Vitry sut sait Evêque de Meaux pour l'année de sa mort. Il parvint au Siège Episcopal de cette Eglise en 1351, & mourut le 9 Juin 1361. (Voy. le Gall. Christ. Tom. VIII, Col. 1636). Il étoit grand Musicien, & c'est à lui que sut écrite la trente-troisième des Lettres Familières de Pétrarque, adressée Au Musicien Philippe de Vitry.

PIERRE D'AILLY, Docteur en Théologie, & Chancelier de l'Université de Paris, dit en Latin de Alliaco, qui est une très-noble & très-ancienne maison en Picardie, auquel nom de Alliaco plusieurs se sont trompés, l'ayant traduit en François d'Alliac au lieu d'Ailly, qui est sa vraie appellation. Cetui-ci étoit natif de la ville de Compiegne en Picardie. Il su Evêque de Cambray, & ensin Cardinal & Légat, sous le Pape Jean XXIII, ce qu'il obtint pour sa grande doctrine & érudition, & principalement en la Théologie, en laquelle faculté, il étoit le plus renommé Docteur de son temps. Il sur Précepteur de Jean de Gerson, duquel nous avons parlé ci-devant \*. Il a écrit en François, un Livre intitulé les sept degrés de l'Echelle de Pénitence, sigurés & exposés sur les sept Psalmes Pénitentiels, imprimé à Paris \*. Il a écrit plusieurs vers François en rithme usitée

de son temps, lesquels ont été mis en vers Latins, par Nicolas de Clemangis. J'en ai vu quelques-uns imprimés, il y a plus de cent ans, quant à ses compositions Latines, lesquelles sont en grand nombre, nous en ferons mention autre part. Il mourut en France l'an 1425.

\* Pierre d'Ailly fut un de ces hommes, qui doivent leur célébrité & leur fortune à leur mérite, & aux circonstances heureuses où ils se trouvent. Il naquit à Compiègne de parens pauvres & inconnus en 1350. Il entra, en 1372, Boursier au Collège de Navarre, parmi les Etudians en Théologie. En 1380 il fut reçu Docteur, eut un Canonicat de Noyon; & quatre ans après il fut Grand-Maître de ce même Collège. Sa réputation étoit déjà brillante: il prêchoit avec fuccès; il foutint, en 1387, devant l'Antipape Clement VII, que la France reconnoissoit, & qui siégeoit à Avignon, la Sentence prononcée par l'Université de Paris, contre un Jacobin Arragonois, qui nioit l'Immaculée Conception. Cette action d'éclat lui valut, en 1389, la place de Confesseur & d'Aumônier du Roi Charles VI. Il fut, peu après, Chancelier de l'Université, & Trésorier de la Sainte Chapelle de Paris. En 1395, il sut nommé à l'Evêché du Puy en Velay, l'année suivante à celui de Cambray. Il se distingua aux Conciles de Pise & de Constance, sur fait Cardinal en 1411, & fut ensuite employé à diverses légations. Les Registres de l'Eglise de Cambray portent qu'il mourut le 9 Octobre 1425, étant Légat du S. Siège dans la basse Allemagne, & qu'au mois de Juillet suivant, on apporta son corps à Cambray, où il fut enterré dans l'Eglise Cathédrale, derrière le grand Autel. Cette date paroît la plus sûre de toutes. Quelle différence entre la fortune de Gerson, disciple de Pierre d'Ailly, & celle de son maître, quoique le premier eût peut-être plus de mérite, & certainement plus de science que le second! - Launoy, Hist. du Collège de Navarre, pag. 134, l'appelle Aquila Francie, atque aberrantium à veritate mulleus indefessus. Son entêtement pour l'Astrologie Judiciaire est remarquable. Bellarmin, Lib. de Scriptor. Ecclesiast. Unum est in quo reprehenditur hic Auctor, quod videlicet sensisse videatur Christi Nativitatem pranosci potuisse ex Genethliacis observationibus, atque ad hoc adduxerit apparitionem Stella qua apparuit Magis. Vossius, Lib. de Scient. Mathemat. pag. 215, observe que P. d'Ailly, dans son Livre, de Concordia Historia & Astrologia divinatricis, a soutenu que le déluge de Noé, la naissance de Jesus-Christ, les Miracles & les Prodiges ont pu être devinés & prédits par l'Astrologie, & qu'il rapporte les naissances, changemens & ruines des Républiques & des Religions aux conjonctions des hautes Plauères. — Une telle doctrine, soutenue avec érudition, & une certaine éloquence, dans un temps où les ténèbres de l'ignorance étaient encore bien épaisses, a peut-être contribué, plus qu'on ne pense, à la fortune de Pierre d'Ailly. — Il préfidoit à la Seffion du Concile de Constance, où Jean Hus fut condamné au feu: il l'exhorta beaucoup à fe

soumettre & à se rétracter, avant de prononcer l'Arrêt de condamnation, mais le Novateur ne se rendit pas, & sut brûlé.

I Voyez, au mot Antoine Beland, la correction de l'erreur de La Croix du Maine, touchant le Livre des Sept Degrés de l'Echelle de Pénitence, qu'il a cru que Pierre d'Ailly avoit écrit en François, & remarquez une autre erreur, touchant ce qu'il dit, que « ce Cardinal a » composé plusieurs vers François, mis en vers Latins par Nicolas de Clé» mangis », parce que, quand il seroit vrai que le Cardinal auroit fait plusieurs vers François, de quoi l'on peut fort bien douter, il seroit toujours faux que Clémangis les eût tous traduits en vers Latins, puisque les Contredits de Franc Gontier, qui sont les seuls qu'il a traduits, n'excédent pas le nombre de trente-deux vers, comme nous l'avons observé ci-dessus, au mot Philippes de Victray. (M. de la Monnoye).

PIERRE AIRAULT, Angevin, dit Ærodius, Lieutenant Général Criminel au Siège Présidial, & Sénechaussée d'Anjou, Maître des Requêtes de l'Hôtel de M. le Duc d'Anjou, frère du Roi, &c. Cette famille des Airaults en Anjou, a été trèsrenommée de tout temps, & encore de fraiche mémoire nous en avons eu en France pour Garde - Seaux, Messire François Errault de Chemens, sieur dudit lieu en Anjou: & encore a produit plusieurs doctes hommes, qui ont fait profit à la République, tant par les Lettres que par les armes. Le susdit Pierre Airault, a écrit en François, un Traité de l'ordre & Instruction Judiciaire, dont les anciens Grecs & Romains ont usé, en accusations publiques, conféré à l'usage de notre France, imprimé à Paris l'an 1576, in-8°. & contient 12 feuilles. La Pratique en Droit, imprimée à Paris l'an 1576; Recueil de vingt-un Plaidoyers, faits en la Cour de Parlement à Paris, avec les Arrêts sur ce intervenus, imprimés à Paris chez Martin le Jeune, l'an 1568; Harangue faite à Monseigneur le Duc d'Anjou, frère du Roi, &c. à son arrivée en sa ville d'Angers, depuis son Apennage, qui fut le 7 de Janvier l'an 1570, imprimée à Angers chez René Piquenot, audit an 1570. Il a écrit plusieurs autres Livres, desquels je n'ai pas connoissance: Il florit à Angers cette année 1584 1.

Il mourut à Angers, le 21 Juillet 1601, àgé de soixante-cinq ans. Gilles

Ménage, dont il étoit Ayeul maternel, en a écrit la vie en Latin, & l'a illustrée en François de remarques savantes & curieuses, in-4°. à Paris, 1675, lesquelles appuyent celles de La Croix du Maine, touchant la parenté des Ayraults & des Erraults. (Sa famille subsiste encore à Angers, où elle possède la même charge). — Voy. les Mém. de Niceron, Tom. XVII, pag. 327. (M. DE LA MONNOYE).

PIERRE AMADIS, dit Amadeus et Amadisius, natif du Diocèse d'Auch en Gascongne, & Chanoine audit lieu, Poëte Latin & François. Il a écrit plusieurs Poëmes François, contenant plusieurs Sonnets, avec les anagrammes ou noms retournés, de plusieurs illustres hommes & dames, lesquels il me sit voir à Paris l'an 1583, ils ne sont encore imprimés. Il florit en son pays de Gascongne cette année 1584, âgé d'environ cinquante ans.

PIERRE AMY, dit Amrus, Sieur du Pont, natif de la ville du Mans, Conseiller du Roi au siège Présidial & Sénéchaussée du Maine, très-docte & très-excellent Poëte Latin. Il n'a encore fait imprimer ses Poëmes Latins, non plus que ses autres compositions Françoises. Il florit au Mans cette année 1584.

Il est dissérent de ce Pierre Amy, Confrère de Rabelais, au Couvent des Cordeliers de Fontenay-le-Comte, & qui, de même que Rabelais, se défroqua. Au-devant de l'Apologie des Femmes, écrite en Latin par Amauri Bouchard, Président au Présidial de Saintes, & depuis Maître des Requêtes, il y a une Epître de ce Pierre Amy à André Tiraqueau, de laquelle le dessus est tel: Petrus Amicus, Sodalis Franciscanus Andrea Tiraquello suo. Le Livre de Bouchard sut achevé d'imprimer le 19 Janvier 1522, suivant l'ancien Calendrier, chez Badius, in 4°. L'Auteur, seuillet 9, v°. y parle ainsi de ce Cordelier: Judicet Sodalis ille Francisci, qui, quod est, id verè & amicus, & noster est. Il dit Noster, parce qu'il adresse la parole à Tiraqueau. Ceci, par occasion, soit dit pour illustrer ce qu'on trouve dans Rabelais, Chap. 10 du Liv. III, touchant ce Pierre Amy, connu d'ailleurs par les Epîtres de Budé. (M. De La Monnoye).

PIERRE ANDRÉ, natif du Dorat, Chirurgien à Poictiers, l'an 1563. Il a écrit un Traité de la préparation de l'Antimoine, & les vertus & propriétés d'icelui, ensemble un Traité de la Dyssenterie, & de ses remèdes, imprimés à Poictiers l'an 1563.

PIERRE

PIERRE, ou PERRIN D'ANGECOUR \*, Gentilhomme Champenois, ancien Poëte François. Il a écrit plusieurs Poësies non encore imprimées. Il florissoit en l'an 1220 ou environ.

\* Son nom étoit d'Angecors. Voy. Fauchet, Chap. 19.

PIERRE L'ANGLOIS, Ecuyer, Sieur DE BELESTAT. Il a écrit un Discours des Hieroglyphes, ou Sculptures sacrées des Ægyptiens, ensemble des Emblèmes, Devises, & Armoiries: & outre cela cinquante-quatre Tableaux Hieroglyphiques, pour exprimer toutes conceptions, à la façon des Ægyptiens, le tout imprimé à Paris, chez Abel l'Angelier l'an 1583, in-4°. contenant 30 feuilles. Il florit à Lodun en Poictou, cette année 1583. Nous ferons mention de lui ci-après, quand nous parlerons de Pierre Marin Blondel Lodunois, &c.

PIERRE D'ANTON, Abbé d'Angle, Voy. Jean d'An-Thon, (Tom. I. pag. 484 de cette nouvelle Edition).

PIERRE D'AUVERGNE, surnommé LE VIEIL, natif de Clermont en Auvergne, très-ancien Poëte François. Il a écrit plusieurs Poëmes & entre autres un qui est à la louange des Poëtes Provençaux de son temps. Il a écrit une Satyre contre les Siciliens, touchant le massacre qu'ils sirent des François qui étoient à Naples pour Charles I du nom. Chansons spirituelles. Chanson à la louange de Clarette des Baux, Damoiselle Provençale, &c. Le Contrat du corps & de l'ame. Il mourut à Clermont en Auvergne l'an 1280 ou environ. Dante, Poëte Florentin, sait mention de lui en son Livre de la vulgaire éloquence, &c.\*.

\* Jean de Notre-Dame en parle amplement, Chap. 49.

PIERRE AVRIL, Poëte François assez ancien. Il a écrit quelques Chânts Royaux en l'honneur de la glorieuse Vierge Marie.

PIERRE BALTHAZAR, appellé en Langue Flamande BALTENS, natif du pays de Brabant, Citoyen d'Anvers en l'an 1578, homme fort ingénieux & d'un esprit émerveillable, fort bon peintre & graveur, excellent pour l'écriture & grand recher-

cheur de l'antiquité. Il a écrit en François les Généalogies, & anciennes descentes des Forestiers & Comtes de Flandres, avec une brefve Description de leurs vies & gestes, imprimées à Anvers par André Bax, in-fol. l'an 1580, contenant 32 feuilles le tout avec des protraicts desdits Comtes de Flandres tirés après le naturel sur taille douce. Armoiries & devises des Chevaliers de la Toison d'or, lequel Œuvre il a entre les mains, il n'est encore en lumière. Il florissoit à Anvers l'an 1580.

PIERRE LE BAULD, Prêtre, Chantre & Chanoine en l'Eglise Collégiale de Notre-Dame à Laval, Orateur & Historiographe de Madame Jeanne de Laval, Roine de Hierusalem, &c. Il a écrit l'Histoire de la noble & ancienne maison de Laval au Maine, sieurs de Victray en Bretagne, laquelle s'appelle autrement La Chronique de Victray, &c. contenant les faits & gestes, ensemble les conquêtes des Seigneurs de Laval, Comtes de Victray, depuis leur première origine, jusques en l'an de salut 1486. Ce Livre n'est encore en lumière, nous l'avons par devers nous écrit à la main. Il a davantage écrit un Discours de l'origine & antiquité de ladite ville de Laval, lequel nous avons aussi écrit à la main. Il storissoit en l'an de falut 1538 \*.

\* Voy. la Biblioth. Histor. du P. le Long, no. 14861 & 14900, anc. Edit.

PIERRE BELLIER, Docteur ès Droits, Conseiller du Roi au Châtelet de Paris, homme docte. Il a traduit de Grec en François les Œuvres de Philon Juif, imprimées à Paris chez Nicolas Chesneau l'an 1576, in-fol. Il a davantage traduit un Discours dudit Auteur touchant l'état & devoir du Juge, imprimé à Paris chez Guillaume Chaudiere, l'an 1569. Il florit à Paris cette année 1584.

PIERRE BELLOY, Tolosain, Conseiller du Roi au Siège Présidial de Tolose, homme docte ès Langues, & très-sçavant Jurisconsul, lequel a une exacte connoissance des Histoires saintes & profanes, comme nous dirons ci-après. Il a écrit une Déclaration du droit de légitime succession, sur le Royaume

de Portugal, appartenant à la Roine mère du Roi très-Chrétien, imprimée à Anvers & à Paris l'an 1582, in-8°. & contient 18 feuilles. Panégyric ou Remontrance pour les Sénéchal, Juges-Mage & Criminel, Lieutenants, Conseillers, Avocats & Procureurs du Roi, Juges & Magistrats en la Sénéchaussée, & Siège Préfidial de Tolose, contre les Notaires & Sécretaires du Roi de ladite ville, &c. imprimée à Paris chez Gervais Mallot l'an 1582, in-4°. & contient 9 feuilles. Requête verbale pour les susdits Seigneurs & Officiers de Tolose, contenant une Apologie & défense, à l'avertissement publié au nom des Docteurs Régents de l'Université de Tolose, &c. faite en jugement le 15 de Novembre l'an 1583, par ledit sieur Belloy par devant Messieurs les Maîtres des Requêtes ordinaires de l'Hôtel du Roi, &c. imprimée à Paris l'an 1583, in-89. & contient 11 feuilles. Briève explication de l'an courant 1583, selon le Calendrier Grégorian, imprimée à Paris l'an 1583 chez Henry le Bé, in-8°. & contient 8 feuilles. Supputations des temps depuis la création du monde jusques en l'an de salut 1582, séparée en deux colonnes diverses. Elle s'imprime à Paris cette année 1584. Je ferai mention de ses écrits Latins, autre part, n'étant ici notre intention d'en traiter, mais seulement de ses écrits François. Il florit à Paris cette année 1584.

\* Il étoit de Montauban. Henri IV le fit son Avocat-Général au Parlement de Toulouse.

PIERRE BELON\*, du Mans, Docteur en Médecine en l'Université de Paris, aucuns disent qu'il est natif de la paroisse d'Oysay au Maine, & les autres de Foulletourte, mais tant y a qu'il est Manceau, &c. Il étoit pensionnaire du Roi Henry II, & avoit deux cens écus de gages. Il a beaucoup & long-temps voyagé ès pays estranges, & a écrit plusieurs beaux Livres de ses voyages & pérégrinations, entre lesquels sont ceux-ci. Les Observations de plusieurs singularités, & choses mémorables trouvées en Grece, Asie, Judée, Ægypte, Arabie & autres pays estranges, rédigées en trois Livres, imprimées à Paris chez

Gilles Corrozet, & Guillaume Cavelat l'an 1555, avec les figures d'hommes, d'oiseaux, animaux & autres semblables choses dignes de mémoire; l'Histoire des Poissons, traiant de leur nature & propriété, avec les protraices d'iceux, imprimée à Paris chez Robert Estienne en Latin & en François; de la nature des Oyseaux de toutes sortes, avec leurs protraicts, imprimée à Paris chez Cavelat; les Remontrances sur le défaut du labour & culture des plantes, & de la connoissance d'icelles, contenant la maniere d'affranchir & apprivoiser les arbres sauvages, &c. imprimé à Paris chez Gilles Corrozet l'an 1558, in-8°. contenant 12 feuilles. Il a traduit en François les Œuvres de Dioscoride, traitant des simples, & les a commentées : elles ne sont encore imprimées, il en fait mention en son Epître mise au devant de ses Observations, dédiées à M. le Cardinal de Tournon fon Mecene. Il avoit projetté plusieurs autres beaux desseins, mais la mort violente de laquelle il finit sa vie, l'empécha de les exécuter & mettre à fin, ensemble plusieurs beaux Livres, d'aucuns desquels s'ensuit le titre; l'Histoire des Serpents, non encore imprimée, de laquelle il fait mention en son Livre de l'Agriculture, fol. 24. pag. 6. Il a traduit le Livre des Plantes de Théophraste, Auteur Grec, non encore imprimé. L'Histoire des étranges poissons marins, avec la vraie peinture & Description du Dauphin, & de plusieurs autres de son espèce, le tout divisé en deux Livres, imprimés à Paris par Regnaut Chaudiere, l'an 1551, in-40. avec les protraicts & figures desdits poissons. Il a écrit plusieurs autres Mémoires non encore imprimés, desquelles nous avons quelques fragments écrits de sa main. Il a écrit plusieurs Livres en Latin dont nous ne faisons pas ici mention, Il fut tué (non loin de la ville de Paris) par un sien ennemi l'an 1564.

\* Il étoit né à la Soulletiere, Village près de Fouletourte au pays du Maine. It le dit lui-même dans ses Observations (Lib. I, Chap. 7). En 1553, lorsqu'il publia ce Livre pour la première sois, il avoit trente-six ans, comme on le voit par le portrait qui est à la tête. Ainsi il étoit né vers 1517. Ce même Ouvrage sut réimprimé en 1554; ainsi l'Edition de 1555.

citée par La Croix du Maine, paroît n'être que la troisiéme. Toutes trois sont de Paris, in-4°. Il y en eut une Edition, in-8°. la même année 1555, à Anvers, à laquelle on joignit une Table des Matières. Enfin on publia au même lieu une version Latine de ce Livre, en 1589. Son Ouvrage sur les Poissons, avoit d'abord paru en Latin, à Paris, en 1553, in-4°. De Aquatilibus Libri duo. Il le traduisit lui-même en François, & le publia en cette langue, en 1555, in-12. Il donna aussi la même année son Livre sur les Oifeaux, à Paris, in-fol. & en 1557, in-4°. Ses Portraits des Oiseaux, Serpens, Herbes, Arbres, Hommes & Femmes d'Arabie & d'Egypte, enrichis de Quatrains, avec la Carte du mont Athos & du mont Sinai. Son Livre sur le Défaut de culture des Plantes, fut traduit & publié en Latin, à Anvers, en 1589, in-8°. Son Ouvrage sur les Etranges Poissons marins, avec leurs portraits gravés en bois, &c. n'a point été réimprimé, & est fort rare; aucun des Ouvrages de Belon n'est commun : mais ceux, sur-tout qui n'ont pas été réimprimés, sont d'une rareté qui augmentera, d'autant plus qu'il y a moins d'apparence que jamais qu'on les réimprime; car les Figures qu'il faudroit graver coûteroienr beaucoup, & l'Histoire Naturelle s'est tellement perfectionnée depuis Belon, que ses Ecrits, à ce sujet, deviennent de jour en jour moins utiles. Belon a été accusé de Plagiat, & M. de Thou a donné croyance à cette accusation ( Hist. Lib. XVI ); mais Belon a été fort bien défendu par le P. Niceron ( Tom. XXIV, pag. 40); par M. Clement (Bibl. Curieuse, Tom. III, p. 104, & plus au long encore par D. Liron, Singularités Histor. Tom. I, p. 438 & suiv. Celui qui a traduit en Latin les deux Ouvrages de Belon (ses Observations, & son Traité du Défaut de culture) se nommoit CHARLES DE L'ECLUSE, natif d'Arras, Médecin des Empereurs Maximilien II & Rodolphe II. Il s'appeloit en Latin CAROLUS CLUSIUS, ce qui a trompé M. Clement, qui l'a nommé en François CHARLES CLUSIUS. Que de méprises pareilles, occasionnées par l'usage de latiniser les noms propres! Il avoit un logement au Château de Madrid, dans le bois de Boullogne. Un soir qu'il y retournoir, il fut assassiné à l'entrée du bois, au mois d'Avril 1564. D. Liron (ubi supra, pag. 454, conjecture qu'il n'avoit pas plus de cinquantecinq ans.

PIERRE BERCHORE, Poictevin, dit autrement Berthore, Prieur du Monastere de S. Eloy à Paris, de l'Ordre de S. Benoît, natif du village de S. Pierre du Chemin, à trois, lieues de Poictiers, sous l'Evêché de Maillezais. Il a traduit de Latin en François par le commandement du Roi Jean, les Décades de Tite-Live Padouan, tant renommé pour l'Histoire Romaine. Il mourut en l'an de salut 1362.

L'C'est plutôt Pierre Bercheure que Berchore, ainsi qu'il se nomme

lui-même, & Prieur de S. Eloy de Paris, comme il se qualisse, en dédiant sa Traduction de Tite-Live au Roi Jean, où il dit que « cette Traduction » est son quint Ouvrage, que le premier est le Reductoire moral, le second » le Repertoire moral, le tiers le Breviaire moral, le quart la Mappemonde ». Voy. sa notice dans l'Histoire Littéraire de D. Rivet; & du Radier, Tom. I, pag. 557. (M. FALCONET).

- <sup>2</sup> Le P. Labbe, p. 309 de sa Nova Biblioth. Manuscript. cite un Exemplaire des Décades de Tite-Live, mises en François par Pierre Berteure (le mot est ainsi écrit) Prieur de S. Eloi, dédiées au Roi Jean. Ce Bénédictin mourut l'an 1362. Son nom, pag. 11 du Catalogue des Livres de Madame la Princesse, est écrit Pierre Berseur, mais mal. (M. DE LA MONNOYE).
- \* Il y a un beau Manuscrit de sa Traduction de Tite-Live dans la Bibliothèque de Sorbonne, en 2 vol. in-fol. Il en est fait mention dans la Biblioth. de la Basse Latinité, par Fabricius, Tom. V, pag. 728. Le P. Niceron en parle aussi dans la vie de Tite-Live (Mém. Tom. V, pag. 181). Il dit que ce Manuscrit est orné de sigures en taille-douce. On se tromperoit, si sur cette expression l'on s'imaginoit que ce sont des gravures. Cette Traduction n'a point été imprimée.

PIERRE BERTRAND, Médecin, demeurant à Bezas en Guienne. Il a composé en forme de Dialogue, la Dialectique Françoise pour les Chirurgiens, imprimée à Paris l'an 1571, par Denys du Pré.

PIERRE BESSANT, très - excellent pour l'écriture, de laquelle il fait profession de montrer & enseigner en la ville de Paris cette année 1584, & auparavant. Il a recueilli plusieurs Sentences des Proverbes de Salomon, lesquelles il a réduites en soixante & dix quadrains, de diverses rithmes, imprimés à Paris l'an 1583.

PIERRE BOISTUAU, surnommé LAUNAY, natif de Nantes en Bretagne, homme très-docte & des plus éloquens Orateurs de son siècle, & lequel avoit une façon de parler autant douce, coulante & agréable qu'autre duquel j'aye leu les écrits . Il a écrit premièrement en Latin, & depuis traduit en François un fort beau & bien docte Traité, qu'il appelle le Théâtre du Monde, discourant des miseres humaines, & sur la fin du Livre il traite de l'excellence & dignité de l'homme, le Latin n'a en-

core été imprimé, mais quant au François, il l'a été par plus de vingt fois diverses, tant à Paris qu'à Anvers, à Lyon, à Rouen, & autres lieux. Robert le Mangnier, & Jean Longis, l'ont imprimé par plusieurs fois à Paris in-8°. & in-16. ou petite marge. Il a traduit une partie de l'Histoire Ecclésiastique de Nicephore & autres, imprimée à Paris chez Marnef & Cavelat. Les Histoires prodigieuses, extraites de plusieurs excellents Auteurs Grecs & Latins, tant sacrés que prophanes, imprimées à Paris l'an 1561, & encore depuis par plusieurs fois par Vincent Sertenas & autres. Les dites Histoires ont été augmentées par François de Belleforest, & par Claude de Tesserand Parisien, comme nous avons dit-cidessus; l'Histoire de Chelidonius, imprimée à Paris; les six premières Histoires tragiques, traduites de l'Italien de Bandel, imprimées à Paris par diverses fois, avec les continuations ou suites de traduction dudit Bandel, par François de Belleforest: mais pour dire ce qui me semble touchant ces deux Auteurs, les six premières dudit Boistuau sont si excellentes, & traduites si heureusement, que quand l'on sort de sa traduction pour entrer en celle dudit Belleforest, le changement est étrange: car cettui-ci avoit rendu son Œuvre bien poli & limé, pour ne l'avoir précipité à l'impression, & Bellesorest avoit fait ses traductions à mesure que l'on imprimoit son Œuvre, qui est cause que les premières sont plus élabourées que les dernières. Elles ont été imprimées à Paris par une infinité de fois, chez Gervais Mallot, Jean de Bordeaux, Robert le Mangnier, & autres; les Amants fortunés, autrement intitulé l'Heptameron 2 de la Royne de Navarre, lequel a été remis en son entier par Claude Gruget Parisien, comme nous avons dit ci-dessus. Je ne sçai au vrai qui est l'Auteur de ce Livre, car il a été imprimé à diverses fois sous divers noms d'Auteurs; Traité de la paix & de la guerre : duquel il fait mention au troissème Livre de son Théâtre du Monde, Je n'ai point vu ledit Traité imprimé; Traité de l'Eglise Militante; Traité des pierres précieuses, dans lequel il traite des impostures & tromperies des lapidaires qui

pensent contresaire les pierreries & joyaux. Ce Livre n'est encore en lumière, il en sait mention en ses Histoires prodigieuses; Traité de l'excellence & dignité de l'homme, écrit en Latin & en François par ledit Boistuau, lequel a été imprimé par plusieurs sois avec son Théâtre du Monde, comme nous avons dit ici-dessus. Il a davantage traduit sort doctement & avec beaucoup d'heur, les Livres de la Cité de Dieu, écrits par S. Augustin, lesquels ne sont encore en lumière; ceux qui les ont retirés par devers eux après la mort de l'Auteur, ne les devroient pas retenir si long-temps à les saire imprimer, tant pour l'amour du désunt, que pour l'utilité & prosit de tous amateurs des Lettres. Il mourut à Paris l'an 1566. Il est enterré au cimetiere des Écoliers à Paris, près l'Eglise de S. Estienne du Mont.

Il a passé dans son temps pour un beau parleur, avoit quelque lecture, du reste fort superficiel, ne sachant absolument point de Grec, & n'entendant qu'assez médiocrement le Latin. Dans son Discours de l'Excellence de l'Homme, vers la fin de l'extrait que du Verdier en a donné, voici comme il explique ces mots de Pline, Liv. VII, Chap. 52: Reperimus inter exempla, Hermotimi Clazomenii animam relicto corpore errare solitam; il dit que Clazomène sortoit souvent hors de son corps, prenant Clazomène, la patrie d'Hermotime pour Hermotime lui-même. (M. DE LA MONNOYE).

des Amans fortunés, dédiée à Madame de Bourbon, Duchesse de Nivernois, imprimée à Paris en 1558. (M. FALCONET).

PIERRE DE BONIFACIIS, Gentilhomme natif de Provence, issu de la noble maison des Bonifaces, grand Alchimiste, & fort entendu en la magie, (selon que les Auteurs de ce temps-là, ont laissé par écrit). Il étoit fort bon Poëte Provençal. Il a écrit en rithme Provençale un Traité de la Vertu & propriété des Gemmes ou pierres précieuses. Il mourut l'an 1583.

F. PIERRE BONNEAU, Cordelier, Docleur en Théologie en l'Université de Poictiers, Prédicateur excellent & homme de grande doctrine. Je n'ai point veu de ses écrits imprimés. Les Protestants le firent mourir au pays d'Angoulesme, ou ès environs l'an 1569; le premier jour de Mai, comme récite Jean le Frere en son Histoire de notre temps, de la dernière édition in-fol. imprimée chez Guillaume de la Nouë, sans y avoir mis son nom, &c.

PIERRE BOTON, Maconnois. Il a écrit en vers François les Amours de Camille, contenant plusieurs Elegies & Complaintes amoureuses: ensemble les resveries & discours d'un amant désespéré, le tout imprimé à Paris par Jean Ruelle, l'an 1573\*.

\* Ce Poète nous apprend qu'il commença à rimer très-jeune, dans l'Avril de ses ans. Ses Amours de Camille sont les plaintes d'un malheureux amant, qui ne peut arriver au but de ses desirs, & qui, ayant perdu tout espoir, s'endort, & rêve des choses singulières, qu'il décrit d'un style plat. Cinq-Elégies, beaucoup de Sonnets & quelques Odes, répondent parsaitement au titre de Rêveries & Discours d'un Amant désespére. Dans son Avis au Lecteur, il die qu'étant imbu & savorisé du sacré Aër des Muses, qui le pousser à entreprendre choses plus graves & sérieuses que non pas ces Amours, il donnera d'autres fruits de ses études; mais on ne connoît rien de lui que ce qu'en annonce La Croix du Maine.

Voy. la Biblioth. Françoise de M. l'Abbé Goujet, Tom. XII, pag. 402.

PIERRE BOULENGER, natif de Troye en Champagne, je n'ai point vu ses écrits imprimés \*.

\* C'est le même que le suivant.

PIERRE BOULENGER, Poictevin , Historiographe Latin & François \*. Je n'ai encore vu aucunes de ses compositions, mais Pierre l'Anglois sieur Bel-estat fait honorable mention de lui en son Livre des Hiéroglyphes au troissème tableau, fol. 24. pag. 6. (lisez fol. 24 verso). Il florit cette année 1584.

Pierre Boulenger, quoique né à Troies, ayant demeuré les deux tiers de sa vie à Loudun, où il se maria & eut famille, passa dans l'esprit de bien des gens pour natif dudit lieu. On parla de lui comme d'un homme, dont les Œuvres, soit Latines, soit Françoises, d'Histoire ou d'Eloquence, de Morale ou de Religion, faisoient honneur au Poitou, qu'on croyoit son pays natal. Il ne saut donc pas s'étonner que La Croix du Maine dise n'avoir vu aucuns Ecrits imprimés du Troyen Pierre Boulenger, puisque, dans la prévention où il étoit, il les attribuoit tous au prétendu Pierre Boulenger.

LA CR. DU M. Tom. It.

Poitevin. Une preuve évidente de sa méprise, c'est qu'il l'appelle Historiographe Latin & François, qualité dûe au Troyen Pierre Boulenger, qui, au rapport de Scévole de Sainte-Marthe, dans l'éloge qu'il en a fait, avoit écrit en beau Latin une Histoire de France, partie de sa composition, partie de celle qu'il avoit traduite du François de du Haillan. On a de lui une Oraison Latine, imprimée chez Féderic Morel, in-8°. 1560, De prastantia Literarum, touchant l'utilité qu'il y auroit à établir en toutes les villes suivant l'Ordonnance, & dans tous les Bourgs du Royaume, des Maîtres pour enseigner les Lettres gratis aux pauvres Ecoliers. Cette Oraison est très-digne d'être lue, & suffit pour faire juger du talent qu'il avoit de bien écrire en cette langue. — S'étant établi à Loudun, où il enseignoit le Grec & le Latin à la jeunesse, il s'y maria, & eut, entr'autres enfans, Jule-César Boulenger, fameux Humaniste, Théologien, Prédicateur, qui entra aux Jésuites, y demeura plusieurs années, en sortit, &, y étant rentré, moutut plus que deptuagénaire, à Cahors, l'an 1628, ayant laissé divers Ouvrages, témoins de son érudition. (M. DE LA MONNOYE).

\* Pierre Boulenger, Historiographe Latin & François; c'est ainsi que La Croix du Maine le qualisse; mais il devoit dire Historiographe Latin de France, car il paroît n'en parler que d'après les Hiéroglyphes de Langlois de Belestat. C'est ainsi que Belestat le nomme, en lui dédiant son troissème Tableau Hiéroglyphique. Je ne crois pas que Pierre Boulenger ait rien écrit en François: mais il a publié en Latin une Histoire de France, traduite en grande partie de du Haillan, qui suffissoit pour sonder la qualification que lui donne Belestat.

PIERRE DE BOUSSY, Tournissen. Il a écrit en vers François une Tragédie intitulée Méleagre, imprimée à Caen en Normandie, l'an 1582.

PIERRE DE BRACH, natif de Bordeaux en Gascongne, Poëte François. Il a fait imprimer un juste volume de ses poësies Françoises en ladite ville de Bordeaux, chez Symon de Milanges, l'an 1582\*.

\*Pierre de Brach, ami du Poëte du Bartas, & son compatriote, exerçoit, à ce qu'il paroît, la profession d'Avocat; car dans ses occupations. l'étude des Loix avoit la présérence sur celle des Belles-Lettres, la Jurisprudence l'occupoit tous les matins:..

> Dès que le retour du jour m'a resveillé,, Je sors du lit en suivant ma coussume, Qui de long-teme m'a pour règle ardenné. Que le matin à la Loi soit donné...

Il publia son Recueil de Poësse en 1576, divisé en trois Livres; le premier, dédix à Diane de Foix de Candale, depuis Comtesse de Gurson, contient des Sonnets, des Odes, des Elégies, des Chansons, où le Poète célèbre son Aymée, qu'il épousa dans la suite; le second, dédié à M. de Sansac, Archevêque de Bordeaux, contient l'Hymne ou l'Eloge Historique de Bordeaux, un Poème sur le combat de David & de Goliath, & quelqu'autres pièces; le troissème est un mélange d'Elégies, de Sonnets, de Stances; tous ces vets n'offrent, comme le dit l'Autour lui-même, que la même note d'une Chanson trop souvent rechantée, c'est-à-dire, les plaintes, les desirs, les regrets, les comparaisons d'usage chez les Poètes amoureux. Il vivoit encore en 1600.

Voy. la Biblioth. Françoise de M. l'Abbé Goujet, Tom. XIII, pag. 322.

PIERRE BRAILLIER, Marchand Apotiquaire demeurant à Lyon, l'an 1557. Il a écrit un Traité contenant la Déclaration des abus & ignorances des Médecins, qui est une Réponse contre le Livre de Liset Benancio, Médecin, imprimé à Rouen chez Thomas Mallard l'an 1557, & à Lyon chez Michel Jove .

"Un Médecin, sous le nom de Liser Benancio, ayant publié un Livre intitulé, Déclaration des abus & tromperies des Apothicaires, imprimé à Tours, suivant La Croix du Maine, en 1553, & fuivant du Verdier, en 1556, un Apothicaire, nommé Pierre Braillier, y sit, en 1557 ou 1558, une Réponse, intitulée Déclaration des abus & ignorances des Médecins. Voy. cidessus, pag. 39, à l'Art. LISET BENANCIO\*. (M. DE LA MONNOYE).

\* Le Livre de Benancio fut imprimé pour la prémière fois à Tours, en 1553, in-12. puis à Lyon, en 1557, in-12. Cette même année 1557, parut aussi, à Lyon, le Livre de Pierre Braillier.

PIERRE BROHÉ, natif de Tournon sur le Rhône. Il a traduit de Latin en François le Livre de Jean Sulpiee de Sains Alban, dit Verulanus, traitant des bonnes & honnêtes contenances de la jeunesse, imprimé à Lyon par Macé Bonhomme, l'an 1555.

La Croix du Maine se trompe, en croyant que Verulanus signisse natif de S. Alban, Bourg d'Anglererre, dit autresois Verulan, & il ignore que Jean Sulpice, qu'il fait Anglois, né à Vérulan, étoit Italien, né à Véroli, Ville de la Campagne de Rome. (M. DE LA MONNOYE).

PIERRE BRISSON, Sieur du Palais, natif de la ville de Fontenay le Comte en Poissou, frère de Messire Bernabé Brisson Président au Parlement de Paris (duquel nous avons parlé tant honorablement ici devant), &c. Il a écrit un fort beau & docte Livre touchant l'Instruction & nourriture du Prince, imprimé à Paris chez Pierre l'Huillier, l'an 1582 \*. Il florissoit en l'an 1583.

\*La Biblioth. Histor. de France, no. 18332, lui attribue l'Histoire au vray des Guerres Civiles ez pays de Poitou, Aunis, Saintonge & Angoumois, depuis l'an 1574 jusqu'en 1576, Paris, 1578, in-12.

PIERRE CAPEL, Gentilhomme Provençal, natif de la ville de Nice, sils de Pierre Antoine Capel & neveu de Jean Capel, Seigneur de Chasteau-neuf. Il a écrit en vers François une déploration sur les miseres advenues par la pestilence en la ville de Nice l'an 1580, imprimée à Paris l'an 1583, par Pierre Chevillot. Il florissoit à Paris audit an 1583.

PIERRE CARDENAL, natif d'Argence près Beauquaire. Il étoit estimé l'un des plus doctes Poëtes de son temps en toutes Langues, & sur toutes en la Provençale, usitée de son temps 1. Il a écrit un Livre des louanges de la Dame d'Argence. Il moutut à Naples l'an 1302, ou environ.

Le Jacobin Armand de Beauvis, Armandus de Bellovisu, dans le quatrewingt-dix-septième de ses Sermons, cite en ces termes Pierre Cardenal plus ancien que lui d'un siècle: Et ad hoc recté locutus est ille inventor Petrus Cardinalis, qui hoc modo cecinit in coblâ sua, ensuite de quoi il rapporte le passage, non pas dans le langage de l'Original, mais en Latin. Le mot Inventon, en cet endroit, exprime le Troubadour des Provençaux, synonyme du François Trouverre, alors en usage dans la signification de Poète. Voy. JEAN DE NOTRE-DAME, Chap. 54. (M. DE LA MONNOYE).

PIERRE CASTELLAN ou DU CHASTEL , & encore par aucuns nommé Chastellain dit Castellanus, Evêque de Mâcon & de Tulles, & depuis pourvu de l'Evêché d'Orléans, en l'an 1544, ou environ, homme très-élégante Oraison de l'ado-lescence & vie du Roi François I du nom, qui est comme una brief Discours de ses gestes, faits & actions les plus remarqua-

bles. Cette Oraison Funèbre sut prononcée par ledit Evêque le vingt-troisième jour de Mai, l'an 1547, tant à Paris en l'Eglise de Notre-Dame, qu'à S. Denis en France. Les susdites Oraisons ont été imprimées à Paris par Robert Estienne l'an 1547. Henry Estienne sils dudit Robert sait mention de cet Evêque en son Apologie pour Herodote en plusieurs endroits, ensemble Pierre de S. Julien, Doyen de Châalon, en ses Antiquités de Bourgongne, au Chapitre de Mâcon, sol. 295 & 295 \*. Il slorissoit en l'an 1547, sous le règne du Roi François I & encore depuis sous Henry II son sils.

Il mourut le 3 Février 1552, suivant le calcul Romain. Sa vié a été écrite en beau Latin par Pierre Galand. On ne voit de lui en François que les Oraisons Funèbres de François I, & de plus la Relation des Obséques du même Roi, le tout publié par les soins de M. Baluze, à la suite de la vie de ce Prélat. On trouve dans les Epistola claror. viror. de la Collection de Jean-Michel Brutus, Lyon, 1561, in-8° une Epître de du Chastel, fort courte, mais bien Latine, à Denys Lambin, du 27 Janvier 1547. (M. DE LA MONNOYE).

\* Son vrai nom étoit du Chastel, & non Castellan; Pierre Gallandius, dans sa vie, dit qu'il étoit du Maconnois & d'une famille noble; tous les autres Lexicographes, & Bèze, en parlent comme d'un homme d'une naissance obscure; cependant il fut envoyé à Dijon à l'âge d'onze ans, pour y étudier sous un maître habile, appelé Pierre Turreau, Petrus TURRELLUS; il avoit de grandes dispositions aux sciences, qu'il mit si bien à profit, qu'au bout de six ans il fut en état d'enseigner le Grec & le Latin. Il voyagea ensuite en France, en Suisse, en Italie, en Grèce & dans: tout le Levant, apprit les langues Orientales, & se mit par ses études continuelles en état d'être regardé comme un des plus savans hommes de son siècle. A son retour de Constantinople, il passa par Dijon, où il resta quelque temps, & où il lui arriva, selon l'Historien de sa vie, une aventure qui a quelque rapport au commencement de celle d'Abélard avec Héloise; mais la mère de la Demoiselle sut plus prudente & plus sage que le vieux Fulbert, il n'y eut point d'éclat. Du Chastel vint à la Cour de François I, auquel il avoit été spécialement recommandé par M. de la Forest, Ambassadeur à Constantinople, qui avoit conçu la plus haute idée des talens de du Chastel. Le Roi prit plaifir à la converfation d'un homme aussi généralement instruit, & qui s'exprimoit de la manière la plus heureuse & la plus éloquente; il devint Lecteur & Bibliothécaire du Roi, fut fait Evêque de Tulles en 1539; de Macon en 1544. Henri II , qui voulur le conferver à la Cour, lui donna: la charge de Grand-Aumônier de France en 1548, & le sit passer à l'Evêché

d'Orléans en 1991, où il mousur d'apoplexie le 3 Février 1992, trois toute après qu'il en eût été attaqué, comme il prêchoit. — Il ne fut jamais d'avis, que le Roi François I souffrit, que les Novateurs répandissent leurs erreurs dans le Royaume, mais il fut fort oppose à toutes les violences que l'on exerçoit contre eux : il vouloit qu'on les ramenat par les voies de la douceur & de la perfuation. Si tous les Prélats de fon temps cuffent été austi éloquens, aussi instruits, aussi touchans que lui, peut-être y auroit-on réussi. - On sait qu'un jour le Cardinal de Tournon, grand ennemi des Protestans, lui reprochant sa modération, il lui répondit: " J'ai parlé en Evêque, vous '» agissez en bourreau ». Sa vie écrite par Gallandius est curieuse, & il y a de un long Article dans le Dictionnaire de Bayle, au mot Castellan. Le nom de cet Auteur est une nouvelle preuve de ce que j'ai dit à l'Arricle de Pierre Belon, sur l'inconvénient de latiniser les noms François des perfonnes. Le Traducteur de M. de Thou a traduit le nom Castellanus par Chatelain; La Croix du Maine le nomme Castellan ou du Chastel, c'est ce dernier nom qui est le véritable. On s'étoit trompé sur sa naissance, lorsqu'on l'avoit cru de bas lieu. Les Auteuts de la Nouvelle Gaule Chrétienne l'avoient dit sur la commune opinion, en parlant de du Chastel comme Evêque de Macon; ils se sont corrigés, lorsqu'ils en ont parké comme Evêque d'Orléans.

PIERRE LE CHANDELIER, &c. Homme docte, duquel l'anagramme est tel, Le péché y rendra l'ire. Il a mis en lumière quelques Mémoires de l'Histoire de notre temps, imprimés à la Rochelle l'an 1573. Ce qui m'a fait penser que cettui-ci eût nom Pierre le Chandelier, c'est que voyant cette devise susdite assez contrainte, je me doutai incontinent qu'il y avoit un anagramme caché sous icelui, & ensin l'ayant recherché, j'y rencontrai ce nom susdit : s'il s'en trouve un autre, je le veux bien, mais voilà ce que je pense qu'il ait mis en lumière. L'Auteur de la susdite Histoire slorissoit en l'an de salut 1572 \*.

\* Le P. le Long, no. 7846; s'en est tenu à la conjecture de La Croix du Maine.

PIERRE DE CHANGY, Ecuyer. Il a extrait un sommaire des XVI premiers Livres de l'Histoire Naturelle de Pline, lequel a été mis en lumière par Blaise de Changy son fils, imprimé à Lyon par Jean de Tournes, l'an 1551.

PIERRE CHAPELAIN, Maître Chirurgien en la ville du Mans, de laquelle il est natif, homme très-expert en son art,

&c. Il a écrit & composé un Discours touchant le préservatif de de la Peste, imprimé au Mans l'an 1551, par Denis Gaignot. Il a bien augmenté ce Livre de plusieurs receptes contre ladite maladie, mais il n'est encore réimprimé. Je ne sçai si ledit Chapelain est encore vivant. Il florissoit au Mans l'an 1582.

PIERRE CHARPENTIER, natif de Tolose, Avocat du Roi au grand Conseil, homme très-docte & fort grand Juris-consul. Il a écrit plusieurs Livres tant en Latin qu'en François, lesquels ont été imprimés pour la plûpart: mais je ne sçai si ceux qui sont mis en son nom, il les voudroit avouer pour siens, d'autant qu'il y en a plusieurs, qui lui ont mis assus des Livres desquels il n'étoit pas Auteur. La lettre adressée à François Portes Candiois, a été imprimée sous le nom dudit Charpentier, ensemble autres pareilles choses imprimées l'an 1572, tant en Latin qu'en François. Il florit à Paris cette année 1584. J'ai vu un sien Traité Latin touchant le port des armes, mais je ne sçai si la traduction Françoise est faire par lui. Il a été imprimé à Paris en l'une & l'autre Langue<sup>2</sup>.

- L'Original de la lettre à François Porte est Latin, 1572, in-8°. Petri Carpentarii Epistola ad Franciscum Portum Cretensem circà persecutiones Ecclesiarum Gallia. La réponse, aussi Latine, de Portus, in-4°. est de l'année suivante. La cinquante-deuxième Epître de Bèze est adressée, en ces termes, à Charpentier, sur ce que, de Protestant, il éroit redevenu Catholique: Petro Carpentario, Jurisconsulto, qui se posted omnium hominum maxime ingratum & sceleratissimum prabuit. Elle est du 1 Avril 1570. (M. DE LA MONNOVE).
- <sup>2</sup> l'Original de ce Traisé (ou Epître) du port des armes est Latin. Il fut imprimé à Paris, in-8°. l'an 1575, sous ce titre: Pium & Christianum de armis confilium cum Petri Fabri responsione. La réponse est instituée: Petri Fabri responsion ad Petri Carpentarii Savum de retinendis armis, & pace repudianda consilium. Charpentier vivoir encore en 1584. Voy. Bayle au mot Charpentier (Pierre) \*. (idem).
- \*Voici ce qu'on lit à son sujet dans les Mémoires de la Ligue, Tom. VI, pag. 51 de la nouvelle Edition. Pierre Charpentier ayant par quelques années frint d'être de la Religion Résormée & sait publique prosession du Droit Civil à Genève... Chassé par sa mauvaise conscience, s'en retira d'heure, & se trouva en France du temps des massacres, en 1572, sut envoyé pour espion en Allemagne, où il écrivit certain libelle sameux, solidement résuté lors par un doite

Personnage. M. de Thou a développé ce dernier fait dans le cinquantes troisième Livre de son Histoire. Il nous y apprend, que Charpentier, ayant trouvé retraite la nuit du massacre de la S. Barthelemy, chez Pompone de Bellievre, s'attacha à ce Protecteur, & lui laissa voir des dispositions qui portèrent la Cour à l'employer. Il avoit suivi Bellievre, qui avoit été envoyé en Suisse, pour y justifier le massacre auprès des Cantons. Charpentier s'en alla à Strasbourg dans un dessein semblable, & ce sui là qu'il écrivit sa lettre à François Portus, datée du 15 Septembre 1572, où il s'efforce, non-seulement d'excuser le massacre de la S. Barthelemy, mais de prouver que cette action atroce, étoit juste & nécessaire. Portus, ou quelque autre, sous son nom, publia le 1 Mars de l'année suivante une Réponse fort aigre à la Lettre de Charpentier. La Lettre & la Réponse sont imprimées dans l'Etat de la France sous Charles IX, Edit. de 1579, Tom. I, sol. 368 & suiv.

PIERRE DE CHASTEAU-NEUF, Sieur dudit lieu, Poëte Latin & Provençal. Il a écrit des Satyres contre les Princes de son temps. Poësies dédiées à Madame Beatrix, héritière de Provence; Traité des largesses d'Amour. Il florissoit en l'an de salut 1276\*.

\* Voy. Jean de Notre-Dame, Chap. 42.

PIERRE LE CHEVALIER, Poëte François. Il a écrit quelques Chants Royaux à l'honneur de la Vierge\*

\* Voy. DU VERDIER, au mot Guillaume Alexis.

PIERRE CHOLIN, Suisse de nation, Professeur à Zury, homme docte ès Langues, autrefois Précepteur de Th. de Beze. Il a écrit une Grammaire de la Langue Françoise. Ledit de Beze & Gesnerus en sont mention.

Il étoit de Zug, & Professeur en Humanités à Zurich; sa Grammaire Françoise, écrite en Latin, & illustrée de phrases Allemandes, traduites en François, n'a point été imprimée. Il mourut l'an 1542. (M. DE LA MONNOYE).

PIERRE CHRESTIEN, natif de Poictou, M. à Caën en Normandie, ès années 1558 & 1559. Il a écrit un Traité touchant le Rebaptizement, comme témoignent François de Belleforest, & Jean le Frère de Laval en leurs Histoires, sçavoir est ledit Belleforest au second volume de ses grandes Annales de France, fol. 1603, pag. 6, & ledit Jean le Frère en son Histoire de France, fol. 355, de l'impression in-fol.

PIERRE

PIERRE DE CLINCHAMP (Messire), Chevalier de l'Ordre du Roi, Seigneur de la Buissardiere au Maine, &c. Ce Seigneur a été sort amateur des Lettres, & avoit beaucoup d'érudition, comme j'ai entendu par quelques-uns de mes amis qui m'ont assuré qu'il avoit traduit quelques Décades de l'Histoire Romaine de Tite-Live, & autres Auteurs: elles ne sont en lumière. Je ne sçai si la mort qui l'a prévenu en a été cause, car il trépassa en sa Terre & Seigneurie de la Quentiniere près S. Calais au Maine, l'an 1576, le Jeudi seizième jour d'Août. Je ferai mention de lui plus amplement en la Généalogie de cette noble & ancienne maison de Clinchamps.

PIERRE DE COLONGNE, M. de l'Egl. Réformée à Mets l'an 1563. Il a écrit plusieurs Traités imprimés à Lyon l'an 1564, chez Jean d'Ogeroles, desquels Livres je ne veux mettre les titres, & pour cause \*.

\* Voy. le Catalogue de ses Ouvrages dans DU VERDIER.

PIERRE CONSTANT, natif de Langres, homme docte & gentil Poëte François. Il a écrit un Poëme intitulé la République des Abeilles, imprimé à Paris chez Gervais Mallot l'an 1582, auquel temps il florissoit, je ne sçai s'il est encore vivant \*.

\* Il vivoit encore en 1595, à Dijon. Il a écrit aussi la Cause des Guerres Civiles de France, in-8°. Morel, 1597, & Investive contre le parricide attenté sur le Roi Henri IV, in-8°. Morel, 1595. Voy. les Mém. de Condé, Tom. VI, Edit. de 1743.

PIERRE COUDEMBERG, Apotiquaire demeurant à Anvers l'an 1568. Il a traduit de Latin en François & enrichi d'annotations le Guidon des Apotiquaires, c'est-à-dire la forme & maniere de composer les médicaments, premièrement traitée par Valerius Cordus, imprimé à Lyon l'an 1575, par Rouville.

PIERRE DE COURCELLES, natif de Candes en Touraine, homme docte ès Langues Hébraïque, Grecque & Latine. Il a traduit en vers François, le Cantique des Cantiques de Salomon,

LA CR. DU M. Tome II.

ensemble les lamentions de Hieremie le Prophète, le tout imprimé à Paris chez Robert Estienne, l'an 1564; la Rhétorique Françoise, imprimée à Paris chez Sebastien Nivelle, l'an 1557; la Calomachie, qui est un Poëme François, dans lequel se voit un combat entre les quatre gouverneurs du Monde. Il fait mention de ce Livre en ses autres Œuvres. Je ne sçai s'il est imprimé. Il florissoit à Paris en l'an 1561.

PIERRE DE CRAON (Messire), & selon autres DE CREON, ancien Poëte François, en l'an 1250 ou environ. Il a écrit quelques Poësies, non encore imprimées \*.

\* Voy. FAUCHET, Chap. 52, & Ménage, Hist. de Sablé, p. 146 & 147.

PIERRE DE CROIX (Frère) <sup>1</sup>. Il a traduit de Latin en François, une Epître de Michel de Bay, Professeur en Théologie à Louvain, &c. traitant de l'union des Etats du Pays Bas, imprimée à Paris chez Antoine Houic, l'an 1579.

<sup>1</sup> Guillaume Gazet, dans sa Bibliothèque Sacrée du Pays-Bas, pag. 109, & les PP. Quétif & Echard, dans leur Bibliothèque des Jacobins, pag. 392 du Tom. II, ne le nomment pas autrement que Pierre de Croix, & non de la Croix, comme fait du Verdier. Il mourut le 27 Avril 1614, âgé de soixante-douze ans. Michel de Bay, dont il traduisit en François l'Epître touchant l'union des Etats du Pays-Bas, est le fameux Baïus, mort le 16 Septembre 1589, âgé de soixante-dix-sept ans. (M. de la Monnoye).

PIERRE CUEURET, & selon d'autres Curet, Chanoine en l'Eglise de S. Julien du Mans, l'an 1510. Il a traduit de Latin en François, les Sermons de S. Effrem, lequel Livre s'intitule autrement, La Fleur de Prédication. Il a été imprimé à Paris par Antoine Verard, il y a plus de 60 ans. Il a revu & recorrigé les Actes des Apôtres, faits & composés en vers François par Arnoul & Simon les Grebans frères, natifs de Compiegne en Picardie, &c.

CŒUR S'écrivoit anciennement CUEUR, & de-là CUEURET, diminutif de CUEUR, comme le Latin CORCULUM. Outre CUEURET & CURET, La Croix du Maine, insatiable de variations, écrit encore CUEUVRET ci-dessous, au mot Simon GREBAN. Ce sut à la Requête du Cardinal Philippe de

Luxembourg que Pierre Cueuret traduisit les Sermons de S. Effrem, imprimés à Paris, in-fol. — Voy. le P. Labbe, pag. 352 de sa Nova Biblioth. Manuscriptor. (M. DE LA MONNOYE).

PIERRE DE CUGNIERES, ou CUNIERES (Messire) 1. Chevalier, dit en Latin Cunerius, ou bien, à Cuneriis, & selon le vulgaire, il a été nommé en dérission de ce qu'il s'étoit bandé contre les Ecclésiastiques, Maître Pierre du Coignet ou Quignet, &c. Il fut Conseiller & Avocat de Philippes de Valois Roi de France l'an 1228, & selon d'autres il étoit seulement son Procureur, & outre cela Archidiacre en l'Eglise de Notre-Dame à Paris. Il étoit Seigneur de Saintines près Verberie, au Duché de Valois. Il épousa Madame Jeanne de Nery \*. Ledit de Cugnieres a écrit & mis en lumière une sienne Oraison ou Harangue, par laquelle il s'efforce de prouver, que le glaive de S. Pierre n'étoit que spirituel, & que touchant le temporel, qu'il n'appartenoit aux Ecclésiastiques d'en avoir une connoissance, & tant s'en faut l'administration, propriété & possession \*\*. Ce sont ici les mots desquels use Pierre de S. Julien, Doyen de Chalon en ses Antiquités de Bourgongne, au Chapitre de Chalon, fol. 470, parlant dudit de Cugnieres. M. le Cardinal d'Authun, Messire Pierre Bertrand, sit réponse à la Harangue dudit de Cugnieres, laquelle se voit imprimée en plusieurs endroits, & quant à celle de son adversaire elle n'est pas si commune \*\*\*. Ledit Avocat du Roi est enterré en l'Eglise de S. Julien de Saintines en Valois. Je ferai plus ample mention du sussitie au Discours de sa vie, lequel j'ai écrit avec les vies des hommes d'Etat ou de robbe longue.

Les deux Harangues Latines, l'une de Pierre de Cugnieres, l'autre de Pierre Bertrand, Évêque d'Autun, prononcées le 9 Décembre 1329, en préfence du Roi Philippe de Valois, sont imprimées dans Goldast, au Tom. I de la Monarchie de l'Empire, & séparément plus d'une fois, en divers endroits, indiqués par le P. le Long, p. 122 de sa Bibl. Hist. de Fr. anc. Edit. La mémoire de cet Avocat sut extrêmement décriée dans la suite parmi les Ecclésiassiques, qui, par dérisson, l'appeloient Pierre du Cuignet, synonyme de Coignet, parce que anciennement on disoit Cuing pour Coing; sur quoi l'on peut voir le Poème intitulé, Pétromachie de Joachim du Bellay. Les zélés

fervireurs du Roi, ont toujours cependant honoré le nom de Pierre de Cugnieres, jusques-là qu'en 1630, le Parlement de Rouen ordonna la suppression d'une Table Chronologique, où le nommé Tanquerel avoit mis Pierre de Cugnieres au nombre des Hérétiques de 1329. (M. DE LA MONNOYE).

\*Il n'étoit donc point Archidiacre de Notre-Dame de Paris, puisqu'il étoit marié?

\*\* "Le premier qui hasarda, dit Pâquier, Recherc. Liv. III, Chap. 32 & 33, pag. 186 & 187, ,, de franchir le pas, & de combattre les entre-» prises de la Cour d'Eglise sur Maistre Pierre de Congneres, Advocat du » Roi en la Cour de Parlement de Paris; d'autant que ce n'étoit pas une » petite entreprise de s'attacher à un tel corps, comme étoit celui des Prélats, chacun desquels pesoit quelque chose en son endroit, & unis tous en gé-» néral, ils sembloient être invincibles. — Sur la plainte que fit de Cugnieres » de tous les abus qu'il vouloit être détruits par l'authorité Royale, en l'an " 1329, le Roi Philippe de Valois ordonna que tous les Prélats de la France » se trouveroient en son Parlement, huit jours après la S. André de cette » année. Le Roi féant en son Lit-de-Justice, assisté de plusieurs Princes & » Grands-Seigneurs, & de sa Cour de Parlement, Pierre de Cugnieres » ayant pris son thème sur un passage de la Sainte-Ecriture fort à propos: » Reddite Cesari que sunt Cesaris, & Deo que sunt Dei », il parla avec un courage étonnant des abus contre lesquels il s'élevoit, & qu'il spécifia; mais Pierre Bertrand, Evêque d'Autun lui répondit avec tant de force, d'éloquence & d'adresse dans un Discours où il prit pour texte, Deum timete, Regem honorificate, que le Roi, indécis d'abord, se détermina enfin pout conserver les privilèges des Ecclésiastiques dans toute leur étendue. Pierre Bertrand eut le chapeau de Cardinal, & Pierre de Cugnieres s'attira la haine d'un Corps riche & puissant, qui ne cessa de lui témoigner son ressentiment. "Et encore, dit Pâquier, pour vengeance de cette poursuite, firent met-» tre un marmot en un coin de Notre-Dame de Paris, que nous appelons » par une rencontre & équivoque de surnom où il est mis, Maistre Pierre » du Coignet, n'ayant toutes fois par ce sobriquet essacé le bien & utilité que » ce grand Advocat du Roi pourchassa à tous les siècles à venir ». Ainsi Pierre de Cugnieres n'a pas proprement mis en crédit l'appel comme d'abus, mais il a donné lieu au parti que prirent depuis les Parlémens, protégés en cela par l'autorité Royale, de recevoir appelans comme d'abus de la Jurisdiction Ecclésiastique, ceux qui s'en croient lésés. Gerson, comme nous l'avons remarqué plus haut, renouvella la doctrine de Cugnieres, & lui donna toute la force qu'elle méritoit. C'est même du Discours de Pierre Bertrand que le mot d'Abus a été tiré, ayant qualifié d'Abus ce que de Cugnieres appeloit Torts & Entreprises.

\*\*\* La Croix du Maine ne s'exprime pas exactement, quand il dir que

Cugnieres mit en lumière sa Harangue, mais qu'elle n'est pas si commune que la Réponse qu'y sit Pierre Bertrand. 1°. Il sembleroit par-là, que la Harangue de Cugnieres auroit été imprimée, & elle ne l'a jamais été; 2°. on ne la connoît que par les Extraits qu'en ont falts ceux qui y ont répondu. On peut lire à ce sujet une Lettre curieuse de M. Burnet dans le Tom. I du Recueil des Libertés de l'Eglise Gallicane, imprimé en 1731. Cette Lettre y est placée à la tête d'une Edition de la Réponse de Pierre Bertrand, beaucoup plus correcte que dans les Editions précédentes. M. de la Monnoye s'est trompé, lorsqu'il a cru que la Harangue de Pierre de Cugnieres se trouvoit imprimée avec la Réponse de Pierre Bertrand; on en trouve seulement des Extraits cités dans la Réponse pour les résuter.

PIERRE DAGUES\*, Sieur DE LA BIONNIERE, Avocat au Parlement de Paris, issu de l'ancienne famille des Dagues au Maine, &c. Il a écrit plusieurs Poëmes François, desquels il y en a quelques-uns imprimés, les autres ne le sont pas encore, & ne sçai s'il les mettra en lumière, d'autant qu'il s'addonne maintenant à une étude plus sérieuse, qui est la Jurisprudence: & ce qu'il a composé en vers dès ses plus jeunes ans, peut-être ne prendra-t-il la peine de le faire imprimer, mais bien ce qu'il observe de beau & de singulier en sa profession du Droit, qu'il exerce au Parlement de Paris, en laquelle ville il florit cette année 1584. Si ce n'étoit que nous sommes de même nation & intimes amis, je dirois davantage de louanges de lui, mais peut-être qu'aucuns rapporteroient cela à notre amitié si entière sans penser que la vérité me le sit dire.

\* Cet Avocat est vraisemblablement le même que celui dont le nom; pag. 591 & 652 des Opuscules de Loisel, se trouve mal écrit PIERRE DAGNÉS.

PIERRE DANCHE, Ecuyer. Il a écrit en vers François le blason des bons vins de France, le blason de la belle fille, & celui du beau cheval, le tout imprimé à Paris par Marnes.

PIERRE DESRAY, natif de Troye en Champagne \*. Il a revu, corrigé & augmenté le Livre de Messire Olivier de la Marche, intitulé le parement & triomphe des Dames d'honneur. Il a davantage recueilli & assemblé les grandes Chroniques de Charles VIII Roi de France, commençant dès l'an 1484, jus-

ques en l'an 1496, imprimées à Paris chez Jean Petit & Michel l'an 1512. Ce Livre se voit imprimé sur la fin du troisième volume des Chroniques de Monstrelet. Il a traduit de Latin en François, un Livre des gestes, faits & conquêtes de Godesroy de Buillon en Hierusalem, imprimé à Paris chez Jean Petit, l'an 1500 ou environ. Il a traduit de Latin en François, les postilles & expositions des Epîtres & Evangiles des Dimanches, avec celles des Fêtes solemnelles. Il slorissoit en l'an 1410, sous le règne du Roi Loys XII.

\*Ses Ouvrages Historiques sont, '1º. une continuation de Monstrelet, intitulée Les Grandes Chroniques du très-Chrétien Roi de France Charles VIII, recueillies & assemblées par Pierre Desray, simple Orateur de Troye en Champagne. Elles forment la seconde continuation des Chroniques de Monstrelet (fol. 208, v°. du Tom. III de l'Edition de 1572). On les trouve aussi dans le Recueil de Godestoy, sur l'Histoire de Charles VIII, pag. 190, sons le titre de Relation du voyage de Charles VIII. On les a placées encore à la fin de la Chronique de Bretagne, par Alain Bouchard, & à la suite de la Traduction des Chroniques Françoises de Gaguin, par le même Desray. 2°. La Traduction des Chroniques de Gaguin, avec une Continuation jusqu'en 1514. Il y en a une Edition Gothique, en 1536, in-sol. & une autre, in-4°. Paris, 1538. La première est asser are. C'est une faute d'impression dans La Croix du Maine, lorsqu'on y lit que Desray florissoir en 1410, sous Louis XII; on sent qu'il faut lire 1510. Il vivoit encore en 1514, puisque sa Continuation de Gaguin s'étend jusques-là.

PIERRE DROUET DE GAILLARD, Avocat au Parlement de Paris, homme fort docte & bien versé en l'Histoire, tant sacrée que prophane, &c. natif de Landres en Champagne au Diocèse de Rheims. Il a composé un Livre de la méthode que l'on doit garder en la lecture des Histoires, imprimé à Paris chez Pierre Cavelat l'an 1579. Il avoit auparavant mis en lumière une Table chronologique & méthodique, pour la connoissance de toutes les Histoires du monde, imprimée à Paris l'an 1570, chez Marrin le Jeune. La Chronologie, contenant l'ordre des temps, depuis la création du monde jusques à notre temps. Elle n'est encore imprimée, il espère la mettre bientôt sur la presse. Il storit à Paris cette année 1584.

DROUET est ici une corruption de Droit; mais ce que l'on ne devine:

roit pas, c'est que Droit, ou Droüet, est la Traduction du mot Latin Justus. L'Auteur, qui se nommoit Justus, lorsqu'il écrivoit en Latin, prenoit le nom de Droit en François, par une singularité qui lui étoit particulière; car le nom Justus, qui a été celui de plusieurs Saints, les uns Confesseurs, les autres Martyts, n'a jamais dû être rendu en François que par Juste, nom par où l'on sait que Jule Scaliger appeloit volontiers Joseph son sils, nommé au baptême Josephus Justus. On voit une Edition Latine de Baptiste Frégose, in-89. à Paris, chez Pierre Cavellat, 1558, avec ce titre: Baptista Fulgossi Factorum, Dictorumque memorabilium Libri IX, à Petro Justo Gaillardo, Campano, in Senasu Parisiensi Advocato, aucti & restituti, qui ne laisse aucun doute sur le vrai nom de l'Avocat Gaillard. (M. de la Monnoye).

PIERRE DIVOLÉ, ou DIVOLAY (Frère), Docteur en Théologie à Paris, de l'Ordre des Frères Précheurs ou Jacobins, natif de la ville d'Auxerre en Bourgongne, & Provincial de France. C'étoit l'un des renommés Prédicateurs de son Ordre, & des plus sçavants Théologiens. Il a écrit & composé plusieurs Sermons, imprimés à Paris chez Nicolas Chesneau & autres : ensemble plusieurs autres Livres en Théologie. Il mourut à Paris l'an 1568, le trentième de Mars. Il est enterré en l'Eglise des Jacobins à Paris.

PIERRE DORÉ (Frère), Docteur en Théologie, natif d'Orléans, de l'Ordre des Frères Précheurs ou Jacobins de Chaalons en Champagne. Il a écrit une Oraison Funèbre, sur le trépas de Messire Philippes Chabot, Amiral de France, imprimée avec son Traité de la misère de la vie humaine, sur la fin dudit Livre, imprimé à Paris (1543 in-12). Oraison Panégyrique ou louangere de Messire Claude de Lorraine Duc de Guise, lequel mourut l'an 1550, imprimée à Paris audit an in-8°. & contient 15 feuilles; l'Anti-Calvin, imprimé à Paris chez Sebastien Nivelle, l'an 1568; Paradoxes, imprimés à Paris chez Oudin Petit; l'Image de vertu, imprimé à Paris chez Estienne Grouleau, l'an 1559, in-16. & chez Oudin Petit in-8°. l'Espérance assurée, imprimée à Paris \*; le Passe Solitaire; le Triomphe du Roi sans pair; la Piscine de patience; l'Arbre de vie; le Collége de Sapience; le Dialogue des Chrétiens, les Allumettes du feu divin ; la Conserve de Grace;

Dialogue entre le Samaritain & Dieu; Méditations de la Messe; Déploration de la vie humaine; l'Adresse du Pécheur; le Cers spirituel; Œuvres de Pénitence; le Pâturage de la Breby; Collations Royales; le Testament d'Amour; l'Arche de nouvelle alliance; la Tourterelle, imprimée chez Baquenois; Traité de la vie & mort Chrétienne, imprimé chez ledit Baquenois. Victoire de toutes tribulations, chez Sebastien Nivelle; le Dialogue instructoire des Chrétiens, en la foi, espérance & amour de Dieu, imprimé à Paris chez Guillaume Bonnemere. Il a écrit plusieurs autres Œuvres, desquelles je n'ay pas connoissance. Il florissoit à Paris en l'an 1550, sous le règne du Roi Henry II.

\* On recherche quelques-uns des Livres de ce Moine, à cause du style ridicule & de la singularité des titres. Pout mieux la faire sentir, je rapporterai les titres entiers de quelques-uns, trop abrégés par La Croix du Maine. 1°. L'Arbre de vie, appuyant les beaux Lys de France; 2°. Le Collège de Sapience, fondé en l'Université de Vertu; 3°. La Conserve de Grace, prise du Pseaume CONSERVAME; 4°. La Tourterelle de Viduité; 5°. Les Allumettes du Feu Divin, pour faire ardre les cœurs humains en l'amour & crainte de Dieu. Ce dernier Livre fut imprimé, en 1538, in-16. & plusieurs fois depuis en divers formats. En voici encore deux autres, dont La Croix du Maine ne parle point; 1°. Les Neuf Médicamens du Chrétien malade; 2°. L'Anatomie & Mystique Description des membres & parties de Notre Sauveur Jesus-CHRIST. Ce Livre me rappelle celui dont parle le Valesiana, pag. 46, & dont le Journal des Savans a rendu compte (mois de Décembre 1703). Ce Livre, imprimé à Paris, en 1668, fut aussi composé par un Moine, sous le titre de Dévote Salutation des membres sacrés du corps de la glorieuse Vierge, mère de Dieu. Je reviens à Pierre Doré. Il est probable que tant d'Ouvrages ridicules de ce Jacobin ont donné lieu à Rabelais de le défiguer sous le nom de Notre Maître Doribus, qu'il suppose avoir prêché publiquement sur la burlesque origine de la Rivière des Gobelins (Pantagruel, Liv. 19 Chap. 22, pag. 204). Voy. la Remarque de le Duchat sur cet endroit, La Croix du Maine n'a pas connu la première Edition de l'Anti-Calvin de Pierre Doré; elle est de 1551, in-80. à Paris, chez Nivelles.

<sup>1</sup> Pierre Doré naquit à Blois, & mourut le 19 Mai 1669, à Paris. On recherche son Livre des Allumettes du Feu Divin, uniquement, je pense, à cause du titre burlesque. (M. DE LA MONNOYE).

PIERRE DURAND, Bailly de Nogent le Rotrou au pays du Perche, sur les frontières du Maine, &c. Il étoit très-docte Poëte Poëte Latin, & a composé plusieurs beaux vers en l'une & l'autre Langue, lesquels ne sont encore imprimés. Je ne craindrai point (étant tombé à propos pour faire mention dudit sieur Durand) d'expliquer ici l'Enigme qui se voit écrite sur sa maison, en ladite ville de Nogent au Perche, qui est un passage ordinaire pour tous ceux de Bretagne, Anjou, le Maine & autres lieux voisins qui sont le voyage à Paris. Cette devise est telle:

De Pierre Blanche je fuz faite Durand Février.

Laquelle est tellement obscure, que sans avoir connoissance des Equivoques contenus en icelle, elle ne pourroit être solue, sinon par ceux qui en sont les Auteurs, qui l'ont déclarée par après. Car il semble que ladite maison, faite de Pierre Blanche, aye été bâtie au mois de Février, qui est un temps incommode pour la massonnerie, & encore pour être le plus court de tous les autres mois, ce qui seroit impossible de faire à un homme médiocre en biens, de la bâtir si riche comme elle est, sçavoir de pierre de taille, ou autre semblable, en si peu de temps qu'un mois. Mais afin de ne retenir les lecteurs plus long-temps à en sçavoir la vraie explication, la voici. Ledit Pierre Durand & sa première femme, nommée Blanche Février, firent faire cette maison durant leur mariage, tellement que la maison étant introduite comme parlante, semble dire ces mots, Je fuz faite de pierre blanche durant le mois de Février, en quoi vous voyez les équivoques ou allusions. Ce qui m'a fait arrêter à l'explication de cette Enigme, ç'a été pour avoir autre fois veu (passant par-la) faire des gageures fort grandes touchant ceux qui se vantoient de la pouvoir expliquer, & n'en pouvoient venir à bout, & autres voyant cette inscription, n'y prennent pas garde, pensant qu'il ne faille entendre en cela qu'un sens commun, comme ès autres choses mises ordinairement sur les portes, ou frontispices des superbes Bâtiments.

PIERRE EBERARD, Inquisiteur de la Foi. Il a écrit la vie de la Benoiste Daulphine du Puy-Michel, Comtesse d'Arian, LA CR. DU M. Tome II. M m

femme & épouse de S. Aulzias de Sabran, Comte d'Arian, &c. imprimée à Paris par Jean Trepperel, il y a plus de soixante ans ...

Le Jacobin, Auteur de la Vie de Dauphine de Pwy-Michel, est nommé Pierre Eberardin dans l'Exemplaire que le P. Echard en a vu, imprimé à Paris. in-4°. chez Jean Trepperel, sans date, & qu'il cite, Tom. I de sa Bibliothèque des Jacobins, pag. 896. Cette vie est dans le même volume, précédée d'une beaucoup plus ample, savoir celle de S. Aulzias, écrite par un autre Jacobin Provençal, nommé Jean Raphaël, dont le nom se trouve dans La Croix du Maine, Tom. I, à la fin de la lettre J. (M. de la Monnoye).

PIERRE D'ELBENE, Gentilhomme François, Conseiller & Aumonier de la Roine mère du Roi, issu de la très-noble & très-ancienne maison d'Elbene ou d'Albene, tant renommée à Florence, & par toute l'Italie, & encore parent d'Alphonse d'Albene, Abbé de Haultecombe en Savoye (comme nous avons dit ci-dessus à la lettre A). Cetui-ci n'a rien fait imprimer de ses compositions Grecques, Latines, ou Françoises, esquelles Langues il est fort bien versé, sans parler des autres vulgaires. Il florit à Paris cette année 1584.

Pans le Recueil des Epieres Françoises, écrites à Joseph Scaliger, il y en a trois de ce Rierre Delbéne, Abbé de Notre-Dame d'Eu, most l'au 1590, au camp d'Henri IV devant Paris. On doit écrite Delbéne, & not pas d'Elbene. (M. de la Monnoye).

PIERRE EMOTE, Docteur en Théologie à Paris, Chanoine Théologal en l'Eglise de Laon en Laonois au pays de Picardie, &c. Il a écrit un premier tome de Sermons & Exhortations Chrétiennes, sur les Advens ou autres semblables sujets, imprimés à Paris chez Nicolas Chesneau, l'an 1582\*.

: .. \* Il troit, en 1571, Licencie de Sorbonne de la Maison de Navarre.

Lyon, Primat des Gaules, Confeiller du privé Conseil du Roi, &c. issu de la noble & ancienne maison d'Épinac en Forêts, & de par sa mère issu de la tant renommée & illustre famille d'Albon, Seigneurs de S. André, &c. Ce Seigneur d'Epinac sut député

aux Etats de Blois, par Messieurs du Clergé de France, (que l'on appelle autrement l'Etat Ecclesiastiq, ) au nom desquels il prononça une très-docte & très-éloquente Oraison devant le Roi Henry III, féant ausdits Etats Généraux le Jeudi dix-septième jour de Janvier l'an 1577, imprimée à Paris chez Pierre l'Huillier audit an, par diverses fois, & en diverses marges ou grandeurs de papier, & encore imprimée en d'autres villes de France, tant elle a été bien approuvée de tous. Avant que finir mon propos, touchant le susdit Seigneur, je dirai ce que j'ai en opinion de son sçavoir & doctrine, qui est telle (selon que j'en ai pu concevoir par ses doctes écrits) que je n'ai point leu d'Oraison Françoise tant remplie de traits d'Orateur, & si pleine de beaux Discours rares, & faisant pour le sujet ou matiere proposée, qu'est celle-là qu'il prononça à Bloys. Car à qui prendra garde de près à la structure & liaison d'icelle, à la suite des propos, & autres choses requises en un Orateur très-accompli (sans faire mention du beau & poli langage, duquel elle est toute remplie) l'on jugera facilement qu'il s'en trouvera peu ou point qui puissent mieux faire que lui. Jen'ai point veu d'autres sions écrits ou compositions, mais par cet échantillon (comme l'on dit) l'on pourra aisément juger du reste, qu'il pourroit bien faire, s'il vouloit mettre la main à la plume. Il florit cette année 1584\*.

\* Pierre d'Epinac étoir né le 10 Mai 1540. Il fut Chancine & Comte de Lyon à dix ans, & il n'en avoit que vingt-six, quand il sur député vers le Roi par son Chapitre, pour s'opposer à la publication du Concile de Trente. Il sut nommé Archevêque de Lyon en 1574, ou par la mott, ou par la démission volontaire d'Antoine Dalbon, son grand-père maternel. On peut voir sa vie écrite avec assez de détails dans le Tom. IV du Gallia Christiana, nouvelle Edition, colon, 187 & suiv. On y lira comment il s'attacha au parti de la Ligue, vers l'an 1580, piqué de n'avoir pu obtenir le chapeau de Cardinal. Il sut arrêté avec le Cardinal de Guise, en 1588, après la mort du Duc, & mie dans une êtroite prison: mais ce Prélat n'en prosita que pour se lier au parti du Duc de Mayenne. Tout le Royaume s'étant déclaré pour Henri IV, il sut le dernier qui lui resta opposé. Il mourut de la goutte, le 9 Janvier 1599. De Thou, qui en parle souvent, loue son esprit & ses talens, mais il blâme son ambition démesurée. On lui a reproché de plus sa

prodigalité, ses débauches; on l'a même accusé d'avoir eu commerce avec sa propre sœur; mais dans ces temps de troubles & de haines, les imputations les plus atroces se répandoient & se recevoient avec la même légéreté. On lui attribue un Ecrit en saveur des Guises, intitulé: Réponse à un Avertissement. Il s'y agit principalement de les justisser des soupçons d'en vouloir à la Couronne. Le P. le Long (Biblioth. Histor. de la France, nº. 18468 de la nouv, Edit.) dit que cette Réponse sut composée par Pierre d'Espinac sur les Mémoires du Duc de Nevers. Il n'est pas étonnant que La Croix du Maine n'en ait point parlé, parce qu'elle ne parut qu'en 1585, in-8°. On l'a réimprimée depuis dans les Mémoires de Nevers, Tom. I, pag. 693, & dans les Mémoires de la Ligue, Tom. I, pag. 149 de la nouv. Edition.

Il mourut le 9 Janvier 1599, dans sa cinquante-neuvième année.

PIERRE L'ESCOT, Gentilhomme François, Conseiller & Aumônier ordinaire du Roi, Seigneur de Clagny, l'un des plus renommés Architectes de France. Il a fait plusieurs plans & protraicts, des plus superbes & magnifiques palays & maisons somptueuses de France, entre lesquels Edifices ou bâtimens de marque, sont ceux du Louvre à Paris, duquel il donna le devis du temps de François I, & sous le règne duquel il florissoit, & encore fous Henry II. Loys le Roy & plusieurs autres le recommandent fort en leurs Œuvres, & entre autres Pierre de Ronsard, au deuxième Livre de ses poëmes au troisième volume, lequel il lui dédie. Les Œuvres dudit fieur de Clagny, ne sont encore en lumière, ils se voyent écrits à la main, avec une infinité de protraicts, desseins, & autres beaux ouvrages faits de fa main, en la Bibliothèque de son neveu M. de Clermont, sieur de Clagny, furnommé l'Escot, Conseiller Ecclésiastiq au Parlement de Paris, & Chanoine de Notre-Dame audit lieu, &c.

PIERRE FABRE, dit FABER\*, Il a écrit un Traité en Latin & en François, par lequel on peut apprendre en quel cas il est permis à l'homme Chrétien de porter les armes, & par lequel il est répondu à Pierre Charpentier, imprimé l'an 1576. L'Auteur d'icelui vivoit en l'an de falut 1575.

<sup>\*</sup> Il y a apparence que l'Auteur prit ce nom par rapport à celui de Pierre-Charpentier, son adversaire.

PIERRE FABRY, ou LE FEBVRE, Curé de Meray, natif de Rouen en Normandic. Il a écrit un Livre, intitulé le grand & vrai art de pleine Rhétorique, imprimé à Paris chez Pierre Sergeant, l'an 1539, in-8°. & contient 31 feuilles.

PIERRE DU FAUR, natif de Tolose, Président en la dite Cour, homme docte ès Langues, & très-sçavant en la Jurisprudence, comme ont été tous ceux de cette illustre maison. Il a écrit plusieurs fort beaux & doctes Livres tant en Latin qu'en François\*. Je n'ai pas connoissance sinon de ceux qui sont en Latin, & entre autres les Semestres. Il florit à Tolose cette année 1584. Nous avons parlé de Guy du Faur, son parent (lettre G). Tom. I, pag. 296 de cette nouv. Edition.

\*PIERRE DU FAUR (DE S. JORY) se nommoit en Latin PETRUS FABER SAN-JOVIANUS. On fait grand cas de tout ce que cer Auteur a publié. Je ne sache pas qu'il ait rien écrit en François, outre ses Semestres, dont parse La Croix du Maine. Nous avons de lui un Ouvrage sur les Jeux Gymniques des Anciens, sous le titre d'Agonosticon, ou Traité des Magistrats Romains, & un Livre, intitulé Dodecamenon, sive de Dei nomine & attributis. Tous ces Ecrits sont en Latin. Il vécut jusqu'en 1600, & mourut d'Apoplexie, âgé d'un peu plus de soixante ans, en parlant dans le Parlement de Toulouse, dont il étoit alors premier Président, non pas, comme quelques-uns l'ent dit, en prononçant un Arrêt, mais en Exhortant les Magistrats & Officiers de Ville, suivant la coutume solennellé de cette Cour. Voy. l'Epître Dédicatoire des Controverses de Seneque, traduites par Chalvet, intime ami de du Faur, & Président au même Parlement. Voy. aussi De Thou, à la sin du CXXIIIº Liv. de son Histoire.

PIERRE FERGET, ou FARGET \*, Docteur en Théologie, de l'Ordre des Augustins, du Convent de Lyon, l'an 1483. Il a traduit de Latin en François un Livre, intitulé la Consolation des pauvres pécheurs, fait par manière de procès, meu entre Belial procureur d'Enser & Jesus-Christ sits de la Vierge Marie, rédempteur de nature humaine. Ce Livre s'intitule autrement Belial, il a été imprimé à Paris il y a plus de cent ans. Il a transtaté de Latin en François un Livre intitulé les Fleurs & manières de faire des temps passés, & des faits merveilleux de Dieu, tant en l'Ancien Testament, comme au nou-

veau, imprimé à Geneve l'an 1495. Il florissoit en l'an de salut 1480.

\* Pierre Ferger, ou Farger. il y a peu d'Anteurs dont le nom sit été autant défiguré que celui-là. On l'a appelé Falget, Fenget, Sanget. LARGET, FORGET. Voy. le Dictionn. de Prosper Marchand, Article FARGET. qui est le vrai nom. La Croix du Maine ne l'a pas reconnu sous le nom de PIERRE SARGET, dont il a fait un Article pasticulier. Voici ses Ouvrages, sue quelques-uns desquels on s'est aussi mépris. 10. Il a travaillé à la révision de la Traduction Françoise du Nouveau-Testament, conjointement avec Julien Macho, Religieux de son Ordre. Cette Traduction fur publice à Lyon chez Basthelemy Buyer, in-fol. de petit format, & en mauvais catactères Gothiques. Cette Edition, qui est très-rare, ne porte point de date, & les Bibliographes ne s'accordent pas sur l'année à laquelle on doit la rapporter. Les uns veulent que ce soit en 1458, d'autres l'avancent jusqu'en 1500. La première de ces dates ne peut se soutenit, la seconde est peut-être trop peu ancienne. Le P. le Long ( Biblioth. Sacr. Tom. II , pag. 46 ) rapporte cette Edition, avec assez de vraisemblance, à l'an 1477. 20. Farget publia, en 1482, une Traduction Françoise du Speculum vita humana, sous le titre de Miroir de la vie humaine, à Strasbourg, petit in-fol. Gothique. 3°. En 1585, à Lyon, in-fol. une version Françoise, par Jean Corbichon, Religieux de son Ordre, du Livre Des propriétés des choses, version que Farget avoit revue. 4°. Le Livre, cité par La Croix du Maine, Confolation des pauvres Pécheurs, &c. ou Bélial, fut imprime des 1482, in-fol. sans nom de lieu. ni d'Imprimeur, sous le titre de Procès fait & dénoncé entre Belial, Procureur d'Enfer, & JESUS, fils de la Vierge Murie, & Rédempteur de la nature humaine, translaté de Latin en commun langage par Pierre Farget, &c. Il fut souvent réimprimé depuis. C'est le même Livre que du Verdier cite ainsi, à la suite de la lettre P, parmi les Livres dont les Auteurs sont incertains, Procès du Bélial, &c. ignorant que c'est une Traduction, par P. Farget, d'un Ouvrage Latin de Jacques Palladius, surnommé Théramo, du lieu de la maillance. (Voy. Diffionnaire de Prosp. Marchand, Tom. II, pag. 118, Article Palladius, note D). 50. Les Fleurs & manières de faire des tems passez. C'est encore une Traduction du Latin, comme le dit La Croix du Maine. Elle fut d'abord imprimée à Paris, en 1478, in-fol. puis à Lyon en 1483, enfuire à Genève, en 1495. (Cette Edition est celle que La Croix du Maine a connue), & ensin à Paris, en 1505. Dans un Avertissement, qui est à la tête, on lit que cet Ouvrage s'appelle autrement le Petit Fardelet des Faits, ou le Fasciculo. Cela met fur la voie pour reconnoître que ce n'est autre chose que la Traduction du Fasciculus camporam. Come Traduction est, plus bas, attribute à Prenna SARGET par La Croix du Maine, qui a fait ainsi deux Ouvrages d'un seul, comme du même Auteur is en a fait deux, en croyant, sur une légère altération de nom, que P. Sanger étoit différent de Prance Fanger: Il y a eu plusieurs autres Editions du Livre dont je parle, postérieures à celles que j'ai cirées, & beaucoup de méprises, sur-tour cela. On les trouvera relevées pour la plupart dans le *Dictionn*. de Prosp. Marchand, Tom. I, pag. 248, notes.

PIERRE FONTAINE, ou DE FONTAINES, Historien François, dit Petrus Fontanus, natif de Vermandois en Picar-die, Maître des Requêtes du Roi de France S. Loys en l'an 1270, ou environ \*. Il a écrit en vieil langage François, usité de son temps, un Livre intitulé Li Livres de la Reigne, lequel traite de la Justice & Police. Jean Syre de Joinville, Historien dudit Roi S. Loys, sait mention du susset Pierre de Fontaines, ensemble Messieurs Choppin, Pithou, Bergeron & autres Auteurs en plusieurs endroits de leurs Livres. Le susset Livre n'est encore imprimé.

\* Voici ce qu'en dit Joinville (pag. 13 de l'Edit, du Louvre) en parlant de S. Louis, qui jugeoit les procès de ses Sujets, assis sous un arbre, au bois de Vincennes: Cil se levoient qui partie avoient, & lors il (le Roi) disoit, taissés-vous tous, & l'on vous deliverra l'un après l'autre; & lors il appeloit Monsseigneur Pierre de Fontaines & Monsseigneur Gaffroy de Villette, & disoit à l'un d'eux, délivrez-moi cette partie.

PIERRE FORCADEL, natif de la ville de Beziers en Languedoc, Lecleur du Roi ès Marhématiques à Paris, frère d'Estienne Forcadel, Jurisconsul &c. Il a composé une Arithmétique Françoise, contenant quatre Livres, imprimée chez Charles Périer, l'an 1565 & l'an 1567. Il a traduit de Latin en François, la pratique de la Géométrie d'Oronce Finé Dauphinois, en laquelle est compris l'usage da Quarré Géométrique, & de plusieurs autres instruments servants à même effet; ensemble la maniere de bien mesurer toutes sortes de plans & quantités corporelles, avec les figures & démonstrations, le tout imprimé à Paris chez Gilles Gourbin, l'an 1570; la Description de Paneau horaire, imprimée à Paris chez Marhurin Prevost, Pan 7568. Il a traduit en François les Elemens d'Euclide Auteur Gree; Avec annotations & commentaires dudit Forcadel, imprimés à Paris l'an 1564, chez Charles Périer, Il à traduit de Latiq en François l'Arnhmétique de Gemma Frisius; Traduction de la Musique d'Euclide, imprimée à Paris chez Charles Périer 1565; Traduction du premier Livre d'Archimede, des choses également pesantes, imprimée chez ledit Périer audit an; Traduction & comments du Livre d'Archimede, touchant les poids, & des choses tombantes en l'humide, imprimés chez ledit Périer, audit an 1565; Deux Livres de Proclus, touchant le mouvement, traduits par ledit Forcadel, & imprimés à Paris l'an 1565. Il florissoit à Paris sous Charles IX & Henry III, sous le règne duquel il mourut.

Pierre Forcadel ignoroit absolument le Grec, & n'entendoit pas fort bien le Latin, ensorte qu'il ne faut pas prendre à la lettre ce qu'on dit ici de ses versions Françoises d'Euclide, d'Archimède & de Proclus; il ne les donna que sur des versions Latines, dont il devinoit le sens à demi-mot, parce que la parfaite intelligence qu'il avoit de la matière, suppléoit, chez lui, au désaut de l'intelligence de la langue. C'est au moins ce qu'en rapporte Gassendi, Liv. Il de la vie de Peiresc. (Lecteur du Roi ès Mathématiques, doit s'entendre de Prosesseur au Collège Royal). Il mourut en 1577. (M. DE LA MONNOYE).

PIERRE DE LA FOREST, natif du pays de Nevers, Médecin à Montpellier. Il a traduit de Latin en François un Traité de la cure ou guérison de la pierre ou gravelle, imprimé à Paris avec un Livre intitulé La propriété & vertu des eaux.

PIERRE DE LA FOREST (Messire) \*, Chancelier de France & Cardinal l'an 1353, natif de la paroisse de la Suze à quatre lieues du Mans, &c. Je n'ai point veu de ses écrits, sinon un fort beau Testament qu'il sit en Avignon en date du vingt-cinquième jour de Juin 1361, auquel an il mourut agé de cinquante-six ans, lequel nous avons par devers nous écrit à la main \*\*.

\* Pierre de la Forest, né en 1305, Chancelier du Duc de Normandie en 1347, Evêque de Tournay en 1349, Chancelier de France & Evêque de Paris à la sin de la même année, Archevêque de Rouen en 1351, ne sur annobli qu'au mois d'Octobre 1354. Il sur Cardinal en 1356, destitué de sa charge de Chancelier en 1357, rétabli en 1359; ensin il se retira à Avignon, où il mourut en 1361, le 27 Juin, selon le Gall. Christ. Tom. XI. La Croix du Maine dit qu'il avoit sait un testament le 25. Si l'on veut vois quelques

quelques erreurs commises au sujet de Pierre de la Forest, on peut consulter le Tom. VII du Gall. Christ. colon. 134 & 135.

\*\* Les Etats Généraux de 1356, assemblés après la perte de la bataille de Maupertuis, obligèrent le Dauphin Charles à consentir à la destitution des premiers Magistrats, tels que le Chancelier de la Forest, que leur vertu rendoit suspects à ceux qui vouloient prositer des malheurs publics.

PIERRE FRANCO ou FRANCONE, natif de Turiers en Provence, demeurant à Orange, &c. homme très-expert en l'art de Chirurgie. Il a écrit un Traité des Hernies\*, qui est une maladie commune aux hommes, avec un ample déclaration de toutes les espèces desdites Hernies, & autres parties de la Chirurgie, sçavoir est de la pierre, des yeux & autres maladies, imprimé à Lyon l'an 1561, chez Thibault Payan in-8°. & contient 36 feuilles. Il florissoit audit an 1561.

\* La première Edition de son Traité des Hernies est de 1556, à Lyon, in-8°. L'Edition citée par La Croix du Maine, est la seconde, & contient des augmentations.

PIERRE GALAND, dit GALLANDIUS, Picard de nation, Lecleur ordinaire & professeur en Philosophie en l'Université de Paris, Chanoine en l'Eglise de Notre-Dame en ladite ville, & principal du Collège de Boncour, situé à Paris, oncle de M. Gallandius, lequel lui a succédé en ladite charge & office de principal à Boncour, & a tellement imité son oncle, pour faire florir son Collége en hommes doctes, qu'il a bien sçu pratiquer les plus sçavants & éloquents de l'Université pour le rendre de plus en plus très-célèbre, par les maîtres & leurs auditeurs tout ensemble: entre lesquels je nommerai par honneur Messieurs Bossulus, le Grand, (dit Magnus,) & Daniel d'Auge, dit Augentius. Je n'ai pas connoissance des autres. Pour revenir à parler dudit Pierre Galandius, voici ce qu'il a mis en lumière. L'Oraison très-docte & très-élégante, touchant les louanges du Roi François I du nom. Cette Oraison a été imprimée à Paris en Latin & en François chez Michel Vascosan. Il florissoit sous le règne de François I & Henry II.

Il étoit d'Aire en Artois. Son neveu, Principal après lui du Collège de LA CR. DU M. Tome II. N n

Boncourt, se nommoit Guillaume, oncle de Jean, son successeur en certe Principalité. C'est Jean, qui a été intime ami de Ronsard, & qui moutut en Janvier 1612, non pas Guillaume, comme le dit Moréri. Pierre Galland & Pierre Ramus, en 1549 & 1550, mirent en rumeur toute l'Université pour la Doctrine d'Aristote. Ramus la combattoit; Galland, que son adversaire appeloit Gallonius, la défendoit. Rabelais les turlupina tous deux dans le Prologue de son quatrième Livre. Joachim du Bellay, dans le Poëme qu'au mot Pierre de Cugnieres j'ai ci-dessus allégué, en sit autant; il paroît néanmoins que l'un dans sa prose, l'autre dans ses vers, traitèrent un peu plus doucement Ramus que Galland. Celui-ci, quoique homme de mérite, s'est acquis moins de réputation dans la République des Lettres. On ne voit pas que le Président de Thou, ni Scévole de Sainte-Marthe, l'aient honoré d'aucun cloge. Il eut beau envoyer un Exemplaire de son invective contre Ramus à Lambin, celui-ci, tout ennemi qu'il étoit de Ramus, ne put se té-Toudre à la lire. Galland étoit cependant un des hommes de son siècle qui parloit le mieux Latin. (Galland eut part à l'estime de François I, fut Chanoine de Notre-Dame de Paris). Il mourut le 51 Août 1559. (M. de LA Monno ye).

Son Discours sur la mort de François I étoit Latin, & sur imprimé en 1547, Paris, Vascosan. Turnèbe, son Disciple, le louz en dissérentes occasions; Bayle, Article de Ramus, a consondu Guillaume Galland, Député de l'Université dans les assaires des Jésuises, avec Pierre, son oncle. [M. FALCONET].

PIERRE GALLISARD (Frère), Docteur en Théologie, de l'Ordre des Frères Précheurs d'Arles en Provence <sup>1</sup>. Il a extrait des Livres de la Sainte Ecriture, une sommaire explication des commandemens de Dieu. Plus il a traduit de Latin en François, un Livre de S. Augustin, de la vie chrétienne: le tout a été imprimé à Lyon par Benoît Rigault l'an 1577, in-8°. & contient 9 seuilles.

Il mourut l'an 1577. Les Bibliothécaires Jacobins écrivent Galissart, ayant trouvé ce nom ainsi écrit, suivant l'usage ancien de terminer par la syllabe art, en François, les noms qui, en Latin, se terminoient en urdus, & généralement tous ceux que nous terminons en ard, comme il est aisé de le reconnoître dans les vieilles Editions. Les Bibliothécaires que je viens de citer, n'ont point connu le Pulicis Encomium de leur Confrère, Physica ratione trastatum, Austore Dominicano Petro Gallissardo, Araqueo, imprimé à Lyon, in-8°. chez Jean de Tournes, 1550, où Araqueo ne peut pas signifier natif d'Arles, quoique, suivant les Dominicains allégués, il sut Arelate natus; je croirois plutôt qu'il y avoit sait sa principale résidence, mais qu'il étoit nè aux Arqs, Marquisat en Provence près de Draguignan. Son Bloge

de la puce, est fort au-dessous de celui que Calcagnin, plus de dix ans auparavant, avoit fait de cet insecte. Chevreau, pag. 388 de son Chevreana, se trompe, lorsqu'au lieu d'un Eloge de la puce, il en attribue un de la Fièvre-quarte. (M. DE LA MONNOYE).

PIERRE GARCIE, dit FERRANDE, natif de S. Gilles sur Vye. Il a écrit & composé un Livre, intitulé le grand Routier, pilotage, ou encrage de Mer, tant des parties de France, Bretagne & Angleterre, que ès haultes Almagnes, ensemble les dangers des ports, havres, rivières, & chenals des régions sufdites, ensemble le compost ou calendrier très-nécessaire pour la Mer; les jugemens d'Oleron, touchant le fait des Navires. Le tout a été imprimé à Rouen en Normandie chez Jean Bourges, & depuis à la Rochelle par Berthelemy Breton, l'an 1560. Ledit Pierre Garcie, surnommé Ferrande slorissoit en l'an de salut 1483.

PIERRE GENTIEN, natif de Paris, ancien Poëte François en l'an 1304, issu de l'ancienne famille des Gentiens à Paris, &c. Il a écrit plusieurs poëmes en la Langue usitée de son temps, lesquels ne sont encore imprimés, & entre autres se voit de lui un Livre, dans lequel il nomme quarante ou cinquante des plus belles Dames de son siècle. Voy. de ceci Cl. Fauchet en son Traité des Poëtes (chap. 27 & dernier).

PIERRE GENTIL, natif de Vendôme, ses Œuvres ne sont encore en lumière.

PIERRE GILBERT, Tolosain. Je n'ai pas connoissance de ses compositions Françoises.

Peut-être a-t-il voulu dire Pierre Grégoire, Jurisconsulte, mort l'an 197, dont je ne sache pas que nous ayons autre chose, en François, que sa Réponse au Conseil du Moulin sur la dissuation de la publication du Concile de Trente. Du Verdier donne un long Catalogue de ses Ouvrages Latins. (M. DE LA MONNOYE).

PIERRE GOUESLIER, Sieur DE LA GOUESLERIE, au Maine, duquel lieu il est natif, &c. Enquêteur du Roi au Siège, N n ij

Présidial & Sénéchaussée du Maine. Il a écrit un Epithalame ou chant nuptial, sur le mariage de Messire Jean de Choursses, Chevalier des deux Ordres du Roi, Seigneur de Malicorne, &c. & de Madame Françoise de Daillon, sœur de M. le Comte de Lude en Anjou, &c. Ce Livre n'est encore imprimé, il contient environ de six cent vers François. Il le présenta lui-même audit sieur de Malicorne, l'an 1578. Il a davantage écrit plusieurs autres Epithalames, ensemble plusieurs Chants Lyriques, & autres sortes de Poëmes François, desquels il y en a plusieurs imprimés au Mans par Hierosme Olivier, l'an 1575 & 1576, &c. Plusieurs Epitaphes Latins & François, tant en prose qu'en vers, sur la mort de Marguerite Hervé, fille de M. du Panon, l'une des plus belles, fages, vertueuses & accomplies filles de tout son siècle. Ils ne sont encore imprimés. Il a traduit quelques Eglogues de Baptiste Mantuan, non encore imprimées. Il florit au Mans cette année 1584. Il a composé plusieurs autres Œuvres en François, tant en vers qu'en prose, lesquels il poursuit après avoir donné relâche à ses plus sérieuses études, & vaqué à sa principale profession. Je ne dy rien ici du plaisir qu'il prend à la Musique, tant vocale que instrumentale, & combien il s'en sçait heureusement acquitter, qui est un exercice aimé & chéri de toutes personnes d'esprit & d'entendement, & sur tout bien venu & caressé entre les hommes d'étude. Si je ne craignois que l'amitié qu'il me porte si grande, & celle que je lui ai pareille, ou plus grande encor, ne fût cogneue tellement de tous ses amis & les miens, que l'on ne pourroit ici voir ses louanges fans soupçon de flatterie, j'en parlerois davantage, mais cela m'en empêche.

PIERRE GRINGORE, dit VAUDEMONT, Hérault d'Armes de M. le Duc de Lorraine, &c. Poëte François & Orateur, fort estimé de son temps \*. Il a écrit & composé en vers François, un Œuyre qu'il a intitulé Les menus propos de Mere Sotte, imprimés à Paris chez Philippes le Noir, l'an 1521. comme il se voit par l'acrostiche contenu dans un huictain mis

sur la fin du Livre, qui est une saçon subtile pour cacher son nom: par les lettres majuscules ou capitales, contenues ès premiers mots ou dictions de chacune ligne, comme ont sait plusieurs autres Auteurs, &c. Notables enseignemens, Adages & Proverbes dudit Pierre Gringore, imprimés à Paris par Galiot du Pré, l'an 1528; les solles entreprises, qui est un Œuvre écrit en vers François, contenant plusieurs choses morales, imprimé à Paris. Le nom de l'Auteur se voit sur la fin dudit Livre, mis de la saçon que nous avons récitée ici-devant. Il florissoit en Lorraine, l'an 1520.

\* On présume que Pierre Gringore, qui, sur la fin de sa vie, écrivir son nom Gringoire, y ajoutant un i, pour en adoucir la prononciation, étoir Lorrain, sur son emploi & sa profession d'Hérault d'armes du Duc de Lorraine; c'est dans cette qualité qu'il prenoit le nom de Vaudemont; & celui de Mère Sotte, relativement aux pièces de théâtre qu'il composoit, & où il jouoit le personnage de Mère Sotte. Son premier Ouvrage connu est de 1500; il a pour titre: Le Casteau d'Amours, imprime en lettres Gothiques, à Paris, in-8°. Simon Vostre, & Lyon, in-12. François Juste. Son dernier Ouvrage est de 1544. Ce sont des Heures de Notre-Dame, transsatées de Latin en François, & mises en Rhytme, &c. Paris, Antoine Bonnemere, 1544, in-8°. Il paroît qu'il ne vécut, pas long-temps après cette date, & il devoit être âgé, étant Auteur depuis quarante-quatre ans. On trouve dans les Mem. de Niceton, Tom. XXXIV, pag. 47 & suiv. un Catalogue détaille de les Querrages. — Sa principate occupation étoit, selon le style, de son temps.; d'être Compositeur, Historien & Facteur de Mysteres, ou Comédies, dans lesquelles il jouoit un personnage. La principale de ses pièces est celle intitulée: Le Jeu du Prince des Sois I & Mère Soite, joué aux Halles de Paris, le Mardi! gras de l'an 1511. Cette Moralité & Farce fut représentée par ordre expres de l' Louis XII, durant le cours des différends de ce Prince avec le Pape Jule II, & la République de Vénille ; Gringore y fit le personsage de Mère Sotte dont il conserva le nom. — Sa devise étoit tout par raison, raison par-tout } par-rout raison. La plupart the ses Ouvrages sont moraux, & se sa versification, de même que son style, étoient plus clairs, & s'entendoient mieux que ceux de la plupart des Ecrivains de fon temps. On en peut juger par ce-Quatrain, qu'il attribue à un Sage, nommé MARQUEZATE : Illiminor

 Il dit ailleurs:

Raifon de bien peu se contente, Sans appeter grande noblesse, De besongner est diligente, Et amasse peu de richesse.

Les Contredits du Prince des Sots, autrement appelé Songe-creux, imprimés en 1530, in-8°. Paris, Galliot Dupré, sont un Ouvrage anonyme, mais que l'on a constamment attribué à Gringore. Dans cette composition satyrique & morale, l'Auteur examine les dissérens états de la vie, & expose ce qu'ils ont d'avantageux & de désavantageux; il y donne des leçons qui tendent à la Misantropie, & son ton, quoique toujours sérieux, est plaisant au sond. Il paroît qu'il avoit à se plaindre du mariage, & qu'il étoit saché de s'y être engagé; car, en parlant de sa semme, il dit:

Treize deniere l'ai achetée,
Mais, par ma foy, c'est trop vendu:
Qui pour le prix me l'a baillée,
Que par son col fût-il pendu.

On a encore de lui les Menus Propos, in-8°. Paris, 1522; la Chasse du Cers des Cers, in-8°. les Abus du monde, in-8°. Paris, 1509, & l'Esprit de paix, composé à l'honneur de Louis XII, in-8°, 1510. — On croit qu'il mourut à Paris, & su enterré à l'Eglise de Notre-Dame, comme il est écrit, mais sans preuve, au Tom. II de l'Histoire du Théâtre François, pag. 250. — Voy. la Bibl. François de M. l'Abbé Gonjet, Tom. XI, pag. 212.

PIERRE GROSLIER, Avocat à Lyon, l'an 1555. Il a écrit & composé en prose Françoise, un plaidoyé pour un amoureux injustement détenu prisonnier, appellant au Siège Royal Criminel de Lyon, imprimé à Paris l'an 1556, par Estienne Denise.

\* Il suroit fallu imprimer ce Plaidoyé, en quelque Edition, à la suite des

PIERRE GROSNET\*, Prêtre, natif d'Auxerre en Bourgongne, Maître ès Arts, & Licentié en Droit Canon & Civil. Il a recueilli les sentences & mots dorés de toutes les Tragédies de, Seneque, imprimées à Paris chez Denis Janot, l'an 1534. Les mots dorés du sage Caton tant en François qu'en Latin, recueillis par ledit Grosnet, imprimés à Paris par Alain Lotrain, l'an 1543, & depuis chez Jean Bonsons. Il a écrit premièrement en Latin & depuis traduit en François, un Livre intitulé le desenhortement du péché de luxure, & généralement de tous les péchés mortels, imprimé à Paris l'an 1537. Il florissoit du temps de François I, Roi de France.

\* Pierre Grosnet, où Grognet, étoit, Idivant M. l'Abbe le Beuf Wift. d'Auxerre, Tom. II, pag. 503 ) de Toucy, petite Ville à quatre 64. cinq lieues d'Auxerre. On ne sait mi la date de sa naissance, mi melle de sa mort. On voit, par ses Ouvrages, qu'il étoit né dans le quinzième siècle, & qu'il étoit mort avant le milieu du seizième. La principale utilité de ses Poësies, est dans les faits historiques, dont il a conservé la mémoire; ce sont des espèces de Chroniques rimées, que l'on relit esporé avec plaisir, sut-tout celle qui a pour titre: Recollection des merveilleuses choses & nouvelles advet nues au noble Roiaume de France en notre tems, depuis l'an de Grace 1480; Il la finit en 1536, & la dédie à Jean de Dinteville, Maître-d'Hôtel ordinaire du Roi. Gette Chronique a été réimprimée dans le Mercure de Novembre, 1740. Une autre pièce, peut être plus curieuse encore, c'est celle qui a pour titre: De la louange & excellence des bons Facteurs, qui bien ont composé en rime, tant de-çà que de-là les Monts; elle contient une notice d'un grand nombre de Poétes, depuis Alain Chartier & Jehn de Meun, jusqu'au temps où l'Auteur éctivoir. On a, du même Auteur, une Paraphrase un profe de quelques Tragédies de Sénèque, imprimée chèz Denys Jahor, Panis, 1534, in-8°. On ne doutera pas qu'il ne fût Bourguignon, par la colète qu'il temoigne dans le Rondeau contre les Taverniers qui broullene les vins :

Broulleurs de vin, malheureux & mauditz,
Gens fans amour, faulx en faicts & en dictz;
Qui ne tendez qu'en damnable avarice,
Soyez certains que divine justice
Vous pugnira, de bien bref, je le dis.
Les vins nouveaulx vous seront interditz,
Point n'en burez; car des fois plus de dix,
Broulltaits de vin, ècc.

Voy. la Bibl. Françoife de M. l'Abbé Goujet, Tom. X , pag. 389.

PIERRE LE GUILLARD, ou L'EGUILLARD; Avocaç à Caën en Normandie, l'an 1580. Il a écrit plusieurs quadrains François\*, touchant la louange des barbes rouges, imprimés à Caën l'an 1580, ou environ, avec des annotations aux lessites quadrains.

\* Il les publia avec des annotations, sous le sitte de Pogonerythres.

PIERRE HABERT, natif d'Yssouldun en Berry, frère de François Habert (duquel nous avons parlé ci-devant) &c. Ledit Pierre étoit Valet de Chambre ordinaire du Roi, & son écrivain, &c. Il a écrit un Livre, intitulé la manière de bien dicter & composer toutes sortes de Lettres missives, imprimé à Paris par plusieurs fois; Traité du bien & utilité de la paix, & des maux provenants de la guerre, le tout en vers Alexandrins, imprimé à Paris par Claude Micard, l'an 1568; l'Institution de vertu, imprimée à Paris, le moyen de promptement & facilement apprendre en lettre Françoise, à bien lire, prononcer & écrire: ensemble la manière de prier Dieu, en toutes ses nécessités, imprimé à Paris. Il florissoit sous les règnes du Roi Henry II & Charles IX. Cettui-ci Pierre Habert étoit père de Isaac Habert Parisien, Valet de la Chambre du Roi, ensemble de Madame des Jardins Susanne Habert, comme nous dirons en leur lieu.

\*PIERRE HABERT, frère de François, dont il a été parlé, & de CLAUDE, Greffier à Buzançois, commença par être Maistre Escrivain à Paris; c'est la qualité qu'il prend à la tête de l'Ouvrage intitulé, Le Miroir de vertu, & Chemin de bien vivre, contenant plusieurs belles Histoires par Quatrains & Distiques moraux, le tout par Alphabet, avec le stile de composer toutes sortes de lettres, missives, quittances & promesses: la ponctuation & accens de la langue Françoise: l'instruction & secret de l'art de l'Escriture. Ce Recueil a eu trois Editions, la première, en 1569; la seconde, en 1574; la troisième, en 1587. Dans la seconde, dédiée au Roi Henri III, l'Auteur se qualifie de Conseiller du Roi, Secrétaire de sa Chambre, de ses Finances, Maison & Couronne de France, Baillif de son Artillerie, & Garde du Scel d'icelle; ce qui prouve que son talent lui avoit ouvert le chemin de la fortune. Le Miroir de vertu, dont nous avons parlé, est en prose; le Chemin de bien vivre, en vers ; l'Instruction de l'art de l'Escrioure, en vers. Ce sont la les Ouvrages connus de Pierre Habert, avec ceux que les deux Bibliothécaires rapportent. Il eut de son mariage, avec Jaqueline de Montmillet . Isdac & Susanne Habert, qui se sont faits une réputation plus brillante dans la Littérature que leur père.

Voy. la Bibl. Franç. de M. l'Abbé Goujet, Tom XIII, p. 48.

bre du Roi \*. Cettui-ci étoit le plus renommé de France, voire de l'Europe, pour la perfection qu'il avoit d'écrire en toutes sortes

fortes de lettres. Il a fait imprimer plusieurs alphabets ou Livres d'Exemples, réduits par ordre d'A, B, C, lesquels ont été gravés en taille-douce, & imprimés à Paris tant chez Lucas Breyer que autres, l'an 1567. Il a fait la Description des Gaules en douze Cartes, écrites de sa main sur parchemin, lesquelles il présenta à M. le Révérendissime Charles Cardinal de Lorraine. Elles ne sont encore imprimées. Il sut ensin repris de Justice, & condamné à être pendu & étranglé. Ce qui sut exécuté à Paris en la place de S. Jean en Grève, l'an 1569, le Lundi septième jour du mois de Mars.

\* Pierre Hamon avoit été Maître à écrire de Charles IX, & devint son Secrétaire du Cabinet, selon Papyre Masson, dans l'Eloge de ce Prince. Hamon avoit formé, le projet de mettre au jour des modèles de toutes les Ecritures du monde, anciennes & modernes. Il pénétra dans les Archives de S. Denis & de S. Germain-des-Prez, & tira, avec beaucoup d'adresse, des modèles sur les originaux qui s'y trouvent. Ces modèles sont demeurés manuscrits; mais ayant été communiqués à Dom Mabillon, lorsqu'on imprimoit sa Diplomatique, il sit usage de quelques-uns. C'étoit en 1566 & 1567 que Hamon s'occupoir à faire ces copies; mais il ne poussa pas fort loin ce ttavail: Opus imperfectum nescio quo casu reliquit ) dit Mabillon ) & pauca Latinorum Alphabeta depinxit, que nec in publicos usus venerunt. Diplom. pag .45. Je ne sais si les Alphabets imprimés, dont parle La Croix du Maine, ont quelque chose de commun avec les modèles d'anciennes écritures, dont je viens de parler, ou si ce ne sont pas de simples exemples pour apprendre à écrire. D. Mabillon a publié dans sa Diplomatique, pag. 456, l'Alphabet Tironien, que Hamon avoit tiré d'un Manuscrit du Roi & d'un Pseautier de S. Germain-des-Prez. Hamon ne se servit de l'habitude qu'il avoit contractée, d'imiter fidèlement les anciennes écritures, que pour fabriquer de fausses pièces. Il en fut puni comme il le méritoit, & comme le rapporte La Croix du Maine. Voy. la Nouvelle Diplomat. Tom. VI, pag. 201.

<sup>1</sup> M. l'Abbé le Clerc, dans ses Remarques sur Moréri, au mot Hamon, après avoir dit que, suivant le P. Liron, pag. 171 de sa Bibliothèque Chartraine, "Pierre Hamon sut pendu comme faussaire, ajoute que, suivant l'Histoire des prétendus Martyrs du Calvinisme, pag. 709, » ce même Pierre » Hamon, qui étoit Huguenot, sut exécuté, non pas pour aucune fausseté » commise, mais pour cause de religion ». (Ce que dit La Croix du Mainesemble autoriser le récit de D. Liron)... (M. DE LA MONNOYE).

PIERRE HASSARD, d'Armentieres, Médecin, &c. Il a traduit de Latin en François, un Traité de la peste, écrit par

LA CR. DU M. Tome L.

Théophraste Paracelse, imprimé à Anvers chez Plantin, l'an 1571. Il florissoit à Bruxelles en Flandres, l'an 1570.

PIERRE HEINS, natif d'Anvers, Poëte François & Theutonic aussi, (qui est la langue usitée en la Gaule Belgique). Il a écrit en vers François, le Miroir du monde. Loys Guichiardin fait mention de lui en sa Description des Pays-Bas, fol. 175.

PIERRE LE HUCHER. Il a écrit en vers François une Epître consolatoire, imprimée avec plusieurs Epigrammes spirituels, mis en musique, &c. imprimés l'an 1566.

PIERRE HUGON, Gentilhomme de Dompierre, valet de Chambre du Comte de Poictou, Philippes le Long, qui depuis fut Roi de France, l'an 1320. Il a écrit plusieurs poësses en Langue Provençale, à la louange de Madame Beatrix d'Agoult. Il florissoit en l'an de salut 1321\*.

\* Voy. Jean de Notre-Dame, Chap. 59, & du Verdier, au mot Comte de Poictou.

PIERRE DE ICKEHAN\*, ou YCKEHAN, par y Grec, Anglois de nation, natif de Cantorbery, étudiant à Paris l'an 1274. Il a écrit en langage François, la Généalogie des Rois de Bretagne, & la Généalogie des Rois d'Angleterre, non encore imprimées. Baleus & Symlerus en font mention.

\* Pierre Ickeham, ou plutôt d'Yckam (comme on doit l'écrire) étoit de Cantorbéry, mais il fut élevé à Paris. Ses deux Ouvrages fur la *Généalogie des* Rois de France, & de celle des Rois d'Angleterre, sont écrits en François. Voy-BALEUS, IV, 43, & PITSEUS, p. 355. Il avoit encore composé en Latin une Histoire d'Angleterre, depuis Brutus jusqu'à Edouard I, sons le règne duquel il vécut. Elle n'a point été imprimée, non plus que ses Généalogies, citées par La Croix du Maine. Les Manuscrits de son Histoire sont fort communs en Angleterre. On en trouve dans la Bibliothèque Bodléiene à Oxford , dans celle du Collège du Corps de Christ à Cambrige, dans la Bibliothèque des Archevêques de Cantorbéry à Lambeth, & dans la Bibliothèque Cottonienne à Londres. Le Manuscrit, où cette Histoire se trouve dans cette dernière Bibliothèque, est mal indiqué par le P. le Long. Ce Manuscrit est coté Domitianus A. III. Tannerus parle d'un Pierre d'Yckam, Moine de Cantorbery, mort en 1289, qui paroît être le même que celui dont il s'agit ici. Voy. Biblioth. Britannico-Hybernica, p. 787. (Cette note nons a été toutnue par M. de Bréquigny ).

PIERRE LAGNIER, natif de Compiegne en Picardie. Il a recueilli plusieurs belles Sentences de Ciceron, lesquelles il a fait imprimer en Latin & en François.

<sup>2</sup> Robert Breton (Robertus Britannus) lui a écrit plusieurs lettres Latines, imprimées à Toulouse, in-4°. 1536, mais vides de fairs. (M. DE LA MONNOYE).

PIERRE DE LARRIVAY, Champenois. Il a traduit d'Italien en François, l'Institution morale du Seigneur Alexandre Piccolomini, imprimée à Paris chez Abel l'Angelier, l'an 1581. Il a écrit quelques vers François, sur la mort de Messire Jean de Voyer, père de M. le Vicomte de Paulmy, imprimés à Paris. Il a traduit d'Italien en François, deux Livres de Philosophie sabuleuse, imprimés à Paris chez Abel l'Angelier, l'an 1577, dédiés à M. le Vicomte de Paulmy. Il a traduit d'Italien en François, le second & dernier volume des Nuits sacétieuses de Messire François Straparole, imprimés l'an 1577, à Lyon par Rouville \*. Les six premières Comédies Françoises dudit Pierre de l'Arrivay, imprimées à Paris l'an 1579, dédiées à François d'Amboise Conseiller, pour lors Avocat au Parlement, & maintenant Conseiller de Rennes en Bretagne.

\* La Traduction des huir dernières Nuits de Straparole fut son premier 'Ouvrage, comme il le dit lui-même dans l'Avis au Lecteur. Les cinq premières avoient été traduites par Jean Louveau. Outre ses six premières Co-🗸 médies, dont parle La Croix du Maine , il en avoit composé dix autres , dont trois seulement ont été imprimées en 1611. Elles sont toutes en cinq Actes & en prose. On en trouvera les titres dans les Recherches sur les Théâeres, Tom. I, pag. 498, Edit. in-12. & pag. 67 de l'Edit. in-4°. L'Auteur les a toutes dédiées à François d'Amboile. Il se vante, dans une de ses Epîtres Dédicatoires, d'être le premier qui ait mis sur la Scène des pièces dont les sujets sont François. Il est aussi le premier en France qui ait composé en prose des Comédies, je dis composé, car on en avoit traduit en prose, mais on n'en avoit composé qu'en vers. Il crut devoit justifier cette hardiesse, & il se fonde principalement sur ce que, faisant parler des gens du commun, il devoit employer leur langage ordinaire. Il allégue aussi l'exemple des Iratiens, qui n'écrivent leurs Comédies qu'en prose. Du Verdier se trompe; en attribuant la Nephecocugie (la Nuce des Cocus) à Pierre Larrivey; elle est de Pierre le Loyer. L'Auteur de la Biblioth. des Théâtres s'est aussi mépris,

en attribuant à un Jean de Larrivey les six premières Comédies; qui appartiennent à Pierre, ainsi que les trois dernières.

PIERRE DE LESNAUDIERE , Scribe des priviléges de l'Université de Caën en Normandie, natif de la paroisse d'Anvilles en Auge, au Diocèse de Lysieux. Il a écrit en prose, un Livre de la louange du mariage, ensemble un Recueit des vertueuses & illustres semmes, imprimé à Paris chez Sergeant, il y a cinquante ans & plus; Traité contre les mauvaises semmes. Je ne sçai s'il est imprimé. Il florissoit à Caën en Normandie, l'an 1520.

Le nom de Pierre de l'Esnauderie, car c'est ainsi que l'Auteur l'écrivoit, a été diversement corrompu. Névizan, & plusieurs autres, écrivent Lénaudiere; Gesner, & ses Continuateurs, de Levanderii pour de Levanderiis, & à la Table Levanderius; Chasseneuz, Lesvanderie; M. Huet, retranchant la lettre s muette, l'Enauderie. Il a fait dans ses Origines de Caën, Ch. 23, v°. 105, des recherches très-curieuses, touchant cet Ecrivain, natif de Caën, dans la Paroisse de S. Germain d'Auvillers en Auge, & non pas d'Anvilles. Son nom de famille étoit le Monnier. Il prit le nom de l'Enauderie d'un lieu ainsi appelé, qui lui appartenoit. Il sut marié, &, après la mort de sa semme, il se sit Eccléssatique. Son Livre le plus connu est un Traité De Dectoribus, & corum privilegiis, à Paris, in-8°. l'an 1516. Je doute que l'Auteur air passé l'an 1520. (M. DE LA MONNOYE).

PIERRE DE LESPIAU (Frère), Bachelier en Théologie, Prédicateur ordinaire de la Roine de Navarre, sous-Prieur de l'Abbaye de Sainte Croix de Bordeaux en Gascongne. Il a écrit plusieurs Traités en Théologie, ensemble plusieurs vers. Il florissoit en l'an 1580.

PIERRE LE LIEUR, Poëte François. Il a écrit quelques - Chants Royaux à l'honneur de la Vierge.

PIERRE DE LISLE, Anachorite (qui est le nom qu'il se donne) natif de Bourbonnois. Il a extrait de plusieurs Auteurs, tant Anciens que Modernes, la source & origine de tous les Rois & Ducs de France, avec leurs faits & gestes, imprimée l'an 1521 (in-8°.) Il a écrit en vers & rithme Françoise les vies de S. Berthelemy Apôtre, S. Sulpice, Evêque, & des sept

stères Martyrs. Le voyage de la Terre-Sainte, divisé en trois Livres, lequel il intitule l'Adventurier.

PIERRE LISET, natif du Pays d'Auvergne, autrefois premier Président à Paris, & enfin Abbé de S. Victeur, ès Fauxbourgs de ladite ville, homme très-docte, & grand Jurisconsul \*. Il a écrit en François la pratique & manière de procéder tant à l'institution & décission des causes criminelles que civiles, ensemble la forme & maniere d'informer esdites causes civiles & criminelles, imprimé à Lyon par Benoît Rigault, l'an 1567, par la diligence de Loys le Charon Parissen. Eguinarius Baro, Jurisconsul des plus renommés, fait mention de ce Livre en ses Œuvres. Discours de la forme de poursuivre le sien en jugement, & de l'ordre tel que les Rois & le Parlement ont voulu être gardé, à l'administration & décision des procès. Ce Livre n'est encore imprimé: Loys le Charon en fait mention en ses Œuvres. Ledit sieur Président a beaucoup écrit de beaux & doctes Livres en Latin 1. Il florissoit sous le règne du Roi Henry II, l'an 1557.

\* Pierre Liser étoit de Clermont en Auvergne. Son mérite l'éleva auxpremières charges de la Magistrature; il fut trois ans Conseiller au Parlement de Paris, douze ans Avocat-Général, & vingt ans premier Président; il s'opposa aux prétentions des Guises, qui lui suscitèrent tant de désagrémens, qu'il fut obligé d'abdiquer la Magistrature. La cause qu'on en rapporte est, qu'ayant été appelé à un Conseil Privé, auquel présidoit le Cardinal de Lorraine, il refusa de dire son avis debour & découvert, prétendant qu'il ne voyoit là personne qui méritat de lui (premier Président ) une telle soumission. Le Cardinal s'emporta, lui reprocha d'avoir manqué de respect à la Majesté Royale, dont il avoit mal parlé; il estraya le bonhomme Liset, âgé pour lors de soixante-huitans, qui foiblir, & demanda pardon au Cardinal, Ex viro, congressu primo, mulier posteriore factus, dit M. de Thou. ( Hist. Lib. VI ). Il se rerira du Parlement, parce que les Guises l'exigèrent. Il est à remarquer qu'après trente-cinq ans de Magistrature, it étoit si pauvre, qu'on fut obligé de lui donner pour vivre l'Abbaye de S. Victor de Paris, où il se retira, & s'occupa à écrire sur les matières de Religion. Mais, s'il avoit été un grand Magistrat, ses Ecrits prouvèrent qu'il étoit un mauvais Controversiste. Les Protestans le tournérent en ridicule de la manière la plus outrageante; il faut lire la lettre Macaronique de Bèze, intitulée

Epistola Magistri Benedicti Passavantii responsiva ad commissionem sibi datam à venerabili D. Petro Lyseto, nuper Curia Pariensis Preside, nunc verò Abbate Sancti Victoris propè maros; elle est d'ordinaire imprimée à la suine des Epistola obscurorum virorum. On y trouve une analyse assez plaisante de la plupart des Livres de Controverse de Liset, & on le tursupine sur-tout, relativement à la désense, qu'il vouloit être générale, de traduire la Bible en langue vulgaire, & de la laisser entre les mains des laïques. On sait combien cette même question a été depuis agirée, toujours dans le même esprit. — Les Protestans sirent quantité de mauvaises plaisanteries sur Liset, n'épargnant pas même sa figure, & Bèze sui sit cette Epitaphe, sous le titre d'Épitaphe de Messire Pierre Liset, preux & vaillant Champion:

Heroules desconfit jadis

Serpens, Grans & autres bestes.

Roland, Olivier, Amadis

Firent voler lances & restes;

Mais, n'en déplaise à leurs conquestes,

Liser, tour sot & ignorant,

A plus fait que le demourant

Des Preux de nations quésconques,

Car il seit mourir en mourant

La plus grand beste qui sut onques.

Le nom de Passavant, ou Passevent, comme l'écrit La Croix du Maine, est un personnage imaginaire, auquel on attribuoit toutes les turlupinades qui se débisoient alors. Nous en avons parléau mot Pasquin.

l'a fort bien remarqué Bayle, ignorée par La Croix du Maine, qui suppose que Pierre Liset florissoit en 1557. (M. DE LA MONNOYE).

PIERRE LE LOYER, Angevin, Sieur DE LA BROSSE, natif de Huillé ou Huilhé, près la ville de Durestal en Anjou, homme docte ès Langues, grand Poëte Grec, Latin & François, Jurisconsul, Historien & Philosophe. Il a fait imprimer un sien Œuvre en vers François, qu'il intitule Erotopegnie ou passe temps d'Amour, imprimé à Paris l'an 1576. Il a gaigné une des sleurs des jeux sloraux à Tolose l'an 1572, pour avoir composé l'Idille sur le Loir & autres vers, sur le sujet qui lui sut proposé. Ils ont été imprimés en ladite ville de Tolose, audit an 1572, chez Arnauld Colomiez. Ledit Pierre le Loyer a composé en vers François un Poème à l'imitation

de Ronsard en sa Franciade, & du sieur du Faux en Anjou, Paschal Robin en son Angiade, ou Histoire d'Anjou, lequel Œuvre il intitule Thierry d'Anjou, il n'est encore imprimé. Il florit en Anjou cette année 1584. Je n'ai pas connoissance de ses autres écrits François.

\* Il naquit le 24 Novembre 1550, & mourut à Angers, en 1634, âgé de quatre-vingt-quatre ans, après avoir exercé pendant toute sa vie une charge de Conseiller au Présidial de cette Ville. Il eut de Jeanne Corneilleau, son épouse, deux sils, Pierre, Conseiller, & François, Avocat au Présidial d'Angers. La date de sa naissance, que nous avons rapportée, est la seule vraie. Ménage, dans ses Remarques sur la vie de Pierre Ayrault, & Bayle, qui l'a copiée, se sont trompés, en le faisant naître en 1540 (ou bien il falloit dire qu'il vécut quatre-vingt-quatorze ans, comme quelques-uns l'ont écrit).

L'Erotopégnie, est un titre employé par les Poètes Latins les plus anciens, tels que Livius Andronicus, Navius, Pacuve, Lavius, même Lalius, mais que les meilleurs Critiques jugent n'appartenir qu'à l'unique Lavius, qui avoit fait, non pas un, mais plusieurs Livres iperenauguie, ou plutôt Erotopagniorum, car il avoit latinisé le mot. Mais peut-être que, sans remonter si haut, le Loyer n'a eu en vue que l'Erotopagnion, ou du Hieronimus Angerianus, Poète Napolitain, connu vers l'an 1524, ou d'un Gervassus Sepinus, François, en 1553. (M. de la Monnoye).

\*\* Ses Œuvres & Mêlanges Poctiques, imprinnés en 1579, contiennent les Amours de Flore, ou Recueil d'Odes, Sonnets, Chansons, Idylles, & la Nephelococugie, ou la Nuée des Cocus, Comédie, dit l'Auteur, non moins docte que facétieuse, pièce ridicule, sans distinction d'actes, où, parmi des grossieretés, & même des ordures, on trouve des plaisanteries fort spirituelles. Le Loyer, dans ses Pocsies amoureuses, a pris le ton plaintif du plus grand nombre des Pocses, & sa sœur, Marguerite le Loyer, a mis à ce sujet un fort joil Quatrain, à la tête des Pocsies de son frère:

Si vos Amours sont du tout vrayes, Vous êtes malheureux vrayment: Mais si elles sont pures bayes, Que sert feindre tant de tourment.

Mais, de toutes les productions de Pietre le Loyer, la plus singulière, est celle qui a pour titre: Edom, ou les Colonies Iduméanes en l'Asse & en l'Europe, suivies des Colonies d'Hercule, Phénicien & de Tyr. Il n'est pas étonnant que La Croix du Maine n'en ait pas parlé, car elles ne parurent qu'en 1620, à Paris, in-8°. Il dédia son Livre au Roi d'Angleterre, Jacques I. Son Epître Dédicatoire est fort longue & sort curieuse. Le morceau qu'il publia, n'étoit qu'une partie d'un grand Ouvrage qu'il avoit composé sur les

Origines, Migrations & Colonies des Peuples; le reste n'a point paru. Avec une imagination vive & peu réglée, il n'est pas étonnant que son érudition, assez étendue, mais dénuée de critique, n'ait servi qu'à l'entraîner dans des écarts, quelques soit sort singuliers. Il prétend dans ses Colonies Iduméanes, que les Angevins tirent leur origine d'Esaü.... Il trouve dans Homère (Odyssée, Liv. V, v°. 183) son nom, son surnom, celui de sa patrie, du lieu de sa naissance, & il prouve très-sérieusement qu'Homère a prédit que Pierre le Loyer, Angevin, Gaulois, d'Huillé, devoit un jour exister. (Voyez-le, pag. 224). Le meilleur de ses Ouvrages, est celui qui a pour titre, Discours & Histoire des spectres, visions, apparitions, &c. Paris, 1605, in-4°. Du Verdier a donné un assez long extrait de plusieurs de ses Poësies. On peut consulter Bayle, au mot le Loyer (Pierre); Ménage, sur la vie de Pierre Ayrault, & les Mémoires de Niceron, Tom. XXVI, p. 317 & suiv.

PIERRE DE LA LONGNE. Il a écrit plusieurs Poësies Françoises, & entre autres les Rondeaux qui se voyent centre les Lansquenets, imprimés avec la Chronique de Bretagne, d'Alain Bouchard. Il florissoit en l'Université de Caën en Normandie, l'an 1500 ou environ.

<sup>1</sup> M. Huet, Chap. 24 de ses Origines de Caën, no. 12, parlant de PIERRE DE LA LONGNE, Ecolier de Caën, ne fait mention d'aucuns Rondeaux, mais seulement d'une Balade, en 1514, contre les Lansquenets, pièce enjouée, qu'il ne juge pas méprisable. (M. DE LA MONNOYE).

PIERRE DE LOSTAL, Sieur D'ESTREM. Il a mis en lumière quelques siens Discours Philosophiques, n'étant pour lors âgé que de vingt ans, imprimés à Paris chez Pierre Chevillot l'an 1579, auquel temps il florissoit, je ne sçai s'il est encore vivant. J'ai opinion qu'il aura peu depuis ce temps-là composer plusieurs autres beaux Œuvres, desquels je n'ai pas connoissance pour le jourd'hui 1.

Les Scaligerana secunda le traitent de Fou avec justice. Il est fort décrié, il y a long-temps, pour ses grandes phrases empoulées, vides de sens. On a de lui le Soldat François, & l'Avant-victorieux, plus mauvais encore l'un & l'autre que les Discours Philosophiques. Du Verdier, un de ses admirateurs, écrit l'Ostal. Il est traité un peu trop durement, relativement à sa jeunesse. On lit à la fin de son Livre; page dernière:

Encore vingt ans n'ont borné ma jeunesse, Mais par neuf ans j'ay suivi les neuf Sœurs. Si mes Ecrits ne sentent leur vieillesse, Le jeune Avril n'a que de jeunes seurs. (M. DE LA MONNOYE).

PIERRE

PIERRE MACÉ, Sieur DE LA PERCHE, natif de la ville du Mans, & Avocat audit lieu (comme l'on voit par l'inscription de son Livre). Il a écrit deux Livres de l'imposture & tromperie des Diables, Devins, Enchanteurs, Sorciers, & autres semblables, imprimés à Paris chez Jean Poupy, l'an 1579. Il a davantage écrit un Livre contre les Athées, Juiss, & autres sectes, lequel Livre il a intitulé Les cinq points d'erreur. Il ne les a encore fait imprimer. Il florit au pays du Maine, cette année 1584.

PIERRE MACÉ (Frère), autre que le susdit. Il a écrit en vers François la vie de Madame Sainte Marthe, laquelle nous avons par devers nous écrite à la main.

PIERRE MAHÉ, natif de Vannes en Bretagne, & Avocat audit lieu 1584, Poëte Latin & François. Il a mis en lumière un sien Livre intitulé les trois journées de l'aveuglement d'Amour, imprimé. Il a écrit un Livre d'Epigrammes Latins, imprimés chez Denys du Pré, selon que j'ai entendu de François de la Coudraye son ami.

PIERRE MARIN BLONDEL, Lodunois \*. Il a écrit plufieurs Comédies Françoises, comme lui-même le témoigne en l'une de ses Odes, imprimées avec la Tragédie de Médée, composée par Jean de la Peruse, &c. Nous avons parlé de lui cidessus, faisant mention de Pierre l'Anglois sieur de Belestat, & encore en autres lieux de cette Bibliothèque. Il florit en Poictou cette année 1584.

\*On ne sait rien de plus particulier de cet Auteur, que ce qu'en ont écrit La Croix du Maine & du Verdier; quoiqu'il s'annonce pour Poëte Comique dans son Ode à la Péruse, où il dit:

> . . . Au moins fi la vie Ne me faut, quelque Comédie Là bas je lui envoierai.

ces Comédies n'ont jamais paru, & l'Ode à la Péruse ne donne pas lieu de les regretter. — Voy. la Biblioth. Franç. de M. l'Abbé Goujet, Tom. XII, pag. 68.

LA CR. DU M. Tome II.

PIERRE MAUCLERC, Duc de Bretagne, l'an 1200 on environ \*. Il a écrit plusieurs Poësses Françoises en langue usitée de son temps, elles ne sont encore imprimées.

\* Revenant de la malheureuse expédition d'outre-mer, où il avoit été sait prisonnier avec S. Louis, il n'eut pas le bonheur de revoir sa patrie. Il mourut en mer sur la fin du mois de Mai 1250. Son corps sur apporté en France, & enterré dans l'Abbaye de S. Ived de Braisne. Les Auteurs ne s'accordent pas sur la raison qui lui sit donner le surnom de Mauclerc. L'opinion la plus probable, me paroît celle-ci. Il avoit étudié dans les Ecoles de Paris. On sait qu'alors on appeloit Clercs, ceux qui s'appliquoient à l'étude des Lettres. Pierre, après s'y être adonné, les quitta, pour prendre le parti des armes; de-là on lui donna le nom de Mauclerc, mauvais Clerc, déserteur de la Litzérature, qu'on nommoit alors Clergie. Voyez les notes sur l'Histoire de Brazagne, par D. Morice, Tom. I, pag. 499. — Il mourut le 22 Juin 1250.

PIERRE DE LA MESCHINIERE, Poëte François. Il a écrit un Poëme François qu'il a intitulé La Ceocyre, imprimé à Lyon l'an 1579 \*.

\*On ne devine pas ce qu'étoit ce Poëme François de la Ceocyre, attribué par La Croix du Maine à Pierre de la Meschiniere. On a de lui un Recueit de cent cinquante-un Sonnets, entremêlés de Stances, de Chansons, d'Epigrammes, où il a chanté son amour malheureux pour une Demoiselle qui ne l'aima point, & à laquelle, bien conseillé, il renonça; mais, ne voulant pas perdre en entier le fruit de ses soupirs & de ses peines, il sit imprimer ses vers à Lyon, in-4°. en 1578, avec cinq Odes, dont l'une a pour objet la mort d'Adonis, une Elégie, quatre Eglogues, & quelqu'autres petites-pièces de vers, toutes très-médiocres. Ce Poëte étoit de la Ville de Lyon, ou du Lyonnois. — Voy. la Biblioth. Françoise de M. l'Abbé Goujer, Tom. XIV, pag. 198.

PIERRE MICHAULT, Poëte & Orateur François, Secrétaire du Comte de Charrolois, fils du Duc de Bourgongne, en l'an 1466 \*. Il a écrit un Livre intitulé le Doctrinal de Cour, divisé en douze Chapitres, lequel Livre est composé, partie en vers, & partie en prose. Il a été imprimé à Genéve in-8°. & contient 28 feuilles.

\* On ne sait rien de plus, de la vie de Pierre Michault, que ce qu'en dit La Croix du Maine. Son nom même ne se trouve pas dans l'Etat des Officiers. E Domestiques des Ducs de Bourgogne de la séconde race, quoiqu'il soit qualissé, Secrétaire du Comte de Charollois, ce qui fait présumer qu'il étoit mort

avant Philippe-le-Bon, auquel il adresse son Doctrinal de Court; ou qu'il s'étoit retiré du service du Comte de Charollois, avant l'élévation de ce Comte à la Souveraineté, en 1467. Le Doctrinal de Court, dont on connoît deux Editions; l'une, in-4°. sans date, & sans lieu d'impression marqué; l'autre, in-8°. Genève, Vivian, 1522, est un Ouvrage Allégorique & Moral, en prose & en vers, assez dans le goût des Compositions d'Olivier de la Marche, dont nous avons parlé plus haut, & squi étoit contemporain de Pierre Michault. Il est divisé en douze Chapitres. — Il donne une assez bonne idée du langage qu'il convient de tenir à la Cour, dans ce qu'il appelle la déclinaison du vocatif:

Flattez donc Seigneurs & Serviteurs,
Flattez Dames & flattez Damoiselles,
Tirez à vous ces haux & nobles eueurs
Par vos doulces vocatives cautelles;
Puis recitez souvent doulces nouvelles,
Et au besoing faictes-les toutes neufves,
En allégant en se subtilles preuves.

La Danse des Aveugles, autre Poëme, composé dans le goût du Doëtrinal de Court, est attribuée à Pierre Michault dans le Tom. Il de l'Académie des Inscript. & Belles-Lettres, pag. 742. Le but de cette Composition Morale, est de montrer que presque tout dans ce monde est assujett à trois guides aveugles, l'Amour, la Fortune & la Mort. Du Verdier, à la fin de la lettre D, au mot Danse, en rapporte l'Argument, tel que l'Auteur l'a donné. — On lira avec plaisir ce que Pierre Michault dit du pouvoir de la fortune, à laquelle il fait tenir ce langage:

Et se nature a formé & tissu
Ung corps humain, lait & dessiguré,
Qui soit boiteux. contresait & bossu,
Très-mal parlant, de basse main yssu.
Digne d'être de tous adventuré,
S'il est par moy de mes biens paincuré,
Et par mon veuil mis en bonne grace,
Il n'est si grant qu'il ne lui fasse place.

Il y a deux Editions Gothiques de ce Poëme, in-4°. Paris & Lyon, sans date. On voit que la versification n'en est pas mauvaise pour le temps auquel il a été composé. — Voy, la Bibl. Franç. de M. l'Abbé Goujet, Tom. IX, pag. 345.

PIERRE MILHON, Gentilhomme Poictevin, premier Maître d'Hôtel de Philippes le Long, Roi de France, pour lors seulement Comte de Poictou, en l'an 1320 ou environ. Ledit

Pierre de Milhon étoit bon Poëte Provençal & a écrit plusieurs Poësies en cette Langue, lesquelles ne sont encore imprimées \*. \*Voy. Jean de Notre-Dame, Chap. 59; & du Verdier, au mot Comts

DE POICTOU.

PIERRE DE MIRAULMONT, natif d'Amiens en Picardie, Conseiller du Roi en la Chambre du Trésor à Paris, &c. homme docte & grand rechercheur de l'Antiquité. Il a écrit de fort beaux Mémoires sur l'origine & institution des Cours Souveraines & autres Jurisdictions subalternes \*, encloses dans l'ancien Palais de Paris, imprimé audit lieu de Paris l'an 1584, chez Abel l'Angelier, in-8°. & contient 24 seuilles. Il florit à Paris cette année 1584.

\* Pierre de Miraumont sit réimprimer son Livre, sur l'Origine des Jurisdictions, à Paris, en 1612, in-8°. Cette Edition est beaucoup plus ample que
la première. Il la dédia au Chevalier de Sillery. Il y prend les titres d'Écuyer,
Conseiller du Roi, Lieutenant en la Prévôté de l'Hôtel & grande Prévôté de
France. Lors de la première Edition, il n'étoit encore que Conseiller en la
Chambre du Trésor à Paris, charge qu'il exerça vingt-deux ans. Son Traité
de la Chancellerie, avec un Recueil des Chanceliers, parut, en 1610, à Paris,
& la même année il publia son Livre, intitulé le Prévôt de l'Hôtel & grand
Prévôt de Paris. Ensin on a imprimé, in-4°. en 1651, pour servir de suite
à ce dernier Ouvrage, un Traité de ce même Auteut, sur la Jurisdiction &
Privilèges de la Prévôté de l'Hôtel du Roi & grande Prévôté de France. On
sait cas de cet Ecrivain, & ses Ouvrages sont souvent cités.

PIERRE DE MONCHAULT, natif de Troye en Champagne. Il a écrit en vers François une Bergerie, sur la mort de Charles IX Roi de France, & sur l'heureuse venue de Henry III du nom, Roi de France & de Pologne, imprimée à Paris chez Jean de Lastre, l'an 1575.

PIERRE MOREAU, Tourangeau. Il a traduit de Grec en François, le Traité de Michel Psellus, Poëte & Philosophe ancien, touchant l'énergie ou opération des Diables, avec les trente-trois & trente-sixième Chapitres du quatrième Livre de Nicetas de Colosses en Asie, imprimés à Paris chez Guillaume Chaudiere, l'an 1573.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ce même Pierre Moreau, dont la Traduction Françoise de Psellus,

mpi inpyllus dumbron, est ici rapportée, en donna une Latine, imprimée l'an 1577, à Paris, & depuis jointe par Gilbert Gaulmin au texte Grec de Psellus, dans l'Edirion qu'il en donna, l'an 1615, à Paris, in-8°. (M. DE LA MONNOYE).

PIERRE DE MOURET, Picard de nation, autrefois Précepteur de M. le Comte d'Aubigeous, &c. Il a fait un Recueil de la très-noble & très-illustre maison d'Amboise, de laquelle ledit sieur Comte est aujourd'hui chef du nom & des armes. Il ne l'a encore fait imprimer, mais je témoignerai bien qu'il a fait plus de mille lieues de voyage, pour la recherche entière d'icelle, par les plus grandes maisons de France, pour en trouver tous les Mémoires qui pourroient servir, pour en écrire bien amplement: & ce par le commandement de ses maîtres, qui l'avoient employé à cette charge, tant ils sont desireux que cette illustre & royale maison se perpétue & immortalise de plus en plus. Il florit cette année 1584.

PIERRE DE NESSON\*, ancien Poëte François, oncle de Madame Janette, femme bien docte en Poësie. Il a écrit plusieurs Euvres en poësie & rithme Françoise, entre lesquelles se voit POraison qu'il a faite à la Vierge Marie, laquelle est imprimée avec le Calendrier des Bergers, de la première édition. Geustroy Thory de Bourges sait mention de lui en son Champ-Fleury, & encore Jean Bouchet en son jugement Poëtiq. Il a écrit en vers François, l'Hommage sait à Notre-Dame, laquelle composition nous avons par devers nous écrite à la main, & se commence ainsi:

Ma douce nourrice pucelle, Qui de votre tendre mamelle, &c.

\* Pierre Nesson vivoit encore dans le quinzième siècle : il étoit Officier en la Comté de Montpensier, de Jean, premier du nom, Duc de Bourbon, né en 1380, qui sut fait prisonnier à la bataille d'Azincoutt, en 1415, & mourut en Angleterre en 1435, après dix-neuf ans de prison. Nesson exprima ses regrets sur la captivité de son Prince, dans le Poème qu'il lui envoya, sous le titre de Lay de la Guerre. Quant à Madame Jeannette, nièce de Nesson, selon Martin le Franc, dans le Champion des Dames, &

sa fille, selon d'autres, voici ce qu'en dit Jean Bouchet, dans le Jugement. Poëtic du sexe séminin:

Je n'obliray la subtile Janette, Fille à Nesson, qui de rithme tant necte Sceut bien user.

Il l'a joint aux femmes célèbres de son siècle, entr'autres, à Christine Pisan.

Voy. la Biblioth. Franç. de M. l'Abbé Goujet, Tom. IX, pag. 177.

PIERRE OLIVIER, Sieur du Bouchet, Avocat au Siége Présidial du Mans, natif de la Suze au Maine, &c. Il a écrit une Oraison funèbre sur la mort de Messire Chrestosse Pérot, Sénéchal du Maine, Baron de Vernie, &c. non encore imprimée; un Recueil de ce qui s'est passé au Maine touchant les derniers troubles, non encore imprimé; Histoire tragique d'un Gentilhomme d'Auvergne, non encore imprimée; Traité de la dignité & excellence du mariage, non imprimé; Mémoires & Recueils touchant l'antiquité & noblesse de Messieurs les Comtes de la Suze au Maine, surnommés de Champagne, lesquels il a présentés à Messire Loys de Champagne Comte de la Suze, Chevalier de l'Ordre du Roi, &c. Ils ne sont encore imprimés. Il a fait imprimer plusieurs Cantiques & Noëls, & autres menues poësies chez Hierosme Olivier & autres Imprimeurs du Mans. Il florit au Mans cette année 1584. Je ferois plus ample mention de lui, si ce n'étoit qu'il sçait assez que je lui suis ami par autrepart.

PIERRE D'ONDEGHEST, & selon autres d'OUDEGHERST, Docteur ès Droits, natif de la ville de l'Isle en Flandres. Il a écrit les Annales & Chroniques de Flandres, contenans les faits d'armes des Forestiers, & Comtes de Flandres, ensemble les singularités & choses les plus mémorables advenues au pays de Flandres, depuis l'an de salut 620, jusques en l'an 1476, imprimées à Anvers chez Plantin.

PIERRE D'ORIGNY, Ecuyer, Sieur DE SAINTE-MARIE sous Bourg, en Rhetelois, au pays de Champagne, &c. Il a écrit en vers François le Temple de Mars tout-puissant, imprimé à Rheims par N. Bacquenois, l'an 1559\*; le Hérault de la noblesse de France, imprimé à Rheims par Jean de Foigny, l'an 1578. Il florit cette année 1584. Je n'ai pas connoissance de ses autres écrits, il a pour devise ce qui s'ensuit, Un Dieu & une Sainte Marie, qui est une allusion ou équivoque sur sa Seigneurie, &c.

\* Le Poëme, dont il est ici question, est une Allégorie continuelle. L'honneur conduit un jeune Gentilhomme au Temple de Mars, & le rassure contre tous sujets de crainte: de-là il le conduit chez Conseil, qui lui donne des avis solides sur la manière de se conduire, soit en paix, soit en guerre. Cet Ouvrage sut fait pour François II. La morale en est excellente, la versification n'y répond pas. — Voy. la Biblioth. Françoise de M. l'Abbé Goujet, Tom. XII, pag. 392.

PIERRE PAPARIN, de Chaulmont, Docteur ès Droits, Evêque de Gap 1. Il a écrit une Paraphrase ou sens allégoric sur quatre-vingt Psalmes de David, imprimés à Paris l'an 1582, auquel temps il slorissoit.

Don l'appeloit Pierre Paparin de Chaumont; il potta les armes, eut des emplois considérables dans cette profession, & s'y acquit de l'honneur. Depuis, comme il avoit des Lettres, s'étant donné à l'Eglise, il obtint par son mérite l'Evêché de Gap, dans la possession duquel il mourut le 1 Août de l'an 1600. (Il avoit été fait Evêque de Gap en 1572)... (M. DE LA MONNOYE).

PIERRE DE PASCHAL, Gentilhomme du bas pays de Languedoc, homme très-docte & grand Historien Latin & François 1. Il a écrit en François l'Histoire des Rois de France tant en Latin qu'en François, elle n'est encore imprimée. Il a mis en lumière un Discours des faits & gestes du Roi Henry II, imprimé à Paris chez Vascosan, & encore assure-t-on qu'il a écrit les vies de plusieurs doctes hommes de France & autres. Je n'ai veu de ses Œuvres que la vie de Henry II \*, & une Oraison pour le Seigneur de Mauleon qui sut tué en Italie. Plusieurs ont pensé que ledit Paschal promettoit beaucoup d'Œuvres, & qu'il ne les avoit pas seulement commencés, comme entre autres Adrien Turnèbe en son Poème qu'il a intitulé de la façon de faire son prosit

des Lettres, traduit en François par Joachim du Bellay: mais je ferai mention de ceci autre-part, & plus à propos. Il florissoit sous Henry II, l'an 1559, il a été bien-aimé de Pierre de Ronfard, qui le loue fort en ses Œuvres, & autres aussi.

<sup>2</sup> Ce Pierre Paschal, Gascon de Sauveterre, dans le Basadois, avec un peu de Latin, puisé dans Nizolius, trouva le secret d'en imposer à un siècle aussi éclairé en cette langue que l'étoit celui de Henri II. Je ne détaillerai point les artifices du personnage. Du Verdier, après Turnèbe, les a mis assez dans leur jour, sans que, par un plus grand éclaircissement, je renvoie, soit aux Lettres de Pâquier, soit à celles de Phyllarque. Il est surprenant que Paschal ait pu trouver tant de dupes. Son Elogium Henrici II, & le petit in-8°. de ses Oraisons & Epîtres, ne sont que des Compositions d'Ecolier. Ce que contient de vrai l'Epitaphe dont on l'a honoré au Cloître de S. Etienne à Toulouse, c'est qu'il mourut le 16 Février 1565, dans sa 43 année. Il promettoit non-seulement l'Histoire du Roi, mais de plus, à la manière de Paul Jove, les Eloges des hommes doctes de son temps. Jule Scaliger, à qui l'on manda qu'il ne tiendroit qu'à lui d'y avoit place, s'il vouloit envoyer des Mémoires, écrivit dans cette vue à Augier Ferrier cette Epître, ou plutôt ce chef-d'œuvre de vanité, qui divertira éternellement les Lecteurs. (M. DE LA MONNOYE).

\* Je ne connois point d'Ouvrage écrit en François par cet Auteur. Ce qu'on a imprimé de lui sur Henri II, est en Latin, ainsi que ses Harangues & ses Lettres. Celles-ci parurent dès l'an 1548, à Lyon. Son Ouvrage sur Henri II, est intitulé: Henrici II Elogium, Essignes & Tumulus, & sur imprimé à Paris, en 1560, in-sol. & in-8°. Il est vrai qu'il parut aussi en François la même année, & ce ne sur point Paschal qui le traduisit en cette langue, ce sur Lancelot de Carle, Evêque de Riez. On le traduisit aussi la même année en Italien & en Espagnol.

PIERRE PELETIER, Avocat en la Cour de Parlement, & Lieutenant du Bailly du Palais à Paris, &c. Il a écrit une nouvelle table de l'ordre tenu en la pratique Judiciaire en toutes actions tant civiles que criminelles, &c. imprimée à Paris par Gilles Corrozet, l'an 1565.

PIERRE PERRUCELLY<sup>1</sup>, Ministre à Genève, appellé vulgairement *Perocely*. Il a écrit plusieurs Œuvres Latins & François, desquels je n'ai pas connoissance. Il vivoit sous le règne de Henry II.

La Croix du Maine se trompe sur le nom propre. Il y a eu sous François I,

en 1543, un Cordelier, Maître des Novices, nommé, non pas Pierre, mais François Perrucel, depuis Ministre, sous Henri II, & sous Charles IX. Il y a une Epître parmi celles de Calvin, écrite Perucelio, de Genève, le 27 Août 1554, & une, signée Franciscus Perrucellus, à Calvin, de Francfort, le 29 Juin 1557. Le changement de Perrucel, ou Perrucellus en Perrucelli, est une chose vulgaire dans les noms des hommes de lettres, comme nous l'avons déjà observé plus d'une sois. (M. DE LA MONNOYE).

PIERRE PICHARD, Licentié ès Loix, natif de Silhé le Guillaume, au pays & Comté du Maine. Il a traduit de Latin en vers François un petit Livre écrit en vers Latins, intitulé De lubrico temporis curriculo, autrement appellé La Mer du temps qui court, &c. imprimé au Mans l'an 1556, chez Gaingnot. Il florissoit en la ville de Fresnay au Maine, l'an 1555.

PIERRE DE PINCÉ, Sieur du Bois de Pincé en Anjou, cousin germain de René de Pincé, Conseiller en Parlement, (duquel nous ferons mention ci-après 1). Il a composé plusieurs fort doctes Poëmes en Latin & en François, lesquels ne sont encore imprimés. Il florit à Paris cette année 1584.

<sup>1</sup> Ménage, dans ses Remarques sur la vie de P. Ayrault, dit que ce Pierre de Pinçé sut Mastre des Comptes à Paris, & Mastre-d'Hôtel du Roi, (M. DE LA MONNOYE).

PIERRE PINÇONNEAU, Sieur DE LA BROCHARDIERE, natif de la ville de Laval à quinze lieues du Mans, fils aîné de M. Pinçonneau, Lieutenant de ladite ville de Laval au Maine, &c. Il a écrit plusieurs Poësies Françoises, non encore mises en lumière, & entre-autres soixante-quatre Sonnets & plusieurs Odes, Elégies, Stances, Chansons, & autres genres de Poësie Françoise, lesquels se voyent écrits à la main au cabinet de Madame de Polligny près Laval, surnommée de Beaumanoir, sœur de M. de Lavardin au Maine, &c. à laquelle Dame il les a dédiés, en l'an 1579. Il florit en son pays de Laval cette année 1584.

PIERRE PINEAU, dit des Aigues, Ministre de la religion réformée. Il a écrit quelques Œuvres ausquelles Matthieu de Launoy a fait réponse.

LA CR. DU M. Tom. II.

6.73.

PIERRE PITHOU', Sieur DE SAVOYE, Avocat au Parlement de Paris, frère aîné de François Pithou, Avocat audit lieu & encore de Nicolas Pithou sieur de Champ-Gobert, &c. tous trois natifs de la ville de Troye en Champagne, & issus d'une très-honorable & bien ancienne famille, & encore (qui est plus à louer) de parens doctes & sçavants, & tellement éloquents que quelques Poëtes modernes ont laissé par écrit que ce nom de Pithou leur avoit été donné à cause de leur éloquence : voulant faire allusion sur la Déesse Pitho : ce qu'a bien remarqué Nicolas de Bourbon de Vandeuvres au pays de Langres, appellé en Latin Nicolaus Borbonius Vandoperanus Lingonensis, &c. au huitième Livre de ses Poësies. Voici ce que j'ai peu voir de ses écrits François mis en lumière. Le premier Livre de Mémoires des Comtes Héréditaires de Champagne & Brie, imprimés chez Robert Estienne & Mammert Patisson à diverses fois. La première impression fut en l'an 1572; le Catalogue des Evêques de Troyes en Champagne, imprimé; le Catalogue des Comtes de Champagne & de Brie, imprimé. Je n'ai point souvenance d'avoir vu autres Ecrits de lui en notre Langue. Il florit cette année 1584 \*.

- Il mourut le 1 Novembre 1596, âgé de cinquante-sept ans. Quatre habiles hommes ont écrit sa vie, Antoine Loisel, en François, les trois autres, Jean-Papyre le Masson, Josias Mercier & Jean Boivin, en Latin. (M. DE LA MONNOYE).
- \* M. Grosley, Avocat, Associé, Correspondant de l'Académie des Inscriptions, a donné, tout nouvellement, une vie très-intéressante de Pierre Pithou, l'un des plus habiles Jurisconsultes de son siècle, & d'une prodigieuse érudition. Il naquit à Troies le 1 Novembre 1539. Il étudia sous Turnèbe & Cujas, sont attaché pendant quelque temps à la doctrine de Calvin, ce qui pensa lui coûter la vie au massacre de la S. Barthelemy. Il abjura ses erreurs, & rentra dans le sein de l'Eglise, en 1582. Henri III le sit Procureur-Général de la Chambre de Justice de Guyenne. Il s'employa utilement à ramener Paris à l'obéissance de Henri IV, & mourut à Nogentsur-Seine. Ses Ouvrages sont très-connus. On en trouve le Catalogue dans les Mémoires de Niceron, Tom. V.

Il est appelé le Varron de la France dans le Journal de Henri IV, Tom. II, pag. 319. — Ex iis qua utrâque oratione scripsit, videtur pressior & nervosior

videri voluisse, & doctior, quam comptior & facundior. Vavassor. de Epigram. pag. 208. (M. FALCONET).

PIERRE DE LA PLACE, dit Plateanus, ou bien à Platea, natif d'Angoulesme, premier Président en la Cour des Aydes à Paris. Il avoit été premièrement Avocat du Roi sous le règne de François I, &c. Il étoit homme fort docte en Droit (comme il a montré par ses écrits Latins, imprimés il y a long-temps, & · desquels nous ferons mention autre part) & encore outre cela, il étoit fort éloquent, & sur tout grand Historien, & très-consommé ès Lettres sacrées & prophanes. Il a écrit un bien docte & très-excellent Traité, de la vocation & manière de vivre, à laquelle chacun est appelé, imprimé à Paris chez Federic Morel, l'an 1561, in-4°. & contient 21 feuilles. Ce Livre a été depuis imprimé à Paris chez Robert le Mangnier, l'ayant intitulé autrement qu'auparavant il n'étoit : car le titre dernier est ainsi qu'il s'ensuit, Discours politiques sur la voie d'entrer deuement aux Etats, & la manière de constamment s'y maintenir & gouverner, le tout réduit par Chapitres (ce qui n'avoit pas été fait à la première Edition). Aucuns ont opinion que ledit sieur de la Place soit Auteur d'un Livre intitulé de l'Etat de la Religion de France, imprimé l'an 1557; mais je n'en assure rien, d'autant que son nom n'est point au Livre susdit. Il sut tué a Paris au mois d'Août, l'an 1572, durant les féditions qui se firent sous le règne de Charles IX, Roi de France.

PIERRE POISSON, Angevin, Sieur DE LA BODINIERE, autrefois Conseiller du Roi au Siège Présidial d'Angers, &c. Il a traduit de Latin en François le Livre de Pierre de la Ramée, dit Ramus, intitulé De Militia Casaris, &c. imprimé à Paris chez Robert le Mangnier, l'an 1583. Gabriel Siméon, Florentin, a mis en lumière un sien Œuvre, intitulé Casar renouvelé, qui est un sujet pareil au susdit Livre. Il a traduit de Latin en François un Traité des anciens & nouveaux Magistrats, & dignités du peuple Romain, imprimé à Paris chez Timothée Jouan, l'an 1585. Il a mis en lumière quelques Abrégés sur

les Coustumes d'Anjou, imprimés à Angers, chez René Piquenot. Ce sont comme tables ou repertoires des matières desdites Coustumes. Il a écrit premièrement en Latin, & depuis traduit en François une Chronologie, contenant trois volumes; elle n'est encore imprimée. Il florit à Paris cette année 1584, âgé de soixante ans, ou environ.

F. PIERRE PONCET. Il a écrit deux Traités, contenant le fondement de l'Eucharistie en la Messe, imprimés à Paris, l'an 1566. Nous avons fait mention d'un autre nommé Poncet, appelé Maurice. Voy. ci-devant à la lettre M.

PIERRE PORRET, Dauphinois, très-excellent Apothicaire, &c. homme bien expert pour les distillations, très-ingénieux, & grand Simpliste, ou Herboriste. Je n'ai point cognoissance de ses écrits. Voy. de lui la Présace de Jaques Besson, Dauphinois, en son Traité de la manière de tirer des Huiles, &c. lequel le loue grandement, comme aussi fait Jaques Gohorry, Parisien, en son Traité de la racine Mechiocam.

PIERRE DE LA PRIMAUDAYE, Sieur dudit lieu, & de la Barrée en Anjou, Gentilhomme de la Chambre de Monsieur, frère du Roi, &c. frère de Jaques de la Primaudaye, Gentilhomme Angevin. Il a écrit un fort beau & bien curieux Ouvrage, qu'il a intitulé l'Académie Françoise, imprimée à Paris chez Guillaume Chaudiere, l'an 1577, & encore depuis, par plusieurs autres fois, tant ce Livre a été bien reçu, soit pour le titre du Livre, & pour le contenu en icelui, recueilli fort laborieusement. Le second volume de l'Académie Françoise dudit sieur de la Barrée a été imprimé en ladite Ville de Paris, chez ledit Chaudiere. Il florit cette année 1584. Sa devise & son anagramme tout ensemble sont tels heureusement rencontrés, Par prière Dieu m'ayde.

PIERRE PRIMET, Parisien, Docteur en la Faculté de Théologie à Paris, Chanoine Théologal de l'Eglise du Mans.

309

Il n'a encore fait imprimer ses Sermons ou Prédications, faites par lui, tant à Paris, qu'au Mans, à Angers & autres villes de France, esquelles il a tellement sait paroître son sçavoir & son éloquence, que ceux qui ont eu ce bien que d'être ses Auditeurs, porteront ce témoignage avec moi, qu'il s'en trouve peu, ou point du tout, qui le passent ès choses susdites. Il florit au

point du tout, qui le passent ès choses susdites. Il florit au Mans cette année 1584. Je ferai mention de ses Ecrits Latins autre-part, & si j'eusse eu cognoissance de ce qu'il a écrit en notre langue sur plusieurs sujets de sa profession, je les eusse très-volontiers ici employés, encore qu'ils ne soient en lumière, mais j'ai opinion qu'il les sera imprimer pour le bien & soulagement du public.

PIERRE RAGOT, natif de Laval au Maine, de l'Ordre des Frères Prescheurs, Docteur en Théologie à Paris, &c. Il n'a encore mis ses Œuvres sur la presse, tant sur la Théologie (en laquelle il est fort bien versé) que sur autres sujets propres à sa prosession. Il florit à Paris cette année 1584 \*.

# Il mourut l'an 1605, sans avoir laissé aucun Ouvrage imprimé.

PIERRE RAIMOND, dit LE PREUX\*, ou VAILLANT, natif de Tolose, ancien Poëte Lyriq. Il a écrit & composé plusieurs Poëmes en langue Provençale, non encore imprimés; Traité contre l'erreur des Arriens; il a écrit un Traité contre la tyrannie des Princes, & même de ce que les Rois de France & les Empereurs se sont laissés assubjectir à leurs Curés. Jean de Nostre-Dame en fait mention en son recueil des Poëtes Provençaux. Ledit Raimond florissoit en l'an de salut 1226, sous Federic II, Empereur. Ses Œuvres ne sont en lumière \*\*.

\*On l'appeloit Lou Prou. Il se distingua dans l'expédition de l'Empereur Frédéric II, en Syrie, & le tumulte des armes ne l'empêcha pas de composer plusieurs pièces de vers, qu'il adressoit à Josserande de Puech, d'une maison noble & ancienne de Toulouse. A son retour, il choisit pour objet de ses vers, une Dame de la maison de Cadolet. Il sut un des meilleurs Poëtes de son temps, & Pétrarque l'a imité dans beaucoup d'endroits. On croit

qu'il mourut en 1225, dans la guerre des Comtes de Provence contre les Albigeois.

\*\* Voy. Jean de Notre-Dame, Chap. 18.

PIERRE DE LA RAMÉE 1, dit RAMUS, natif du pays de Vermandois en Picardie, Professeur du Roi en Eloquence & Philosophie à Paris, homme estimé le plus grand Orateur de son temps, & reconnu pour tel, même par ceux qui ont écrit contre lui: mais ce qui le fit tant hair de tous les autres Lecleurs du Roy, & de toute l'Université (par manière de dire) ce fut qu'il fit des animadversions ou repréhensions sur Aristote, lequel étoit tenu comme pour un Dieu des Ecoliers de son temps, & contre lequel écrire ou se bander, c'étoit offenser par trop: comme si Aristote n'étoit pas homme, & par conséquent sujet à faillir: mais en ce temps-là il y avoit trop de personnes bandées contre ledit Ramus, tant pour les choses susdites que pour voir que son renom croissoit de telle sorte, que ceux qui pensoient être les premiers de l'Université, lors qu'il fut reçu Lecteur du Roy, ne se trouvoient que des plus petits à comparaison de lui, non seulement pour l'éloquence, mais pour plusieurs autres disciplines & langues diverses, desquelles il avoit bonne cognoissance. Je prie ceux qui liront ceci, de ne penser que je l'aye dit, pour avoir été de ses auditeurs, ou instruit en sa doctrine, mais pour avoir connu (par la vie qu'il a demenée sur la fin de ses derniers jours) qu'il n'avoit point l'ame autre que d'un homme de bien & vivant en la crainte de Dieu: & quand j'eusse eu l'âge compétent pour ouïr ses leçons, je ne les eusse pas dédaignées. Voici donc ce qu'il a écrit en notre langue: La Grammaire Françoise, imprimée chez André Wechel à Paris, l'an 1562, suivant son orthographe & façon d'écrire qui lui a semblé la meilleure. Ladite Grammaire a été depuis imprimée chez ledit Wechel, en deux colonnes, de dissérente orthographe ou écriture, savoir de l'ancienne & usitée des François, & de celle de son invention, d'autant que les aprentifs nouvellement façonnés à cela, se trouvoient trop empêchés à la

lecture d'icelle. La harangue touchant ce qu'ont fait les députés de l'Université de Paris, envers le Roy, écrite premièrement en Latin, par ledit Ramus, & traduite en François par lui-même, imprimée à Paris, l'an 1557. Son Livre des Mœurs & Coutumes a été traduit en François: mais ç'a été par Michel de Castelnau, ensemble son Livre de la façon de batailler de Cesar, traduit par Pierre Poisson Angevin (comme nous avons dit ci-dessus). Remontrance faite au Conseil privé, en la Chambre du Roy, au Louvre, le 18 jour de Janvier l'an 1567, touchant la Profession Royale ès Mathématiques, &c. imprimée à Paris, audit an, chez André Wechel. Préface sur le poëme des Mathématiques, imprimée avec les patentes du Roy, touchant l'institution de ses Lecteurs en l'Université de Paris. Advertissement sur la reformation de l'Université de Paris, imprimé l'an 1562, à Paris chez André Wechel, tant en Latin qu'en François. Il fut tué à Paris, l'an 1572, durant les séditions émues à la S. Barthelemy, sous le règne du Roi Charles IX \*.

PIERRE, plus connu sous le nom de RAMUS que sous celui de LA RAMÉE. Trois Auteurs ont écrit sa vie, Jean-Thomas Freigius, in-4°. Bâle, 1575; Théophile Banosius, in-8°. Francsort, 1577, au - devant du Livre posthume de Ramus, De veritate Religionis Christiana; & Nicolas de Nancel, Nicolaus Lancelius, in-8°. Paris, 1599. Il est bon de lire & de conférer ces trois vies, les deux premières écrites par des Protestans, la troisième par un Catholique. On y pourra joindre l'Article de RAMUS dans Bayle, & l'Extemporalis Desensio du P. Cossart, Jésuite, imprimée dans le volume Latin de ses Oraisons & de ses Poesies, in-12. Paris, 1675. (M. DE LA MONNOYE).

\* Pierre Ramus, né de parens très-pauvres, dans un Village du Vermandois, se sentit, dès l'âge de huit ans, un goût décidé pour l'étude. Il vint à Paris chercher les moyens de le satisfaire; mais ne pouvant y subsister, il retourna à son Village, d'où il revint encore à Paris, & entra, en qualité de Domestique, au Collège de Navarre, servant le jour ses Maîtres, & passant une partie de la nuit à étudier. Enfin il parvint à se faire recevoir Maître-ès-Arts, & dès-lors il commença à faire voir qu'il devoit exciter une révolution dans les sciences. — Son premier acte public sut de soutenir que tout ce qui étoit dans Aristote étoit saux. Cette assertion hardie, contre l'Oracle de toutes les Ecoles, étonna l'Europe; Ramus sut traité de Vissonnaire, il trouva par-tout des oppositions. Les Etrangers regardèrent cette entreprise mouvelle comme l'audace la plus condamnable. Alessanto Tassoni, dans ses

10

Pensieri diversi, Liv. X, Chap. 3. Piu audace, dit-il, su la prova di Pietro Ramo, Autore per altro poco degno desser nominato. Questi dovendo secondo l'uso di Parigi sostener conclusioni prima che sosse creato Maestro, per Bizarria d'ingegno propose questa sola à qualunque volesse argumentare, dando libero campo à tutti. – Quecumque ab Aristotele dicla sunt, salsa & commentitia esse. — Laquale havendo eccitati contra di lui tutti gl'ingegni.... Egli nondimeno con tanta prontessa & Sottigliezza di risposte la difese, che se rimaner confusa e stupita la citta di Parigi. — Effectivement les Partisans d'Aristote, ses adversaires, eurent recours à l'autorité. Ramus fut condamné par un Jugement solennel, en 1543; ses Livres & sa Doctrine furent en même temps condamnés & défendus. Il continua cependant d'enseigner au Collège de Presses, dont il étoit Principal. Henri II, à la sollicitation des Guises, le protégea, & lui donna une Chaire de Professeur Royal, en 1551; mais ses ennemis, sous prétexte de son attachement au Calvinisme, ne cessèrent de le persécuter pour le fait de la Religion. Il fut obligé souvent de se cacher & de fuir, pour se soustraire à leurs poursuites. Sa Bibliothèque, pendant ses absences, sut pillée. Il fit quelques voyages en Suisse & en Allemagne, où il jeta les fondemens de sa nouvelle Philosophie, qui y fit de grands progrès; il se seroit même établi à Genève, si Calvin & Bèze eussent voulu permettre qu'on lui donnât une Chaire de Philosophie; mais ils craignoient la supériorité de ses lumières. Il revint en France en 1571, &, l'année d'après, ses ennemis n'échappèrent pas l'occasion du massacre de la S. Barthelemi pour s'en défaite. Charpentier, son Compétiteur, chargea des assassants de le tuer: ils le trouvèrent caché dans une cave : Ramus essaya de les gagner, en leur donnant tout ce qu'il avoit d'argent; mais ces infâmes assassants, après l'avoir accepté, le jetèrent par les fenêtres, dans la Cour du Collège, où son cadavre encore palpitant sut cruellement mis en pièces par un tas d'Ecoliers. — Ramus avoit d'excellentes qualités morales, il étoit aussi désintéressé, que sobre & chaste; ses mœurs furent à l'abri de la critique même de ses ennemis ; c'étoit un homme presque universel, le plus grand Philosophe qu'air eu l'Université de Paris; mais son attachement invincible à ses opinions, fut la cause de tous ses malheurs. Les Universités de Suisse & d'Allemagne adoptèrent les premieres, sa méthode d'Analyse, se conformèrent à sa Logique, mais ne disputèrent point contre les sentimens qui leur étoient opposés. Voyez les Mémoires de Niceron, Tom. XIII & XX, pour le Caralogue des Ouvrages de Ramus. — Nous remarquerons à ce sujet qu'il y eut à l'Université de Paris (1348) dans le quatorzième siècle, un Docteur, nommé Jean d'Outricourt, ou d'Outrecourt (de Ultricurià) dont les deux Bibliothécaires ne parlent point, & des Ouvrages duquel on tira soixante Propositions, qui furent condamnées comme Hérétiques, & dans lesquelles on trouve les principes de la meilleure Métaphysique, & de la Physique la plus exacte. Nous en allons rapporter quelques-unes : la dixième : Quod de substantià materiali alia ab anima nostra, non habemus certitudinem evidentia. — Le P. Mallebranche ne s'est pas mieux exprimé à ce sujet. — Trente-septième :

0

Quod in rebus naturalibus non est, nisì motus localis disgregationis, & Congregationis atomalium, quod dicitur generatio & corruptio. — Trente-huitième: Quod lumen, nihil est aliud, quàm quadam corpora qua nata sint sequi motum Solis vel alterius corporis luminosi, per motum localem qui sit in terpore, sicut sonus, sed subitò. — Trente-neuvième: Totum & partes esse aternas, nec transire de non esse ad esse, nec è converso, & universum esse perfectissimum secundàm se suas omnes partes. La Religion su certainement moins intéressée à la condamnation de ces Propositions, que l'on pourroit appeler des vérités, que l'Aristotelisme qui dominoit alors, & que l'on cherche aujourd'hui à faire revivre. Voy. le Tom. IV de l'Hist. de l'Univ. de Paris, pag. 308 & suiv.

PIERRE RAMPION, natif du Dorat en Limosin, à dix lieues de Limoges ou environ. Il a écrit une brefve Exhortation Chrétienne sur les Sacremens & cérémonies de l'Eglise, imprimée à Paris.

PIERRE DE RAOUL, Sieur DE Bourgues, natif de Tolose, homme docte ès Mathématiques, & sur tout très-sçavant pour dresser les nativités & horoscopes. Il a traduit de Latin en François l'Idée du Théâtre de Jules Camille Italien, non encore imprimée. Il florit à Paris cette année 1584. J'ai un desir extrême, que ce Livre qu'il intitule l'Idée de Jules Camille, soit imprimé en brief, asin qu'il soit vu de tous, & principalement de ceux qui ont opinion que mes desseins & projets soient des entreprises semblables à celles dudit Camille. Car ensin l'on ne trouvera en iceux qu'une certaine cabale, ou science cachée pour la mémoire locale: & quant à mes Œuvres l'on en peut voir les essets par les Livres que j'en ai écrits, desquels le nombre seroit trop grand pour le réciter en ce lieu, & me réserve à discourir de ceci autre part, & plus à loisir.

PIERRE REBUFFY, dit Rebuffus, J. C. très-renommé Lecteur en Droit Canon à Paris, & auparavant à Montpellier (duquel lieu il étoit natif, selon qu'aucuns pensent 1). Il a recueilli les Ordonnances, Edits & Arrêts des Cours Souveraines & Parlements de France, lesquelles il a réduites par titres & rubriques, imprimées à Paris in-fol. Il a écrit des

LA CR. DU M. Tome II.

Ecoliers & plusieurs autres Livres. Il florissoit sous Henry II, l'an 1550.

- <sup>2</sup> PIERRE REBUFFE, & non REBUFFY, naquit à la fin du quinzième sécle à Baillargues, à deux lieues de Montpellier. Il enseigna, en 1518, à Tou-louse, ensuite à Cahors, à Poitiers, à Bourges, & ensin à Paris, où il mourut le 2 Novembre 1557. Il s'étoit fait Prêtre en 1547. Sa réputation étoit répandue par toute l'Europe; le Pape Paul III lui offrit une place d'Auditeur de Rote, qu'il resusa. Nos Rois ne purent le déterminer à accepter aucunes charges de Conseiller dans divers Parlemens, qui lui surent successivement offertes, de même que celle de Président du Grand-Conseil; il les resusa toutes, aimant mieux son état de Prosesseur. Ses Ouvrages sont imprimés en 4 vol. in-fol. (M. FALCONET).
- F. PIERRE REGIS <sup>1</sup>. Il a écrit un Discours familier touchant le Saint Sacrement, imprimé à Paris l'an 1566.
- <sup>2</sup> Il étoir de Monjoi, Bourg & Château de Languedoc, dans le Diocèse de Toulouse, & c'est ce Jacobin, dont les Bibliothécaires de l'Ordre, pag. 755 du Tom. Il de leur Bibliothèque, témoignent n'avoir pu apprendre que le nom. (M. DE LA MONNOYE).
- PIERRE RICHIER, surnommé DE L'ISLE, Ministre à la Rochelle, lequel voyagea ès terres-neuves l'an 1557. Je n'ai point veu de ses écrits, encore qu'il en aye composé. Le sieur de la Popeliniere fait mention de lui en son troisième Livre des Trois Mondes.
- On trouve une de ses Lettres parmi celles de Calvin. Elle est la 237°, datée du 31 Mars 1557, ex Galliá Antarcticá, d'où il rend compte à Calvin de la nouvelle Eglise naissante en ce pays-là, sous la conduite de Villegaiguon. Il n'y set pas long séjour, parce que le succès n'ayant pas répondu à son attente, il en partit le 4 Janvier 1558, & arriva en France sur la sin du mois de Mai suivant. (M. DE LA MONNOYE).

PIERRE DE RIEZ, ancien Poëte François, vivant en l'an de falut 1280. Il a fait la continuation du Roman de Judas Machabée, commencé par Gaultier de Belle-Perche, comme récite Claude Fauchet en son Livre des Poëtes \*.

\* Fauchet, Chap. 123, l'appelle Pieros du Riez.

PIERRE RIVRIN, ou RIVRAIN, Vandomois, homme docte en Grec & en Latin. Il a traduit de Grec en rithme Fran-

coise, une Exhortation à prier Dieu, écrite en Grec par S. Jean Chrysostome, avec la louange de parfaite Oraison, & autres petits Œuvres spirituels, traduits par le susdit Auteur, le tout imprimé à Paris chez Estienne Grouleau, l'an 1547. Il florissoit du temps de François I.

PIERRE ROBERT, dit OLIVETANUS, homme fort docte ès Langues Hebraïque, Grecque & Latine<sup>2</sup>. Il a traduit la Bible en François\*, imprimée à Neuf-Chastel l'an 1535.

- 'Il est nommé en Latin OLIVETANUS, ce qui l'a fait appeler en François OLIVETAN, quoique son vrai nom de famille sût OLIVETEAU, & par conséquent Pierre-Robert ses noms de baptême. Sa vetsion, tant de l'Ancien Testament d'après l'Hébreu, que du Nouveau d'après le Grec, achevée dans le cours d'un an, sut imprimée in-sol. à Neuschatel, par Pierre de Wingle, dit Pirot Picard, 1535, sur la copie qu'en avoit écrite de sa main Joannes Eutichus Deperius, c'est-à-dire, Bonaventure des Periers, dont, audevant du volume, on lit autant de vers acrostiches Latins, qu'il y a de lettres dans Robertus Olivetanus. (M. DE LA MONNOYE).
- <sup>2</sup> L'année 1535, est la première de la Prétendue Réforme des Calvinistes. Olivetan étoit parent de Calvin, qui a mis une Lettre Latine au Frontispice de cette Bible de Neuschatel, Livre rare & recherché, quoique la Traduction soit peu exacte. Ce Traducteur mourut à Rome, en 1538, empoifonné, à ce que l'on dit. (M. FALCONET).
- \* Sa Traduction de la Bible n'est autre chose que la Version de le Fevre d'Estaples, qu'Olivetan retoucha à sa manière. Le premier volume, contenant le Nouveau Testament, parut, en 1534, in-fol. & la Bible entière, en 1535. (Voy. le Dictionn. de Prosp. Marchand, Article LE FEVRE, pag. 257, notes). Ainsi Oliveran ne devoit pas se vanter d'avoir traduit sur les textes Originaux. On ne laissa pas de le croire sur sa parole, comme le rapporte Théodore de Bèze, qui dit de plus, qu'Olivetan fut aidé par Calvin dans ce travail. Il nous apprend aussi que cette Edition de la Bible sut faite aux dépens des Vaudois: Valdenses primam illam Gallicam ex Hebraicis interpretationem, Autore quidem Petro Roberto... Adjutore verò J. Calvino, absolutam suis sumptibus Neocomi, anno Domini 1535 excudendam curarunt. (Bèze, Icones, fol. 200, v.) L'Edition, dont je parle, est très-rare. En voici le titte entier: La Bible, qui est toute la Sainte Ecriture, en laquelle sont contenus le Vieil Testament & le Nouveau, translatés en François, le Vieil de l'Hébreu, le Nouveau du Grec, avec deux amples Tables, &c. A la fin on lit : Achevé d'imprimer en la Ville & Comté de Neufchatel, par Pierre de Wingle & Pirot Picard, l'an 1535, le 4º jour de Juin. Elle fut vendue chez

M. Colbert 305 liv. chez M. Dufay seulement 79 liv. & chez M. le Comte de Hoym 150 liv. Ces variations prouvent combien la fantaisie influe sur le prix qu'on met aux Livres, qui n'ont de mérite que leur rareté. Il est certain que l'impression de cette Bible est fort mauvaise, le langage fort grossier, & qu'Olivetan étoit trop peu versé dans les langues savantes, sur-tout dans l'Hébreu, pour que son Ouvrage pût être de quelque valeur réelle.

PIERRE DE LA ROCHE, Saintongeois. Il a écrit en vers alexandrins la congratulation sur le mariage du Roi de France très-Chrétien Charles IX, & Madame Elisabeth d'Austriche, son épouse, imprimée à Paris l'an 1570 chez Denys du Pré.

PIERRE ROGER, ou ROGIER, Ecuyer, natif de Poictou, fieur de Migné, Conseiller du Roi & Magistrat à Poictiers. Il est Auteur de la vraie & entiere Description du pays de Poictou, du Rochelois, & Isles Marennes, avec une partie du pays de Xaintonge, imprimée à Paris par François Desprez, en la rue de Montorgueil à l'enseigne du bon Pasteur. Il promet sur la fin de son Epître (imprimée avec ladite Description de Poictou) de nous faire voir en brief un Discours touchant la noble & royalle maison de Lusignan en Poictou, laquelle a conquis & posséédé longuement les Royaumes d'Armenie, Cypre, Hierusalem, & fait plusieurs autres faits héroiques. Il florit cette année 1584.

PIERRE ROGIER, ou ROGER, Poëte Provençal en l'an 1300 ou environ, Chanoine de Clermont en Auvergne, & selon d'autres d'Arles en Provence, ou bien encore de Nismes en Languedoc, excellent Poëte Comique, &c. Il a écrit en Langue Provençale un Traité contre la Dame sans Mercy. Il fut tué l'an 1330, ou environ \*.

\* Voy. Jean de NotreDame, Chap. 60.

PIERRE DE RONSARD, Gentilhomme Vandomois, fils de Messire Loys de Ronsard sieur de la Possonniere, près Montoire au Maine, en laquelle terre ledit Pierre de Ronsard naquit: elle est située au bas Vandomois, qui est du spirituel du Maine, & du temporel de Chartres, & par conséquent il est Mançois, ou

né au Pays & Comté du Maine : ce que je dis expressément, de peur qu'il n'en advienne dispute entre les Nations qui se le voudront attribuer & vendiquer, comme leur nourrisson, sans certitude de sa vraie patrie, & lieu de son origine & naissance, pour laquelle chose l'on a vu sept bien sameuses Villes disputer d'Homere & débattre son pays : tant il y avoit d'honneur à qui pourroit se vanter de l'avoir engendré. Ce Seigneur de Ronsard s'adonna assez tard pour apprendre la Langue Grecque, mais ayant l'esprit bon, & le desir d'apprendre extrêmement grand, ensemble étant instruit par un si bon Maître & sçavant précepteur qu'est M. d'Aurat Poëte du Roi (homme tant renommé qu'il n'est ici besoin de le recommander davantage) il devint tellement sçavant en peu de temps, que tout son siècle est entré en admiration de son sçavoir, & pour sa docte façon d'écrire en vers, agréable même à ceux qui en seroient jaloux, pour une même profession. Aussi veux-je ici rapporter, ce que aucuns de ses amis ont trouvé de fatal en son nom retourné qui est tel, De don rare prisé, &c. Autres y ont trouvé plusieurs autres Anagrammes, mais il n'y en a point de si propre que cettuy-cy'. Toutes les Œuvres dudit Sieur de Ronsard, ensemble sa Franciade, & ses amours commentés par Marc Antoine de Muret & Remy Belleau, ont été imprimées à Paris par diverses fois, chez Maurice de la Porte & Gabriël Buon, mais elles ont été imprimées en grande marge (que l'on appelle en feuille, ou bien in-fol. pour parler selon les Imprimeurs & Libraires) cette année 1584. fort correctes & de beaux caractères, chez ledit Buon, revues, recorrigées & augmentées par l'Auteur en cette dernière Edition. Il florit cette année 1584, âgé d'environ soixante ans.

La Pocsie Françoise n'ayant eu aucune élévation avant Ronsard, on sut surpris, lorsque ses premiers vers parurent, d'y trouver un sublime auquel on n'étoit point accoutumé. Mellin de S. Gelais, qui se voyoit par-là entièrement effacé, prit le parti de faire passer pour pédanterie, à la Cour de Henri II, l'érudition de son rival. Il le tourna là-dessus en ridicule autant qu'il put, ce que Ronsard, à la fin de son Hymne sur la mort de Marguerite, Saur

de François I, donne à entendre, lorsqu'invoquant le Génie de cette Reine, il lui adresse ces paroles:

Ecarte loin de mon chef
Tout malheur, & tout méchef,
Préserve-moi d'infamie,
De toute langue ennemie,
Et de tout acte malin,
Et fais que devant mon Prince,
Désormais plus ne me pince,
La tenaille de Melin.

On croit que celui-ci, piqué, lui avoit donné une atteinte dans ses Stances, contre un Mal-disant; à quoi je ne vois nulle apparence, parce que s'il avoit voulu désigner Ronsard dans cette pièce, il ne l'y auroit pas sait originaire d'Ecosse, ni du pays des Basques, puisque constamment Ronsard tiroit son origine de Hongrie, par son père, Louis de Ronsard, & du Vendomois, par sa mère, Jeanne de Chaudrier, car c'est Chaudrier qu'il saut lire, & non Chandrier, comme Bayle & d'autres ont lu, trompés par de mauvaises Editions. Ce qu'il y a de sûr, c'est que les deux Poëtes se réconcilièrent S. Gelais ayant tâché de se disculper, Ronsard, dont il rechercha l'amitié, oublia généreusement le passé. Il sit même, à cette occasion, l'Ode:

Toujours ne tempète, enragée Contre ses bords la mer Egée.

& retoucha, en ces termes, l'endroit, ci-dessus allégué, de son Hymne:

Préserve-moi d'infamie,
De toute langue ennemie,
Teinte en venin odieux,
Et fais que devant mon Prince,
Désormais plus ne me pince,
Le caquet des envieux.

De son côté, S. Gelais marqua solennellement sa réconciliation par le Sonnet imprimé l'an 1553, dans la seconde Edition que Ronsard donna de ses Amours de Cassandre:

D'un seul malheur se peut lamenter celle En qui tout l'heur des Astres est compris, C'est, ô Ronsard, que tu ne sus épris, Premier que moi de sa vive étincelle.

Je sais que, pag. 228 du S. Gelais de Paris, 1719, ce Sonnet est adressé à Clément Marot; mais c'est une méprise, il faut très-assurément, au lieu de Sonnet à Clément Marot, mort il y avoir neuf ans, mettre, Sonnet à

Pierre de Ronsard, &, au troisième vers, lire: C'est, ô Ronsard, au lieu de C'est, ô Clément: sur quoi l'on peut voir Colletet, pag. 42 de son Discours du Sonnet, n°. 9. Je suis bien-aise de toucher ici ces particularités, qui ne se trouvent nulle part aussi exactement rapportées. Ronsard mourut le 27 Décembre 1585. Voy. CLAUDE BINET, dans la vie qu'il en a écrite, & BAYLE, dans son Dictionnaire, au mot RONSARD\*. (M. DE LA MONNOYE).

\* Peu de Poëtes ont joui pendant leur vie d'une réputation aussi brillante que Ronfard. On vit renaître pour lui les applaudissemens de l'ancienne Grèce. Les Magistrats de Toulouse rendirent un Décret, par lequel ils le nommèrent, par excellence, Le Poëte François. Au lieu d'une Fleur, ils lui firent présent d'une Minerve d'argent massif, pour avoir remporté les prix des Jeux Floraux. Il fit présent de cette statue au Roi Henri II, qui la reçut avec grand plaisir. Il eut constamment les bonnes graces, &, en quelque sorte, la familiarité des Rois sous lesquels il vécut; Charles IX se plaisoit à lui écrire en vers. Cette faveur ne fut pas stérile; il portoit l'habit Ecclésiastique, & il eut les Prieurés de Croix-Val, de S. Cosme-les-Tours, & l'Abbaye de Bellozane; il eut même la Cure d'Evailles. On ne peut pas conclure de ce qu'en dit M. de Thou, " qu'il y exerça les fonctions Curiales,"; il dit seulement " qu'il n'étoit pas de ces Ecclésiastiques, qui regardent le » Sacerdoce & ses fonctions Pastorales, comme un engagement à une vie sé-» rieuse, ou comme un frein à la liberté, &, quelquesois, à la licence que les » Poëtes se donnent ». Il rapporte à l'an 1562 un fait d'armes singulier, de ce Poëte, jadis Militaire, & alors Prieur, & même Curé: les Protestans pilloient les Eglises des environs, & en vouloient sur-tout aux Bénéficiers; Ronfard rassembla quantité de Gentilshommes du voisinage, & d'autres gens en état de porter les armes, en forma une Compagnie, à la tête de laquelle il se mit, pour réprimer les entreprises des Huguenots; il étoit alors dans sa Cure d'Evailles, que M. Falconet, dans ses Recueils, dit être Evaux, sur les Confins d'Auvergne, Capitale du pays de Combrailles, Diocèse de Limoges. Sans doute que cette résolution avoit mis Bèze de mauvaise humeur contre lui, il le traite mal dans son Hist. Ecclés. Tom. II, pag. 538: il dit "qu'il étoit doué de grandes graces en la Poësie Françoise, ayant loué » sa langue, pour non-seusement souiller sa veine de toutes ordures, mais » aussi médire de la religion ». Pâquier, dans ses Recherch. Tom. I, Liv. VII, Chap. 6, p. 706, le met au-dessus de tous les Poëtes modernes, & le compare à tout ce que l'Antiquité a eu de plus célèbre, sans en excepter Homère, Pindare, Virgile & Horace. Ces éloges sont outrés. Ce qu'en dit le Cardinal du Perron; est plus raisonnable, quoique fort à l'avantage de Ronsard. " Le » plus beau génie de Poëte qui ait jamais été, qui malheureusement est venu » dans un tems où la langue n'étoit pas faite. Le Grec & le Latin étoient » parfaits du temps d'Homère & de Virgile. Tous ses Hymnes sont beaux, » l'Eternité admirera ses saisons; sa lyre n'a pas réussi dans les Sonnets, n quoiqu'ils soient du lyrique, ni dans les perits sujets au-dessous de lui ».

Ce jugement mérite quelque considération. Despréaux ne l'a jugé que par ce qu'il avoit de ridicule, sans faire aucune attention à son génie. Il mourut à son Prieuré de S. Cosme de Tours, âgé de soixante-un ans. Pâquier, quatre ans avant sa mort, sit son Epitaphe, qu'il lui envoya:

Has tibi viventi, Magne ô Ronsarde, sacramus,
Quas nunc defunctis, solvimus inferias.

Haud aliter poteras donari hoc munere, ut in quem
Invida mors nullum vindicat imperium.

Il en fit depuis une autre, deux ans après la mort de Ronsard, se trouvant à S. Cosme-les-Tours, où l'on n'avoit pas érigé le moindre monument à la mémoire de cet illustre Poëte. Voy. Pâquier, Recherches de la France, Tom. I, Liv. VII, Chap. X, pag. 730, & la Bibl. Franç. de M. l'Abbé Goujet, Tom. XII, pag. 192 & suiv.

PIERRE DE RUERE, issu de la noble maison de Ruere en Piedmont, ancien Poëte Provençal, &c. Il a écrit plusieurs Poëmes en Langue Provençale, non encore imprimés. Il florissoit en l'an de salut 1308.

Jean de Notre-Dame, Chap. 56, &, après lui, du Verdier & La Croix du Maine, écrivent de Ruer, ou de Ruére; ils auroient mieux fait d'écrire Ruvere, à l'Italienne, ou en François Rouvere. Aujourd'hui le mot d'usage dans les deux langues, est Rovére. (M. de la Monnove).

PIERRE SALIAT. Il a traduit de Latin en François une déclamation, contenant la manière de bien instruire les enfans dès leur commencement, avec un petit traicté de la Civilité puérile, imprimé à Paris, chez Simon de Collines. Il a davantage traduit en François l'histoire d'Herodote, Auteur Grec, imprimée à Paris. Elegie nuptiale présentée à Madame Magdeleine, première fille de France. Il a traduit de Latin en François, l'Oraison que sit Crispe Salluste contre Ciceron, & l'Oraison dudit Ciceron responsive à celle de Saluste, avec deux autres Oraisons dudit Salluste à Jules Cesar, asin de redresser la République Romaine, le tout imprimé chez Simon de Collines, l'an 1537, auquel temps storissoit ledit Saliat.

Pierre du Ryer donna, en 1658, une nouvelle Traduction Françoise d'Hérodote, d'après la Latine de Laurent Valle, revue par Henri Etienne, Sylburge & Jungerman, au lieu que Saliat n'ayant traduit que sur la simple. Latin

Latin de Laurent Valle, en a retenu toutes les fautes, & y a de plus ajouté les siennes. (M. DE LA MONNOYE).

F. PIERRE SAICHEESPÉE, ou SECHE-ESPÉE, appelé en Latin Petrus Aridiensis, de l'ordre des Freres Prescheurs ou Jacobins, du Convent du Mans, Docteur en Théologie, à Paris, &c. Il étoit natif de la Paroisse de Walon près l'Epicelière-Guillard, à trois lieues du Mans. Aucuns l'ont appelé de ce nom Aridiense, au lieu de Seche-espée qui étoit son vrai surnom: & même celui qui a mis par ordre les noms des Docteurs qui furent au Concile de Trente, le nomme de ce nom d'Aridiense. Que s'il se fût appelé Sechespeus, sans vouloir faire un autre nom composé de ces mots Aridus ensis, qui est à dire Secheespée, il n'eût pas été ainsi mal traduit en François, non-plus que celui d'un qui s'appeloit De la forest, qui voulut avoir ce nom Latin de Nemore ou bien Nemorensis, au lieu de s'appeller de Foresta, & enfin le Traducteur voulant tourner ce nom en François, il l'appela de Nemours. Dequoi j'advertis en passant ceux qui écrivent si obscurement leurs noms en Latin, qu'il est impossible de les traduire, sans s'y abuser. Et avant que finir ce chapitre, je dirai qu'un nommé Piau s'appela en Latin Pius, au lieu d'avoir mis Piculus, & le Traducteur mit Debonnaire, vous voyez s'il y a de l'approche de l'un à l'autre. (1) Pour revenir à parler du susdit, je confesse n'avoir point vu de ses Compositions Françoises imprimées, desquelles il en avoit un grand nombre, mais bien de ses Latines, lesquelles se voyent écrites à la main, en la Bibliothéque de Messieurs de la Théologie de Paris, &c. Il florissoit sous Charles IX, l'an 1564.

<sup>2</sup> Son nom s'écrivoit SEICHE-ESPÉE. Il mourut à S. Brieu, le 29 Août 1593, fans avoir laissé aucuns Ouvrages, ni Latins, ni François. Quant à la remarque sur Piculus & Picus, elle est très-fausse, puisque Picus, signifiant un Pivert, & non pas le mâle de la Pie, il s'ensuit que le diminutif Piculus ne peut signifier un Piau. Voy. la note sur cet endroit, p. 325 du Tom. VI de Baillet, in-4°. (M. DE LA MONNOXE).

PIERRE DE SAINCT CLOCT, ou de Sainct Cloud, La Cr. du M. Tome II. ancien Poëte François \*. Il a écrit en Vers François, la vie & le testament d'Alexandre le Grand, lesquels Vers s'appellent de longue ligne, & maintenant on appelle des Vers de douze syllabes, Vers Alexandrins, à cause que la vie dudit Alexandre a été composée en ce genre de carmes, selon que témoigne Geusroy Thory de Bourges, en son Livre intitulé le Champ-Fleury, auquel lieu il parle dudit Pierre de Sainct Cloct, & de Jean Linevelois, anciens Poëtes François, Auteurs de ladite Vie & Roman d'Alexandre le Grand.

\* Fauchet, Chap. 14, écrit CLOOT.

PIERRE DE S. JULIEN, Gentilhomme Bourguignon, issu de la noble & ancienne Maison de Baleure, près Tournuz, &c. Doyen de l'Eglise de Chalons en Bourgongne, grand Archidiacre de S. Vincent de Mascon, premier Chanoine séculier en l'Eglise Collégiale de S. Pierre dudit Mascon (1). Il a écrit deux bien doctes Livres de l'Origine des Bourgongnons, & de l'Antiquité des Estats de Bourgongne. Il a écrit un Livre des Antiquités d'Authun. Deux Livres des Antiquités de Chalon sur Saone. Trois Livres de Mascon. Un de l'Abbaye & ville de Tournuz, le tout imprimé ensemble, à Paris, chez Nicolas Chesneau, l'an 1581, in-fol. contenant 200 feuilles, avec les protraices des villes de Bourgongne, &c. Il a davantage écrit l'Histoire des Bourguignons, depuis qu'ils abandonnerent les Gaules, jusques à leur retour en icelles, comme il témoigne en son épître liminaire du susdit Livre. Il a écrit en Latin de l'Enfance & de l'Adolescence d'iceux Bourguignons, mais les susdits derniers Livres, ne sont encore en lumière. Il a traduit un traidé de Plutarque, de ne point se courroucer, imprimé à Lyon \*. Il florit cette année 1584. Je n'ai pas cognoissance de ses autres écrits.

Pierre de S. Julien de Balleurre, Gentilhomme du Maconois, premies Chanoine Séculier, en 1557, de S. Pierre de Macon, mourut le 20 Mars 1593 à Châlon-fur-Saone, où il est enterré au Chœur de l'Eglise Cathédrale, dont il étoit Doyen. Il a fait, entr'autres Ouvrages, l'Histoire de

Tournus, Paris, 1581, réimprimée avec augmentation par Pierre Juénin, Chanoine de Tournus, Dijon, 1733, 2 vol. in-4°. (M. FALCONET).

\* Pierre de S. Julien naquit à Baleurre, Château du Diocèse de Châlon, possédé par sa famille. Il étoit l'aîné de seize enfans. On ne sait pas exactement combien d'années il a vécu; mais il est probable que sa vie fut longue, puisqu'on compte quarante - sept ans depuis la publication de son premier Ouvrage, en 1546, jusqu'à sa mort, en 1593. Ce premier Ouvrage fut la Traduction Françoise, non pas d'un seul Traité de Plutarque, comme le dit La Croix du Maine, mais de plusieurs, comme on le voit par le titre que je vais rapporter: Deux Opuscules de Plutarque, l'un de ne se courroucer, & l'autre de curiosité, ensemble un autre Opuscule du même Plutarque, auquel il est disputé; à sçavoir si les maladies de l'ame tourmentent plus que celles du corps, Lyon, 1546, in-83. & à Paris, in-16. la même année. Ce qu'il a écrit, sur l'origine des Bourguignons, est rempli de fables. Je ne sais ce qui a pu faire croire à M. Falconet que la Nouvelle Histoire de l'Abbaye & de la Ville de Tournus, par Juenin, publice en 1733, n'est qu'une réimpression de l'Ouvrage de S. Julien sur Tournus, avec des augmentations. C'est un Ouvrage absolument dissérent, beaucoup plus ample, & infiniment plus exact, dont le second volume entier est rempli de pièces justificatives. Juénin avoit bien plus de secours à tirer de l'Histoire de Tournus, par Chiffler, publice, en 1654, en un assez gros vol. in-4°. que des recherches de S. Julien, qui n'occupent que quarante deux pages, dans le Recueil où elles furent insérées. S. Julien, qui avoit été élevé à Tournus, y avoit rassemblé, après les ravages des Huguenots, ce qu'il y avoit pu trouver touchant les Antiquités de cette Abbaye. (Voy. Juénin, Préface de son Histoire de Tournus). Dès 1578, il avoit dédié ses Recherches à François de la Rochefoucauld, qui en étoit Abbé; mais elles ne parurent qu'en 1581, à la suite de son Traité de l'Origine des Bourguignons, & de ses Antiquités d'Autun, de Châlon & de Macon. Je citerai ici quelques autres Ouvrages de S. Julien, dont La Croix du Maine n'a point parlé. Il publia, en 1584, in-8°. à Lyon, un Livre intitulé : Gémelles, ou Pareilles, recueillies de divers Auteurs, tant Grecs, Latins, que François; 2°. un Discours & Paradoxe de l'Origine de Capet, à Paris, 1585, in-8°. réimprimé plusieurs fois depuis. Vignier ayant entrepris de réfuter cet Ouvrage, en 1587, S. Julien publia, en 1588, sa Réponse, sous le titre d'Apologie, & plus que juste défense d'honneur & de réputation de P. de S. Julien, assailli par un Anonyme indiscret, & plus lettré que sage. Ces deux Ouvrages furent réimprimés dans ses Mélanges Historiques, publiés, in-8°. à Lyon, en 1589, & qui concernent l'Histoire de France, particulièrement celle de Bourgogne. On y trouve des Généalogies, mais qui ne sont pas toujours exactes, comme l'a fait voir l'Auteur de l'Histoire des Sequanois. La Bibliothèque des Auteurs de Bourgogne cite quelques Ouvrages de S. Julien, demeurés manuscrits, dont un, intitulé, Chronique des Rois de France, jusqu'à Charles, petit-fils du Roi Jean, se trouve à la Bibliothèque du Roi.

PIERRE DE S. REMY, gentilhomme, natif de ladite ville de S. Remy en Provence, issu de la noble maison des Hugolens. \* Il a écrit plusieurs Comédies, & autres genres de Poësie en Langue Provençale. Il a davantage écrit un traicté des vices qui avoient cours ès bonnes villes de Provence, durant son temps. Ses Œuvres ne sont imprimées. Il florissoit en l'an de salut 1230 \*\*.

\* Pierre de S. Remy, désespérant d'obtenir le consentement des parens de sa maîtresse, Antoinette de Suze, qu'il vouloit épouser, & dont il étoit aimé, la tua & se tua lui-même. Quelques-uns adoucissent la catastrophe, en se contentant de dire qu'ils moururent tous deux de désespoir. Il étoit sertile en saillies & en bons mots; il aimoit si fort la bonne chère, qu'il dissipa son patrimoine en peu de temps. N'ayant plus de ressources, il se sit Poète Comique, & ses Comédies surent trouvées si bonnes & si bien payées, qu'elles l'enrichirent. Ses Chansons n'eurent pas moins de succès. Il les adressoit à sa maîtresse, Antoinette de Suze. Il avoit dédié ses Poèmes à Marguerite, femme de S. Louis; ainsi il écrivoit encore au moins en 1234. On peut voir ce que dit de ce Poète Jean de Notre-Dame; mais il ya bien peu de sonds à faire sur ce que cet Auteur a écrit des Poètes Provençaux, comme on leverra dans l'Histoire de nos anciens Troubadours, que l'on prépare, d'après les savantes recherches de M. de Sainte-Palaye, qui a puisé leur Histoire, principalement dans leurs Ouvrages.

\*\* Voy. Jean de Notre-Dame, Chap. 33.

PIERRE SANTERRE, Poictevin, excellent Musicien. Il a mis en musique les cent cinquante Psalmes de David, imprimés à Poictiers, par Nicolas Logerois, l'an 1567. Il slorissoit à Poictiers l'an 1560.

PIERRE SARGET, Docteur en Théologie, de l'ordre des Augustins, à Lyon. Il a traduit de Latin en François, le Livre intitulé Fasciculus temporum, qui est un Bréviaire des temps, ou chronique abregée, imprimée à Lyon l'an 1490, ou environ <sup>1</sup>. Il florissoit en l'an de salut 1483.

r'est autre que le nommé ci-dessus par La Croix du Maine Pierre Farget, ou Ferget, Traducteur du Livie intitulé, Les Fleurs & manières de faire des sems passez. Ce Livre, quoique d'une Edition dissérente, étant véritablement le Fasciculus temporum, en François. Voy. dans du Verdier, à la sin

de la lettre F, le mot FASCICULE. (Voy. ci-devant les Remarques sur PIERRE FARGET, pag. 278). . . (M. DE LA MONNOYE).

PIERRE SAVONNE, dit TALON, natif d'Avignon, au Comté de Venisse en Provence. Il a écrit une arithmétique nécessaire à toutes sortes de Marchands, & autres qui sont trasiq de diverses manières, imprimée à Paris chez Nicolas du Chemin l'an 1565. Il a davantage écrit & composé l'Instruction & Manière de tenir Livres de raison ou de comptes, par parties doubles, &c. qui est un Livre nécessaire à tous Marchands, imprimé à Anvers chez Plantin, l'an 1567, auquel temps l'Auteur slorissoit en ladite ville d'Anvers.

PIERRE SEGUIER (Messire) issu de l'ancienne famille des Seguiers à Paris, second Président en la Cour, &c. homme très-renommé pour son savoir & bonne vie, en quoi lui a succedé son fils Monsieur le Lieutenant Civil du Chastelet de Paris, lequel administre si bien la Justice & se porte tellement en sa Charge, & a si grande cognoissance des affaires politiques (en un si bas âge comme il est) que cela le fait admirer de ceux qui ont cognoissance de sa valeur & de ses mérites. Nous n'avons rien vu mis en lumière des compositions & recueils faits par le susdit Président, encore qu'il eût recueilli plusieurs beaux Arrests, & dressé des Livres touchant le fait de la Justice. S'ils sont achevés, Messieurs ses enfans ne délaisseront pas sans les faire voir à la postérité. Il mourut à Paris l'an 1580, âgé de 76 ans, le 25 d'Octobre, & est enterré en l'Eglise de Saint André des Arcs, près les Augustins, auquel lieu se voit un ample discours de sa vie, gravé en lettre d'or sur marbre noir, fait par A. Seguier fon fils susdit 1.

On a de cet illustre Magistrat quelques Harangues, & un Traité, De Cognitione Dei & sui, qui fut traduit en François, en 1637, par Guillaume Colletet, sous le titre d'Elémens de la connoissance de Dieu & de soi-même. (M. DE LA MONNOYE).

Il y a un François de Seguier, Sénéchal de Quercy, en 1560. Voy. l'Hist. Ecclés. des Egl. Réformées, Liv. III, pag. 329. — Dans le Borboniana, il est dit qu'ils sont originaires de S. Porcien en Bourbonois. (M. FALCONET).

PIERRE DE SOLIERS, Provençal, Peintre, Imager & Statuaire, grand Philosophe, & Poëte en Langue Provençale. Il florissoit en l'an de salut 1383.

PIERRE SOREL Chartrain. Il a traduit en Vers François, quelques Livres de l'Iliade d'Homère, non encore imprimés. Les Poësies dudit Sorel, ont été imprimées à Paris chez Gabriel Buon, l'an 1566, in-4<sup>Q</sup>, & contiennent 20 feuilles. Il a traduit de Latin en François, la complainte sur la mort de Messire Anne de Montmorency, Connestable de France, imprimée à Paris, chez Rouville, l'an 1568, avec plusieurs Sonnets & Elegies. Il mourut à Chartres (lieu de sa nativité) l'an 1568, ou environ.

PIERRE TAHUREAU, Gentilhomme du Maine, Sieur de la Chevalerie & du Chesnay, frere aîné de Jaques Tahureau \*, Auteur de ce beau & agréable Livre des Dialogues &c. tous deux enfans de défunct Monsieur le Juge du Maine (comme nous avons dit ci-dessus, parlants dudit Jaques, &c. ce Seigneur de la Chevalerie est l'un des plus sages & advisés Gentils-hommes & des plus doctes & lettrés qui soit au Maine, & fort bien versé en la Jurisprudence, de laquelle il se sert pour pacifier tous ceux, qui auroient envie de procéder. Car détestant sur-tout les procès, & les maux qui en viennent, il conseille tellement ceux qui ont recours à lui en cela, que pas un n'a desir de procéder plus avant : ce qu'il fait par une bonté née avec lui, & non pour autre chose que pour l'honneur de Dieu, & l'amitié de son prochain. Car sa profession est de suivre les armes, & non la robbe longue, encore que défunct son pere eût un état de Juge, auquel il s'est tellement porté, que c'étoit le plus aimé & respecté, qu'autre qui aye été devant lui, & peut-être de ceux qui viendront après, soit pour ressentir sa générosité & le lieu dont il étoit issu, que pour sa doctrine & savoir: car pour dire un mot de sa descente & origine, elle est de Messire Bertrand du Guesclin ou GuéAquin Connestable de France, comme j'ai vu par les mémoires & enseignemens de cette maison. Ce que nous déduirons autrepart plus amplement. Ledit Pierre Tahureau a écrit plusieurs fort beaux & doctes Livres, lesquels il n'a encore mis en lumière, savoir, est, un Livre de la Police & République Françoise, contenant un discours des Etats & Offices, tant des nobles que de ceux de robbe longue, & de leur première institution Il n'est encore imprimé. L'histoire de notre temps, sous les règnes des Rois de France, François I, Henry II, François II, Charles IX, & Henry III, à présent règnant. Elle n'est encore en lumière. Plusieurs Poësies Françoises, non encore imprimées, sinon quelques-unes qui sont avec les Œuvres de son frère susdit, Jaques Tahureau \*\*. Il florit au Maine cette année 1584, âgé de 50 ans, ou environ.

\* Le P. Niceron a remarqué que La Croix du Maine s'est trompé, ou bien en supposant Pierre Tahureau frère aîné de Jaques, ou bien en disant qu'en 1584 il avoit cinquante aus. En esset, selon ce calcul, Pierre Tahureau ne seroit né que vers 1534; or Jaques étoit né en 1527.

\*\* Voy. les Memoires de Niceron, Tom. XXXIV, pag. 208, où il est dit que Pierre Tahureau n'a donné aucuns Ouvrages.

PIERRE DE LA TOUR, Lyonnois. Il a recueilli les Cantiques, & Chansons spirituelles de plusieurs Auteurs François, &c. imprimées.

PIERRE TRUEUX, natif du pays de Berry. Il a traduit de Latin en François un Livre, intitulé la fleur des Aphorismes d'Hyppocrates, & Commentaires de Galien, imprimé à Paris chez Jean Ruelle, l'an 1564.

PIERRE TUREL, ou TUREAU, dit Turellus, natif de Dijon en Bourgongne, homme fort versé en Astrologie, & des plus grands Mathématiciens de son temps <sup>1</sup>. Il a écrit une table chorographique de Bourgogne \*. Il a davantage écrit l'Histoire de Bourgongne. Je ne sai si elles sont imprimées, pour le moins je ne les ai point vues encore, mais Pierre de S. Julien

en fait mention en son Histoire des Bourguignons, fol. 13 & 14. Il a écrit plusieurs Livres en Latin, & entre-autres du Periode ou sin du monde, duquel livre se rit Jaques Tahureau en ses Dialogues. Toutes sois Longolius loue extrêmément ledit Turellus, en son Oraison prononcée à Poictiers, l'an 1510, touchant la louange des François, comparés aux Romains, imprimée audit an. Il florissoit sous Loys XII & sous François I.

Il étoit d'Autun. Bayle qui, sur la foi de La Croix du Maine, l'a fait de Dijon, s'est trompé. Il se dit lui-même Autunois, dans le titre de son Computus, petit in-40 de quatorze feuillets, imprimé chez Pierre Gaudoul, & Paris, 1525, à Magistro Petro Turrello Augustodunensi, il écrit toujours ainsi ce dernier mot, Astrophilo Divionensis Gymnasii moderatore primario editus. La date de cette Edition donna lieu, en 1696, à une correction considérable dans l'Histoire de l'Abbaye de S. Etienne de Dijon, où il est dit, pag. 211 & 212, que Julien Martin, Prêtre, avoit fondé le Collège de cette Ville en 1531. L'Historien, sur l'avis qui lui sur donné de ce Computus, en cita l'époque & le titre, pag. 327 de son Errata, en termes exprès, & rectifia par-là ce qu'il avoit dit touchant le temps de la fondation du Collège de Dijon. Chasseneuz, Part. 12, Consid. 60 de son Catalogue de la gloire du Monde , parle d'un Discours de lavie du Lazare , en vers Sapphiques , composez par Pierre Turrel, & recitez à Autun en plein Théâtre, l'an 1516. Il ne lui donne point, en cet endroit, la qualité de Principal du Collège de Dijon, mais seulement, à son ordinaire, celle de très-savant homme. Il n'en fait cependant nulle part l'éloge si amplement, que dans la Consid. 17 de cette même Partie douzième du Livre cité, où il lui prodigue ces louanges: Quid de Petro Turrello Heduo, qui alter Ptolomaus in Cosmographia, alter Alcabitius in Astrologià, alter Cicero in arte dicendi, alter Bias in Philosophià, alter Livius in Historià dici potest, & unum dicere non pudebit, quòd nec majorem recipit Gallia, nec similis inveniri potest. Robert Ceneau, Canalis, ou Senalis, Evêque d'Avranches, Liv. I, de rè Gallica, a cru que cet éloge de Turrel étoit de la façon de Longueil, dans son Panégyrique de S. Louis & de la France, prononcé, l'an 1510, au Couvent des Cordeliers de Poiriers: La Croix du Maine a cru la même chose. La vérité est pourtant qu'il n'est pas dit un seul mot de Turrel dans le Discours de Longueil. Leur méprise vient de ce que, au lieu de confulter l'Original, intitulé Christophori Longolii Oratio de laudibus Divi Ludovici atque Francorum; ils s'en sont sies à Chasseneuz, qui, rapportant un long endroit, où Longeuil nomme plusieurs favans hommes François, il y en ajoute immédiatement deux de son chef, desquels Longueil n'a fait nulle mention, savoir, Ravisius Textor & Pierre Turrel, donnant à ce dernier les louanges outrées qu'on vient de lire, & qu'il faut pardonner à un connoisseur tel que Chasseneuz. Tahureau, dans le second Dialogue de son Démocritique ,

eique, en a mieux jugé. Les terminaisons Latines en ellus ou en ellum, prenant reglément celle en eau ou en el en François, il est arrivé de-là que plusieurs de ceux qui ne l'ont connu que par son nom Latin Turrellus, ou Turellus, l'ont appelé en François, les uns Turreau, comme Bèze, les autres Turel, ou Tureau, comme La Croix du Maine. Celui-ci se trompe de plus, lorsqu'il met au nombre des Compositions Latines de Pierre Turrel, le Période du Monde. Ce Livre n'a jamais été écrit qu'en François, quoique, pour le peu qu'il contient, il foit rempli de citations Latines. Du Verdier ne dit rien de cette Table Chorographique, ni de cette Histoire de Bourgogne, dont La Croix du Maine fait mention, parce qu'elles n'ont jamais été imprimées ni l'une ni l'autre ; elles étoient en manuscrit dans la Bibliothèque de Philibert de la Mare, Conseiller au Parlement de Dijon, qui en rapporte ainsi le titte, pag. 3 de son Historicorum Burgundia Conspectus: Table Chorographique de Bourgogne, avec l'Histoire des Bourguignons, par Pierre Turrel, Philosophe & Astrologue Dijonnois; où Dijonnois se doit prendre, non pas pour né à Dijon, mais pour y demeurant. Il vivoit encore, ce semble, en 1542; Guillaume Paradin du moins, dans son Livre, de antiquo Statu Burgundia, imprimé cette année-là, parle du vénérable Pierre Turrel, comme d'un homme alors vivant. On peut voir dans l'Histoire, que le même Paradin a écrite en Latin & en François des choses de son temps, la prédiction faite par Pierre Turrel, de la prise de François I, à Louise de Savoye, mère de ce Prince, particularité, qui, n'ayant été publiée qu'après la mort, tant de Louise, que même de François I, me paroît devoir être très-suspecte. On dit qu'étant accusé à Dijon de ce que, contre la disposition des loix divines & humaines, il faisoit profession ouverte de l'Astrologie Judiciaire, Pierre du Chastel, son disciple, depuis successivement Evêque de Tulles, de Macon & d'Orléans, plaida si éloquemment la cause de son Maître, que les Juges, prêts auparavant à condamner celui-ci, ne purent s'empêcher de l'abfoudre. Pierre Galland a déduit amplement ce fait, en beau Latin, dans la vie de Pierre du Chastel. Il ne faut pas au reste confondre, avec ce Pierre Turrel, un Petrus Turrellus, Campanus, dont on voit un Ecrit, in-8°. à Paris, 1576, contrà Hotomanni Franco-Galliam, ni croire avec George - Mathias Konigh, dans sa Bibliothèque, qu'il y ait eu un Andreas Turrellus, Divionensis, Auteur d'un Panégyrique d'Urbain VIII, il devoit dire Andreas Taurellus, André Thoteau, né, l'an 1594, à Dijon, d'où il se transplanta en Italie, & dont on peut voir l'éloge dans le Livre Italien qui a pour titre: Le Glorie de gli incogniti, imprimé, in-4º. à Venise, l'an 1647. (M. DE LA Monnoye).

LA CR DU M. Tome II.

<sup>\*</sup> La Table Chorographique de Bourgogne & l'Histoire des Bourguignons, par Turrel, citées par La Croix du Maine, n'ont jamais été imprimées. Elles étoient manuscrites, comme le dit M. de la Monnoye, dans la Bibliothèque de Philibert de la Mare, Conseiller au Parlement de Dijon, qui en a fair mention dans le Catalogue des Ouvrages qu'il avoit rassemblés, pour servir

330

à l'Histoire de Bourgogne. Ce Catalogue sut publié, à Dijon, par Philipes, son sils, en 1589, in-4°. sous le titre de Historicorum Burgundia Conspectus. Les Ouvrages François de Pierre Turrel, qui ont été imprimés, sont, 1°. La Période, c'est-à-dire, la Fin du Monde, contenant la disposition des choses terrestres par la vertu & influence des Corps Célestes, in-4°. sans date. Bayle dit que ce Livre sut imprimé en 1531. 2°. Fatale précision pour les Astres, & disposition d'icelle sur la Région de Jupiter, maintenant appelée Bourgoigne, pour l'an 1529, & pour plusieurs années subséquentes, Lyon, 1528.

PIERRE DE TUXIGANES, Docteur en médecine à Paris. Il a écrit un traiclé du régime de santé, imprimé avec les Œuvres de Jean Goëurot, Medécin du Roi François I.

PIERRE TOLET, Médecin de l'Hospital ou Hostel-Dieu de Lyon. Il a traduit de Latin en François, le sixième Livre de Paulus Ægineta, touchant le fait de Chirurgie. Opuscule de Galien, touchant les ensleures contre nature. Le moyen de guarir par la seignée, pris dudit Galien, le tout imprimé à Lyon, par Estienne Dolet, l'an 1540. Il a traduit de Latin en François, un discours de l'admirable vertu & accomplissement des facultés (pour la santé & conservation du corps humain) de la racine nouvelle d'Inde de Mechioacan, proprement nommée Rhaindice, imprimé à Lyon, par Michel Joue, l'an 1572. Il florissoit à Lyon sous le règne du Roi François I, l'an 1540.

Rabelais, Liv. III, Chap. 34, fait mention de ce PIERRE TOLET, son ami, qui, suivant la remarque du Commentateur, doit lui avoir survécu quelque seize à dix-sept ans, tout au moins, puisque Rabelais est mort en 1553, & que Tolet a traduit le Traité, qu'en 1569, Marcel Donat publia, in-4°. à Mantoue, De Radice purgante, quam Mechioacan vocant. (M. DE LA MONNOYE).

PIERRE TREDEHAN, Angevin. Il a traduit en François un Dialogue de Platon, intitulé *Theages*, ou de la sapience, imprimé à Lyon, par Charlot Pesnot, l'an 1564.

<sup>1</sup> Feu M. Dacier sit imprimer, in-12. à Paris, 1699, sa version Françoise de ce Dialogue, faite d'après le Grec, au lieu que celle de Tredehan n'étoit que d'après la Latine de Marsile Ficin. (M. DE LA MONNOYE).

PIERRE DU VAL, Parissen, Docteur ès droits, Evêque

de Sées en Normandie, homme docte ès langues, & versé en plusieurs arts, sciences & disciplines, & sur-tout grand Théologien. Il a écrit en Vers François, un fort docte & trèsexcellent traiclé de la grandeur de Dieu, & de la cognoissance que l'on peut avoir de lui, par ses Œuyres, & encore un traiclé de la puissance, sapience & bonté de Dieu. Le tout a été imprimé à Paris, chez Federic Morel, l'an 1568 \*. Le susdit Livre de la puissance, sapience & bonté de Dieu, avoit été imprimé auparavant par Michel de Vascosan, l'an 1558, sans que le dit Sieur y eût mis son nom autrement que par lettres capitales ou majuscules (pour parler selon les Imprimeurs) lesquelles sont telles, P. M. D. v. E. D. s. qui est à dire, Par Monsieur du Val Evesque de Sees. Je ne sai si ledit Evesque avoit mis son nom en cette façon, de peur que l'on ne pensat que ce fût un je ne sai quel autre Pierre du Val, Poëte François, lequel avoit fait imprimer il y a quarante ans & plus, un fien Livre, qu'il intitule le Puy du souverain amour, tenu par la Déesse Pallas, &c. Et avoit mis son nom audit Livre comme s'ensuit, composé par celui qui porte en son nom tourné, Le vrai perdu ou vrai prelude, qui est l'anagramme dudit Pierre du Val. J'ai dit ceci expressément, pour le respect & amitié que je porte à ce Seigneur du Val, Evesque de Sées, lequel je n'ai jamais vu ne cognu, que par ses Œuvres remplis de savoir & doctrine: car je suis en doute si la postérité penseroit que ce ne fût qu'un même Auteur, que cettui-cy & l'Auteur du Livre susset fusible : parce que les temps esquels ils vivoient ne sont pas beaucoup eslongnés, & que l'un & l'autre étoient Poëtes (mais fort différens pour leur savoir & composition) car ledit Vray perdu, ou vray prelude, fit imprimer son Livre l'an 1543: mais que ceci soit dit pour le soutien de l'un & le blasme de l'autre, qui étoit aussi heureux en son anagramme, qu'un certain Jean Doingé, duquel il est parlé au Livre des nouvelles récréations, mises sous le nom de Bonadventure des Periers. Pour revenir (après cette longue digression) à parler dudit Evesque,

il a traduit de Grec en François (& ce par le commandement du Roi) un Dialogue de Platon, intitulé *Criton* ou de ce que l'on doit faire, imprimé à Paris l'an 1547, chez Michel Vascosan. Jean le Masle, Angevin, a commenté le dialogue sus fus dit l'a fait imprimer à Paris chez Jean Poupy l'an 1582. Le sus dit Pierre du Val mourut l'an 1564.

\*Colletet, dans son Discours de la Poësse Morale, dit que Pierre du Val, Evêque de Séez, publia, dès 1558, plusieurs doctes Quatrains, sous le titre, De la Grandeur de Dieu, &c. & d'autres Quatrains encore, Sur la puissance, sapience & bonté de Dieu, &c. qui, dit-il, ont été réimprimés d'autres sois en plusieurs bonnes villes de France. Pierre du Val sur Evêque de Séez vers 1539, assista au Concile de Trente, & mourut à Vincennes, en 1564.—Voy. la Bibl. Françoise de M. l'Abbé Goujet, Tom. XIV, p. 98. L'Abbé Goujet s'est trompé, en saisant succéder Pierre du Val à Jacques de Silly, en 1539, à l'Evêché de Séez; ce ne sur qu'en 1545 qu'il sur nommé à cet Evêché, à la place de Nicolas Dangu, qui l'avoir été en 1539, à la place de Jacques de Silly. Pierre du Val avoir été Précepteur des ensans de François I.

PIERRE DU VAL, (autre que ledit Evêque de Sées.) Il est Auteur du Livre intitulé le Puy du souverain amour, tenu par la Déesse Pallas, avec l'ordre du nuptial banquet, sait à l'honneur d'un de ses enfans, sait par celui qui porte en son nom tourné, Le vray perdu ou vray prelude, imprimé à Rouen l'an 1543, chez Nicolas de Burges, & Jean Petit, in-8° & contient 10 seuilles.

<sup>2</sup> Quoique dans ces mots, Le vrai perdu & vrai prélude, on trouve par anagramme Pierre du Val; il n'est pourtant pas sûr que ce soit là certainement le nom que l'Auteur y a voulu cacher, puisqu'on y trouve aussi Paul Verdier. Voy. à la fin de la lettre P, dans DU VERDIER, le mot Puy. (M. DE LA MONNOYE).

PIERRE DE VALIERES, Poëte Provençal, Escuyer tranchant de Philippes le Long, Roi de France, pour lors Comte de Poictou, en l'an 1320. Il a écrit en rithme Provençale, les louanges de Rogere de S. Severin, non encore imprimées.

PIERRE LE VAULDOIS, ou DES VAUX, Citoyen de Lyon, homme fort riche, Auteur de l'héresie appelée

Vauldoise, ou des Vauldois & Pauvres de Lyon. Il a écrit plusieurs Livres en François, & entre-autres un qu'il appelle les témoignages des Saincts peres, pour le soutien de la Saincte écriture, lequel n'est encore imprimé. Il vivoit en l'an de salut 1160.

On appelle communément ce PIERRE LE VAULDOIS, Pierre VALDO, ou DE VAUD. Jean-Paul Perrin, Lyonnois, ayant été chargé, en 1603, par le Synode National de Gap, d'écrire l'Histoire des Vaudois, y travailla, & son Ouvrage, divisé en trois parties, sut imprimé en un vol. in-4°. à Genève, 1619. Les Livres que Pierre Valdo & les Vauldois ont laissés pour témoignage de leur doctrine, tant grands que petits, sont au nombre de vingtneuf, suivant le Catalogue qui s'en trouve depuis la pag. 57 de la première Partie, jusqu'à la fin de la pag. 59. Parmi ces Livres, tous écrits en langue Vaudoise, c'est-à-dire, entre Piémontoise & Provençale, celui qui a pour titre Li parlar de li Philosophes & Doctors, revient assez au Recueil de ces Témoignages des Saints Pères, dont sait ici mention La Croix du Maine. (M. DE LA MONNOYE).

PIERRE VEIRAS, de Nismes en Languedoc, Professeur en médecine à Montpellier, l'an 1581, neveu de M. Jaques Veiras, Docteur en médecine, &c. Il a recueilli & rédigé par écrit trois discours de Laurent Joubert, imprimés avec le traicté de la vraie méthode de guarir les playes des arquebu-sades, imprimé à Lyon, par Barthelemy Vincent, l'an 1581.

PIERRE, ou PEYRE DE VERNEGUE (pour parler felon le langage ancien) Chevalier, sieur dudit lieu de Vernegue, Poëte Gomique Provençal l'an 1178. Il a écrit la prise de la ville de Hierusalem, par Saladin, non encore imprimée\*.

\* Voy. JEAN DE NOTRE-DAME, Chap. 3.

PIERRE VENELLE de Clamecy, Secrétaire de Monsieur de la Ferté. Il a mis par écrit les lettres, contenans les proësses & bravades faites par la cavalerie légere de France, l'an 1558, imprimées à Paris audit an, par Jean Dallier, auquel temps vivoit ledit Jean Venelle.

PIERRE VIDAL, Tolosain. Il a traduit d'Italien en François, les Epitres de Claude Tolomei, Gentilhomme, natif de Sienne en Italie, imprimées à Paris, chez Nicolas Bonfons, l'an 1572. Et faut noter qu'elles n'y sont pas toutes, mais seulement les plus belles, & les plus mémorables. Il florissoit en l'an susdit 1572.

PIERRE VIDAL, Tolosain (autre que le susdit) Poëte Provençal, & fort grand Musicien. Il a écrit un traissé de la manière de retenir, ou retirer sa langue. Il n'est encore imprimé. François Petrarque sait mention de lui en son triomphe d'amour. Ledit Pierre Vidal mourut en l'an 1229.

\* Voy. Jean de Notre-Dame, Chap. 26.

PIERRE VIEL, Docteur en Théologie à Paris, Chanoine de l'Eglise de S. Julien du Mans (de laquelle ville il étoit natis) &c. Il sut député par Messieurs du Clergé du Maine, pour aller aux Etats de Blois, l'an 1576. Il a traduit de Latin en François, quelques Livres d'Optatus (très-renommé entre les Théologiens, lesquels ont été imprimés à Paris. Traicté contre la Symonie, imprimé à Paris chez Chesneau. L'Instruction pour les ensans & tous autres chrétiens, imprimée à Paris chez Nicolas Chesneau, l'an 1564. Il a traduit en François, les heures à l'usage du Mans, imprimées à Paris. Il a sait la version de plusieurs vies des Saincts & Sainctes de Latin en François, & entre-autres des Evêques du Mans, lesquelles sont imprimées avecques les trois volumes de l'histoire des Saincts, chez Nicolas Chesneau & autres, in sol. l'an 1577. Il mourut au Mans le Dimanche 19 jour d'Août l'an 1582.

PIERRE VIRET, natif d'Orbe en Savoye, Ministre à Genesve \*. Il a écrit plusieurs Livres Latins, & François aussi, entre lesquels il a écrit en notre langue plus d'une douzaine qui sont imprimés: mais je n'en serai pas ici mention & pour cause. Si est-ce que Messieurs les Docteurs de la faculté de Théologie à Paris, en ont fait un bien ample recit en leurs catalogues des Livres censurés, comme aussi l'on en voit les titres d'iceux, au catalogue des Livres désendus par le Concile

de Trente, &c. Il mourut à Pau en Béarn, situé es monts Pyrenées, l'an 1571, âgé de soixante ans.

\* Il étoit né en 1511, à Orbe, en Suisse, dans le territoire de Berne. Après avoir travaillé à l'établissement de la Religion Prétendue Réformée en Suisse, il desservit en France plusieurs Eglises Protestantes. Il quitta celle de Lyon, en 1563, en conséquence de la Déclaration de Charles IX, qui désendoit à ses Sujets Protestans d'avoir des Ministres, nés hors le Royaume. Il passa à Orange, puis en Béarn, à la sollicitation de Jeanne, Reine de Navarre. Il mourut en 1571, soit à Pau, comme le dit La Croix du Maine, soit à Ortèz, comme le rapporte Melchior Adam (Vit. Theol. Extr. pag. 121). La plupart de ces saits se trouve dans de Thou (Hist. Lib. XXXV) mais avec une consusson qui en dérange l'Ordre Chronologique. Bayle a dennée un Article sort étendu sur Pierre Viret. Il sussit sei d'y renvoyer. Viret avoit écrit beaucoup de Livres. M. Ancillon, dans la Vie de Farel, p. 217, dit que le nombre en étoit assez grand, pour qu'on pût en former une petite Bibliothèque.

PIERRE D'UZEZ, gentilhomme & Poëte Provençal, frere puissé de Guy d'Uzez, sieur dudit lieu en Provence, l'an 1230. Il se delectoit fort à la musique, en laquelle il excelloit, & étoit bien versé en la poësie usitée de son temps. Il a composé plusieurs poësies en cette langue Provençale, non encore imprimées. Il florissoit l'an susdit 1230 \*.

\* Voy. JEAN DE NOTRE-DAME, Chap. 27, où il parle aussi, tant de Gui & d'Ebles d'Uzez, frères de Pierre, que d'Helias, leur Cousin.

PIERRON MARTINET, Astrophile de Vans en Vivarets, demeurant à S. Amour en la Franche-Comté de Bourgongne & Il a écrit un Almanach ou Pronostication pour l'an 1571, imprimé à Lyon l'an 1570, chez Benoist Rigault, avec une instruction pour ceux qui journellement se mêlent de gouverner les horloges,

PONS DE BRUEIL, gentilhomme Provençal, natif du pays des Montagnes, & selon d'autres, il étoit Italien, &c. Il a écrit quelques chants funébres, en langue Provençale, sur la mort de sa maîtresse Elix de Merillon, semme de Ozil de Mercuir. Il a davantage écrit un traité des amours surieuses ou

enragées de André de Franse, non encore imprimé. Il mourut en l'an 1227, sous le règne du Roi S. Loys \*.

\* Voy. JEAN DE NOTRE-DAME, Chap. 21.

PONTHUS DE TYARD, gentilhomme Masconnois, ou de Mascon, Seigneur de Bissy, Evêque de Chalon en Bourgongne, fils de Jean de Tiard sieur de Bissy, & de Marchiseul, Lieutenant général au bailliage de Masconnois, & de Madamoiselle de Ganay, fille de Monsieur le Chancelier de France, nommé de Gannay \*, lequel Jean étoit fils d'Estienne de Tiard, jadis Président de Dijon, & depuis premier Président de Dole en Bourgongne, l'an 1500, ou environ. Ce que j'ai répété assez avant, pour l'honneur & respect que je porte audit sieur de Chalon, tant pour son savoir en la poësse, ès Mathématiques, en la Philosophie, & sur-tout en la Théologie, (qui est aujourd'hui sa principale profession) lesquelles choses j'ai reconnues en lui par ses écrits seulement, sans avoir jamais eu ce bien que de le voir ou reconnoître. Il a écrit dès ses plus jeunes ans, plusieurs Sonnets amoureux, lesquels il a intitulé Erreurs amoureuses, auquel Livre il n'a pas voulu mettre son nom: mais s'il ne le faisoit que pour crainte qu'il avoit s'ils seroient bien reçus & approuvés des plus doctes, je peux assurer que je n'ai onques ouy donner jugement de ses poësies à aucun (qui fut bien versé en cette profession) qu'il ne dit & afferma, de n'avoir rien vu de plus docte & mieux élabouré, que sont ses Sonnets susdits. Il les a fait imprimer (ou autres siens amis pour lui) en l'an 1555, à Lyon chez Jean de Tournes, avec un recueil de vers lyriques de sa façon. Le premier solitaire, ou prose des muses & de la fureur poëtique, imprimé à Lyon, chez Jean de Tournes, l'an 1552. Solitaire second de la musique, imprimé à Lyon chez ledit de Tournes. L'Univers, ou discours des parties & de la nature du monde, imprimé à Lyon. Mantice, ou discours de la vérité de divination, par Astrologie, imprimé à Lyon, l'an 1558, chez

Jean de Tournes. Les deux discours de la nature du monde & de ses parties, ont été de reches imprimés à Paris, chez Mamert Patisson, l'an 1578, in-4°. Discours du temps, de l'an, & de ses parties, imprimé chez ledit Patisson, audit an 1578, in-4°, & auparavant il l'avoit fait imprimer chez Jean de Tournes, à Lyon, l'an 1556, in-8°, & contenoit 6 seuilles. Il le composa en l'an de son âge trente-un. Toutes les Œuvres poëtiques, & autres semblables dudit sieur, ont été imprimées a Paris en un volume. Il florit en son pays de Bourgongne, cette année 1584, âgé de soixante ans, ou environ.

La mère de Pontus de Tyard se nommoit Jeanne de Ganay; elle étoit fille de Claude de Ganay, Cousin-germain du Chancelier de France, Jean de Ganay; elle étoit donc la nièce, & non pas la fille du Chancelier. Il n'y a point eu d'Etienne de Tyard, Président au Parlement de Dijon, comme le dit encore La Croix du Maine. Nous ne pouvons faire mieux connoître Pontus de Tyard qu'en rapportant ici ce qu'en dit Pâquier, Rech. Tom. I, Liv. VII, Chap. X, pag. 731. " Il composa en sa jeunesse ses Erreurs amoureuses, se » jouant sur ce mot d'Erreurs, à cause de son nom Pontus... Toutes sois » depuis il quitta la Pocsie, & en son lieu embrassa tant la Philosophie que » Mathématiques, & sur cette opinion traduisit en notre langue les Dialo-» gues de Leon Hébrieu, de l'Amour, Livre qui sous les discours de » l'Amour, comprend toute la Philosophie, & pareillement composa son, » Solitaire, ou de l'Univers, plain de très-grande érudition & doctrine. » Continuant ses études en cette façon, il fut fait Evêque de Chalon-sur-» Saone en l'an 1571, & de-là en avant adonna tout son esprit à notre .» Théologie, sur laquelle il sit quelques Livres, entre lesquelles est l'Ho-» mélie très-belle sur la Patenostre. . . : Il me souvient qu'estant le premier » des Députés du Clergé de sa Province en l'assemblée des Etats, qui fut » tenue dedans la Ville de Blois, l'an 1588, lui seul se roidit, pour le ser-» vice du Roi, contre le demeurant du Clergé, lequel en ses communes déli-» bérations, ne respiroit que rébellion & avillissement de la Majesté de nos » Rois; & parce qu'il voyoit une tempête générale, à laquelle nous étions » de nous-mêmes par notre malheur portés, il estima, comme le sage Nau-» tonnier, devoir caller la voile en l'ancienneté de son âge: il se démit, sous » le bon plaisir du Roy, de son Evéché, entre les mains de Messire Cesar » de Tyard, son neveu, personnage de singulière considération & mérite ». Il se retira en son Château de Bragni-sur-Saone, où il mourut le 23 Septembre 1605, dans sa quatre-vingt-quatrième année. Il survécut à tous les Poëtes de la Pléiade de Charles IX, dont il avoit été. Il avoit formé une très-belle Bibliothèque, qu'il laissa à Cesar, son neveu & son successeur,

& qui, après sa mort, sut acquise par le Bisayeul de M. le Président Bouhier, qui commençoit à former cette Bibliothéque, qui est devenue si célèbre & si nombreuse entre les mains de son arrière-petit-fils. Voy. sur Pontus de Tyard les Mém. de Niceron, Tom. XXI, pag. 292, la Biblioth. des Auteurs de Bourgogne, Tom. II, pag. 333, & la Bibl. Franç. de M. l'Abbé Goujet, Tom. XIV, pag. 34.

PRUDENT DE CHOSELAT, Procureur du Roi & de la Roine sa mere à Sezane. Il a mis en lumière un sien sort gentil traité, qu'il intitule Discours aconomique, monstrant comme de cinq cent livres pour une sois employées, l'on peut tirer par an, quatre mille cinq cent livres de prosit honnête, imprimé à Paris, chez Nicolas Chesneau, l'an 1569. L'Auteur composa ce Livre étant au pays de Lodunois en Poitou, l'an 1567.

S'ensuivent les noms de plusieurs Auteurs inconnus par leurs premières appellations, qui est cause que nous les avons mis à la sin de la lettre P, pour ne savoir leurs premiers noms, &c.

..... PAPILLON, &c \*. Il a composé un Livre, intitulé le Trosne d'honneur, comme témoigne l'Autheur de la généalogie des dieux, surnommé l'Innocent esgaré.

\* Je n'ai pu découvrir jusqu'ici le nom propre de ce Poète. Il étoit ami de Clément Marot, qui a entendu parler de lui, lorsque, sous le nom de Frippelippes, il a dit:

Ne Papillon pas ne le poind.

le mettant par-là au nombre des beaux esprits, tels que S. Gelais, Heroet, Sève, Rabelais, Brodeau, &c. qui n'écrivoient point contre lui. Etant tombé malade, le même Marot sit exprès une Epître en vers, pour le recommander à François I. J'ai vu, de ce Papillon, un Poëme manuscrit de près de 400 vers, intitulé: La Victoire & triomphe d'argent, contre le Dieu d'Amour n'aguères vaincu dedans Paris. Il commence:

Au mois de Mai Amour print ses sagettes Pour yenir voir ses sujets & sujettes...

On trouve dans le Recueil imprimé à Lyon, en 1547, Le nouvel Amour, inventé par le Seigneur Papillon, fiction ingénieuse & bien racontée. Voy. la Bibl. Franç. de M. l'Abbé Goujet, Tom XI, pag. 154.

..... PERDIGON, Gentilhomme natif du pays de Gyvauldan, ancien Poëte François. Il a mis par écrit toutes les victoires que Raimond Berrenger, dernier du nom, Comte de Provence, avoit obtenues en ladite Provence, contre les rebelles du pays. Ce Livre n'est encore imprimé. Il mourut l'an 1262 \*.

\* Voy. Jean de Notre-Dame , Chap. 35.

..... PICOT (Poëte François assez moderne). Il a écrit quelques poëmes à l'honneur de la Vierge Marie.

..... PISTOLET, ancien Poëte Provençal, Gentilhomme, servant en la Cour de Philippes le Long, Comte de Poictou, l'an 1320, (lequel fut depuis Roi de France). Il a écrit des Chansons & autres Poësses en langue Provençale, à la louange de Madame Sance, de la maison de Ville-neuve en Provence: & d'une autre Dame de la maison Champ-dieu en Dauphiné, & de plusieurs autres Dames illustres. Elles ne sont encore imprimées. Il florissoit en l'an de salut 1321\*.

\*Voy. JEAN DE NOTRE-DAME, Chap. 59, & l'Article du Comte de Poictou dans DU VERDIER, lettre P.

..... PRÉEL. Il a écrit & composé en rithme Françoise, une prognostication, laquelle contient une représentation des sots Astrologues, imprimée l'an 1527.

pag. 525 & 526 de son Apologie d'Hérodote, imprimée chez lui l'an 1566, étoit la même que celle qui parut en quatre seuillets d'impression Gothique, in-4°. sous le titre de Prognostication de Maître Albert Songe-creux Biscain, mais j'ai depuis reconnu que rien n'étoit plus dissérent, & que ce Maître Albert Songe-creux Biscain, nommé dans la Bibliothèque de S. Victor de Rabelais, n°. 68, Magister noster Songecrusius, n'est autre que le PRÉEL, ici mentionné. (M. DE LA MONNOYE).

P. BLANCHART, Mathématicien, Maître d'Ecole à Laon en Laonnois, au pays de Picardie, l'an 1581. Il a écrit & composé un Calendrier perpétuel, reduit en grande figure,

avec l'exposition d'icelle, imprimé à Paris, chez Jean le Clerc, audit an 1581.

- P. D. Il a écrit un Livre, intitulé Amiable accusation, & charitable excuse, des maux & événemens de la France, le tout divisé en trois parties, imprimé à Paris, chez Robert le Mangnier, l'an 1576, in-8°, & contient 12 feuilles. Lequel Livre a été dedié à Messire Guy du Faur, Seigneur de Pybrac, audit an 1576, auquel temps florissoit l'Auteur dudit Livre.
- P. DE MANCHICOUR, premier Chantre en l'Eglise de Tours. Il a composé dix-neuf chansons, qu'il a mises en musique, imprimées à Paris, chez Pierre Ataignant.
- P. D. T. A. Il a écrit en Prose Françoise, un discours de la réduction de Calais, au Royaume de France, detenu par les Anglois, dépuis l'an 1347, imprimé à Paris, chez Claude Micard, l'an 1558.
- P. H. G. Il a traduit de Latin en François, une Epître contenant le discours de la guerre de l'an 1542 & 1543, écrite en Latin par Guillaume Paradin, imprimée à Paris, chez Vivant Gaulterot, l'an 1544.
- P. VIENNE, surnommé l'Amoureux de vertu, duquel la devise est, En Dieu me fie. Il a écrit en vers François, un petit opuscule, intitulé l'Indignation de Cupido, imprimé à Paris, chez Chrétien Vechel, l'an 1546.

## $\mathbf{Q}$

N. B. La Croix du Maine a supprimé en entier la lettre Q; Du Verdier n'en a pas sait de même, il l'a donnée en douze Articles.



## RAI.

RAIMOND BERRENGER, ou BERRENGUIER, Comte de Provence & de Forcalquier, fils de Ildephons, Roi d'Arragon, Comte & Marquis de Provence, issu de la très-noble & illustre famille des Berrengers d'Arragon, &c. Il épousa Béatrix, sœur de Thomas, Comte de Savoye. Ledit Raimond étoit fort bien versé en la Poësie Provençale, & a mis par écrit plusieurs Poëmes, lesquels ne sont encore imprimés. Il mourut en l'an de salut 1245, âgé de quarante-sept ans \*. Dante Poëte Florentin, fait bien ample mention dudit ?) Raimond, comme aussi ont fait plusieurs autres, & principalement Jean de Notre-Dame, ès vies des Poëtes Provençaux.

\* Raimond Berenger, Comte de Provence, beau-père de S. Louis, Roi de France, fut, dit Pâquier, non-seulement grand Poète, mais père de tous les Poctes, qui, presque tous alors, étoient Gentilshommes, ou grands Seigheurs, " esquels on ne pouvoit facilement remarquer une Poesse pedan-» tesque : d'ailleurs ils vouoient ordinairement leur affection à Dames de » haut parage ». Recherches de la France, Tom. I, Liv. VII, Chap. 4, pag. 693. Cette Pocsie Provençale eut la plus grande vogue sous le Comte Raimond, qui avoit épousé Richilde, nièce de l'Empereur Federic, auquel cette Pocsie plut tellement, qu'il en a conservé la mémoire, dans une pièce, de Poësie qu'il composa lui-même en langue Provençale. Voy. à la lettre F, le mot Federic, ou Ferry, & le mot Pierre Raymond, dit lou PROU, & JEAN DE NOTRE-DAME, Chap. 28. — C'est dans ce temps, & pendant un siècle & demi après, que les Troubadours, ou Poètes Provençaux, eurent toute leur célébrité; on n'en comptoit que 120 au plus, & de ce nombre étoient les personnages les plus illustres, savoir, un Frederic, Empereur; un Richard, Roi d'Angleterre, une Comtesse de Die, un Raimond, Comte de Provence, un Roi d'Arragon, un Dauphin d'Auvergne, &c. Pétrarque met à la tête de ces Poëtes Arnauld Daniel:

> Era tutti, il primo Arnaldo Daniello, Gran Maestro d'Amor, ch'a la sua terra Ancor sa honor col' dir' polito & bello.

Tous les Poëtes Provençaux, que La Croix du Maine écrit RAIMOND, sont écrits RÉMOND par Jean de Notre-Dame, que du Verdier a suivi.

RAIMOND CHAUVET, Ministre à Genève, &c. Je n'ai point vu ses écrits imprimés, ne autrement, encore qu'il en aye composé plusieurs.

RAIMOND FERAULT, Gentilhomme Provençal, surnommé Porcarius, ou le Porchier, Religieux, & ensin Prieur du Monastere de S. Honoré, en l'Eglise de Lerins en Provence, Poëte Provençal, &c. Il a traduit de Latin en rithme Provençale, la vie d'Andronic fils du Roi de Hongrie, surnommé Saint Honoré de Lerins. Il a traduit plusieurs autres Livres en rithme Provençale, lesquels ne sont encore imprimés. Il florissoit en l'an de salut 1300 \*.

\* Voy. JEAN DE NOTRE-DAME, Chap. 52.

RAIMOND JOURDAN, Gentilhomme Quercinois, Vicomte de S. Antoine, au pays de Quercy, Poëte Provençal, l'an 1206. Il se rendit Moine au monastere de Montmajour. Il a écrit un Livre, intitulé Lou phantaumary de las Domnas\*.

\* Voy. Jean de Notre-Dame, Chap. 10.

RAIMOND LULLY, (autre que Raimond Lulle, dit Lulius.) Il a écrit & composé en notre Langue Françosse, une prognostication pour l'an 1543, imprimée à Rouen, audit an, chez Guillaume de la Mothe.

RAIMOND DE MIREVAUX, Chevalier, natif de Carcassonne, sieur dudit lieu de Mirevaux, Poëte Provençal, &c. Il a écrit un traité des louanges de Provence, non encore imprimé. Il mourut l'an 1218\*.

\* Voy. JEAN DE NOTRE-DAME, Chap. 13.

RAIMOND POYNET, grand Mathématicien. Il est Auteur d'un fort docte petit traité François, intitulé le Cosmolabe, imprimé à Paris, chez Michel Julien, l'an 1566, lequel il a dedié à la Roine mere du Roi. Il florissoit à Paris, audit an 1566, sous le règne de Charles IX.

Barrier and Artist

RAIMOND RANCUREL, Savoisien, homme des plus excellents pour la sculpture, & pour l'écriture, qu'autre que nous ayons connu de notre temps, de quoi font assez de preuve, les beaux ouvrages qu'il a laissés pour marque de son industrie & gentillesse d'esprit, ès plants & protraits de plusieurs villes de France, imprimés avec la Cosmographie de Belle-Forest, chez Chesneau & autres. J'ai vu une paire d'Heures, qu'il avoit écrites de sa main, & avoit fait les figures d'icelles, lesquelles sont au cabinet de Madame de Rambouillet, femme de Messire Nicolas d'Angennes, Chevalier des deux ordres du Roi, (au service duquel Seigneur il a été par l'espace de quelques années:) & dirai bien que tous ceux qui auront vu de ses ouvrages, confesseront librement que je n'ai rien avancé de propos, tant à son avantage, qu'il n'en fût encore digne de cent fois plus. Il mourut en la ville d'Arras, au pays de Picardie, l'an 1582, âgé d'environ quarante ans.

RAIMOND DE ROMIEU, Gentilhomme, natif d'Arles en Provence, Poëte Provençal, en l'an 1355. Il a écrit un chant funébre, & plusieurs autres Euvres en langue Provençale, non encore imprimées.

RAIMOND LE ROUX, dit Rufus, Docteur ès droits, Avocat en la Cour de Parlement, à Paris, homme estimé des plus savants en droit canon, qu'autre de son temps. Il a écrit une Epître Françoise, dédiée au Roi Henri II, laquelle est imprimée, & mise au devant de son Livre Latin, écrit contre Charles du Molin, touchant la dignité du Pape, Cardinaux, Evêques, & tout le Clergé, &c. imprimée l'an 1553, à Paris, chez Poncet le Preux, auquel temps slorissoit ledit Raimond le Roux\*.

\* Julien Brodeau, pag. 101 de sa Vie de du Moulin, dit que Rémond le Roux, en Latin Remundus Rusus, étoit Disciple de Rébusse.

RAMBAULT D'ORENGE, Gentilhomme Provençal, natif dudit lieu & principauté d'Orenge, en la Gaule Narbon-

noise, Sieur de Corteson, Poëte Provençal, en l'an 1229. Il a écrit un Livre, intitulé La Maitrise d'Amour. Petrarque fait mention de lui en son triomphe d'amour &c. Il mourut en l'an susdit 1229 \*.

\* Voy. Jean de Notre-Dame, Chap. 25. Son nom s'écrit aussi Rambaud.

RAMBAULT DE VACHIERES, Gentilhomme Provençal, fils du fieur de Vachieres en Provence, Gouverneur de Salonic. Il a écrit en rithme Provençale un Livre, intitulé Lous plours de Segle, & plusieurs autres poësies, non encore imprimées. Il mourut en l'an 1226 \*.

\* Voy. Jean de Notre-Dame, Chap. 20, qui écrit Rambaud de Vachieras.

RAOUL, ancien Poëte François. Il a écrit en rithme Françoise, un Livre, intitulé Le Roman des Elles, selon que recite l'Auteur du Champ-sleury, Geufroy Thory de Bourges. Voy. cy après Raoul de Houdanc, pag. 346.

\* Ce RAOUL est le même que RAOUL DE HOUDAN, ou HOUDANC, dont La Croix du Maine parle plus bas, & fait inutilement deux Articles distingués. C'est celui qui sit le Roman des Esles, dont il sera parlé plus bas. Il vivoit au milieu du treizième sècle. Huon de Mery, sur le commencement de son Tournoyement de l'Antechrist, en parle avec éloge, ainsi que de Chrestien de Troie:

> Lesdits Raoul & Chrestiens, Qu'oncques bouche de Chrestiens Ne dit si bien comme ils faisoient, Car quand ils dirent, ils prenoient Li bon François trestout à plain, Si comme il leur venoit en main.

Voy. les Recherches de la France de Pâquier, Tom. I, Liv. VII, Chap; pag. 691 de l'Ancieneté & Progrès de notre Poësse Françoise.

RAOUL DE BEAUVOIS, en Picardie; ancien Poëte François, vivant en l'an de salut 1250, ou environ \*. Il a écrit plusieurs poësies, & entre-autres quelques chansons amoureuses.

\* Fauchet, Chap. 33, écrit RAOUL DE BIAUVAIS.

RAOUL

RAOUL CAILLIER, Poictevin, Avocat au Parlement de Paris, jeune homme fort docte & bien versé en la Poësse Grecque, Latine & Françoise. Il a écrit quelques vers François, fur la pulce de Madame des Roches de Poitiers, imprimés avec les autres de divers Auteurs, tous reduits en un volume, & imprimé à Paris, chez Abel l'Angelier, l'an 1582. Discours du Rien, écrit en prose, non encore imprimé. Il a traduit quelques beaux & fort doctes traités de feu Julien David du Perron (pere de Jaques David du Perron, à présent vivant) &c. lesquels ne sont encore en lumière. Discours de l'Ombre, écrit en prose. Discours du quatre. Discours de l'amour de soi-même. Ils ne sont encore imprimés, non plus que ses autres poësies Françoises, desquelles je mettrai ici le tiltre de quelques - unes. Poëme intitulé le Chat. Poëme du Passèreau. Poëme des Avettes ou Abeilles & Mouches à Miel 1. Il florit à Paris cette année 1584.

On voit à la suite des Poësses de Nicolas Rapin, une Ode Alcaïque Françoise, sur sa mort, par ce Caillier, son neveu\*, frère de cette Susanne Caillier, qui a fait aussi des vers sur le même sujet. (M. DE LA MONNOYE).

\* D'autres croient que Raoul Caillier étoit beau-frère, & non pas neveu de Nicolas Rapin. Susanne Caillier étoit sa fille, & le père & la fille eurent la manie de faire des vers François mesurés. Raoul présenta des Stances en vers Héroïques au Roi Henri IV, en faveut des Vers mesurés. On a de lui Les Insidèles Fidèles, Fable Boscagère, de l'invention du Pasteur Calianthe, faite à l'imitation des Pastorales Italiennes, imprimée en 1603, pièce singulière, où le Poète, souvent embarrassé dans la conduite de son action principale, se tire d'affaire par une métamorphose ou un enchantement. Dans les Délices de la Poèsse Françoise, Recueil imprimé en 1620, il y a diverses Poèsses de sui, à la tête desquelles il est dit, qu'elles sont du seu seur Caillier; ce qui prouve qu'alors il étoit mort.

Voy. la Bibl. Françoise de M. l'Abbé Goujet, Tom. XIV, pag. 133.

RAOUL LE FEUBVRE, Prêtre, Chapelain du Duc de Bourgongne, nommé Philippes, l'an 1464. Il a composé en François un Livre, qu'il a intitulé le Recueil des Histoires

LA CR. DU M. Tome II.

Xx

Troyennes, contenant trois Livres, imprimé à Lyon, in-fol. l'an 1490, de caractères bâtards \*.

\* C'est le même que le P. Labbe nomme mal RAOULLE FRERE, pag. 311 de sa Nova Biblioth. Manuscript.

RAOUL DE FERIERES ou FERRIERES, en Normandie, ancien Poëte François, vivant en l'an de salut 1250, ou environ. Il a écrit plusieurs poësses, & entre-autres des chansons d'amours, non encore imprimées \*.

\* Voy. FAUCHET, Chap. 28.

RAOUL DE GASSIN, autrement appelé Roux ou Raoullet, & Rollet, &c. Gentilhomme Provençal, issu de la très-noble maison de Gassin, située sur le rivage du Golse de Grimauld, &c. Poëte, Historien & Orateur très-renommé de son temps, & homme fort adextre aux armes. Il a écrit plusieurs poësies en sa langue. Il se rendit ensin Moine en la ville d'Avignon. Il mourut en l'an de salut 1229 \*.

\* Jean de Notre-Dame, Chap. 24, écrit RAOULE, ou ROOLLET DE GASSIN; du Verdier ne le nomme que ROOLLET.

RAOUL DE HOUDANC, & selon d'autres de Houdon, ancien Poëte François, vivant en l'an de salut 1227, du règne du Roi S. Loys. Il a écrit & composé un Roman, qu'il a intitulé la voie & le songe d'enser: quelques-uns disent qu'il est Auteur du Roman des Elles , duquel nous avons fait mention ci-dessus, parlant de Raoul simplement.

Le Roman des Aelles, ou Elles, & dont Fauchet, qui avoue, Chap. 9, ne l'avoir point vu, parle, étoit, autant qu'on en peut juger par le peu qu'il en rapporte, d'après Huon de Méry, une Allégorie morale. Le mot que nous écrivons aile, a été autrefois diversement orthographié. On écrivit d'abord elle (comme l'écrit encore La Croix du Maine) ensuite, de peur qu'on ne crût que c'étoit le séminin du pronom il, on s'avisa d'écrire este, & c'est ainsi qu'avoit écrit Raoul de Houdanc, à quoi Borel ne prenant pas garde, & s'imaginant qu'esles étoit une faute pour isles, a cité parmi les Auteurs dont il s'est servi dans son Trésor, Raoul de Houdanc, au Roman des Isles. Geosfroy Tory a écrit æsles, Fauchet esles, du Verdier aëlles, orthographe employée, pag. 177 des Poësies de Mellin de S. Gelais,

347

imprimées, in-8°. à Lyon, 1574; sur quoi, il est à propos de savoir, que Louise de Savoye, mère de François I, appelée pour cela simplement Madame, étant tombée malade à Fontainebleau, l'an 1531, quelques mois après se crut guérie, ce qui donna lieu à S. Gelais de faire un Douzain, qu'on a par mémaide, and rarmi ses Dizains, dont il fait le 86° en nombre, avec cette Inscription, à la guérison de mauame sacces, par la structure de ces vers, diminuant depuis le premier jusqu'au sixième, & croissant depuis le septième jusqu'au douzième, représentoit la figure de deux ailes, ou, suivant l'orthographe du Poère, Aelles; mot que dans l'Edition, in-12. de Paris, 1719, on a eu tort de supprimer, & qu'il falloit au bas de la page, expliquer par une note. (M. de la Monnoye).

RAOUL DE MONTFIQUET. Il a écrit un traité, qui s'intitule l'hommage d'honneur, ou reconnoissances dues par les hommes à Dieu, à leur bon Ange, & à Jesus-Christ étant au Sacrement de l'Autel, imprimé à Paris, chez le Noir \*.

\* Le P. Labbe, pag. 356 de sa Nova Biblioth. Manuscript. écrit RAOUL DE MONTFIQUES.

RAOUL, ou RODOLPHE DU PARC, natif de Rouen en Normandie. Il a fait la description de l'ordre tenu au convoi des obséques & pompes sunébres du Roi Henri II, du nom, imprimée à Paris, chez Pierre Richard, l'an 1559.

RAOUL DE PRESLES, premièrement Avocat du Roi au Parlement de Paris, & depuis Conseiller & Maître des Requêtes de l'Hôtel du Roi de France, Charles V, dit le Sage ', en l'an de salut 1315, & encore son Consesseur, son Poëte & Historien \*. Ledit Raoul de Presles, est Fondateur du Collége de Presle, situé en l'Université de Paris, près l'Eglise des Carmes, lequel Collége a été depuis rebâti de nouveau, & de beaucoup augmenté d'édifices par Pierre de la Ramée dit Ramus, autresois principal dudit Collége, & entre-autres des maisons qui sont joignantes ledit Collége de Beauvais. Le sussition qui sont joignantes ledit Collége de Beauvais. Le sussition qui sont joignantes ledit Collége de Beauvais. Le sussition qui sont joignantes ledit Collége de Beauvais. Le sussition qui sont joignantes ledit Collége de Beauvais. Le sussition de la Cité de Dieu, de S. Augustin, ensemble le Livre intitulé Le Compendium historial, comme témoigne Corrozet, aux Antiquités de Paris. J'ai autresois vu ladite traduction &

commentaires d'icelui Raoul de Presses, chez Denis du Pré, fils de Galiot, contenus en deux grands volumes écrits à la main sur parchemin, esquels se voit, que la traduction en avoit été commencée l'an 1311, & ramelierée l'an 1216. Matero Romain, Licentié en l'un & l'autre droit, a compilé & abregé ledit Œuvre de la Cité de Dieu, de S. Augustin, lequel se voit écrit à la main, chez M. de Clermont d'Amboise, en son château de Galerande, au Maine. Cetui-ci Raoul de Presles, a fait un abregé ou extrait du Livre intitulé Somnium Viridarii \*\*, autrement appelé le Songe du Vergier, contenant la dispute entre les Ecclésiastiques, & les Temporalistes & Séculiers, lequel Livre se voit écrit à la main sur parchemin, en la Bibliothéque de M. le Président Fauchet, à Paris. Nous avons par devers nous, la traduction entière du Livre susdit, appelé le Songe du Verger, imprimée en l'an 1491, qui est un autre Livre que le Roman de la Rose, comme nous avons dit ci-dessus, parlant de Jean de Meun, auquel lieu nous avons remontré, quelle différence il y avoit entre l'un & l'autre, encore que le titre y ait été mis semblable à cetui-ci, par aucuns ignorants. Il florissoit sous le règne de son Maître Charles V, Roi de France, ès années susdites 1315.

Il a été aussi Conseiller & Maître-d'Hôtel de Charles VI, comme en sait foi le Manuscrit, intitulé Radussi de Praellis Consiliarii & Magistri Hospitiorum Caroli V & Caroli VI Musa, sive Satira prosaica in vitia sui temporis. La siction de ce Poëme est très-ingénieuse. Le P. Labbe, pag. 63 de la Nova Biblioth. Manuscript. le cite comme écrit en vélin, & appartenant à Gabriel Naudé. Un Ecrivain, tel que Raoul de Presses, méritoit bien d'être nommé dans le curieux Discours de la Bibliothèque du Louvre, sous les Rois Charles V, Charles VI & Charles VII. Raoul de Presse mourut en 1382. (M. DE LA MONNOYE).

\* Rien In'est si peu exact, que ce que dit La Croix du Maine sur cet Ecrivain. Il a consondu les temps & les personnes, au point de supposer, par un Anachronisme inconcevable, que Raoul de Presses étoit Maître des Requêtes de l'Hôtel de Charles V, en 1315; je rectisserai cet Article, avec le secours de deux savantes Dissertations que M. Lancelot a publiées sur Raoul de Presses, dans le XIII Volume des Mémoires de l'Académie des Belles-Lettres, pag. 607 & 617. — Il saut distinguer trois personnes du nom de Raoul de

Presles. Le premier, qui porte ce nom, fut Secrétaire de Philippe-le-Bel, de Louis X, & de Philippes V, au moins depuis 1310 jusqu'en 1319. Ce fut lui qui fonda, à Paris, le Collège qui porte encore son nom. Il fut accusé d'avoir été complice de l'empoisonnement de Philippe-le-Bel, mais il fut sans laisser de postérité légitime. — Le recond de ce nom, coit son neven, il fit profession des armes, & on ne peut rien lui appliquer de ce que dit La Croix du Maine. — Le troisième étoit fils illégitime du premier, qui l'avoit eu de Marie Desportes, autrement des Vertus, lorsqu'il étoit en prison. Il obtint des Lettres de légitimation au mois de Décembre 1373. On les trouve dans le Registre des Chartres, coté 105, pièce 63. Il embrassa la profession d'Avocat, & composa plusieurs Ouvrages, qui le firent connoître avantageufement de Charles V. Ce Prince le chargea de traduire en François le Livre de S. Augustin, de la Cité de Dieu, & lui assigna, pour cela, une pension considérable. De Presses commença sa Traduction à la Toussaints 1371, & la finie le premier Septembre 1375, selon la note qui se trouve à la fin du bel Exemplaire qui est à la Bibliothèque du Roi, celle sans doute que La Croix du Maine avoit vue, mais dont il avoit mal copié les dates. Il étoit Avocat-Général en 1371, Maître des Requêtes en 1373, l'année même où il fut légitimé. Il mourut en 1382, âgé énviron de soixante-huit ans. — Un de ses premiers Ecrits, est intitulé, Musa. C'est un Ouvrage Latin, mêlé de prose & de vers, qu'il dédia à Charles V, vers l'an 1366. C'est une fiction assez ingénieuse pour ce temps-là, sur les moyens de remédier aux malheurs de son siècle. M. Lancelot en donne une Analyse assez étendue. Les Manuscrits de cet Ouvrage ne sont pas communs. Il y en a un à la Bibliothèque du Roi, qui paroît être du temps de l'Anteur. Vers 1369 gil compose son Discours sur l'Oristamme, qui est aussi demeure manuscrit. L'Auteut s'y étend moins sur cette ancienne Bannière, que sur la nécessité de demander les secours du Ciel, lorsqu'on entreptend une guerre. Sa Traduction du Traité de la Cité de Dieu, avec un Commentaire de sa façon, fut imprimée en 2 vol. in-fol. à Abbeville, en 1486. On en donna long-temps après une autre Edition, à Paris, 1531, aussi en 2 vol. in-fol. chez Galyot Dupré. L'Edition d'Abbeville est fort rate. M. Lancelot dit que ce sut le premier Livre, & peut-être l'unique qui fut imprimé à Abbeville dans les premières années de l'établissement de l'Imprimerie. Cependant la Somme Rurale de Bouthellier y fut imprimée cette même année, & c'est même l'Edition que Prosper Marchand cite commé la première qui soit sorti des Presses d'Abbeville (Hist. de l'Impr. pag. 81). — Raoul de Presses travailla ensuite, par ordre du Roi, à la Traduction de la Bible, qui dût paroître vers 1377. Les Manuscrits n'en sont pas communs. La Croix du Maine n'en parle point, parce qu'il a cru, & une infinité d'autres Ecrivains après lui, que cette Traduction étoit de Nicolas Oresme; mais le P. le Long a prouvé, qu'elle étoit de Raoul de Presles. Cet Auteur traduisit aussi en François un Livre, intitulé le Roi Pacifique, dont M. Lancelot n'a pu trouver aucun Exemplaire, mais qu'il suppose être un Ouvrage Historique & Politique. Seroit-ce celui que La Croix du Maine appelle le Compendium Historial?

\*\* L'Abrégé du Songe du Verdier, par Raoul de Presses, est plus connu. Il l'entreprit aussi par ordre de Charles V. Cet Abrégé, assez bien sait écarte toutes les digressions dont l'Ouvrage en rempsi. Quelques-uns ont actitude le songe meine du Verdier à Raoul de Presses, & M. Lancelot penche assez vers cette opinion. C'eût été une raison de plus, pour déterminer Charles V, à charger de Presses de faire l'Abrégé de son propre Ouvrage.

RAOUL DE SOISSONS, Comte dudit lieu en Picardie, l'an 1250, du temps du Roi S. Loys. Il a écrit quelques poëmes Satyriques, lesquels sont imprimés avec la vie de Godefroy de Buillon, composée par Pierre Desray, Champenois. Il y a eu un autre Comte de Soissons, nommé Thierry, duquel nous ferons mention ci-après.

RAOUL SURGUIN, Sieur de Belle-croix, Gentilhomme Angevin, premier & ancien Avocat au Siège Présidial & Sénéchaussée d'Anjou, homme fort bien vivant & aimé de tous ceux de sa robbe, & autres qui l'ont connu & fréquenté. Il a écrit un traité contre certaines remontrances, saites à la première assemblée des Etats tenus à Angers, le 14 jour d'Octobre en l'an 1560, imprimé à Paris, chez Nicolas Chesneau, l'an 1562, in-8°, & contient 8 seuilles. Il mourut à Angers, environ l'an 1574 ou 1575, âgé de plus de soixante ans. Avant que de mourir, il pourvut son gendre Jean de Villemereau, Sieur de la Roche, &c. de son état d'Avocat du Roi, comme nous avons dit, parlant dudit Sieur de Villemereau, Tom. I, pag. 605 de cette nouvelle Edition.

<sup>1</sup> Ménage a rapporté cet Article tout au long, pag. 224 de ses Remarques fur la vie de Pierre Ayrault, & ajoute, que les Remontrances contre lesquelles Raoul Surguin écrivit, étoient de François Grimaudet, Avocat du Roi au Présidial d'Angers. (M. DE LA MONNOYE).

RAPHAEL DE BONIS, Epidaurien. Il a écrit un Traité pour le préservatif de la Peste, imprimé à Paris, l'an 1532, ou bien quelqu'un a traduit ce Livre, sans y avoir mis son nom.

RASSE DE BRINCHAMEL, lequel florissoit en l'an 1459. Il a écrit un Livre intitulé Le Nuptial, traitant des Mariages, selon les décrets & les loix, le tout à la requête d'Antoine de la Salle. Il a davantage traduit de Latin en François, l'Histoire ou plutôt, Roman de Messire Floridan & de la belle Elinde, composée premièrement en Latin, par Nicole de Clemangis. Cette Histoire a été imprimée à Paris, sur la fin de la Chronique ou histoire du petit Jean de Saintré, &c. chez Philippes le Noir, l'an 1523.

<sup>2</sup> Je ne puis deviner, quel nom ce peut être que Rasse, à moins que ce ne soir Horace. Quant au Roman de Floridan & de la belle Ellinde, voyez dans DU VERDIER la note sur le mot FLORIAN, à la sin de la lettre F. (M. DE LA MONNOYE).

RAVEND, ou RAVENNE GIBON, Parisien, Abbé de S. Vincent près le Mans, homme docte ès langues & grand Théologien. Il a écrit tant en prose qu'en vers François, un petit Livre qu'il a intitulé Estrennes, auquel Livre sont contenus quelques vers François, sur la Nativité de Notre Seigneur Jesus-Christ, & sur autres divers sujets, &c. le tout imprimé au Mans, par Hiérosme Olivier, l'an 1568. Exposition sur le Psalme 95, traduit selon la vérité Hébraïque, & mis en vers François, par ledit Gibon, imprimé chéz ledit Olivier, l'an 1568, auquel temps florissoit ledit Abbé. Il mourut âgé de plus de soixante ans, sous le règne de Charles IX.

RAVEN ou RAVEND GRIMOULT, natif de Falaise en Normandie. Il a composé une Histoire qu'il a intitulée les Remarques de France: ladite Histoire n'est encore en lumière, mais Guy le Feubure, Sieur de la Boderie, en fait mention en l'Epitaphe qu'il a fait sur la mort dudit Raven Grimoult, Falesien, imprimé avec son Enciclie, fol. 326, de la première édition.

REMY BELLEAU, homme docte en Grec & en Latin, & fur-tout excellent Poëte François, natif de la ville de Nogen-

le Rotron au Perche, sur les fins & limites du pays & comté du Maine, autrefois Précepteur de Monseigneur le Marquis d'Elbeuf, Princé très-illustre, issu de la très-noble & trèsancienne maison de Lorraine, &c. 1. Il a doctement commenté la seconde partie des amours de Ronfard, lesquels commentaires ont été imprimés par plusieurs fois, chez Buon, à Paris, avec ceux de Murer. Il a traduit bien heureusement, & avec beaucoup de grace, de Grec en vers François, les Odes d'Anacréon, imprimées à Paris, chez André Wechel, l'an 1556, avecque plusieurs hymnes & autres poësses de son invention : elles ont été de rechef augmentées par l'Auteur, & imprimées à Paris, chez Gilles Gilles, l'an 1574. Ode Pastorale sur la mort de Joachim du Bellay, imprimée à Paris, chez Robert Etienne, l'an 1560. Larmes sur le trépas de M. le Marquis d'Elbeuf, René de Lorraine, & de Madame Loyse de Rieux sa femme, imprimées à Paris, chez Buon, l'an 1567, avec le tombeau de M. de Guise, compose par ledit Belleau. Les Bergeries dudit Belleau, imprimées à Paris, par Gilles Gilles, à diverses fois, qui est un Œuvre à l'imitation du docte Sannazar, Poëte Italien, à l'imitation desquels Jaques Courtin, Sieur de Cissé, Gentilhomme Percheron, en avoit projecté de semblables, mais la mort trop cruelle & hastive en son endroit, l'a empêché de poursuivre, pour lui avoir tranché le filet de sa vie, avant le temps. Car il mourut à Paris, fort jeune d'ans, & bien vieil en doctrine, le 18 jour de Mars l'an 1584, au grand regret & ennui indicible de ses plus grands amis, & sur-tout au mien qui l'aimois plus que je n'ai eu moyen de lui en porter témoignage durant sa vie. Nous avons fait mention de lui ici devant en son ordre, & si l'on trouve que j'aye mis (qu'il florissoit à Paris cette année 1584.) que l'on sache que depuis que j'ai écrit cela, que j'ai reçu les piteux avertissements de son trépas. Pour revenir à parler dudit Belleau, son ami, & né d'un même pays, je dirai ce qu'il a écrit, outre les Œuvres ci-devant mentionnées. Traité des pierreries ou gemmes & pierres précieuses, lequel Livre il a intitulé Echanges. Eglogues sacrées & autres Œuvres, tant de son invention, que de sa traduction, comme l'Ecclé-siaste de Salomon, & plusieurs autres Œuvres imprimées à Paris, chez Mamert Patisson. Il mourut à Paris, l'an 1557, le 6 jour de Mars; il a été imprimé un récueil d'Epitaphes saits sur son trépas par ses amis.

\* Remi Belleau, né au commencement de 1528, mort le 6 Mars 1577, ayant à peine commencé sa cinquantième année, sit de bonnes études, & s'acquir de la réputation par ses talens, dès sa jeunesse. Il s'attacha à René de Lorraine, Marquis d'Elbeuf, qu'il suivit dans le voyage qu'il sit en Italie pour l'expédition de Naples, en 1557. A son retour, ce Prince lui confia l'éducation de son fils, Charles de Lorraine, depuis Duc d'Elbeuf, & grand Ecuyer de France. Ce ne fut qu'après ce voyage, que ses talens pour la Poësse Françoise furent bien connus, & qu'il sut mis au nombre des sept Poëtes, dont on forma la Pleïade Françoise. Ronsard l'appeloit le Peintre de la Nature; Pâquier dit qu'en matière de gayetez il fut un autre Anacréon de son siècle. Ses Bergeries sont une de ses meilleures productions, mais son Anacréon, que l'on osa comparer à l'Original, lorsqu'il parut, perdit, en passant par ses mains, les graces, & sur-tout la chaleur, qui caractérisent le Poëte Grec. Les amis de Belleau, pour le justifier, prétendirent que sa grande sobriété empêchoit qu'il ne pût saisir toute la finesse des sentimens & la manière agréable d'Anacréon. Il paroit qu'il a joui de sa réputation pendant toute sa vie; l'espèce de pompe sunèbre que lui firent ses amis, en est la preuve; ils portèrent son corps sur leurs épaules, depuis l'Hôtel d'Elbeuf, où il étoit mort, jusqu'à l'Eglise des Grands-Augustins, où il fut enterré. Ronfard fit son Epitaphe en ces termes:

> Ne taillés mains industrieuses Des pierres pour couvrir Belleau, Lui-même a bâti son tombeau Dedans ses pierres précieuses.

par allusion à un des Ouvrages de ce Poète, qui lui a fait le plus d'honneur & qu'il publia en 1576, un an avant sa mort, sous le titre: Amour & nouveaux eschanges des pierres précieuses, vertus & propriétés d'icelles. Le goût & le génie de la langue changèrent bien vîte; la réputation de Belleau ne dura pas long-temps. Regnier, IX. Satyre, dit:

Belleau ne parle pas, comme on parle à la ville, Il a des mots hargneux, bouffis & relevés, Qui du peuple aujourd'hui ne sont pas approuvés.

Cette Satyre parut, au plus tard, vingt-cinq ou trente ans après la mort de LA CR. DU M. Tome II. Y y

## 354 REM

Belleau, puisque Regnier mourut en 1613. — L'Edition la plus complete des Œuvres de Belleau est celle de Rouen, 1604, in-12. deux Tomes.

On a de lui Dictamen metrificum de Bello Hugonotico, pièce burlesque de très-bon goût. Mascurat, pag. 276. — Le Cardinal du Perron faisoir encore moins de cas de sa Poessie, que de celle de Jodelle, qu'il méprisoit beaucoup. Ses vers, dans le Borboniana, sont traités de Pois pilés. — Voy. Recherches de la France de Pâquier, Liv. VII, Chap. 6, les Mémoires de Niceron, Tom. XXXI, pag. 169, la Biblioth. Françoise de M. l'Abbé Goujet, Tom. XII, pag. 291.

REMY ROUSSEAU, Orateur François, du temps de Loys XII, Roi de France, l'an 1514. Il a mis en lumière un sien recueil des ruses & sinesses de guerre, extraictes des Œuvres de Jules Frontin, & autres Auteurs, par Emery de S. Rose, lequel Œuvre, ledit Rousseau a de beaucoup augmenté, & principalement d'annotations Latines, pour montrer de quels Auteurs ledit de Sainte Rose, avoit fait les extraits, imprimé à Paris, chez Jean Petit, l'an 1514, in-8°, & contient 8 seuilles, imprimées de caractères bastards. Il florissoit à Paris, l'an susseilles.

RENAULT ou REGNAULT D'AUDON, ancien Poëte François, vivant en l'an 1260, ou environ. Il a écrit une Satyre, contre tous les Etats, non encore imprimée \*.

\* Voy. FAUCHET, Chap. 90.

RENAULT DE BEAUNE\*, Gentilhomme Tourengeau, issu de la noble & très-ancienne famille des Sieurs de Samblançay & de Beaune en Touraine, premièrement Evèque de Mande, & Chancelier de M. le Duc d'Anjou, l'an 1580, & depuis Archevêque & Patriarche de Bourges en Berry, Primat d'Aquitaine, homme fort docte ès langues, & bien versé en toutes sciences & disciplines, &c. Il a mis en lumière une sienne fort docte & bien excellente remontrance pour le Clergé de France, laquelle il prononça à Fontainebleau, devant le Roi Henri III, le 17 jour de Juillet l'an 1582, imprimée à Paris, l'an 1582, in-4°, & contient 4 seuilles, & depuis imprimée in-4°. Sermon sunébre, prononcé aux obséques de

Messire René Cardinal de Birague \*\*, Chancelier de France, par ledit Sieur Archevêque, le 6 Décembre l'an 1583, en l'Eglise de S. Catherine du Val des Écoliers, à Paris, &c. imprimée à Paris, l'an 1584, chez Gilles Beys. Je n'ai pas connoissance de ses autres écrits en François. Il florit cette année 1584.

\* Renaud de Beaune, second fils de Guillaume de Beaune, Baron de Semblançay, & petit-fils de Jacques, Sur-Intendant des Finances, condamné si injustement à être pendu, sous le règne de François I, à la sollicitation de Madame Louise de Savoye, mère de ce Roi, se distingua parmi tous les Prélats de son siècle, par son attachement à Henri IV, & son zèle à soutenir les droits incontestables de ce Prince à la Couronne. Il prouva, avec une force & une éloquence admirable, aux Ligueurs, cette maxime fondamentale, que l'on est obligé de reconnoître & d'honorer comme son Roi, celui auquel le Royaume appartient par le droit inviolable d'une succession légitime, sans avoir égard à la religion qu'il prosesse, ni à ses mœurs. Il étoit né à Touts, en 1527, & avoit successivement été Conseiller & Président des Enquêtes du Parlement de Paris, ensuite Evêque de Mende, puis Archevêque de Bourges en 1581, Archevêque de Sens en 1596, dont il n'obtint les Bulles qu'en 1602, parce qu'il s'étoit brouillé avec la Cour de Rome, pour avoir donné publiquement l'absolution à Henri IV, dans l'Eglise de S. Denis, sans y être autorisé par cette Cour; enfin grand Aumônier de France, & Commandeur des Ordres du Roi. Génie hardi, ferme & décidé, qui auroit consenti à établir en France un Patriarche indépendant; peut-être sur l'espérance que les fervices qu'il avoit rendus au Roi, le conduiroient à cette place. Il mourut à Paris le 27 Septembre, en 1606, âgé de soixante-dix-neuf ans. Il 'avoit une mémoire prodigieuse, beaucoup de connoissances; &, ce qui est plus étonnant encore, un appétit extraordinaire; après avoir dormi quatre heures, il se relevoit pour déjeuner, ce qui arrivoit à une heure après minuit; il se reposoit ensuite quatre heures, se mettoit de nouveau à table, faisoir la même chose à huit heures, dînoit à l'ordinaire, faisoit une collation quatre heures après, soupoir amplement, à l'heure accoutumée, & faisoit toujours une collation en se couchant; voilà sept repas bien comptés; mais, ce qu'il y a de plus singulier, c'est que cette quantité d'alimens ne l'appesantissoit pas; il n'avoit, ni indigestion, ni vapeurs, ni assoupissement; sa tête étoit toujours libre, & prête au travail d'esprit, mais il évitoit tout exercice du corps, crainte d'irriter son appétit. (Thuanus in vita propria, Lib III, circà init.)

Don trouve dans le Journal d'Henri III ce Distique, contre Renaud de Beaume, sur ce qu'en prononçant l'Oraison Funèbre de François, Duc d'Alençon, il trembloit, & portoit souvent la main à sa barbe:

Quod timet, & patulo promissam pectore barbam Demulcet Biturix, hoc Ciceronis habet. La comparaison n'est pas juste du côté de la barbe, que Cicéron ne portoit point longue. Renaud de Beaune sit encore depuis, en 1588, l'Oraison Funèbre de la Reine d'Ecosse, Marie Stuard. (M. DE LA MONNOYE).

\*\* Il sit plusieurs Oraisons Funèbres, outre celle du Cardinal de Birague, mais qui surent postérieures à l'Edition de la Bibliothèque de La Croix du Maine, lequel, par conséquent, n'a pas pu en faire mention. Il prononça, en 1584, celle d'Anne de Thou, semme du Chancelier Cheverny, imprimée la même année, à Paris, chez M. Patisson; celle du Duc d'Anjou, dans cette même année 1584; celle de la célèbre Marie Stuart, en 1587, imprimée en 1588. Le P. le Long, en la citant, donne à Renaud de Beaune le titre d'Archevêque de Sens, qu'il n'avoit pas encore en ce temps-là. Il avoit été Grand-Aumônier, &, selon du Peyrat (Antiquités de la Chapelle du Roi de France, pag. 182) il avoit traduit en François les Pseaumes de David.

RENAULT CHANDON, natif de l'Evéché de Pamiers en Languedoc, Docteur ès droits. Il a écrit en François un traité de la fortune des Romains, comme témoigne Pierre Bunel, en ses Epîtres.

<sup>2</sup> Voici les termes de Bunel, dans son Epître à Chandon. C'est la trentequatrième du Recueil, An quia de fortuna Romanorum vernacula lingua conscripsisti, &c. C'étoit une version en François du Traité de Plutarque, πιρὶ τὴν Γόμμαίων τύχης, & non pas, comme l'a cru La Croix du Maine, un Ouvrage Original de Chandon. (M. DE LA MONNOYE).

RENAULT DE COUCI (Messire) Chevalier, Seigneur Chastelain dudit lieu de Couci en Picardie, l'an 1187. Il a écrit plusieurs Chansons amoureuses & autres poësies Françoises, en langue usitée de son temps, mais elles ne sont encore imprimées. Claude Fauchet, homme très-docte & bien diligent rechercheur des antiquités Gauloises, fait mention dudit Regnault de Couci, en son Livre des Poëtes François anciens, fol. 124 \*.

\* Voy. le mot Chastelain de Coucy dans DU VERDIER, & dans FAUCHET, Chap. 17.

RENAULT DU FERRIER, Président en la Cour de Parlement, à Paris, Orateur & Ambassadeur des Rois François I, Charles IX & Henri III, &c <sup>1</sup>. Il a écrit plusieurs Oraisons très-doctes & éloquentes à merveille, lesquelles il a prononcées tant en Latin qu'en François, en divers lieux, où il a été employé pour ses Maîtres les Rois de France très chrétiens, & entre-autres celles qu'il sit en l'assemblée du S. Concile général de Trente, le 23 jour de Novembre l'an 1562.

On a aussi écrit Regnauld, & plus souvent Arnaud (c'est même le seul qu'on ait retenu, quoiqu'il semble que par rapport au Latin Arnoldus, on dût plutôt dire Arnould. Il avoit toujours été en son cœur de la Religion (ainsi il ne saut pas s'étonner de la hardiesse de la Harangue qu'il prononça au Concile de Trente;) mais il n'en sit profession ouverte, que trois ans avant sa mort (lorsqu'il se retira à la Cour du Roi de Navarre, qui le sit son Gardedes-Sceaux). Le P. le Long, n°. 12932 de sa Bibl. Histor. de Fr. (anc. Edit.) dit que les Mémoires de l'Ambassade de du Ferrier à Venise sont conservés en 3 vol. in-sol. dans la Bibliothèque de M. le Marquis Colbert. Ils étoient aussi dans celle de M. Baluze, d'où ils ont été transsérés à celle du Roi. (On prétend que pendant son Ambassade à Venise, du Ferrier, qui eut des liaisons intimes avec Fra Paolo Sarpi, qui travailloit alors à son Histoire du Concile de Trente, lui sournit d'excellens mémoires). Il mourut en 1585, âgé de soixante-dix-neus ans. (M. de la Monnove).

RENAULT LE QUEUX, Picard de nation, ancien Poëte François. Il a écrit plusieurs traités en rithme Françoise, comme témoigne Jean Bouchet, en son Livre intitulé le Temple de bonne renommée.

RENAULT DE SABUEIL, grand Seigneur, & ancien. Poëte François, vivant en l'an de salut 1260, ou environ. Il a écrit quelques poëmes François, non encore imprimés \*.

\* Voy. FAUCHET, Chap. 79.

RENÉ DE L'ANGLE, Sieur de la Billaye, premier 'Conseiller au Parlement de Rennes en Bretagne, &c \*. Je n'ai pas connoissance de ses écrits, mais plusieurs sont honorable mention de lui en leurs Œuvres \*.

\* Jean de l'Angle, dont nous avons les Semestria, étoit de cette famille.

RENÉ D'ANJOU, Roi de Sicile, de Naples, de Hierufalem, d'Arragon, de Vallence, de Sardaigne, de Majorque, & de Corfegue, Duc d'Anjou, de Calabre, de Lorraine, de Guyse, & de Bar: Comte de Provence, de Forcalquier, &

du Maine; Prince de Piedmont, &c. issu de la très-noble & royale maison d'Anjou. Il étoit très-bien versé en plusieurs arts & bonnes disciplines, & entre-autres choses, il se delectoit grandement à la peinture & protraicture, comme il se voit par plusieurs images, protraicts & autres semblables choses faites de sa main. Il a fait une description du pays & Comté de Provence. Il a écrit la Carte & description d'Anjou. Il a composé un Livre du Blason d'Armoiries, toutes lesquelles choses, il a peintes & enluminées de sa main, & les a présentées au Roi de France, très-chrétien Loys XI, mais elles ne sont encore imprimées 1. Il a composé en vers François, plusieurs beaux poëmes, touchant la Passion de Notre Seigneur Jesus-Christ, lesquels se voyent gravés & inscripts en la Chapelle de S. Bernardin, au convent des Frères mineurs ou Cordeliers, en la ville d'Angers. Jean Bouchet, raconte en ses Annales d'Aquitaine, que ledit René a composé plusieurs Rondeaux, Ballades, Satyres, Comédies & autres choses semblables \*. Il mourut en la ville d'Aix en Provence, l'an 1480, & selon d'autres, à Marseille. Il étoit fils puisné de Loys d'Anjou, Roi de Sicile. Ledit René d'Anjou, institua l'ordre des Chevaliers du Croissant, en l'an 1464, duquel la devise étoit, Los en croissant \*\*.

Tost regarder, & seindre ne riens voir: Tost escouter, monstrant ne riens savoir: Mot ne sonner des cas qu'on voit & scait; Qu'ainsi ne faist, tart à son cas pourvoit.

Voy. la Biblioth: Franç. de M. l'Abbé Goujet, Tom. IX, pag. 366.

<sup>&#</sup>x27;Nous n'avons rien d'imprimé de ses Ouvrages que l'Abusé en court, in-4°. & le Roman de la Conquête de douce Merci. Voy. ces mots dans du Verdier. Le Manuscrit de son Tournoi de la Grutuse, avec sigures, est à la Bibliothèque du Roi, n°. 445. (M. de la Monnoye).

<sup>\*</sup> Il y a une très-bonne maxime dans l'Abusé de court, imprimé à Vienne, 1484, in-fol.

<sup>\*\*</sup> Ce fut en 1448 qu'il institua en la Ville d'Angers l'Ordre des Chevaliers du Croissant, dont le symbole étoit un Croissant d'or, avec la devise que

cite La Croix du Maine. Après avoir survécu à ses enfans, il mourut à Aix le 10 Juillet 1480, & par sa mort l'Anjou fut réuni à la Couronne. Il se consola de ses malheurs, par son amour pour les Sciences & pour les Arts. Il étoit versé dans la Théologie & les Mathématiques. Il faisoit ses délices de la Pocssie Provençale. Il peignoit en miniature & sur le verre. On voit encore de ses Ouvrages, en ce genre, à Dijon, à Aix & à Avignon. Ce sut lui qui apporta, dit-on, en France, les Œillets de Provence, les Roses de Provins, les Raifins Muscats, les Pavots blancs, les Perdrix rouges, & y rendit communs les Coqs d'Inde, dont il faisoit élever une grande quantité en Provence. (Voy. Boucher, Hist. de Provence, Tom. II, pag. 478). Il étoit fort dévot. On conserve de lui des Heures, ornées de sa main de miniatures précieuses. On raconte qu'il sit condamner à Aix, à être écorché vif, un homme qui avoit mal parlé de la Sainte Vierge. Les parens du coupable offrirent à René beaucoup d'argent, pour racheter ce malheureux du supplice; mais René fut si indigné de cette offre, qu'il fut sur le point de les obliger d'être eux-mêmes les exécuteurs du jugement. Ils eurent bien de la peine à s'en garantir; quatre Gentilshommes firent volontairement l'office de bourreaux.

RENÉ BELET, Angevin, Sieur de la Chapelle, Avocat des plus doctes & des plus renommés de tout le Siège Présidial & Sénéchaussée d'Anjou, &c. Il a écrit & composé de fort doctes Commentaires sur les coûtumes d'Anjou, non encore imprimés. Il a composé plusieurs Sonnets, lesquels ne sont encore imprimés, sinon quelques-uns, lesquels se voyent ès Œuvres de Ronsard 1. Il a fait imprimer plusieurs beaux & doctes épitaphes, sur la mort de quelques hommes & semmes illustres. Il florit à Angers; cette année 1584, âgé d'environ soixante ans.

Le Quarrain, qu'on lit au bas du portrait de Ronsard, sans nom d'Auteur, en ces termes:

Tel fut Ronsard, Auteur de cet Ouvrage, Tel fut son æil, sa bouche & son visage, Portrait au vis de deux crasons divers, Ici le corps, & l'esprit dans ses vers.

est de ce René Belet, comme Ménage l'a curieusement observé, pag. 325 de ses Remarques sur la vie de Guillaume Ménage. (M. DE LA MONNOYE).

RENÉ BENOIST, Angevin\*, Docteur en Théologie, à Paris, & Curé de S. Eustache, en ladite ville, homme

très - éloquent, & des plus célébres entre tous ceux de sa profession, tant pour ses prédications ordinaires, que pour les livres en nombre infini, lesquels il a mis en lumière, dont s'ensuivent les titres d'aucuns, que j'ai vus, & non pas de tous, car ils sont en trop grand nombre. Homelies de la Nativité de Jesus-Christ, imprimées à Paris, chez Claude Fremy, l'an 1558. Réponse à un nommé de l'Espine ou de Spina, imprimée chez Chesneau, l'an 1562. Probation de l'Adoration de Jesus-Christ, imprimée chez Chesneau. Le triomphe de la Foi, imprimé l'an 1562, chez Chesneau. Traité des Dîmes, chez Chesneau, 1563. Traité du Sacrifice Evangélique, chez Chesneau, 1562. La manière de connoître Jesus-Christ, imprimée chez Chaudiere, l'an 1564. Première Epître à Jean Calvin, chez Chesneau, 1562. Seconde Epître audit Calvin, chez Chesneau, 1562. Instructions pour tous Etats, chez Chesneau, 1565. Epître aux habitans de Nantes, en Bretagne, chez Chesneau, 1562. Le premier Livre de la Communion des Saints, imprimé chez Chaudiere. Instruction pour soi confesser, chez Guillard, 1565. Remontrance première aux Religieuses, chez Chesneau, 1565. Seconde remontrance auxdites Religieuses, chez ledit Chesneau, l'an 1 567. Discours de la Confession sacramentelle, chez Chaudiere. Traité des luminaires de l'Eglise, chez Chaudiere, 1565. Probation de la Messe, imprimée l'an 1563, chez Chesneau. Réponse à ceux qui appellent les Chrétiens Idolâtres, chez Chaudiere. Traité du S. Jeûne de Carême, chez Chesneau, 1566. Probation de la manducation de l'hostie en la Messe, chez Chesneau. La manière de se préparer à solemniser la Nativité de Jesus-Christ, imprimée à Paris, chez Chesneau. Catéchisme imprimé à Paris, chez Guillaume Chaudiere, l'an 1566. Exhortation aux fidèles, pour batailler contre l'Antechrist, imprimé chez Chaudiere, 1566. Résolution des points qui sont en controverse ou debat & resolus par les quatre célébres facultés, imprimée à Paris, chez Chesneau. Homelie

du jour des Ramaux, imprimée chez Chaudiere, l'an 1566. Antithese des Bulles du Pape, pour les pardons & indulgences, chez Chesneau, 1566. Resolution des usures, imprimée chez Chesneau, 1565. Deux traités de la Confession sacramentelle, imprimés chez Sébastien Nivelle. Resolution des lieux de l'Ecriture Sainte, dépravée & corrompue par les hérétiques de ce temps, imprimée chez Chesneau, l'an 1567. Discours des miracles de Madame Sainte Genevierve, imprimé chez Thomas Belot, à Paris. Le premier tome des réponses au Ministre nommé de l'Espine, ou bien Despina, imprimé chez Chaudiere. Catholique discours des chandelles, torches, & autre usage de seu en la profession de la Foi & Religion chrétienne, imprimé à Paris, chez Jean Poupy, l'an 1575. Brefve réponse à la remontrance faite à la Royne mère du Roi. pour ceux qui se disent persécutés pour la parole de Dieu, imprimée à Paris, chez Guillaume Guillard, l'an 1562. Traité enseignant en bref, les causes des maléfices, sortiléges, & enchantemens, imprimé à Paris, chez Jean Poupy, l'an 1579, avec le Livre de Pierre Macé du Mans. Fragment extrait d'un plus ample traité de la Magie repréhensible & des Magiciens, contenant 19 chapitres, imprimé à Paris, chez Jean Poupy, l'an 1579, avec le Livre dudit Pierre Macé. Avertissement du moyen par lequel tous troubles & différens, touchant la croix Gastine, mise devant S. Innocent, à Paris, & autres concernant la Religion, seront aisément assopis & ôtés, imprimé à Paris, l'an 1572, chez Thomas Belot. Epîtres & Evangiles des Dimanches & autres principales Fêtes, exposées par Scholies & familières explications, imprimées à Paris, avec les trois volumes de l'histoire des Saints, &c. chez Nicolas Chesneau. Il a écrit plusieurs autres Œuvres de soninvention, desquelles je n'ai pas souvenance maintenant, & quant à ses traductions en voici les noms de quelques-unes. Il a traduit en François la Sainte Bible 1, laquelle il a enrichie d'annotations sur les lieux dépravés par les hérétiques, imprimée à Paris, in fol. Nicolas Chesneau, Buon & autres \*\*. Le nouveau Testament, imprimé en Latin & François, chez ledit Chesneau, l'an 1566. La Bible Latine & Françoise, avec annotations, imprimée l'an 1565, chez ledit Chesneau. Il a traduit les Epîtres & Evangiles des Dimanches, imprimées avec le second volume de l'Histoire des Saints, à Paris, chez Chesneau, l'an 1577. Il a traduit l'Histoire tragique de Lindan, imprimée à Paris, chez Guillaume Chaudiere, l'an 1565. Il a traduit le Livre de l'ordre & cérémonies observées au sacre & couronnement des Rois de France, imprimé à Paris, chez Nicolas Chesneau, l'an 1575. Si j'eusse eu connoissance de ses autres traductions, j'en eusse fait le récit en ce lieu. Il florit à Paris, cette année 1584, se travaillant sans cesse d'annoncer la parole de Dieu, & instruire ses paroissiens, à vivre selon les saintes loix.

\* René Benoist naquir, en 1521, au Village de Charonnieres, à trois Lieues d'Angers; il y commença quelques études, qu'il continua ensuite à Angers, où il fut reçu Docteur en Théologie, Prêtre, & ensuite Curé de S. Morille, au Pont de Cé, Ville d'Anjou, d'où il vint à Paris, en 1548. Il y recommença ses études de Philosophie & de Théologie, & fur reçu Docteur à Navarre, en 1559. En 1561, il passa en Ecosse avec Marie Stuard, veuve de François I, en qualité de son Confesseur & de son Prédicateur ordinaire; il n'y resta pas deux ans, & revint à Paris, où il eut la Cure de S. Pierre-des-Arcis, en 1566, d'où il passa à celle de S. Eustache, en 1569. Quoique bon serviteur du Roi, il gouverna sa Paroisse avec tant d'autorité, qu'on le nommoit le Pape des Halles; il paroît cependant qu'il étoit timide dans le temps des fureurs de la Ligue, lorsqu'il exhortoir son peuple à la soumission dûe aux Rois. La fin de ses discours ambigus étoit ordinairement, Nous en dirions davantage, mais ce peuple est si malheureux, qu'il veut être trompé. Henri IV, en 1593, lui écrivit, & l'invita à le venir trouver avec deux autres personnes d'un esprit doux & modéré, pour l'instruire; il se rendit à une seconde lettre de ce Prince, qui suivit de près la première; il entra en conférence avec lui, & le résultat sut la conversion du Roi, qui alla à la Messe le Dimanche 24 Juillet de la même année. Il fur ensuite Confesseur de ce Prince, & nommé à l'Evêché de Troyes, en 1594; mais la Cour de Rome refusa constamment de lui donner ses Bulles, parce qu'il avoit donné l'absolution au Roi, sans y être autorisé par le Pape. En 1604, il remit son Evêché entre les mains du Roi, & mourur le 7 Mars 1608, 3g6 de quatre-vingt-sept ans, Doyen de la Faculté de Théologie & des Carés de Paris. Le Roi, Henri III, l'avoit nommé, en 1583, Lecteur & Professeur Royal en Théologie, place qu'il ne garda que quelques années.

<sup>1</sup> Ce fut à René Benoist une grande témérité d'oser, ne sachant ni Hébreu, ni Grec, entreprendre de traduire, en François, l'Ancien Testament & le Nouveau. Sa prétendue version, où il n'avoit fait que retoucher celle de Genève, bien loin de lui faire honneur, lui attira la censure de ses Confrères les Docteurs, & du Pape. Il se vit, quelque bonne qu'eût été son intention, obligé à se condamner soi-même, sans qu'il lui sût cependant possible d'appaiser Rome, ensorte qu'ayant été nommé par le Roi à l'Evêché de Troies, il sut contraint d'en faire sa démission dix ans après, n'ayant pu, quelques poursuites qu'il eût faites, obtenir ses Bulles. (M. de la Monnoye).

\*\* Il est certain que cette Traduction de la Bible en langue vulgaire, l'attachement de René Benoist au parti du Roi, quoiqu'il eût des attentions marquées pour les Chefs de la Ligue; l'aversion de quelques Corps Religieux, dont il n'approuvoit pas les entreprises séditieuses, le sirent regarder à Rome comme un Calviniste mitigé; c'étoit un honnête homme, de mœurs douces, bon Catholique, & un très-bon Ecclésiastique, auquel on ne pouvoit rien reprocher que son inclination à ménager tous les intérêts, sans cependant se livrer au mauvais parti, ce qui, dans les temps orageux, tourne presque toujours mal pour ceux dont les passions douces & honnêtes ne les portent pas aux extrêmes.

Il eut peut-être tort de refuser si long-temps de signer sa propre condamnation, sur la Traduction de la Bible; il disputa depuis 1591 jusqu'en 1598, qu'il s'y détermina, & alors on crut que c'étoit son intérêt, & le desir d'obtenir des Bulles de l'Evêché de Troies, qui l'y portoient. Peu d'Auteurs ont autant écrit, & aussi mal; la construction de ses phrases est toujours obscure & embrouillée, son style est maussade.— Le Cardinal du Perron ne l'aimoit pas, & lui étoit secrètement opposé. Richard Simon explique assez plaisamment les motifs qui le déterminèrent à donner une version de la Bible. Hist. Crit. du vieux Testament, Liv. II, Chap. 25.— Voy. les Mém. de Niceron, Tom. XLI, pag. 1 & suiv. où le Catalogue des Ouvrages connus de René Benoist, est de 159 Articles. Pierre-Victor Cayet sit son Oraison Funèbre, imprimée à Paris en 1608. (M. Falconet).

RENÉ DE BIRAGUE (Messire), Chevalier, Chancelier de France, & depuis Cardinal sous le Pape Grégoire XIII, Commandeur de l'ordre des Chevaliers du S. Esprit, institué par le très - Chrétien Roi de France & de Polongne, Henri III du nom, &c. Il naquit à Milan (ville capitale de la Lombardie) le 3 jour de Février l'an 1507, & selon autres, le 2 jour. Il étoit issu de la tant illustre & renommée

famille des Biragues, laquelle florissoit il y a plus de trois tent ans 1. Il a fait imprimer la harangue qu'il prononça aux Etats tenus à Blois, l'an 1577, imprimée à Paris, audit an. Il mourut à Paris, en son hôtel, le Jeudi 24 jour de Novembre l'an 1583, âgé de soixante-seize ans, & suit enterré le Mardi 6 de Décembre audit an, dans l'Eglise de Sainte Catherine du Val des Ecoliers, à Paris \*. L'Oraison sunébre prononcée sur sa mort, par M. l'Archevêque de Bourges, Messire Renault de Beaune, a été imprimée à Paris, l'an 1583, chez Gilles Beys, ensemble plusieurs épitaphes, imprimés chez Federic Morel; & outre cela, M. de Maumont, Gentilhomme Lymosin, a écrit en Latin, un Eloge & bien ample discours de sa vie, lequel il fera bientôt imprimer, &c.

r René de Birague, Milanois, homme de mérite, disoit de lui-même, en mourant, ainsi que l'a rapporté Dupleix, Cardinal sans titre, Chancelier sans Sceaux, Prêtre sans bénésice, Docteur sans doctrine. — Il avoit été marié, & laissa une sille unique si pauvre, qu'elle vécut & sut enterrée aux dépens de quelques personnes qui s'intéressoient à la mémoire de son père. Botal, son Médecin, le faisoit saigner souvent. — L'Historien de Thou en parle diversement, tantôt bien, tantôt mal. Bochel en dit du bien. Voy. le Borboniona... Mascurat, pag. 425. (M. FALCONET).

\* Il étoit né le 2 Février 1506, & mourut le 24 Novembre 1583, âgé de soixante-dix-sept ans neuf mois vingt-six jours. Il avoit été naturalisé François par Charles IX, en 1565. Après la mort du Chancelier de l'Hopital, il fut fait Chancelier de France le 17 Mars 1573, Cardinal en 1578, après la mort de 1a temme, Valentine Balbiane, & Commandeur de l'Ordre du S. Esprit, lors de l'institution de cet Ordre. Voici comme il est peint dans les Mémoires de l'Etoile: "Bien entendu aux affaires d'Etat, fort peu en la Justice; de » savoir n'en avoit point. Au reste libéral, voluptueux, homme du temps, » serviteur absolu des volontés du Roi, ayant dit souvent qu'il n'étoit pas Schancelier de France, mais Chancelier du Roi de France ». L'Histoire des Grands Officiers de la Couronne (Tom. VI, pag. 492) dit qu'il sue Evêque de Lavaur. C'est une faute: on l'a confondu avec Horace de Biragues, son cousin. Le Cardinal de Birague fut Abbé de Long-pont en 1578, & de S. Pierre de Sens en 1579. Il avoir été Abbé de Flavigny dès 1574. Il laissa une fille, nommée Françoise. Il en est fait mention dans son Epitaphe, rapportée au Tom. IV de la nouvelle Edition du Gallia Christiana, Colonne 464. On y suppose qu'il n'avoit que 60 ans & 20 jours, & qu'il mourut le 24 Novemhre 1583. Vixit annos LX, dies XX. Obiit VII Kal, Dec. M. D. LXXXIIL

Mais c'est une erreur qui se trouve également dans le Gallia Christiana des Frères Sainte-Marthe. J'ai été vérisier l'Epitaphe sur le tombeau même du Chancelier de Birague: elle porte: Vixit annos LXXVII. menses IX. dies XXVI. Obiit VIII. Kal. Decemb. CID. CID LXXXIII. & non pas VII. Kal. Decemb. comme on le lit dans la nouvelle Edition du Gallia Christiana. Les Chanoines Réguliers du Prieuré de Sainte Catherine sirent réparer ce Monument en l'année 1765. Il mérite en esset d'être conservé, ainsi que celui élevé par le Chancelier de Birague à sa femme, morte, en 1572, au mois de Janvier, âgée de 54 ans 6 mois & 20 jours. Comme l'Eglise du Prieuré de Sainte Catherine est entièrement détruite, & que les Chanoines Réguliers ont été transsérés à la Maison Professe des Jésuites de la rue S. Antoine, il est à présumer qu'on placera dans l'Eglise de cette maison ces deux Monumens, dont la Sculpture est très-belle.

RENÉ BOIVIN, Angevin, homme fort renommé pour le burin & taille douce. Il a gravé les planches des 12 Philosophes, Poëtes & Orateurs anciens Grecs & Latins, savoir est d'Homere, Platon, Aristote, Virgile, Ciceron & autres, imprimées à Paris & autres lieux. Il a davantage gravé en taille douce, les figures d'un Livre intitulé, la Conquête de la toison d'or, par le Prince de Thessalie, mis en lumière par Jean de Mauregard, imprimée à Paris, in-fol. l'an 1563 \*.

\* Voy. le Supplément Latin de la Biblioth. de Gesner, par DU VERDIER.

RENÉ BRETONNAYAU, Angevin, très-docte Médecin & excellent Poëte François, natif de Vernates en Anjou. Il a écrit en vers François, un Livre intitulé l'Esculape, non encore imprimé. Traité de la génération de l'homme, & le temple de l'Ame, & plusieurs autres poësies, le tout imprimé ensemblement, à Paris, par Abel l'Angelier, l'an 1583, in-4°, & contient 47 feuilles. Ce Livre est fort docte & plain de fort belles & bien curieuses observations\*. Il florit à Loches en Touraine, cette année 1584, auquel lieu il fait profession & exerce la Médecine.

\* Les matières discutées dans ce Traité, sont intéressantes; elles ont pour objet la génération de l'homme & sa conception, le siège de l'ame, sa nature & ses opérations, la fabrique de l'œil & son usage; l'Auteur s'y montre Anatomiste, Médecin & Physicien, mais rarement Poète, sinon dans quelques

Episodes,, où son imagination agit plus librement, & son style se déver-loppe mieux. — On trouve à la suite un Traité, qui a pour titre: La Cosmétique & Illustration de la face & des mains, Ouvrage sait pour l'utilité des Dames. Cet Auteur n'est point à mépriser & ses Ouvrages peuvent encore servir utilement. — Voy. la Biblioth. Françoise de M. l'Abbé Goujet, Tom. XIII, pag. 207.

RENÉ CHOPIN, Angevin, natif de la paroisse de Bailleul en Anjou, en la jurisdiction de Baugé, Avocat des plus doctes & plus renommés de la Cour du Parlement de Paris\*, & doué d'un esprit émerveillable, qui est accompagné d'une mémoire singulière, comme je le sai par expérience. Il a peu écrit en notre langue Françoise, car nous n'avons de lui que l'oraison qu'il fit pour le Clergé de France, imprimée l'an 1580, chez Nicolas Chesneau. Il a écrit plusieurs fort doctes Livres, plains de belles recherches, pour le droit canon & civil, & encore pour l'histoire, lesquels sont en lumière, & imprimés à Paris, à diverses années, savoir est du Domaine de France, des Privileges des rustiques, & de la police sacrée, & encore des annotations ou Commentaires sur la coûtume d'Anjou \*\*, & du Maine. Il florit à Paris cette année 1584. Il n'a encore mis en lumière, ses doctes Plaidoyés & consultations qu'il fait journellement.

\* René Chopin, né sur la fin de Mai 1537, Avocat célèbre du Parlement de Paris, annobli par Henri III en 1578, à cause de son Livre, du Domaine du Roi, & du Traité de la Police Ecclésiastique. La ville d'Angers rendit, en sa faveur, dans une assemblé publique, le 24 Novembre 1581, le décret le plus honorable, où il fut remercié, au nom du public, & reconnu Citoyen & Echevin perpétuel de cette Ville; il devint ensuite Ligueur si furieux, que Henri IV, le jour de son entrée à Paris, lui sit ordonner d'en sortir. Il avoit publié contre les droits de ce Prince, en 1591, le Libelle intitulé: Oratio de Pontificis Gregorii XIV ad Gallos Diplomate, à Criticorum notis vindicato; ce qui lui attira une réponse, en style Macaronique, sous le titre: Antichopinus, imò potiùs Epistola congratulatoria Magistri Nicodemi Turlupini ad M. Renatum Chopinum, datée de Paris le 27 Août 1592, anno à Ligâ natâ septimo. L'Auteur Anonyme de cette Réponse, étoit Jean Hotman, Sieur de Villiers. Les amis de Chopin obtinrent la révocation de l'ordre que le Roi avoit donné; mais sa femme, Marie Baron, fille d'un Procureur au Parlement, plus furieuse encore que son mari pour la ligue, devint folle de

tage, le jour même que Henri IV entra dans Paris, & resta telle le peu de temps qu'elle vécut après. Chopin tâcha de réparer ses erreurs par le Panégyrique qu'il sit du Roi, à la sin de 1504. Il mourut le 2 Février 1606, dans sa soixante-neuvième année, & sut enterré à S. Benoist.

Chopin, habile Avocat, d'un langage empoullé & pen intelligible, comme Bacquet le lui reproche, d'abord appelé de Dominio: quand il fut Ligueur de Dumanio, & après sa mort, s'il ne se convertit pas, de Demonio, mourut de la gangrène à la vessie. Voy. le Journal d'Henry IV, Tom. III, pag. 334, Loisel, Dialogue, pag. 531, & pag. 647, où il est dit Tuberoni similis. (M. FALCONET).

Papire Masson a fait son éloge plein de particularités curieuses, rapportées plus au long sur la vie de Pierre Ayrault, par Ménage, qui semble n'avoir pas su, que René Chopin avoit été Ligueur. — Ses Ouvrages ont été rassemblés en 5 volumes in-fol. Paris, 1663. — Voy. les Mémoires de Niceron, Tom. XXXIV, pag. 160 & suiv. (M. DE LA MONNOYE).

\*\* Choppin eut des Lettres de Noblesse pour son Livre du Domaine, & mille pistoles pour la première partie de ses Commentaires sur la Coutume d'Anjou.

RENÉ DEDRAIN, natif de Nantes en Bretagne, Docteur ès Droits & Avocat au Siège Présidial de Cahors en Quercy. Il a commenté les Ordonnances de Moulins, saites par Charles IX, Roi de France, l'an 1566, imprimées à Paris.

RENÉ FAME, Notaire & Secrétaire du Roi François I, l'an 1546. Il a traduit de Latin en François, les divines Institutions de Lactance Firmian, contre les Gentils & Idolâtres, imprimées à Paris, l'an 1546, in-8°. & contiennent 32 feuilles\*.

\* Il yen a une autre Edition, in-16. Lyon, Guillaume Gazeau, 1947.

RENÉ FLACÉ, Prêtre & Curé de l'Eglise de la Coûture ès Fauxbourgs du Mans, Poëte Latin & François, Théologien & Orateur, Historien, Philosophe & Musicien. Il naquit en la ville de Noyen, sur la rivière de Sarte, à cinq lieues du Mans, le 28 jour de Novembre, l'an 1530. Cettui-ci mérite pour beaucoup de raisons, d'être recommandé & loué de tous hommes d'honneur, tant pour la bonne vie qu'il méne, que pour les vertus qui sont en lui: car il ne s'adonne qu'à toutes choses prositables au public, & surtout à l'honneur de Dieu, soit

en prédications & instructions de la jeunesse, qu'il a en charge en son collège de la Couture au Mans, fort célèbre pour être rempli d'une infinité de Gentilshommes & autres enfants de maison honorable, auxquels il fait apprendre les lettres humaines, la musique, l'écriture, & tous autres exercices propres à la jeunesse bien instruite. Il a composé en vers Latins, & depuis traduit en François, un Catéchisme Catholique, & sommaire de la doctrine chrétienne, imprimé au Mans, chez Marin Chalumeau, l'an 1576, in-8° & contient 10 feuilles. Prières tirées de l'histoire de la Bible, tournées de Latin en vers François, par ledit Flace, imprimées au Mans, l'an 1582, par ledit Chalumeau. Tragédie d'Elips, Comtesse de Salbery en Angleterre, laquelle fut représentée & jouée publiquement, au Mans, l'an 1579, au mois de Juin. Elle n'est encore imprimée, mais bien la chanson qu'il fit en l'honneur de ladite Comtesse, imprimée au Mans, l'an 1579, par Marin Chalumeau. Il a écrit plusieurs autres tragédies & comédies Françoises & plusieurs Noëls ou Cantiques, non encore imprimés, L'Oraison funébre prononcée par lui, en l'honneur de Messire Philebert le Voyer, Chevalier de l'Ordre du Roi, Seigneur de Lignerolles au Perche, mari de Madame Anne de Caurienne, issue de Florence en Italie, &c. non encore imprimée. Il florit au Mans, cette année 1584. Je ferai mention de ses compositions Latines, autre part, & qui voudra voir de ses poësses Latines, lise ce qui a été imprimé dans la Cosmographie de François de Belleforest, au chapitre où il parle des Manceaux, auquel lieu se voit un poëme de l'origine d'iceux, composé par ledit Flacé.

RENÉ LE FREUX \* (Frere). Il a écrit une réponse aux quatre exécrables articles écrits contre la Sainte Messe, compofés par un Auteur inconnu, imprimée à Paris, chez Nicolas Chesneau. Conférence dudit René le Freux, & des Ministres, imprimée à Paris.

<sup>\*</sup> Son vrai nom est des Freux, & non le Freux. Voy. du Verdier, à ce mot,

RENÉ

RENÉ GUILLON, Vandomois, dit Guillonius, natif de la paroisse de S. Osmane, près S. Calais, au bas Vandomois, Manceau, (qui est aussi le pays de Pierre Ronsard.) Je ne peux passer sous silence, ce Seigneur Guillonius: car il a illustré la langue Françoise de plusieurs belles observations, tant en ses commentaires & annotations sur la Grammaire Grecque de, Nicolas Clenard, qu'en autres Livres qu'il a mis en lumière: & encore ses leçons ordinaires, esquelles il annotoit toujours à ses disciples & auditeurs quelques remarques, soit de Proverbes, d'Etymologies & conformités de notre Langue avec la Grecque. Il a donc mérité d'avoir rang entre ceux qui s'étudient de profiter au publiq par leurs écrits & par leurs lectures ordinaires, desquelles choses il a fait profession jusqu'au dernier jour de sa vie. Et pour dire encore un mot dudit Guillon, il avoit autrefois été serviteur de ce Phenix de l'Europe & ornement de la France, Guillaume Budé, sous lequel il avoit appris la Langue Grecque, de telle sorte, que ses Œuvres mis en lumière, en porteront témoignage à jamais 1. Il mourut à Paris, le Vendredi 8 jour de Décembre l'an 1570, âgé de soixante & dix ans, & fut mis en sépulture en l'Église de S. Etienne du Mont, ou bien au Cemetière d'icelle.

Les Livres que nous avons de lui, de quelques-uns desquels du Verdier, en son Supplément Latin, rapporte les Editions, sont voir que, soit pour le Grec, soit pour le Latin, il n'avoit pas beaucoup profité d'avoir été au service de Budé. (M. de la Monnoye).

RENÉ HERPIN, (qui est un nom supposé & contresait) <sup>1</sup>. Il a écrit une bien ample apologie ou réponse pour la république de Jean Bodin, Angevin, imprimée sur la fin de ladite république, des dernières éditions.

'Ménage, dans ses Remarques sur la vie de Pierre Ayrault, p. 143, dit que ce René Herpin étoit un homme de la ville d'Angers. Ainsi, quoique ce soit un nom supposé, ce n'est pas un nom imaginaire, ou sait à plaisir. (M. DE LA MONNOYE).

RENÉ LAURENS DE LA BARRE, Sieur dudit lieu, La Cr. du M. Tome II. A a a natif de la ville de Mortaing en Normandie, au Diocèse d'Avranches, jeune homme fort docte, & bien curieux de prositer au public en toutes sortes, comme il a assez montré par essects, en la publication de plusieurs Livres rares & écrits à la main, qu'il a mis en lumière, pour faire co nmunication à tous. Il a écrit un bien docte, & sort curieux traité de l'origine des Etrennes, non encore imprimé, lequel il m'a communiqué, tant il m'est ami & samilier. Il storit à Paris, cette année 1584.

RENÉ MACÉ, Vandomois (surnommé le petit Moine), Chroniqueur du Roi, & son Poëte, homme fort estimé de son temps. Il a écrit la Chronique des Rois de France, non encore imprimée. Geufroy Thory sait mention de lui en son Champ-Fleury. Ronsard en sait aussi mention en quelques odes, l'appelant Historien & Poëte très-excellent. Il florissoit sous le règne de François I.

Guillaume Cretin, qui écrivoit en vers l'Histoire de France depuis Pharamond, étant mort en 1525, René Macé, Bénédictin du Monastère de la Trinité de Vendôme, lui succéda dans la fonction d'Historiographe, aussi en vers. Cretin en étoit demeuré à la vie de Louis le Gros, qu'il avoit finie. Macé poursuivit l'Ouvrage. Rien de ces Chroniques, ni de l'un, ni de l'autre, n'a vu le jour J'ai seulement remarqué (Tom. I, pag. 323) au mot Guillaume Cretin, qu'il y avoit de celui-ci quatre volumes in-fol. manulcrits, à la Bibliothèque du Roi, à quoi j'ajoute qu'on garde au même lieu la suite de cette Histoire, par René Macé, en un Poëme manuscrit, qui contient la vie de Louis le jeune. Ce Religieux vivoit encore l'an 1 540, comme en fait soi sa Description, en vers, du passage de l'Empereur Charles-Quint par la France, Ouvrage que les Curieux ont pa voir dans la Bibliothèque de M. Foucault. Geoffroy Tori, Germain Colin & Jean Bouchet ont parlé de Macé avec éloge, les deux premiers surtout; mais je ne sache pas que Ronsard se soit souvenu de lui dans ses Odes, ni ailleurs: (M. DE LA MONNOYE).

RENÉ DE PINCÉ, Gentilhomme Angevin, Conseiller du Roi au Parlement de Paris, jeune homme fort docte en Grec & en Latin, & fort bien exercé en l'une & l'autre poësse, & encore en la Françoise. Il n'a encore rien fait imprimer de ses Œuvres, mais quand il voudra, il donnera un témoignage certain que la bonne opinion que l'on a conçue de lui & de son savoir n'est pas vaine. Il florit à Paris cette année 1584, nous avons fait mention ci-dessus de Pierre de Pincé, Sieur du Bois de Pincé, son cousin germain, &c.

RENÉ POYVET (Frere), Jacobin, natif du pays d'Anjou, Docteur en Théologie à Paris, homme fort docte, Prieur du Convent des Cordeliers d'Angoulème, l'an 1568. Je n'ai point vu de ses écrits imprimés . Il sut tué en la susdite ville d'Angoulème, par les Protestants, l'an susdit 1568.

"Il y a beaucoup de fautes dans cet Article; 1°. d'avoir placé, dans un Catalogue d'Auteurs, un homme dont on ne rapporte aucun Ouvrage, ni imprimé, ni manuscrit; 2°. de s'être exprimé de façon à donner lieu de douter si ce René Poyvet étoit Cordelier, ou Jacobin; car, s'il a été Prieur, c'est des Jacobins, & non des Cordeliers d'Angoulosme, & alors il étoit Cordelier, &, en ce cas, il falloit dire, Gardien des Cordeliers d'Angoulesme. (M. DE LA MONNOYE).

RENÉ LE ROULLIER, homme docte, Conseiller du Roi en sa Cour de Parlement, à Paris. Il a écrit un avertissement & discours succinct des chefs d'accusation & points principaux du procès criminel, fait à Maître Jean Poisse, Conseiller audit Parlement de Paris, imprimé à Paris, l'an 1582, in-8°, & contient 5 seuilles 1. Il florit à Paris, cette année 1584.

<sup>2</sup> Cet Ecrit de René le Roullier pourroit bien être le même que celui qui est cité, sous le titre de Légende de M. Jean Poisse, pag. 727 de l'Indice Alphabétique du Dialogue des Avocats d'Antoine Loisel. (M. DE LA MONNOYS).

RENÉ DE RONSIN, Sieur DU PLESSIS, Gentilhomme du Maine, lequel je ne pourrois assez extosser pour la grande connoissance, ou bien (pour mieux & véritablement parler) pour la persection qu'il a au jeu du luth, & en musique, sinon que je voulusse dire qu'il ne céde à aucun en cela, & qu'il en surpasse beaucoup des plus renommés en cette prosession, s'il est ainsi qu'il ait continué sa façon de jouer comme autresois, je l'ai vu être reputé comme la merveille & quasi miracle des plus excellens joueurs de Luth, tant pour l'air agréable, &

pour la promptitude de sa main, & encore pour le profond savoir de la musique. Ce qu'il a appris avec un travail & peine inestimable: car pour parvenir à cette parfaite connoissance, il a fait une dépense infinie, pour voyager par toute l'Europe, & encore jusques en Turquie, pour se rendre de plus en plus accompli, & satisfaire à ses desirs, en une si louable curiosité. Je ferai fin à ces louanges, pour dire que s'il vouloit tant de bien à la France, que de lui communiquer de ses secrets sur la musique, que il l'obligeroit à confesser son brave nourisson: mais tous sont avares de leurs plus beaux secrets, ou bien ils n'ont pas un siècle propre pour le reputer digne de leur departir & communiquer liberalement, ce qui leur a trop coûté à apprendre, & avec un si long-temps. Il florit a Paris cette année 1584. Nous avons parlé de lui, à la lettre F (Tom. I, pag. 235 de cette nouv. Edit. ) l'appelant François Ronssin, mais son nom elt René.

RENÉ LE ROY, natif de la ville de la Ferté Bernard au Maine, Docteur en Théologie, & Chanoine Théologal, ou Maître d'école en l'Eglise du Mans, frere aîné de M. Antoine le Roy, Chanoine en ladite Eglise, &c. Il a écrit plusieurs Livres tant en Latin qu'en François, non encore imprimés. Il mourut au Mans le Dimanche 11 jour d'Octobre, l'an 1579, & sut ensepulturé dans l'Eglise de S. Julien.

RENÉ TARDIF, Angevin. Il a écrit quelques poësses, & autres Œuvres en prose, mais pour cette heure, je n'ai la souvenance des titres d'iceux.

RENÉ TARON, Avocat du Roi, au Mans, frère aîné de Jean Taron, Sieur de la Roche, Conseiller du Roi au Mans, & encore de M. Taron, Chanoine en l'Eglise de ladite ville du Mans, &c. Il étoit Poëte François & Orateur, & encore plus grand Théologien. Il a traduit de Latin en François, l'Apocalypse de S. Jean, laquelle n'est encore imprimée. Elle se voit écrite à la main avec les Commentaires dudit Taron

sur icelle Apocalypse, le tout écrit de la main de Maître Nicole Manceau, Sieur de la Gaudiniere, grand ami dudit René. Ce Livre fut baillé à Claude de Tesserrand, Gentilhomme Parisien, pour le faire imprimer, & pour cet esset il l'envoya à Lyon, mais pour tout cela il n'est encore en lumière. Il a écrit plusieurs vers François, tant pour servir de prières à Dieu, que sur autres sujets des troubles de France, &c. non encore imprimés. Il mourut en la ville d'Alençon, à dix lieues du Mans, l'an 1567, le 18° jour de Mai. Madame la Ballifve de Sillé au Maine, étoit mère des susdits, ce que je répéte expressément, pour ce qu'elle étoit estimée l'une des plus belles, fages & aprises Dames de tout son temps, & qui avoit un jugement & esprit des plus émerveillables, comme même l'on peut voir par le Livre de Jaques Felletier du Mans, & de Nicolas Denisot, sous le nom de Bonadventure des Periers, intitulé Les nouvelles recréations 1. Nous avons fait très-ample mention du susdit Sieur de la Roche Taron, son frère, à la lettre J, (Tom. I, pag. < 91 de cette nouv. Edit.)

Le Conte, si c'en est un, où il est fait mention de la Baillive de Sillé, c'est le trente-huitième de ceux qui ont été imprimés sous le nom de Bonaventure des Périers. (M. DE LA MONNOYE).

RENÉ THIONNEAU, Docteur en médecine, & premier Médecin ordinaire de la suite de l'Artillerie du Roi, exerçant la médecine à Tours, l'an 1580. Il a écrit une Histoire émerveillable d'une semme qui a porté un enfant en son ventre par l'espace de vingt & trois mois, imprimée à Tours, l'an 1580.

RENÉ VILLATEAU, très-savant Apotiquaire, demeurant à Lyon, l'an 1530, ou environ. Je n'ai point vu de ses écrits: mais Symphorien Champier le loue beaucoup en son Miroir des Apotiquaires.

RENÉ DE VOYER (Messire), Vicomte de Paulmy, & de la Roche de Genes, Chevalier de l'Ordre du Roi, Bailly de Touraine, Seigneur d'Argenson, la Bailloliere, le Plessis, Cyran, & Chastres, &c. Il naquit en son Château de Paulmy, près Loches en Touraine: son père s'appelloit Messire Jean de Voyer, Vicomte de Paulmy, Chevalier de l'Ordre du Roi, comme nous avons dit (Tom. I, p. 607 de cette nouv. Edit.) \* Ces deux Seigneurs ont été fort curieux & grands Amateurs des lettres, & de ceux qui en faisoient profession, & principalement ce Seigneur de Paulmy, à présent vivant, Bailly de Touraine, comme l'on voit par le témoignage de plus de vingt ou trente des plus doctes hommes de France, lesquels lui ont dedié leurs Œuvres, sans que je me veuille comprendre en ce rang, encore que je lui aye dedié le discours que je sis imprimer l'an 1579, contenant un abrégé de tous mes desseins & œuvres, tant faits, que de ceux qui restoient à parachever. Il a recueilli plusieurs antiquités de Touraine, lesquelles il envoya à François de Belle-Forest, pour employer en sa Cosmographie. Elles se voient imprimées au 2º volume d'icelle, en la description de Touraine, fol. 30. En ce volume sussition de son Château de Paulmy, & une bien ample déduction des Seigneurs de cette noble & illustre maison. Ledit Sieur Vicomte a écrit plusieurs poësies Latines & Françoises, & entre-autres plusieurs Sonnets, desquels il y en a quelques-uns imprimés, avec l'Enciclye de Guy le Fevre, Sieur de la Bodorie, fol. 157. Il a traduit de Latin en François, les questions d'Ariel Bicard, sur le Livre de la Sphère de Jean de Sacrobosco, très-savant Mathématicien. Elles ne sont encore imprimées, mais j'ai opinion qu'il les communiquera au public, ensemble une infinité de Livres fort rares, écrits de sa main, qui sont en sa Bibliothéque, & entre-autres plusieurs beaux & doctes Livres de seu Guillaume Postel, entre lesquels se voit sa confession de foi, écrite & signée de sa main, &c. Il a fait des recueils de plusieurs belles observations qu'il a faites en ses voyages en Grece, & autres lieux, tant de l'Europe que de l'Asie & Afrique 1 mais elles ne sont encore imprimées. Il storit cette année 1584\*\*...

<sup>\*</sup>La maison des pe Voyer, de Paulmy, descend de Basile de Voyer,

Chevalier Grec, sous le règne de Charles le Chauve, qui sit bâtir le Château de Paulmy. Jean de Voyer, grand Bailli de Touraine, sous François I, qu'il n'abandonna en aucune occasion, vécut jusqu'au temps de Charles IX; il aimoit beaucoup les Lettres:

Dux, Legatus, Eques, fudit, sociavit, adauxit Hostes, Hispanos, Titulos, vi, sociare, famà.

\*\* René de Voyer mourut peu de temps après que La Croix du Maine écrivoit, car il ne vivoit plus le 26 Avril 1586. Il fut Bailli de Touraine, en 1571. Il avoit épousé Claude Turpin, en 1580. Il étoit frère aîné de Pierre de Voyer, Chef de la branche, d'où sont sortis Messieurs de Voyer & de Paulmy, qui sont actuellement vivans.

RICHARD , surnommé Cœur de Lyon, fils de Henri Roi d'Angleterre, & élu Empereur des Romains \*. Il a écrit plusieurs poësses en rithme Provençale. Il florissoit en l'an de salut 1230.

- Jean de Notre-Dame, que La Croix du Maine & du Verdier ont suivi, s'est lourdement trompé, lorsque, Chap. 49 de ses Vies des Poètes Provençaux, il a supposé que ce Roi s'étoit croisé pour la conquête de la Terre-Sainte avec S. Louis, qu'on fait ne s'être embarqué pour ce dessein, que le 25 Août 1248, temps auquel il n'y avoit nul Richard, Roi d'Angleterre, Richard I, surnommé Cœur de Lion, étant mort il y avoit près de cinquante ans, & Richard II n'ayant commencé à régner qu'en 1377. (M. DE LA MONNOYE).
- \* La Croix du Maine a confondu Richard, Cœur de Lion, fils de Henri III, Roi d'Angleterre, auquel il succéda, avec Richard de Cornouailles, frère de Henri III, qui fut élu Roi des Romains en 1257. Jean de Notre-Dame, qui paroît aussi les avoir confondus, a fait bien d'autres méprises (Vie de Richard, parmi celles des Poètes Provençaux, Chap. 41, pag. 139). Ce ne sur pas Richard, Cœur de Lion, ni Richard de Cornouailles, qui épousa Eléonore, fille du Comte de Provence, ce sur Henri III. Richard de Cornouailles épousa, à la vérité, une fille du Comte de Provence, mais elle se nommoit Sancie. Il se croisa du vivant de S. Louis, mais en 1240, bien avant que S. Louis passât dans la Terre-Sainte. Il est encore vrai que Richard de Cornouailles sut élu Empereur, ou, pour parler plus exactement, Roi des Romains, mais il ne sut point fait prisonnier au retour de sa Croisade, ce sur Richard, Cœur de Lion. On pourroit faire bien des remarques semblables sur d'autres Articles des Vies des Poètes Provençaux, par Jean de Notre-Dame, car cet Ouvrage est plein de sautes de cette espèce.

RICHARD ARQUIER DE LAMBESC, Poëte Provençal. Il a poursuivi fort doctement le traité de Pierre d'Auvergne, Mente.

intitulé Lou contract del cors & é de l'arma, c'est-à-dire, le contract ou paction du corps & de l'ame. Il n'est encore imprimé \*. Il florissoit en l'an 1280.

\* Jean de Notre-Dame, Chap. 49, l'appelle RICARD ARQUIER, & n'en parle qu'à l'occasion de Pierre d'Auvergne.

RICHARD DE BARBEZIEUX, Sieur dudit lieu, grand Théologien & Mathématicien, & fort bon Poëte Provençal. Il a composé en Langue Provençale un Traité, intitulé Lous Guizardous d'Amours. Il a davantage écrit plusieurs chansons à la louange d'aucunes Dames. Il florissoit en l'an 1383.

" Jean de Notre-Dame, Chap. 73, écrit Lous Guyzardons d'Amours, & non pas Lous Guizardous, comme La Croix du Maine & du Verdier. Le Provençal Guizardon est la même chose que l'Italien Guiderdone, & l'ancien François Guerdon, synonyme de récompense. (M. DE LA MONNOYE).

RICHARD LE BLANC. Il a traduit de Latin en François, les quinze Livres de la subtilité de Hiérôme Cardan, Médecin Milanois, imprimés à Paris. (Il y en a 21). Il a traduit le Dialogue de S. Jean Chrysostome, de la dignité sacerdotale, imprimé à Paris, par Robert Masselin, l'an 1553. Il a traduit en vers François, un petit Livre de Hesiode, Auteur Grec, intitulé les Œuyres & les jours, imprimés à Lyon, chez Jean de Tournes, l'an 1547, & à Paris, par Jaques Bogard. Il a revu & recorrigé l'Institution du Prince, composée par Guillaume Budé, imprimée à Paris, chez Jean Foucher, l'an 1548. Il a traduit de Latin en François un opuscule sur le mystère de motre foi, colligé des Œuvres de Virgile, & réduit en ordre par Proba Falconia, femme bien recommandée en la poësie, & approuvée de S. Hiérôme, imprimé l'an 1553\*, à Paris, par Robert Masselin. Il a traduit en vers François l'Histoire de Tancredus, prise des vers Latins de Philippes Beroalde, imprimée par ledit Masselin, l'an 1553, avec le susdit Livre de Proba Falconia. Il florissoit sous le règne de Henri II.

\* La Croix du Maine ne parle point de sa Traduction des Bucoliques de Virgile, dont la première Edition parut, en 1554, in-8°. Elles sont traduites

en vers François de dix syllabes. La Traduction du premier Livre est de Clément Marot; & celle des neuf autres de Richard le Blanc. On peut voir dans le cinquième volume de la Bibliothèque Françoise de M. l'Abbé Goujet le jugement qu'il en a porté. Richard le Blanc traduisit aussi en vers François l'Elégie Latine de la Complainte du Noyer, qu'il attribue à Ovide. Elle sut imprimée à Paris, en 1554, in-12. Il n'en est point fait mention non plus dans La Croix du Maine.

RICHARD BONNE-ANNÉE, Poëte François. Il a écrit un chant Royal, à l'honneur de la Vierge Marie, imprimé à Paris & à Rouen, avec les autres.

RICHARD DE BONNAIRE, Enquêteur du Roi au Mans, & natif de ladite ville, homme estimé des plus excellents pour l'écriture, qu'autre de notre temps (qui est une perfection ordinaire à ceux de cette maison.) Il a écrit quelques instructions touchant la façon de bien écrire, & plusieurs autres beaux secrets, touchant ce bel art: mais il ne les a encore fait imprimer. L'amitié que je lui porte, & l'amour de mon pays, me contraignent de passer ici ses louanges sous silence, & les réserver à dire autre part, pour ne donner occasion à quelquesuns de penser que ces choses susdites en sussent cause, & non la vérité du sait. Il florit au Mans, cette année 1584.

RICHARD DE FOURNIVAL, ou FOURNIVAUX, Chancelier d'Amiens en Picardie, l'an 1250, ou environ. Il a écrit plusieurs Livres, tant en prose qu'en vers François, savoir est les commandemens d'amours, écrits en prose. Plusieurs chansons d'amours. Traité de la puissance d'amour. Le Bestiaire d'amours. En tous lesquels traités susdits il traite d'amour, par raisons & démonstrations naturelles, & exemples pris & imités des bêtes. Il florissoit en l'an 1250, ou environ. Voy, de ccci Claude Fauchet, en son Livre des Poëtes. (Ch. 29.)

RICHARD DE L'ISLE, ancien Poëte François, l'an 1300, ou environ. Il a écrit un fabel ou fabliau de honte & de puterie, mon encore imprimé. Voy Cl. Fauchet. Ch. 19.

RICHARD DES NOVES, Gentilhomme, natif dudit lieu LA CR. Du M. Tome II. Bbb

en Provence, & selon aucuns de Berbentone \*. Il a écrit un traité de l'indue occupation qu'ont fait par le passé les gens d'Eglise, des places & Seigneuries de Provence, sur les Comtes d'icelui pays. Il a davantage écrit plusieurs chansons en Langue Provençale, à la louange de Raimond Berrenger, dernier du nom, ensemble un chant sunèbre de ses vertus & magnanimités. Il mourut en l'an 1270.

\* Jean de Notre-Dame, Chap. 37, écrit RICARD DE NOVES, &, au lieu de Berbentone, plus correctement Berbentane. On écrit & l'on prononce aujourd'hui Barbantane.

RICHARD PICHON, natif de Bordeaux, Clerc de ville en ladite ville de Bordeaux. Il a écrit quelque chose des antiquités de Bordeaux, selon que récite François Habert, Berruyer, en son Livre de la Monarchie Romaine.

RICHARD ROUSSAT, Docteur en médecine, en l'Université de Montpellier, Chanoine de Langres, & natif de ladite ville, homme fort docte, & sur-tout grand Théologien, Philosophe & Mathématicien (outre la connoissance qu'il avoit en la médecine.) Il a écrit & composé en notre Langue Françoise le Livre de l'état & mutation des temps, prouvant par l'autorité de l'Ecriture Sainte, & par raisons astrologales, la sin du monde être prochaine, le tout divisé en quatre Livres, imprimés à Lyon, chez Guillaume Rouville, l'an 1550. J'ai vu plusieurs Almanachs & Prognostications, imprimées sous le nom dudit Richard Roussat, pour l'an 1548, 1549 & 1552; mais je ne sai si c'est le susdit Chanoine de Langres, qui en est l'Auteur. Il florissoit à Langres, l'an 1548. Le Sieur de Frigeville a écrit une chronologie, laquelle n'est pas beaucoup dissemblable du sujet pris par <del>ledic Roussat, en son Livre de la</del> mutation des temps.

RICHARD DE SEMILLY\*, Poëte François, l'an 1250, ou environ. Il a écrit plusieurs poëmes amoureux, non encore imprimés.

<sup>\*</sup> Voy. FAUCHET, Chap. 25.

RICHARD DE VASSEBOURG, Archidiacre de Verdun en Lorraine, (qui est le lieu de sa nativité) homme des plus dignes de gloire pour le travail incompréhensible, qu'il a pris à la structure & composition de ses doctes Œuvres, qu'il a mis en lumière, qu'autre qui l'eût devancé: & ceux qui se sont servis de ses écrits, sans l'avoir nommé & reconnu pour leur principal guide, sont dignes du nom de Plagiaires. Mais pour venir à ses écrits, voici ce que j'ai vu de lui. Le premier & second volumes des antiquités de la Gaule Belgique, Royaume de France, Austrasie & Lorraine, avec les origines des Duchés & Comtés de l'ancienne & moderne Brabant, Tongre, Ardene ne, Hainault, Mozelane, Lothreich, Flandres, Lorraine; Barrois, Luxembourg, Louvain, Vaudemont, Janville, Namur, Chiny & autres Principautés, &c. Le tout compris sous les vies des Evêques de Verdun en Lorraine, recueillies par ledit Vassebourg, avec un abrégé des vies des Papes, Empereurs, Rois & Princes, depuis Jules César, jusques à notre temps. Il commença cet Œuvre en l'an de son âge cinquante-cinq, & de notre falut 1541, comme il témoigne audit Livre, fol. 440, pag. 1 1. Les deux volumes susdits, ont été imprimés à Paris, par François Girauld, l'an 1549 \*. Il a écrit un Livre des faits & gestes de Godefroy de Bouillon, en la conquête de Hiérusalem, comme il témoigne en ses antiquités de la Gaule Belgique, fol. 257. Il florissoit sous le règne de Henri II, l'an 1549.

Voici les termes de Richard de Vassebourg, sur lesquels se sonde La Croix du Maine, pour conclure que cet Auteur commença son Ouvrage, en 1541, à l'âge de cinquante-cinq ans...lequel (il parle de René de Nassau, Prince d'Orange) cet an 1541, que j'ai écrit ces présentes; a pris pour semme Dame Anne de Lorraine. Ces termes, selon Bayle, pag. 111 du Tom. V de sa Réponse aux questions d'une Provincial, signifient bien que Richard de Vassebourg travailloit à son Ouvrage l'an 1541, mais non pas qu'il n'y eût point travaillé les années précédentes. D'ailleurs il ne dit point qu'il eût alors cinquante-cinq ans. (M. DE LA MONNOYE).

\* Il n'a conduit son Histoire que jusqu'en 1548. Il ne dit presque rien depuis cette année jusqu'en 1549. Bayle jugeoit, peut-être trop favorablement, de cet Ouvrage, qu'il regardoit comme excellent. (Voy. Rép. aux Questione Bbb ii

d'un Provincial, Tom. V, pag. 110). Lenglet prétend, au contraire, qu'il est rempli de faux titres: au reste, son Livre est recherché, & n'est pas commun. Le P. le Long dir qu'il y en avoit un Exemplaire manuscrit dans la Bibliothèque du savant Abbé de Camps, avec des corrections & des augmentations relatives aux familles illustres, par Mathieu Husson, l'Ecossois, Conseiller au Présidial de Verdun. Ce Manuscrit doit avoir passé dans la Bibliothèque du Roi.

RICHIER, ou RIQUIER d'Amiens en Picardie, ancien Poëte François, l'an 1300, ou environ. Il a écrit quelques poësies, non encore imprimées. Claude Fauchet en fait mention en la vie d'Adam le Boçu, au Livre des Poëtes François, fol. 196 & 197 de la première impression \*.

\* Fauchet, Chap. 51, écrit Riquiers.

ROBERT DE BLOIS, ancien Poëte François, l'an 1250, ou environ. Il a écrit plusieurs chansons amoureuses, non encore imprimées.

. \* Voy. FAUCHET, Chap. 27.

ROBERT BRINCEL, Poëte François. Il a traduit en rithme Françoise plusieurs Psalmes de David, imprimés avec ceux de Clément Marot & Gilles d'Aurigny.

ROBERT DU CHASTEL, ancien Poëte François, vivant en l'an de salut 1260. Il a écrit quelques poësies amoureuses, non encore imprimées \*.

\* Fauchet, Chap. 63, écrit DB CASTEL.

ROBERT CHEVALLIER, surnommé d'Aoneaux, frère d'Antoine Chevallier, duquel nous avons parlé (Tom. I, pag. 32 de cette nouv. Edit.) tous deux hommes très-doctes, & fort excel·lens pour leurs traductions des Poètes &c. natiss de Vire en Normandie. Ils ont traduit les Œuvres de Virgile, Prince des Poètes Latins, imprimés à Paris, chez Thomas Périer & Guillaume Auvray, l'an 1582, & encore depuis, avec le Latin à côté \*. J'ai entendu qu'ils traduisent maintenant les Œuvres du sententieux Horace \*\*, & encore m'a t'on assuré qu'ils sont un Œuvre, inti-

tulé Le Gentilhomme François, lequel traite du devoir & office d'un homme noble, & suivant les cours des Rois & Princes, &c. Il n'est encore en lumière. Ils florissent en leur pays de Normandie, cette année 1584, & ne cessent de travailler pour illustrer notre Langue, & prositer à tous en général.

\* Ces deux frères furent les premiers qui donnèrent une Traduction tomplette, en vers, de toutes les Œuvres de Virgile. Ils connoissoient les langues savantes, & ils avoient étudié la nôtre, autant qu'il étoit possible alors. Leur Ouvrage auroit pu être meilleur, s'ils eussent employé plus de temps à le faire; mais dans leur Epître à Henri III, auquel ils dédièrent leur Traduction, ils disent n'y avoir mis que deux ans; c'étoit trop peu pour un Ouvrage d'aussi longue haleine. Vauquelin, au premier Livre de son Art Poëzique, où il parle des Traducteurs de Virgile, a trop loué les deux frères, lorsqu'il a dit:

Mais nos deux Chevaliers, doctes frères, ont joint Leurs esprits, & l'ont mis encore mieux en point : Et pour être François Apollon même avoue Qu'en eux se reconnoît le Cigne de Mantoue.

il devoit se contenter de dire, qu'ils avoient mieux réussi qu'Ocavien de S. Gelais & Des-Masures, qui les avoient précédés dans la même carrière, que leur versification étoit plus régulière, & qu'en quelques endroits ils avoient approché de Virgile. La première Edition de 1582, in-4°. est encore recherchée pour la beauté de l'impression.

\*\* Cette Traduction d'Horace, que La Croix du Maine annonce, parur en 1588, & fut dédiée à Henri III, comme celle de Virgile. Elle a le mérite d'être exacte, en ce que les deux Auteurs entendoient le sens de ce Poëte; mais on n'y retrouve rien de son esprit, ni de son élévation—Voy. la Bibl. Franç. de M. l'Abbé Goujet, Tom. V, pag. 77 & 313, & sur quelques autres de leurs Poësies, le Tom. XV, pag. 10.

ROBERT CIBOLLE, Docteur en Théologie, autrefois Chancelier, & depuis Confesseur de Charles V, Empereur des Romains, &c. 1. Il a écrit un Livre de la sainte Méditation de Phomme sur soi-même, contenant la déclaration de tout ce qui est en l'homme.

De la manière dont s'exprime La Croix du Maine, il est aisé de juget qu'il n'a point connu Robert Cibolle. Il le fait premièrement Chancelier, édepuis Confesseur de Charles V, Empereur des Romains, qui ne peut, ce me semble, être pris pour Charles-Quint. Il est cependant sûr que le Manuscrit

intitulé Processus puelle Aurelianensis, dont il se voit plusieurs copies, contient six Traités pour la justification de la Pucelle, recueillis vers le milieu du quinzième siècle, l'un desquels est de Robert Cibolle, Docteur en Théologie, Chancelier de l'Université de Paris. L'Histoire du Collège de Navarre, met la mort de ce Docteur en 1459. Il avoit composé en François, outre l'Ouvrage spécissé, un Traité de Persection, dont le P. Labbe, p. 323 de sa Nova Biblioth. Manuscript. fait mention. Le nom y est écrit ROBERT CYBOLE. (M. DE LA MONNOYE).

\*Robert Cibole étoit né à Breteuil. Il fut Docteur en Théologie de la Faculté de Paris, Chancelier de l'Eglise de Paris, & non de l'Université, comme on le dit communément, Camerier du Pape Nicolas V, & Doyen d'Evreux. Du Boulai dit qu'il fut le premier qui écrivit pour la justification de la Pucelle d'Orléans. (Voy. Hist. de l'Univ. de Paris, Tom. V, pag. 600). Il mourut en 1558 (Gall. Christ. seconde Edition, Tom. XI, Col. 623). Son Ouvrage est écrit en Latin. C'est un examen du procès & de la condamnation de Jeanne d'Arc, par l'Evêque de Beauvais, en 1430 & 1431. Les Manuscrits en sont communs. Il y en a un dans la Bibliothèque Harleienne, à Londres, copié sur le Manuscrit Original (N°. 1757). Ce Traité sut un des six employés dans la révision du Procès sait à Jeanne d'Arc. (Voy. Lenglet, Hist. de la Pucelle d'Orléans.

ROBIN, de Compiegne en Picardie, ancien Poëte François, vivant en l'an de salut 1300, ou environ. Il a écrit plusieurs chansons du jeu parti d'amours, non encore imprimées \*.

\* Plus un Ouvrage de Poësse, intitulé Traitié, qui sont Dits Moraux, &c. Voy. les Mém. de l'Acad. des Inscriptions, Tom. II, pag. 733.

ROBERT CORBIN, Sieur du Boyssereau, natif de la ville d'Yssouldun en Berry. Il a écrit en vers François, un traité de la poësse & des Poëtes, dédié à Ronsard. Poëme intitulé Le Songe de la Piasse, imprimé à Paris, chez Nicolas Chesneau, l'an 1574, auquel temps il florissoit, & je ne sais s'il est encore vivant.

ROBERT DE CORDON, Sieur DE BOYSBUREAU, Gentilhomme du Maine, père de René de Cordon, Sieur dudit lieu de Boysbureau &c. Cetui-ci étoit en son temps estimé l'un des plus éloquens hommes & des plus promus ès affaires d'Etat, de tout le pays du Maine. Il avoit fait quelques recueils touchant l'histoire de notre temps, mais ils ne sont encore imprimés. Il mourut au Mans, sous le règne de Charles IX, aux premiers troubles. Il étoit fort bon ami des Seigneurs de Francour, & de Montchenou, desquels nous avons fait mention ci-devant, parlant de Gervais le Barbier, dit Francour, & de Guillaume Trouillard, Sieur de Montchenou.

ROBERT ESTIENNE, Parissen, père de Henri Estienne, tous deux Imprimeurs très-doctes & des plus renommés de toute l'Europe, pour le profit qu'ils ont fait en la correction & impression des plus excellens Auteurs, Hebreux, Grecs & Latins\*, &c. Cetui-ci nommé Robert, étoit fort docte ès Langues Hébraïque, Grecque & Latine, & outre cela en la Françoise, en laquelle il a composé un traité de Grammaire, imprimé par lui-même, & depuis par son autre fils, nommé François, l'an 1569 1. Il a davantage composé le Dictionnaire François-Latin, auquel les mots François, avecque les manières d'user d'iceux, sont tournées en Latin \*\*. Ce Livre a été imprimé par plusieurs fois, & depuis imprimé avec les additions de Jean Thierry de Beauvais, Jean le Frere de Laval, & Jean Nicot, Conseiller du Roi, lequel l'a beaucoup augmenté en la dernière édition, imprimée chez Jaques du Puis, à Paris, & autres. Il mourut à Genève, l'an 1559, le 7º jour de Septembre, âgé de cinquantefix ans \*\*\*.

<sup>\*</sup> Le Robert Estienne, dont il est question dans cet Article, doit être Robert I du nom, fils de Henri I', né à Paris en 1503, célèbre Imprimeur, qui épousa Pétronille, fille de Josse Badius. En 1539, le Roi, François I, le choisit pour son Imprimeur, & la protection de ce Prince le mit constantiment à couvert des mauvais essets de l'aversion, qu'avoit conçue contre lui la Sorbonne, tant à l'occasion de l'Edition Latine qu'il donna du Nouveast Testament, en 1522, que de celle de sa grande Bible, en 1532. Après la mort de François I, voyant ce qu'il avoit à redouter de ses ennemis, il se retira à Genève, où il vécut tranquille, & fort honoré même de Calvin. Il mourrit dans cette ville le 7 Septembre 1559, âgé de cinquante-six ans. Il étoit fort riche, & laissa ses biens à ceux de ses enfans qui s'établiroient à Genève, excluant les autres du droit d'hérédité. Il laissa trois sils, Henri, Robert & François.

La Grammaire Françoise, que composa Robert Estienne, sur, de son

vivant, imprimée à Genève, en 1558, & réimprimée à Paris, en 1569, par François Estienne, sils de Robert. Ainsi c'est une faute à Ménage, Ch. 4 du Tom. I de ses Observations sur la langue Françoise, & ailleurs, de citer cette Grammaire, comme imprimée par l'Auteur, à Paris, en 1569, puisque, dès 1551, Robert Estienne avoit quitté Paris pour s'établir à Genève. C'est dans cette Ville qu'en 1552, il publia sa Réponse, en Latin & en François, aux Censures des Théologiens de Paris. (M. DE LA MONNOYE).

\*\* Le Dictionnaire Latin-François de Robert Estienne est mal annoncé dans cet Article. Il paroît que La Croix du Maine a voulu parler de la troisième Edition du Thesaurus lingua Latina, qui parut, en 1546, sous le titre de Dictionarium Latino-Gallicum, multo locupletius thesauro nostro, recèns excuso, &c. dont il y eut une seconde Edition, également in-sol. en 1552.

\*\*\* On trouvera de très-bons Articles sur les Estiennes & sur leur Généalogie dans le Dictionnaire Historique de Prosper Marchand. Il y a, entr'autres choses, des détails fort curieux sur le prétendu vol des caractères de l'Imprimerie Royale, dont Robert (premiet du nom) a été accusé par quelques Ecrivains. Il paroît certain que Robert, en se retirant de Paris à Genève, emporta les matrices des beaux caractères Grecs que François I avoit fait frapper, d'après les médailles de la main d'Angelo Vergecio, par Claude Garamont, excellent Graveur & Fondeur de caractères. Paul Estienne, petitfils de Robert I, les vendit, en 1612, à la Seigneurie de Genève, pour 3000 liv. Le Clergé de France supplia le Roi de les réclamer, & obtint, le 27 Mars 1619, un Arrêt du Conseil, qui ordonna qu'on retireroit pour ladite somme les matrices Grecques: ce qui sut fait par l'entremise de Paul Estienne lui-même, auquel on donna pour cela 400 liv. Il n'est point dit dans l'Arrêt que ces matrices eussent été volées. Ainsi, quoiqu'il ne soit pas tacile de déterminer à quel titre elles avoient été emportées à Genève, & se trouvoient dans la famille des Estiennes, il ne paroît pas qu'on soit sustifiamment fondé pour accuser de vol un personnage aussi célèbre que Robert · Estienne.

ROBERT ESTIENNE, Parisien, frère de François Estienne, ensans de Robert Estienne II du nom, (tous deux neveux de Henri) &c. jeuneshommes fort doctes en Grec & en Latin \*. Il a composé plusieurs poemes ès Langues susdites, & encore s'en voit-il plusieurs imprimés ès œuvres de Philippes des Portes, & sur la mort de Messire Chrestosse de Thou, premier Président de Paris, & sur autres personnes de qualité. Il a traduit plusieurs Auteurs Grecs en Latin, & de Latin en François, mais ils ne sont encore en lumière. Il est de fort grande espérance,

pour être si docte & savant ès langues en un si bas âge, (ce qui est une chose commune à tous ceux de sa maison:) car il y en a eu sept ou huit, tous de ce nom, qui ont mis leurs écrits en lumière, tant hommes que semmes, tant ils sont nés aux lettres, & desireux d'apprendre de père en sils. Il slorit à Paris cette année 1584, & sait sa demeure ordinaire chez M. des Portes, Abbé de Tyron & de Josaphat, près Chartres, lequel l'a fort recommandé pour l'excellence de son esprit.

\* Robert Estienne, premier du nom, fils de Henri, premier du nom, eut trois fils, favoir, Henri II, Robert II & François II. De Robert second, fortirent Robert III, François III & Henri III, qui, par conséquent, étoient petits-fils de Robert second, & neveux de Henri second. C'est de Robert III, dont parle La Croix du Maine. Il publia, entr'autres Ouvrages, la Traduction des deux premiers Livres de la Rhétorique d'Aristote, & l'Epître de Grégoire de Nysse, touchant ceux qui vont en pélerinage à Jérusalem. Il se dé-Ingnoit d'ordinaire par ces lettres, R. F. R. N. c'est-à dire, Roberti filius, Roberti nepos, pour se distinguer de son père. Il commença à imprimer en 1572, & finit en 1629, ce qui donne lieu de fixer à ce temps la date de sa mort. Nous trouvons dans les Mémoires de M. Falconet qu'il mourut à Paris, âgé de soixante-dix ans , en 1640. Il avoit toujours une flûte dans sa poche, qu'un Page lui vola à la table des Maîtres-d'Hôtel. Il intenta un procès à Parfait, Contrôleur-Général de la Maison du Roi, pour la restitution de sa flûte; mais la flûte fut perdue; estimée 15 liv. par Arrêt. On lui est sit refaire une autre par le Vacher, excellent Ouvrier. Il pria ses amis de composer des vers sur cet événement, Guy & d'autres en firent,.. Il avoit quelques talens pour la Poësse, de la gayeté; il aimoit le vin & la bonne chère, fréquentoit les bonnes maisons. Laurent Bochel, Avocat, son ami, & lui, alloient souvent au cabaret, & étoient curieux de voir les exécutions qui se faisoient à la Grève. Borboniana. — Voy. sur les Estiennes les Mémoires de Niceron, Tom. XXXVI, où on lir, à la page 253; " le nom des Etiennes » se fait encore connoître avantageusement à Paris, & les descendans de » cette famille en soutiennent la réputation, par la bonté des Livres qu'ils » donnent au public, & par la beauté de leurs impressions. On pourroit » ajouter aux Roberts, dont nous venons de parler, un Robert IV, auquel » les connoissances dans les langues savantes, & celles de l'Europe, son goût » pour la Littérature, son talent pour la Poessie Françoise, connu par les » jolis vers qu'il a faits en plusieurs occasions, quelques Ouvrages mêines ou » il a gardé l'incognito, auroient assigné un rang distingué dans la République o des Lettres, si la modestie, qui lui est naturelle, & l'amour de la tran-» quillité, ne lui eussent fair redouter les dangers d'une réputation trop " brillante".

ROBERT GARNIER, natif de la ville de la Ferté-Bernard au Maine, premièrement Conseiller du Roi au Siège Présidial & Sénéchaussée du Maine, & du jourd'hui Lieutenant général criminel audit Siège. La renommée qu'il s'est acquise par ses doctes écrits & compositions Françoises, & sur-tout par ses Tragédies si bien reçues des plus Savans, ne me permet de reciter ici quelque chose de ses persections en ce genre d'écrire. Toutefois je dirai de lui, ce que peut-être tous n'ont pas connu aussi-bien que moi, c'est que outre la perfection qu'il a de composer en toutes sortes de vers, il a encore ce rare & excellent don d'Orateur, qui est une chose fort peu commune, de voir un bon Poëte & excellent Orateur tout ensemble: mais il a tellement les deux perfections jointes en un, qu'il est mal aisé de discerner auquel genre d'écrire il excelle le plus: ce que je peux témoigner pour la suffisante preuve qu'il en a faite devant les Majestés des Rois de France, devant lesquelles il a prononcé des harangues si doctes, que cela l'a rendu tant aimé d'elles, qu'ils ont desiré l'attirer de plus près à leur service: mais l'amour de sa patrie l'a retenu, & s'en est excusé de telle saçon, que son refus n'a été estimé autre, qu'un desir de ne vouloir faire échange de sa liberté accoutumée, pour s'assujettir à des charges trop pénibles & pesantes, telles que sont toutes celles de la Cour & suite des Princes. Mais pour venir à parler des compositions dudit Sieur Garnier, voici ce que j'en ai pu voir. Les poësies qu'il sit imprimer à Tolose (lorsqu'il faisoit profession 'des loix en ladite Université) pour lesquelles il obtint l'une des fleurs que l'on adjuge aux plus savants compositeurs, savoir est l'Aiglantine, dequoi je ferai plus ample mention autre-part, quand je ferai le récit de tous ceux qui ont emporté le prix aux jeux floraux de Tolose, institués par Madame Clemence Isaure, l'an 1270, ou environ. L'hymne de la Monarchie, imprimée à Paris, chez Gabriel Buon, l'an 1567. Porcie, Tragédie Francoise, représentant la cruelle & sanglante saison des guerres civiles de Rome, &c. imprimée à Paris, chez Robert Estienne,

15

Pan 1568, pour la première fois. Hipolite, imprimée chez le sussition fusion 1573. Marc Antoine, imprimée l'an 1578. Cornelie, imprimée l'an 1574. La Troade, ou la prise & destruction de Troye, imprimée chez Patisson, l'an 1579. Antigone ou la piété, & débonnaireté, imprimée chez Robert Étienne, l'an 1580. C'est une invention de Stace, en sa Thebaide. Bradamant tragicomédie Françoise, écrite à l'imitation du Roland furieux d'Arioste, imprimée à Paris, chez Mamert Patisson, l'an 1582. La Sedechie, ou les Juifves, imprimée à Paris, chez Mamert Patisson, l'an 1583. Toutes les susdites Tragédies Françoises ont été reduites en un volume, & imprimées à Paris, chez Mamert Patisson, à diverses années. Il a écrit plusieurs fort beaux & très-doctes Sonnets, sur les amours de Martie, non encore imprimés. J'ai opinion que c'étoit en faveur de Madame sa femme, nommée Françoise Hubert, de laquelle nous avons fait mention. (Tome I. pag. 226 de cette nouv. Edit.) Il florit au Mans, cette année 1584 .

'Il mourut l'an 1590, suivant Baillet, Art. 1340 de ses Jugemens des Savans; mais Jean Vauquelin de la Frenaïe ayant marqué, pag. 679 de ses Poësies, que Robert Garnier étoit mort, quarante-cinq ans après Jean de la Péruse, & celui-ci étant mort en 1555 ou 56, je crois avec M. l'Abbé le Clerc, qui m'a indiqué ces dates, que la mort de Garnier, âgé de cinquante-six ans, doit être mise en 1600 ou 1601. (Quelques Lexicographes l'ont même reculée jusqu'à 1602). Cet âge de cinquante-six ans, donné ici à Garnier \*, est tiré de son Eloge de Scévole de Sainte-Marthe. (M. DE LA MONNOYE).

\* Les Mémoires de Niceron, Tom. XXI, pag. 377, mettent sa mort en 1990, comme Baillet. — Les pièces de Garnier ont long-temps sait les déplices de la France, parce qu'on n'avoit rien de miéux. Des qu'il se sût prépenté sur le Théâtre de la France, dit Paquier, chacun lui en donna le prix sans aucun contredit, & c'est ce que dit de lui-même Ronsard, sur sa Cornelie. . . . « Il dit vray, & jamais nul des nôtres n'obtiendra Requête civile contre cet Arrêt. . . Garnier nous a fait part de huit Tragédies, toutes de choix & de grand poix . . . Poèmes qui, à mon jugement, trouveront lieu dedans la postérité ». . . Recherc. de la Fr. Tom. I, Liv. VII, Chap. 6, pag. 705. Pâquier jugeoit & parloit comme il étoit partiel de le faire alors. L'Auteur a pris le sujet de ses pièces dans senèque le Tragique, ou dans les Auteurs qui portent ce nom, sans s'astreindre à l'ordre du Poète Latin,

Cccij

même sans conserver souvent le caractère des personnages de même nom, qu'il introduit sur la scène, de sorte que ce sont moins des Traductions, que des imitations très-libres, où le génie du Poëte François se développe avec plus d'avantage, que s'il avoit traduit servilement.—Voy. la Bibl. Franç. de M. l'Abbé Goujet, Tom. VI, pag. 200.

ROBERT GOBIN, Prêtre, Maître ès Arts, Licentié en décret, Avocat en cour d'Eglise, à Paris, Doyen de Chrétienté, de Lagny sur Marne, au Diocèse de Paris, l'an 1505, (qui sont les titres & qualités qu'il se donne.) Il a écrit en vers François & en prose, un Livre, intitulé Les Loups ravissans i, imprimé à Paris, in-4°. l'an 1510, par Antoine Verard, & contient 50 seuilles \*. C'est le plus hardi Livre pour parler en toute liberté des Ecclésiastiques, que nous ayons encore vu écrit par hommes de sa prosession.

<sup>1</sup> Je me souviens qu'en 1695, lorsque M. l'Abbé Fyot travailloit à l'Histoire de son Eglise Abbatiale de S. Etienne de Dijon, d'où dépendent les Paroisses de la Ville, à deux prés, c'est-à-dire, cinq des sept (cette Abbaye a eté ésigée en Evêché, en 1731) je lui offris, pour prouver l'ancienneré de la première de ces Paroisses, qui est celle de Notre-Dame, le passage qui suit, extrait du Livre des Loups ravissans, ici mentionnés... Il y avoit une fois en la ville de Dijon un usurier qui se marioit, & étoit devant le portail de la Vierge Marie, & avoit espérance de vivre moult longuement. A ladite porte étoit un usurier, taillé en pierre de taille, lequel jetta une grosse bourse pleine de deniers à l'usurier vif, lequel se marioit, & l'en serit si rudement, qu'il le tua & mourut subitement. Parquoy les autres usuriers d'icelle ville firent détruire & ôter les autres images d'icelle porte : & cette Histoire a été prêchée par Maître Girard, Evêque de Tournay. Cet Evêque vivoit en 1 149. Le fait cependant, tel que je viens de le rapporter, ayant paru fabuleux, a été rejeté. — Le P. Labbe, pag. 346 de sa Nova Biblioth. Manuscript. nomme mal cer Auteur Hobin. (M. de la Monnoye).

\* Il y a une Edition Gothique, & sans date, de l'Ouvrage de Robert Gobin. Elle est intitulée Les Loups ravissans, autrement dit, Le Doctrinal Moral, Paris, in-4°. Je ne sais si c'est la même que celle dont parle La Croix du Maine, & qu'il date de l'an 1510. Cette satyre est assez rare.

ROBERT GROSSE-TESTE, Anglois de nation, dit en Latin Capito, & en Langue Angloise Great-head, ou bien selon aucuns Grosthede &c. Eveque de Linconie \* Il a écrit un Livre en notre Langue Françoise, lequel il a intitulé de l'amour honnéte.

0

Jean Balée, Anglois, fait mention de lui en la 4e Centurie des Ecrivains d'Angleterre, fol. 304, 305 & 306. Il mourut en l'an de salut 1253.

\* Il fut Evêque de Lincoln, & mourut vers l'an 1253. Il a écrit un trèsgrand nombre d'Ouvrages, mais presque tous en Latin. Il avoit passé quelques années en France, & avoit assez bien appris notre langue. On trouvera dans Tannerus (Biblioth. Britan - Hybern.) beaucoup de recherches & de détails sur ce Savant. Il paroît qu'il n'a écrit qu'un seul Ouvrage en François, qui n'a jamais été imprimé. Il est intitulé Le Château d'Amour, ou, selon La Croix du Maine, De l'Amour honnête. Cette dissérence de titre vient peut-être de ce que quelques-uns, le rendant en Latin, ont consondu de Casto & de Castro; car les uns intitulent l'Ouvrage De casto Amore, & les autres De Castro Amoris. Il est en vers, & commence par ces mots: Qui bien pense, bien peut dire. Il y en a beaucoup de Manuscrits en Angleterre. Warton a publié divers Ecrits sur la vie de Robert Grosse-Teste, & sur ses Ouvrages. (Anglia Sacra, Tom. II, pag. 325 & suiv.)

ROBERT GAGUIN\*, Docteur en décret , Ministre général de l'Ordre de la Trinité\*\*, pour la rédemption des Chrétiens captifs ou prisonniers, autrement appelés les Mathurins, &c. natif de Douay en la Gaule Belgique, sur les frontières de la Picardie. Il étoit grand Théologien, Philosophe, Poëte, Orateur & Historien. Il a traduit de Latin en François (par le commandement de Charles VIII, Roi de France) les commentaires de Jules César, contenans sept Livres des batailles & conquêtes des Gaulles, imprimés à Paris, l'an 1539, chez Arnoul & Charles les Angeliers. Il a davantage traduit le 8 Livre des commentaires desdites guerres en France, continués par Aulus Hirtius, qui vivoit de ce temps-la, le tout imprimé audit an 1539, par les susdits Angeliers. Il a traduit de Latin en François (par le commandement du Roi susdit ) les faits & gestes de l'Empereur Charles le Grand, autrement dit Charle-magne, Roi de France. Il a écrit en Latin & depuis traduit en François, un traité de la Conception de la Vierge Marie, imprimé à Paris. La chronique & histoire des Rois de France, écrite par ledit Gaguin, tant en Latin qu'en François, imprimée à Paris & autres lieux, par une infinité de sois. Poëme François, intitulé

La ruyne de bon repos, ou bien Le Passetemps d'oisiveté, lequel il écrivit étant à Londres en Angleterre, l'an 1489, imprimé à Paris, l'an 1545. Il a traduit de Latin en François une Epître de Jean Pic, Comte de la Mirandole en Italie, intitulée le conseil prositable contre les ennuis & tribulations du monde, imprimé à Paris l'an 1518. Il mourut à Paris l'an 1501, le 22 jour de Mai, & est enterré en son Convent des Mathurins à Paris.

- \* Il étoit de Colines, dans le Diocèse d'Amiens, & non de Douay. Son mérite lui attira une grande considération, & la consiance des Rois Charles VIII & Louis XII.
- <sup>2</sup> Quelques-uns le qualifient Historien du seizième siècle, mais mal, puisqu'il ne conduit son Histoire que jusqu'à l'an 1499, & qu'il ne pouvoit guères la conduire plus loin, étant mort le 22 Mai 1501. (M. DE LA MONNOYE).
- \*\* Il fut élu Général de son Ordre, en 1473. Il fut employé en diverses Ambassades, & chargé de négociations importantes. Il y a lieu de croire qu'il étoit d'une naissance obscure, car il avoue lui-même que l'Ordre des Mathurins lui avoit servi de père, & avoit pris soin de sa jeunesse. Quoiqu'il ait suivi dans son Histoire le goût de son siècle pour les fables & les événemens merveilleux, il s'est cependant garanti du préjugé si commun de son temps, en faveur de l'Astrologie Judiciaire. Il déclame vivement contre les abus de cette prétendue Science, dans une de ses Lettres (Lettre viii). On l'a regardé comme un Historien aux gages de Louis XI, quoique, dans la Préface de son Histoire, il assure qu'il n'a été excité à écrire par les largesses d'aucun Prince, Nulla Principis munificentia provocatus. Ses Chroniques de France, écrites en Latin, parurent pour la première fois, en 1497, in-4°. Edition très-rare. Elles ne s'étendoient alors que jusqu'en 1491. On les réimprima, en 1500, in-fol. avec une addition, jusqu'en 1499. Elles ont paru plusieurs fois depuis, continuées par les Editeurs. Pierre Defray les traduisit en François, & les publia avec un Supplément jusqu'en 1514, Paris, 1515, in-fol. Gaguin traduisit lui-même, en François, la Chronique, ou plutôt le Roman (cité par La Croix du Maine) de Charles-Magne & de Roland, attribué à Turpin, Archevêque de Reims, mais qu'on sait depuis long-temps ne pouvoir être de ce Prélat. La Traduction en François, que Gaguin fit luimême de son Livre, sur l'Immaculée Conception de la Vierge, est, je crois, restée manuscrite. L'Ouvrage Latin parut en 1498. Il est rare, & assez cher.

ROBERT LE MAÇON, ou MASSON, surnommé LA FONTAINE, Ministre de la Religion prétendue Resormée (asin de parler avec les Théologiens). Il a écrit quelques apologies ou invectives contre Jean Robert, Doctour régent en l'Université

Polare.

d'Orléans, l'an 1569, imprimée en ladite ville & en l'an sussitie 1569, par Eloi Gibier, auquel temps vivoit ledit Sieur de la Fontaine Robert le Maçon.

ROBERT MAIGRET, natif de la ville & cité du Mans, homme estimé l'un des plus savans Musiciens de son temps, & duquel il y a plusieurs chansons de musique, imprimées avec les livres du recueil, &c. Il mourut en la ville du Mans, l'an 1568, au mois d'Août, âgé de plus de soixante ans.

ROBERT DE MARBEROLLES (Messire), Chevalier en l'an 1250, ou environ. Il a écrit quelques chansons amoureuses & autres poësies, non encore imprimées \*.

\* Voy. FAUCHET, Chap. 57.

ROBERT DE MAUVOISINS (Messire), ancien Poëte François, l'an 1260, ou environ. Il a écrit plusieurs poëmes François, non encore imprimés \*.

\* Voy. FAUCHET, Chap. 68.

ROBERT LE PREVOST. Il a traduit de Latin en François les 29 Livres de l'histoire de Jean Sleidan Alleman, déduite depuis le déluge, jusques au temps présent, en laquelle est compris l'Etat des quatre Empires souverains, jusques au règne de Charles V, Empereur, imprimée à G. l'an 1563, chez Nicolas Barbier.

Les 26 Livres de Sleïdan, De Statu Religionis & Reipublica, & les trois, De quatuor summis Imperiis, étant deux Ouvrages séparés, qui n'ont ensemble nulle relation, sont ici peu judicieusement consondus par La Croix du Maine, & regardés comme une Histoire suivie, où l'Auteur a compris en 29 Livres, tout ce qui s'est passé dans le monde, depuis le déluge jusqu'à la 37° année de l'Empire de Charles-Quint; il n'y avoit qu'à dire simplement: « Il a traduit en François les 26 Livres de Sléïdan, intitulés, Commentarii de Statu Religionis Reipublica, & de plus les trois Livres du même Auteur, De quatuor summis Imperiis, Babilonico, Persico, Graco & Romano, imprimés d'ordinaire à la suite de l'Ouvrage précédent, quoiqu'ils n'y ayent aucun rapport ». (M. DE LA MONNOVE):

ROBERT, de Rheims en Champagne, ancien Poëte François,

l'an 1250, ou environ. Il a écrit plusieurs poësses, non encore imprimées \*.

\* Voy. FAUCHET, Chap. 29.

ROBERT RIVAUDEAU, Sieur DE LA GUILLOTIERE, Gentilhomme Poictevin, Valet de chambre du Roi Henri II, l'an 1549. J'ai opinion qu'il étoit proche parent d'André de Rivaudeau, Gentilhomme Poictevin, Sieur dudit lieu de la Guillotiere, duquel nous avons parlé à la lettre A. ( Tom. I, pag. 20 de cette nouv. Edit.) Ledit Robert a traduit de Latin en François deux Livres de la noblesse civile du Seigneur Osres de Portugal, imprimés à Paris, ches Jaques Kerver, l'an 1549, in-8°.

ROBERT DU TRIEZ, natif de la ville de l'Isle en Flandres. Il a écrit en François un Livre des ruzes, finesses & impostures des esprits malins, imprimé à Cambray, chez Nicolas Lombard, l'an 1563. in-4°. & contient 25 feuilles. Il a écrit & composé plusieurs Epigrammes & autres poësses Françoises, tant sur l'amour que sur autres sujets. Il a écrit plusieurs histoires en François, & autres Livres en prose. Il florissoit à Cambray, l'an 1563.

ROBERT, Evêque de Vence, Docteur en Théologie à Paris, Trésorier de la S. Chapelle du Palais audit lieu, & grand "Aumônier de Madame <sup>1</sup>. Il a écrit & composé en prose Françoise l'Oraison de la paix, saite & prononcée à Cambray, le 9° jour d'Août, l'an 1529, imprimée à Paris, par Galiot du Pré, audit an 1529, auquel temps ledit Evêque slorissoit \*.

<sup>2</sup> Ce Robert, Evêque de Vence, n'est autre que le bon Robert Ceneau, ou Cenalis, que Gesner, Simler & du Verdier écrivent Senalis, qui sut nommé à l'Evêché de Vence, en 1529, & ensuite à celui d'Avranches. Calvin, dans son Livre, De la manière de résormer l'Eglise, l'appelle Robert Souppier, par allusion à son nom Cenalis, ou Ceneaux. Il changea son nom, & le larinisa, comme avoit fait Guy Jouveneaux, Abbé de S. Sulpice en Berry, qui se sit appeler Iuvenalis. Son Epitaphe dans l'Eglise de S. Paul à Paris porte qu'il mourut le 27 Avril 1560. Hubert Languet, Epist. ad Synnaum, pag. 47, le traite mal Robertus Cenalis, Arboricensis Episcopus,

homo ineptissimus & indoctissimus. Il devoit dire Abrincensis; il s'est trompé, de même que Robertus Cenalis, qui en souscrivant son Epître de Celibatu, écrit Episcop. Arboretanus. (M. FALCONET).

\*Robert Cenalis, né à Paris, fut Evêque de Vence en 1523, & Trésorier de la Sainte Chapelle, en 1525. Il passa à l'Evêché de Riez, en 1530, & à celui d'Avranches, en 1532. Il a écrit beaucoup d'Ouvrages en Latin, dont on trouvera la liste dans le Tom. XI du Gall. Christ. & dans le XXXIe de l'Histoire Eccl. de Fleury. Le P. le Long le nomme Ceneau, du Latin Cenalis, ou Canalis.

ROC LE BAILLY, ou BAILLIF, Sieur de la Riviere, natif de la ville de Falaise en Normandie, Conseiller & Médecin ordinaire du Roi & de M. le Duc de Mercœur, ou Mercure (pour parler selon le vulgaire). Ce Sieur de la Riviere est homme fort grand Philosophe naturel, & curieux des secrets cachés en icelle. Il a mis en lumière un sien Livre, intitulé Le Demosterion, contenant 300 aphorismes Latins & François. Ce Livre est comme un sommaire de la médecine Paracelsique, imprimé à Rennes en Bretagne, l'an 1578, par Pierre le Bret, in-4°. & contient 25 feuilles 1. Traité de l'antiquité & singularité de la Bretagne Armorique, imprimé audit an, avec le Livre susdit \*. Traité du rémede contre la peste, charbon & pleuresie, imprimé à Paris, par Abel l'Angelier, l'an 1580. Discours sur la vraie signification du Comete apparu en Occident au signe du Sagittaire, le 10 de Novémbre l'an 1577, imprimé à Rennes, audit an, par Julien du Clos. Premier Traité de l'homme & son essentielle Anatomie, avec les Elemens, & ce qui est en eux, de ses maladies, médecine & absolus rémedes ès taintures d'or, corail & antimoine, & magistère des perles de leur extraction, imprimé à Paris, par Abel l'Angelier, l'an 1580, in-8°, & contient 7 feuilles. Second Traité de l'homme, auquel il traite amplement de son mouvement. Il n'est encore imprimé. Le Livre de l'art signé, contenant les signes & marques données ( non en vain) par la nature à toutes sortes ou especes d'herbes, arbres, plantes, pierres & autres choses semblables, avec les figures ou protraicts desdites choses. Ce Livre n'est pas encore imprimé.

LA CR DU M. Tome II.

Il en fait mention en son Traité de la peste, fol. 3, p. 6, Sommaire désense aux demandes, questions & interrogatoires des Docteurs de la faculté de médecine à Paris, saites audit Sieur de la Riviere, imprimée l'an 1579, à Paris, qui est une réponse ou discours imprimé contre lui, audit an 1579, à Paris, chez Pierre l'Huillier. Je n'ai point connoissance de ses autres écrits ou compositions Françoises. Ledit Sieur a été fort long-temps Médecin de M. le Prince de Leon, Messire Henry, Vicomte de Rohan. Il florit en Bretagne, l'an 1584.

- <sup>2</sup> Ce Roc le Bailli sut premier Médecin d'Henri IV. Il a plu à cet Auteur d'employer les termes Demosterion, Edelphe & Spagiric, ou Spagyrique, à l'imitation de Paracelse, qui donnoit à ces sortes de mots telle signification qu'il vouloit, sans avoir dessein de les tirer, soit de l'Hébreu, soit du Grec, soit du Latin, quand même, par hasard, ils y auroient eu quelque rapport, leur inventeur n'ayant jamais su aucune de ces langues, hors peut-être un peu de mauvais Latin. Je renvoye donc pour l'intelligence de ce jargon aux Distionnaires de Toxites & de Rulandus, ou à l'Amaltheum Castello Brunonianum. (M. DE LA MONNOYE).
- \* Qu'on ne prenne pas pour un Livre Historique son Traité de l'Antiquité & Singularités de la Bretagne Armorique. Le but principal de l'Auteur, est de parler des Eaux Minérales qui se trouvent dans cette partie de la France. Ce Traité est ordinairement à la suite du Démostérion, qui est assez L'Auteur mourut à Paris, en 1605.

ROGER ou ROGERIN D'ANDELY, ancien Poëte François, vivant en l'an 1260, ou environ. Il a composé plusieurs poëmes, non encore imprimés \*.

\* Voy. FAUCHET, Chap. 37.

ROGER de Cambray en la Gaule Belgique, ancien Poëte François, l'an 1250, ou environ. Il a composé plusieurs poësses amoureuses, lesquels se voyent écrites à la main \*.

\* Voy. FAUCHET, Chap. 60.

ROGIER MAISONNIER, Poictevin. Il a composé plusieurs poësies Françoises.

ROLAND BRISSET, Avocat au Parlement de Paris \*. Il 2 écrit plusieurs Tragédies Françoises, & entre-autres celles-ci.

Thieste, Andromache, & Baptiste \*\*. Je les ai vu écrites à la main. Il florit cette année 1584.

- \* Roland Brisset, sieur du Sauvage, né à Tours, se dit Gentilhomme. Il sit imprimer à Tours, en 1590, in-4°. cinq Tragédies, dont les titres sont, Hercules Furieux, Thyeste, Agamemnon, Octavie, & Baptiste. Ses quatre premières pièces sont imitées des Auteurs Tragiques Grecs & Latins, plutôt qu'elles n'en sont traduites; la cinquième, qui est la mort de S. Jean-Baptiste, est une Traduction du Latin de Buchanan. Il est beaucoup parlé de cet Auteur dans les Recherches sur les Théâtres, pag. 61 & 62, second âge, Edit. in-4°. & dans l'Hist. du Théâtre François, Tom. III, pag. 473.—Il si imprimer à Tours, en 1591, une Pastorale, intitulée La Diéromene, ou le Repentir d'Amour, dont on sit une nouvelle Edition à Patis, en 1595.—Voy. la Bibl. Franç. de M. l'Abbé Goujet, Tom. XIII, pag. 372.
- \*\* La Croix du Maine, qui avoit en sa possession quelques-unes de ces pièces, les auroit fait imprimer, si les circonstances malheureuses des temps le lui avoient permis. Elles furent ensin rassemblées en un Recueil, & imprimées à Tours, en 1590, sous le ritre de Premier Livre des Œuvres Poëtiques de R. B. G. T. c'est-à-dire, Roland Brisset, Gentilhomme Tourangeau. On publia depuis à Rouen, en 1695, in-12. la Diéromene, ou le Repentir d'Amour, Pastorale, traduite de l'Italien de Louis de Groto, & en 1685 une autre Tragédie, intitulée Les étranges & merveilleuses traverses d'Amour. Il y a lieu de croire que la Tragédie d'Andromaque, par Brisset, cirée par La Croix du Maine, n'existe point, & que c'est par méprise qu'il la nommée Andromaque, au lieu d'Agamemnon.

ROLAND DU JARDIN, Parisien, frère puissé de M. du Jardin, Valet de chambre du Roi, & mari de Madame Susanne Habert (delaquelle nous ferons tant honorable mention ciaprès.) Il a composé quelques Poëmes François, & entre-autres plusieurs Sonnets, & autres Œuvres en prose, non encore mis en lumière. Il florit à Paris cette année 1584, non sans donner une bonne espérance de pouvoir faire prosit à la république, tant à cause de son bon esprit que pour les autres vertus recommandables qui sont en lui.

ROLAND PIETRE, ou selon aucuns, ROLAND PIERRE, (car Pietro en Italien, signifie Pierre) Avocat au Siège Présidial de Meaux en Brie, & natif dudit lieu, frère de René Pietre, Docteur en médecine à Paris, tous deux hommes très-doctes & savants ès Langues, ayant connoissance de beaucoup de discipli—Ddd ij

nes. Cetui-ci nommé Roland a mis en lumière un si bien docte Livre, intitulé le premier Livre des Considérations Politiques, imprimé à Paris, chez Robert Estienne, l'an 1566. Il a traduit de Grec en François, les Livres de Théodorite, Evêque de Syrie, touchant la nature de l'homme, imprimés à Paris, chez Michel Vascosan, l'an 1555, avec de fort doctes annotations dudit Pietre, sur le Livre susdit. Il a davantage traduit en François, les Sermons du jugement dernier. Je ne sai s'ils sont imprimés. Il en sait mention en ses annotations sur Theodorite, au seuillet 40, pag. 2. Il florissoit en l'an de salut 1566.

ROLAND SEIGNEUR, natif de la ville du Mans, Sieut DE BUISSAY & DE LA FOURRERIE, au Maine, jeune homme autant parfait & excellent pour plusieurs rares vertus & honnêtes exercices (auxquels il prend plaisir) qu'autre de sa qualité: car pour le jeu de l'Espinette & pour la connoissance de la musique, il y est tellement versé, que quand je le voudrois mettre par écrit, on jugeroit que ce seroit chose impossible d'en savoir tant comme il fait, en si bas âge, & vu le rang ou qualité qu'il tient, étant homme faisant profession des lettres, & sur-tout de la Jurisprudence. Or pour venir à parler de ses compositions, voici ce qu'il a délibéré de faire bientôt mettre en lumière. Un discours touchant les vices des hommes, ensemble de leur nature & qualité, avec les rémedes pour les savoir fuir & éviter. Ce sujet n'a encore été traité d'aucun de la façon qu'il le veut poursuivre, & tant pour l'amour de son honneur & gloire, que pour le desir que j'ai que cela fût communiqué à tous, je desire bien fort qu'il le fasse imprimer. Il a écrit plusieurs poëmes François, & entre-autres quelques-uns à la louange du Sieur du Bartaz, imprimés avec sa Sepmaine. Il florit cette année 1584.

ROSTANG BERRENGIER, natif de Marseille en Provence, Religieux de l'ordre des Templiers. Il a écrit un Traité de la faulse vie des Templiers, lequel n'est encore imprimé. Il étoit fort bon Poëte Provençal. Il mourut l'an 1315\*.

<sup>\*</sup> Voy. JEAN DE NOTRE-DAME, Chap. 58.

ROSTANG DE BRIGNOLLE, Religieux de l'Abbaye de S. Victeur de Marseille. Il a écrit tant en rithme Provençale qu'en prose, les vies d'aucuns Poëtes Provençaux. La vie de Marie Magdeleine. La vie de sainte Marthe & de plusieurs autres Saints & Saintes, tous lesquels Livres susdits sont écrits à la main, & non encore imprimés. Il florissoit en Provence, l'an 1435 \*.

\*Voy. Jean de Notre-Dame, Chap. 76.

ROSTANG D'ENTRE-CHASTEAUX, Poëte Provençal. Il a écrit plusieurs poëmes en Langue Provençale, non encore imprimés \*.

\* Voy. Jean de Notre-Dame, Chap. 65.

ROUEN PINEL. Il a écrit un traité qu'il intitule les Conditions de la Paix entre le Roi de France, & Maximilien Duc d'Austriche & leurs pays & alliés, imprimées avec l'entrée du Roi à Rouen.

S'ensuivent les noms de plusieurs Auteurs François, lesquels nous avons expressément mis après les autres ci-dessus nommés, à cause de l'incertitude de leurs noms.

.... RHEGINUS, de Lyon, Docteur en médecine \*. Il a traduit de Latin en François, l'instruction divine de Hierocles, Philosophe Stoique, contre les Athées, écrite premiérement en Grec par ledit Hierocles, & depuis traduite par Aurispa, Venitien, imprimée à Lyon, l'an 1560, in-8°, & contient 10 feuilles. Il florissoit en l'an 1559 \*.

\* C'est peut-être Guillaume Rheginus, Médecin, qui publia, en 1564, à Lyon, un Livre intitulé Medicina exercitamenta, ex selectis lingua utriusque Autoribus illustrata.

RUTEBEUF, excellent Poëte & Joueur d'instrumens de musique, en l'an 1260. Il a écrit plusieurs discours, & autres poësses Françoises, non encore imprimées, savoir est les plaintes de la Terre Sainte, dédiés au Roi S. Loys, la complainte d'Anceau de l'Isle, la vie de Sainte Elizabeth de Thuringe & autres. Il florissoit en l'an de salut 1310 \*.

\* Voy. FAUCHET, Chap. 83.

- R. BIEN-AYMÉ, de Fasquelles, Boulonnois, ou natif du pays de Bolongne sur la mer en la Gaule Belgique, Précepteur de Pierre du Bellay, Gentilhomme Angevin, sils de Messire René du Bellay, Baron de la Lande, & Seigneur du Plessis Macé en Anjou, &c. Il a composé en François un dialogue contenant les principes de la Langue Latine, imprimé à Paris, par Guillaume Nyverd, l'an 1573. Il a davantage composé un Livre de la vraie saçon & méthode de bien nourrir & instruire les ensans, extraicte de plusieurs Auteurs anciens & modernes. Je ne sai s'il l'a fait imprimer, il en fait mention en son Epître à Pierre du Bellay son disciple. Il florissoit au pays d'Anjou, l'an 1573.
- R. BRUSSEL. Il a écrit une catholique exposition sur les Epîtres & Evangiles des Dimanches de l'année, avec les Fêtes solemnelles, tant de notre Seigneur Jesus-Christ, que de sa glorieuse mère, la Vierge Marie, imprimée à Paris, chez Gabriel Buon, l'an 1575, au clos Bruneau.
- R. PEROT, du Mans <sup>1</sup>. Il a traduit de Latin en François le fommaire des temps, depuis la création du Monde jusques à présent, écrit premiérement en Latin par Rodolphe Coudun, imprimé à Paris, chez Michel Vascosan, l'an 1562, lequel a été depuis augmenté par Nicolas Bergeron, Avocat en Parlement, lequel l'a fait imprimer par plusieurs sois, avec ses additions. Ledit Perot florissoit au Mans, audit an 1562.
- Le nom de cet Auteur étoit René. C'est à lui que Jacques Gohory, sous le nom de Leo Suavius, dédia, en 1566, son Edition de Paracelse, de vità longà. Il y avoit dans ce temps-là un Médecin à Dole d'un nom, à une lettre près, tout semblable, René Perrot, dont Gilbert Cousin fait mention en deux endroits de sa Description de la Franche-Comté, mais qu'il ne faut pas consondre avec le Perot, du Mans. (M. de la Monnoye).
- R. P. Il a écrit un discours en prose, par lequel il prouve qu'il ne faut trouver étrange si à présent la France est agitée de guerres civiles, avec le moyen d'obvier à icelles, imprimé à Poitiers, l'an 1577, chez Aymé Menier & Antoine de la Cour.

## SAI.

SAINTE DES PREZ, Damoiselle fort bien versée & aprise en la poësse Françoise, laquelle vivoit en l'an de salut 1300, ou environ. Elle a écrit quelques poëmes du jeu parti d'amours, non encore imprimés. Claude-Fauchet en sait mention en ses Œuvres.

Le nom Sainte, en Latin Sancta, se trouve, pag. 243 de l'Onomasticon Sanctum de Peyronet, pour faire voir que ce nom de baptême n'est pas inconnu dans l'Eglise, qu'il a été donné, & qu'on peut continuer à le donner. Eusébe, Chap. 1 du Liv. V de son Histoire Ecclés. fait en deux endroits mention d'un Diacre, nommé Sanctus, martyrisé au second siècle; de ce Sanctus, a été sormé le nom séminin Sancta, en François Sainte. Guillaume des Autels a célébré sa maîtresse sous le nom de Sainte. Fauchet, Chap. 3, ne cite aucun vers de Sainte des Prez, mais rapporte simplement le sens d'un endroit de ses Poèsses. (M. de la Monnove).

F. SAMSON BEDOUIN, Religieux en l'Abbaye de la Coûture près le Mans, natif du pays & Comté du Maine, &c. Il a écrit un petit Livre qu'il a intitulé les Ordonnances & Statuts de M. de l'Aflac, & du jeu du Trois, imprimé au Mans, par Hierôme Olivier, l'an 1565. Il a composé plusieurs Chansons, & entre-autres la replique sur les chansons des Nuciens ou Nutois, qui autrement sont appelés ceux de Nuz au bas pays du Maine, &c. imprimées au Mans, par ledit Olivier. Il a écrit plusieurs Tragédies, Comédies, & Moralités, & quelques coqs à l'Ane, & autres semblables Satyres, lesquelles il faisoit jouer par les lieux publics de la ville & fauxbourgs du Mans, par aucuns écoliers de ladite ville. Il a écrit plusieurs Cantiques & Noels imprimés au Mans, par Macé Vaucelles & autres. Il a recueilli & compilé le catalogue des paroisses du Maine, imprimé au Mans. Il mourut en ladite Abbaye de la Coûture, l'an 1563, ou environ.

SAVARY DE MAULEON, Gentilhomme, natif d'Angleterre, fort bien versé en la poësie Provençale, usitée de fon temps. Il étoit fort docte en plusieurs arts & sciences, & grand amateur de gens de lettres. Il a écrit plusieurs poësses en la Langue Provençale, non encore imprimées. Il mourut étant employé par le Roi de France, en ses guerres, l'an 1245, ou environ \*.

\* Voy. JEAN DE NOTRE-DAME, Chap. 29 & 32.

SAUVAGE D'ARRAS, natif dudit lieu en Picardie, ancien Poëte François, vivant en l'an de falut 1250, ou environ. Il a écrit quelques poësies amoureuses, non encore imprimées \*.

\* Voy. FAUCHET, Chap. 56.

SAULVEUR ACCAURAT, natif d'Uzez en la Gaule Narbonnoise. Il a traduit de Latin en François les Œuvres de Seneque, traitant des Bien-faits, imprimés à Paris, chez Estienne Grouleau, l'an 1561, in-8°. & contiennent 33 feuilles.

SCEVOLE \* DE SAINCTE-MARTHE, Gentilhomme, natif de Loudun en Poitou, Trésorier des finances du Roi audit pays de Poitou. Ce Seigneur de Saincte Marthe est tellement heureux en ses compositions, & si bien né à la poësse Latine & Françoise, qu'il a bien mérité de tenir les premiers ou seconds rangs, entre ceux qui se font admirer pour leurs beaux vers & doctes ouvrages, soit en Latin ou en François, comme il a montré par ses bien limées & polies imitations du docte Poëte Italien Marcel Palingene, lequel il a traduit avec tant de grace, que cela a détourne plusieurs d'y mettre la main, qui auparavant s'étoient délibéré de le traduire en notre Langue. Il promet de continuer toute la version entière du Zodiaque dudit Palingene, mais il n'en a fait imprimer encore qu'une partie, avec ses autres poësies Françoises, qu'il a intitulées Ses premières Œuvres, contenant quatre Livres d'imitations & traductions recueillies de divers Poëtes Grecs & Latins, imprimées à Paris, chez Federic Morel, l'an 1569. Il a fait imprimer plusieurs autres de ses poësies Latines & Françoises, réduites en deux volumes \*\*. Il florit cette année 1584. Il prononça ces jours passés une trèsdocte

docte harangue devant le très-Chrétien Roi de France Henri III, touchant la suppression que Sa Majesté déliberoit faire des Etats d'aucuns Trésoriers de France, mais elle n'est encore en lumière.

- Ayant eu pour parrain son Ayeul, Gaucher de Sainte-Marthe, l'amour pour la langue de l'ancienne Rome, lui sit changer le nom de Gaucherius en celui de Scavola. (M. DE LA MONNOYE).
- \* Gaucher, ou Scevole de Sainte-Marthe, naquit à Loudun, le 2 Février 1536, de Louis de Sainte-Marthe, Seigneur de Neuilly, Procureur du Roi au Siège de Loudun, & de Nicole le Fevre de Bizay. Cette famille est ancienne, noble, & compte une suite de personnes de mérite, sur-tout dans la Magistrature & dans les Lettres. Scévole sit ses études à Paris. Il eut pour Maîtres Turnébe, Muret & Ramus. Il étudia ensuite la Jurisprudence à Poiriers & à Bourges; sa fidélité, au service des Rois Henri III & Henri IV, fut inviolable. Il fut employé dans plusieurs affaires importantes & difficiles, où il réussit. Il ramena Poitiers à l'obéissance d'Henri IV, sur Intendant des Finances dans l'armée de Bretagne, fous le Duc de Montpensier, Président & Trésorier de France dans la Généralité de Poitiers, & mourut le 29 Mars 1623, à Loudun, dans sa quatre-vingt-huitième année. Ses grandes occupations ne l'empêchèrent pas de cultiver les Lettres, dans tous les temps de fa vie, avec une application soutenue. Ses premières Poësies furent Latines, & si bonnes, qu'on le regarde, avec raison, comme un des meilleurs Poëtes Latins de fon siècle. Sa *Pédotrophie*, imprimée, in-8°. à Paris, chez Mamert Patisson, 1580, où il traite de la manière de nourrir les enfans à la mamelle, est regardée comme un chef-d'œuvre; aucun autre Auteur n'a peut-être 1 U mieux imité le tour & la majesté de Virgile; il avoit donné, en 1575, un autre Recueil de ses Poches Larines. Depuis 1570, où il fit ses premiers Estais, en vers François, jusqu'à la fin de sa vie, il en composa une grande quantité, & sur divers sujets. Le plus singulier eût été celui de ses Métamorphoses Sacrées, s'il eût pu le finir, mais il en fut détourné par les malheurs des guerres civiles, & les emplois qu'il eut à remplir. Il s'exerça dans toutes sortes de genres de Pocsies, ainsi qu'on peut le voir dans les Recueils que l'on en a. Il en donna une Edition en 1600; depuis on en a fait une plus complette, en 1633. Ces dissérens Ouvrages sont, comme il le dit luimême :

Escrits en divers tems, & d'un style divers, Selon que de soucy, j'étois pris, &c.

Il laissa trois sils, Abel, Scevole ou Gaucher, & Louis, qui se distinguèrent par leurs talens, & pat leur capacité; ils ont eu des descendans qui se sont également rendus considérables par leur mérite. — Voy. les Mémoires de

LA CR. DU M. Tome II.

Lee

Niceron, Tom. VIII, & la Biblioth. Françoise de M. l'Abbé Goujet, Tom. XIV, pag. 324.

\*\* Les Ouvrages François de Scévole de Sainte-Marthe sont, 1°. La Louange de la ville de Poitiers, à Poitiers, 1573, in-8°. 2°. ses Possies Françoises, parmi lesquelles on trouve plusieurs Imitations de Palingène, mais il n'a point publié la version complette de ce Poste, que La Croix du Maine dit qu'il avoit promise. Le Zodiacus vita humana de Palingène, est un Posme Latin; ce qu'il est bon d'observer, parce que les termes de La Croix du Maine pourroient faire croire que c'est un Posme Italien. On en a donné, il y a environ trente-six ans, une Traduction Françoise, assez mauvaise, en 2 vol. avec des notes qui en relevent pen le mérire. Sainte-Marthe avoit reçu ordre du Roi, Henri III, de traduire lui-même en François, son Posme Latin, intitulé Padotrophia, le plus estimé de ses Ouvrages; mais ses occupations ne le lui permirent pas. Son perit-sils, Abel de Sainte-Marthe, y suppléa, & publia, en 1698, in-12. sa Traduction, sous le titre de Manière de nourrir les ensans à la mamelle. Ses Eloges des hommes Illustres, écrits en Latin, ont aussi été traduits en François, par G. Colleter, en 1644.

SEBASTIEN CHASTILLON, ou CHASTEILLON, dit Castalio, natif du pays de Savoye, homme docte ès Langues Hebraïque, Grecque, & Latine I. Il a écrit premiérement en Latin, & depuis traduit en François un Livre qu'il a intitulé en Latin Theologia Germanica, & en François il lui a donné ce titre comme s'ensuit, Traité du vieil & nouvel homme. S'il n'en est Auteur, pour le moins aucuns le lui mettent à sus. Aussi on lui attribue le Livre mis sous le nom de Martin Belie, écrit tant en Latin qu'en François, auquel Theodore de Beze a fait réponse: mais je n'assure pas qu'il en soit Auteur, car il n'y a point mis son nom'2. Il a traduit toute la Sainte Bible de Langue Hebraïque en Latin, & de Latin en François, saquelle a été imprimée \*. On lui met encore à sus un Livre intitulé le Conseil à la France désolée. Il mourut environ l'an 1563, sous le règne de Charles IX.

THATEILLON étoit son vrai nom; il adopta celui de CASTALION, sur ce que, par hasard, quelqu'un l'ayant ainsi appelé, cela le sit souvenir de la fontaine Castalie, dédiée aux Muses, & le disposa, par une vanité de jeune homme, comme il l'avoua depuis, à prendre un nom, qu'en qualité de Poète Grec & Latin, il croyoit lui convenir. Il le quitta dans la suite, & neptit le sien, qu'il mit au-devant de sa version Françoise de la Bible, en

Eee ij

1555, huit ans avant sa mort, arrivée le 29 Décembre 1563; il n'avoit que quarante-huit ans. Bayle, au mot Castalion, note G, tout à la sin, a raison de ne pas croire que Calvin ait jamais dit ce que le P. Garasse, page 201 de sa Doëtrine Curieuse, lui fait rapporter de Castalion. C'étoit un homme de bonnes mœurs, sobre, qui détestoit les applications bousonnes des passages de l'Ecriture; aussi dans la 141° Epître de Calvin, qu'a eu en vue le P. Garasse, sans la citer, n'est-il nullement parlé de Castalion, mais d'André Ostander, encore la chose y est-elle autrement contée. (Ce Jésuite Garasse, dans tout ce qu'il a écrit, se montre aussi vain que sourbe & menteur, & c'est avec justice qu'il est universellement méprisé)... (M. DE LA MONNOYE).

<sup>2</sup> La Croix du Maine, en disant qu'on attribuoit à Castalion le Livre imprimé sous le nom de Martin Bélie, devoit écrire Martin Bellie, nom tiré de Mars & de Bellum, parce que l'Auteur de cette Collection, publice quelques mois après la mort de Servet, y déclaroit la guerre aux Théologiens, qui vouloient que les Hérétiques fussent punis de mort. (idem).

\* CHASTILLON, en Latin CASTALIO. Le Duchat dit que son vrai nom étoit Castillon. Il mourut de la peste, à Basse, le 29 Décembre 1563, ayant à peine passé sa quarante-huitième année. (De Thou, Liv. XXXV, à la fin ). Sa Traduction Françoise de la Bible avoit été imprimée, à Basse, en 1555, en 2 vol. in-fol. Cette Edition est devenue très-rare, par une raison qui ne doit pas en augmenter le prix; c'est qu'elle sur trouvée si mauvaise, qu'on la négligea absolument, ce qui sit que les Exemplaires surent dissipés comme ceux des Livres qui n'ont point de débit. Voilà ce qui cause souvent la rareté des Livres, & Bayle a dit quelque part, « qu'un homme qui vou-» droit laisser à ses héritiers une Bibliothèque de Livres rares, pourroit être » sûr d'y réussir, en achetant tous les mauvais Livres qui paroissent » : il est certain qu'après sa mort ils deviendroient des Livres rares. Quiconque suivroit dans ce temps-ci le conseil de Bayle, enrichiroit aisément sa succession, mais il rusqueroit en même temps de se ruiner lui-même, quelque riche qu'il fût, s'il vouloit en effet acheter tous les mauvais Livres dont nous sommes inondés, soit qu'ils se montrent avec tous les dehors du luxe Typographique, soit qu'ils renferment toute la quintessence de l'esprit philosophique du jour, soit enfin que leur mérite consiste dans une grande licence & dans leur peu de respect pour la religion & pour les mœurs: mais revenons à Castillon. Il savoit trop mal le François pour traduire en cette langue. Il se rendit sur-tout ridicule, en inventant certains mots qu'il croyoit propres à mieux exprimer la force du texte qu'il traduisoit. Il appeloit une Concubine, une arrière-femme; le prépuce, l'avant-pequ. Il disoit Brulage pour holocauste; Volageurs pour augures, qui prédisoient l'avenir par le vol des oiseaux, &c. Sa Traduction de la Bible est pleine de mors semblables, & son ignorance de notre langue le fait à tout instant tomber dans un étrange galimathias. Son Conseil à la France désolée, sur publié, l'an 1562, selon Bayle, qui a donné un Article fort étendu sur se Savant.

goods

SEBASTIEN COLIN, Médecin, demeurant à Fontenay en Poitou, l'an 1564. Il a traduit de Grec en François l'onziéme Livre d'Alexandre Tralian\*, traitant des goutes, avec une briefve exposition d'aucuns mots pour facilement entendre l'Auteur premier, &c. Il a davantage traduit de Latin en François, la pratique & méthode de guarir les goutes, de Maître Antoine le Gaynier, laquelle il a enrichie de plusieurs choses nécessaires à cette maladie. Le tout a été imprimé à Poitiers, par Enguilbert de Marnef, l'an 1556. Traité de la peste & de sa guérison, écrit premiérement en langue Syriaque, par le Médecin Rases ou Rasis, & depuis traduit en Grec par Tralian, & enfin de Grec en François par ledit Colin, le tout imprimé à Poitiers, par Marnef, l'an 1566, avec un épitome des causes & remedes de la peste, composé par ledit Sébastien Colin, avec un autre traité du régime de vivre, &c \*\*. Il florissoit en l'an de falut 1556.

SIMEON MARION, natif du pays de Nivernois , Avocat des plus célèbres & des plus renommés du Parlement de Paris, non-seulement pour son savoir, mais encore pour son éloquence, sa hardiesse & promptitude d'esprit. Et pour dire en un mot, ce que je ne peux dissimuler, je laisse à penser à ceux de notre siècle combien il faut exceller en divers genres de doctrine & parties recommandables, pour emporter les premiers ou seconds rangs entre tant d'hommes doctes & éloquens, qui honorent ce tant célèbre & par-tout renommé Parlement de Paris, par leurs doctes plaidoyés & harangues tant élabourées. De façon que cela étant tout connu, que ledit Sieur Marion ne céde à aucun à bien plaider , mais en passe beaucoup: l'on ne pourra m'accuser de dire autre chose que la vérité, quand je.

<sup>\*</sup> Il faut écrire Trallian, que l'on prononce aujourd'hui Trallien. Alexandre Trallien, Médecin & Philosophe célèbre, écrivoit au milieu du sixième siècle.

<sup>\*\*</sup> Il a aussi publié un Livre intitulé: l'Ordre & Régime pour la cure des sièvres, avec les causes & remèdes des sièvres pestilentielles, Poitiers, 1558, in-8°.

laisserai par écrit, qu'il a été de notre temps comme une étoile reluisante en tout ce Parlement. Je n'ai encore vu aucuns de ses écrits imprimés, mais je ne doute pas qu'il veuille demeurer ingrat de les communiquer à la postérité, qui les admirera encore plus que ceux de notre temps, car elle sera exempte de toute jalousse & passion. Il florit à Paris cette année 1584 \*.

SIMON MARION, & non SIMÉON, fut Avocat pendant trente-cinq ans, & plaida avec une éloquence merveilleuse & la plus grande réputation, audessus de tous les Avocats de son temps. En 1596, il sur Conseiller au Parlement de Paris, puis Président en la seconde des Enquêtes, &, ens 1597, il sut reçu Avocat-Général. On n'a imprimé qu'une partie de ses Plaidoyets (il en donna une Edition en 1594). Il mourut le 15 Février 1605. Voyez les notes de Claude Joly, pag. 680 & 707 des Opuscules de Loisel. (M. DE LA MONNOYE).

<sup>2</sup> Il avoit une mémoire excellente. Dans le Journal d'Henri IV, Tom. III, pag. 268, il est dit Accort, sin, subtil, déguisé, plus éloquent que pieux, des premiers du Palais. Voy. aussi le Mercure Franç. Tom. I, sol. 46. Le Cardinal du Perron, M. de Thou, & les autres Éctivains célèbres de son temps, en ont fait les plus grands éloges. Ses descendans ont suivi le parti des armes, & sont connus sous le nom de Drui. Catherine, sille de Simon Marion, épousa Antoine Arnaud, dont elle eut vingt ensans, rous célèbres par leur mérite, chose sort rare, & peut-être unique dans l'Histoire. (M. FALGONET).

\* Selon de Thou (Hist. Lib. CXXXIV) Marion mourur à Paris le 1 r Février 1605, âgé de soixante-quarre ans & trois mois. De Thou en fait un grand éloge, & dit " qu'il désendit avec une grande sermeté les droits de la se Couronne & les libertés du Royaume. On a restitué en cet endroit de la Traduction de cet Historien, d'après un Manuscrit du Roi, une phrase retranchée dans les Editions Latines de l'Histoire de M. de Thou: c'est que Marion, quoique zèlé Catholique, regarda toujours les nouveaux établisses mens Religieux, & leurs privilèges, comme très-pernicieux à l'Etat, & less attaqua avec vigueur. Il sit, en 1594, un Plaidoyer, plein de force, contre les Jésuites. M. de Thou n'a pas dédaigné d'en donner l'Extrait dans son Histoire, pag. 119. Je ne suis pas à portée d'examiner si ce Plaidoyer fait: partie de ceux qui ont été publiés.

SIMON D'ANTHIE ou ANTIE, ET D'ATHIES, ancient Poète François, vivant en l'an de falut 1250, ou environ. Il a-écrit plusieurs poèsses Françoises, & entr'autres des chansons amoureuses non encore imprimées \*.

Voy. FAUCHET, Chap. 38.

SIMON BOUQUET, Parisien, Sieur de Planoy en Brie, autrefois Sécretaire de la Roine de Navarre, & depuis Echevin du conseil de la ville de Paris, &c. Quiconque a connoissance de ce Seigneur de Planoy, ne pourrà nier qu'il ne soit grandement orné d'un bon jugement naturel, & d'un esprit clairvoyant, sans faire mention de ses autres vertus qui l'accompagnent, dequoi j'en remets le jugement à ceux qui le connoissent comme moi. Mais pour laisser ces choses là à juger à ceux qui voudroient s'y arrêter davantage, je viendrai à parler de ce que j'ai vu de ses inventions & compositions mises en lumière, savoir est l'entrée du Roi de France Charles IX, & de la Roine son épouse, faite à Paris au mois de Mars l'an 1571, imprimée à Paris l'an 1572, in-4°. & contient 20 feuilles, chez Denys du Pré, pour Olivier Codoré, tailleur & graveur de pierres précieuses, avec les protraits & figures de toutes les choses les plus excellentes qui furent faites à ladite entrée du Roi Charles IX, & de Madame Elisabeth d'Austriche sa femme. Ce qu'il y a de son invention est marqué à la lettre B. qui fignifie Bouquet, dequoi j'avertis les Lecleurs, pour ne frauder ou dérober rien de l'honneur des autres qui mirent la main à cette magnifique & honorable entrée. Il a davantage écrit plusieurs poësses Françoises, & entr'autres, il a traduit en vers François le Dialogue de Lucien, intitulé Misantrope, non encore imprimé. Il florit à Paris cette année 1584.

SIMON BRUNEL. Il a traduit de Latin en François la défense pour le Roi très-chrétien François I du nom, contre les injures & détractions de Jaques Omphalius, composées par un serviteur du Roi sussitius, imprimées à Paris, chez Robert Estienne.

SIMON BOURGOUIN, Valet de chambre du Roi \*. Il a traduit en François les vraies narrations de Lucian, Auteur Grec, avec l'oraison contre la calomnie, médisance, tromperie & faux rapport, le tout imprimé à Lyon, par Gilles & Jaques Huguetan freres, l'an 1540.

\* Son vrai nom étoit Simon Bougovinc, Valet-de-Chambre du Roi

Louis XII. Il a composé deux Poëmes Dramatiques: le premier intitulé, L'homme pescheur & l'homme juste par personnages, représenté à Tours, vers la fin du quinzième siècle; le second, l'Espinette du jeune Prince, conquérant le Royaume de bonne Renommée. Les personnages de cette pièce sont tous des êtres Métaphysiques, en très-grand nombre, qui, chacun, ont le temps de paroître & de parler, car ce Poëme est divisé en cinq Livres, qui sorment autant d'actions dissérentes, où le jeune Prince, tantôt dans le chemin de la raison & de la vertu, tantôt dans celui du vice, céde à dissérentes impressions jusqu'à ce qu'il parvienne à épouser la Dame de bon Gouvernement, qu'il envoie chercher à son Château des Vertus, pour la faire couronner Reine.

Voy. la Biblioth. Franç. de M. l'Abbé Goujet, Tom. X, pag. 165 & suiv. & l'Hist. du Théâtre François, Tom. II, pag. 247-

SIMON CHALLUDRE, Parisien, Professeur des saintes lettres, &c. Il a écrit la défense de Charles du Molin, ancient Docteur ès droits, & autres gens de savoir & piété, &c. contre les calomnies des Calvinistes & Ministres de leur secte, abus, usurpations, & erreurs d'iceux, le tout imprimé en divers lieux. Faut noter ici que c'est Charles du Molin qui est Auteur de cette désense pour lui-même, & que c'est un nom supposé & inventé que le susdit Simon Challudre. Car ce n'est qu'un anagramme ou nom retourné de Charles du Molin, comme pourront voir ceux qui y voudront prendre garde. Nous avons parlé de Charles du Molin, à la lettre C. (Tom. I, pag. 114 de cette mouv. édit.) Il mourut l'an 1566.

SIMON DE COMPIEGNE, Moine de S. Richier en Ponthieu, autrement appelé Simon Greban, natif dudit lieu de Compiegne en Picardie, frère d'Arnoult Greban, (duquel nous avons parlé, Tom. I, pag. 58 de cette nouv. Edit.) Voyci-après Simon Greban, &c.

SIMON DORIE, Gentilhomme Italien, Poëte en Langue Provençale, l'an 1276. Il a écrit quelques poësses en la susdite Langue Provençale. Il étoit parent de Perceval Dorie, Gentilhomme, natif de Genes en Italie, duquel nous avons parlé cidessus.\*

<sup>\*</sup> Voy. Jean de Notre-Dame, Chap. 38.

SIMON FONTAINE, Théologien. Il a écrit l'Histoire Catholique de notre temps touchant l'état de la Religion Chrétienne, &c. imprimé à Paris, chez Guillaume Julien, l'an 1562.

\* Le titre entier de l'Ouvrage de Simon Fontaine, est: Histoire Catholique & Ecclésiastique de notre temps, touchant l'état de la Religion Chrétienne, depuis l'an 1517 jusqu'en 1548, enrichies de plusseurs choses notables, depuis 1546 jusqu'en 1550, par Simon Fontaine, Docteur en Théologie, de l'Ordre de S. François. Ce Livre parut, in-8°. à Paris, en 1558, quatre ans avant l'Edition citée par La Croix du Maine. On croit que Fontaine est mort en 1557. — Voy. le Supplément Latin de la Biblioth. de Gesner.

SIMON GREBAN, Secrétaire de M. le Comte du Maine Charles d'Anjou, natif de Compiegne en Picardie, qui fut cause qu'il s'appela Simon de Compiegne, &c. frère d'Arnould Greban, Chanoine en l'Eglise du Mans (comme nous avons dit ci-dessus.) 1. Il a continué le Livre des Actes des Apôtres, commencé par son frère Arnoul \*, lesquels furent joués & représentés en plusieurs villes de France, savoir est au Mans, à Angers, à Bourges, & autres villes: nous les avons par devers nous écrits à la main, & sont composés en vers François. Maître Pierre Curet ou Cueuvret les a fait imprimer après les avoir revus & corrigés, &c. Il a écrit plusieurs Elegies, complaintes, & déplorations sur la mort d'une Roine de France, desquelles fait mention Jean le Maire, en ses poësies. Epitaphes sur la mort du Roi de France Charles VII, écrits en forme d'Eglogue ou pastoralle, imprimés à Paris. La Sphere du monde qu'il appelle autrement les vertus de l'Espere du monde, imprimée avec un vieil Calendier, &c. Il a traduit par le commandement du Roi de France Philippe le Bel, un Livre intitulé le Cœur de Philosophie, imprimé à Paris, par Philippes le Noir, l'an 1520, mais je ne sai s'il y auroit point faute au Livre imprimé. Car s'il étoit ainsi, qu'il eût flori sous le règne dudit Philippes & de Charles VII, ce seroit chose trop miraculeuse: qui est cause que je pense qu'il y ait faute en l'impression du Livre, qui dit sur la fin que ce Livre du cœur de Philosophie ayt été traduit par ledit Simon Greban, par le commandement du Roi Philippess le Bel: car c'est chose toute assurée, qu'il florissoit sous le règne de Charles VII, lequel mourut en l'an 1461. Nous avons plusieurs de ses compositions écrites à la main & non encore imprimées. Il mourut au Mans & est enterré en l'Eglise Cathédrale de S. Julien, devant l'image de S. Michel, auquel lieu se voyoit sa tombe avant les premiers troubles & séditions pour la religion.

Do vient de voir, au mor Simon de Compiégne, que ce Simon, surnommé Greban, cadet apparemment d'Arnoul, étoit Moine de S. Riquier en Ponthieu. Marot, qui a cru Manceaux ces deux frères, n'a pas été bien informé, lorsqu'à l'occasion des Villes de France, qui, de son temps, se faisoient honneur d'avoir produit quelque Poète célèbre, il dit:

## Les deux Grebans ont le Mans honoré.

puisque le Mans n'avoit produit ni l'un ni l'autre, & que seulement l'un des deux, savoir Arnoul, y avoir été Chanoine. Leur grand Ouvrage étoit d'avoir mis les Actes des Apôtres en rime. Arnoul, qui le commença, n'en ayant fait qu'une partie, Simon pourfinivir & l'acheva. Ce n'étoit pas une simple Traduction de profe Latine en vers François. La Croix du Maine dit positivement que la pièce avoit été jouce dans plusieurs villes considérables, qu'il nomme, ce qui fait voir que c'étoit une Composition Dramatique. Tout le défaut que je trouve dans l'Histoire qu'il fait de cet Ouvrage, c'est qu'en parlant de Pierre Cueuret, ou Curet, qu'il veut en avoir été l'Editeur, il ne marque le lieu, le temps, ni la forme de l'Edition. Il n'a pu omettre des circonstances si essentielles, sans s'exposer à faire croire qu'il n'a su, quand, ni comment, ces Actes des Apôtres furent originairement publics. Il ne paroît nulle part qu'il ait connu l'Edition que Guillaume Alabat en publia, l'an 1541, chez les Angeliers, à Paris. C'est un gros in-folio, qui, outre ces Actes, mis en rimes, contient de plus le Mystère de l'Apocalypse, le tout divisé en trois parties, reliées en un seul volume. Du Verdier & Bayle, après lui, ont attribué toutes ces pièces au seul Louis Choquet, ayant ignoré que les Actes des Apôtres étoient des deux frères Grébans, & n'ayant pas pris garde que des trois parties dont l'in-folio est composé, Louis Choquet ne se reconnoit Auteur que de la dernière, qui est l'Apocalypse. Il ne prend nulle part aux deux précédentes, où il est à remarquer que le chiffre est continué, au lieu qu'à la troissème il recommence : aussi la dédie-t-il uniquement comme sienne à Maître Antoine le Cog. Cela me semble décisse. - Voy. dans DU VERDIER le mot Louis Choquet. — Voy. sur les frères GRÉBAN DE COMPIÉGNE, qui ont vécu dans le milieu du quinzième fiècle,

LA CR. DU M. Tome II.

Fff

l'Histoire du Théâtre François, Tom. II, pag. 234 & suivantes. (M. DE LA MONNOYE).

\* Il faut distinguer trois Editions du Mystère des Apôtres, par Arnoul & Simon Gréban: la première de 1537, 2 vol. in-fol. la seconde de 1540, in-4°. 2 vol. la troisième de 1541, à laquelle on a ajouté l'Apocalypse de S. Jean, in-fol. 3 vol. On les relie ordinairement en un seul vol. Toutes ces Editions sont rares. L'Edition de 1537 est intitulée : Le triomphant Mystère des Actes Apôtres, translaté fidèlement, à la vérité Historiale, écrite par S. Luc à Théophile, & illustré de Légendes Authentiques, & Vies des Saints, reçues par l'Eglise, le tout ordonné par personnages.. Il est divisé en neuf Livres. La seconde Edition est semblable à la première. Il y a quelque différence dans la troisième, indépendamment de l'Apocalypse, qu'on y a jointe. Ce Mystère fut représenté pour la première fois à Bourges, en 1536, & la représentation dura quarante jours, selon Chaumeau (Hist. de Berry, pag. 237). Il fut joué depuis au Mans, à Tours, à Angers & à Paris. Ce fut au commencement de l'année 1541 qu'il fut représenté dans cette dernière Ville. La proclamation s'y fit avec une grande solennité. Cette proclamation est en vers, & fut imprimée à Paris cette même année, avec l'ordre dans lequel elle fut faite. Ce morceau est imprimé dans les Recherches sur les Théâtres de Beauchamps, pag. 127, des Auteurs avant Jodelle, Edit. in-4°. Pâquier, dans ses Recherches, Tom. I, Liv. VII, Chap. 5, pag. 700, parle avec éloge des deux Grébans, mais sur-tout d'Arnoul, dont il cite quelques vers.

SIMON GOULARD 1, natif de Senlis, homme très-docte & extrémement laborieux, comme il l'a bien montré par ses écrits mis en lumière, depuis peu de temps en ça. Voici ce que j'ai vu de ses compositions. Commentaires ou Annotations sur la Sepmaine de Guillaume de Salluste, Sieur du Bartas, imprimés à Paris, chez Abel l'Angelier, Jean Febvrier, Gadouleau & autres par plus de 7 ou 8 diverses fois, tant ils ont été trouvés pleins d'érudition & de doctrine. Il a enrichi les vies & opuscules de Plutarque, Auteur le plus renommé d'entre les Grecs, lesquelles ont été imprimées en divers lieux depuis un ou deux ans en çà 2. Il a traduit dix Livres de Theodoret Evêque de Cyr, touchant la Providence de Dieu, contre les Epicuriens. Deux Livres du même Auteur Theodoret, traduits par ledit Goulart, l'un de la Providence Divine, & l'autre du but de la vie humaine, & du dernier jugement, le tout imprimé à Lausane, l'an 1578, in-8°. & contient 19 feuilles. Il a traduit

de Latin en François la République des Suisses, écrite par Josias Simlerus Suisse de nation, imprimée. Aucuns pensent que François Gentillet Dauphinois en aye fait la traduction, (comme nous avons dit ci-dessus, Tom. I de cette nouv. Edit. pag. 220.) mais les uns & les autres n'y ont mis leur nom, qui est cause de m'avoir fait tenir ceci en suspens. Il a traduit l'histoire de Portugal, écrite par Osorius. Il a traduit les Livres de Jean Uvier, Médecin du Duc de Cleves, touchant l'imposture & tromperies des Diables, lesquels avoient été traduits auparavant par Jaques Grevin, Médecin (duquel nous avons fait mention, Tom. I. pag. 415 de cette nouv. édit.) Il a écrit un traité de son invention touchant les sorceleries & enchantemens. Je ne sai s'il est imprimé. Plusieurs Sonnets Chrétiens 3. Plusieurs Cantiques adaptés à la musique d'Orlande très-excellent Musicien, imprimés, &c. Il a écrit une briefve & Chrétienne remontrance aux François, imprimée avec le premier volume des mémoires de l'Etat de France, &c. Il a davantage traduit de Latin en François la Chronique & Histoire universelle de Jean Carion, augmentée par Melancton, Peucer & autres, &c. imprimée par Jean Berion, l'an 1579 & 1580, en 2 vol. contenant sept Livres \*\*. Je n'ai pas connoissance de ses autres écrits. Il florit cette année 1584.

Il signoit Goulart, & son nom, en Latin, ne doit pas se rendre par Golardus, mais par Gulartus. Il naquit à Senlis le 20 Octobre 1543, & mourut à Genève le 3 Février 1628, dans sa quatre-vingt-sixième année, Ces mots du Scaligerana secunda, que Goulart commença tard au Latin, ne signifient pas qu'il apprit tard cette langue, mais qu'il commença tard à y écrire. Je ne sache pas en esset qu'on voie rien de lui, en Latin, avant la nouvelle Edition, qu'en 1597, âgé de près de cinquante-quatre ans, il donna du Catalogue, Testium veritatis, d'Illiricus. Il y a fait des additions considérables; qu'on en examine le style, on verra que Scaliger n'avoit pas tort de dire, qu'il n'auroit jamais cru que Simon Goulart, ayant tant tardé à s'exercer en ce genre, y eût pu si bien réussir \*. (M. de la Monnoye).

<sup>\*</sup> Nous ajouterons ici que Simon Goulart naquit Calviniste, ou sut attaché de bonne heure au Calvinisme. Il sit ses études de Théologie à Genève, où il sut fait Ministre le 20 Octobre 1566, & succéda, en quelque sorte, à l'autorité de Calvin, qu'il exerça avec plus de modération que lui, pendant plus de soixante ans. Il mourut, après avoir joui d'une parsaite santé pendant toute sa vie. Ce F f ij

fut un assez bon Littérateur, un Ecrivain infatigable & l'Apologiste continuel de la Prétendue Réforme.

- <sup>2</sup> Il a fait les Argumens & les notes, ajoutés à la Traduction de Plutarque, par Amyot. Voy. les *Mélanges* d'Ancillon, ff. 90, Art. Plutarque. (M. De LA MONNOYE).
- Jes deux Bibliothécaires n'ont point parlé du Caton, ou censeur Chrétien, poëme imité plutôt que traduit, en vers François, du Latin de Bèze par Goulart. Cette Traduction parut en 1603, avec des Quatrains, aussi en vers François, tirés des Epîtres de Sénèque. La versification en est seche & dure. Goulart ajouta à sa Traduction trois Discours en vers François: le premier contre la Prosanté, le second contre l'Athéisme, le troisième contre l'Incrédulité, qui servent de Commentaire à ce Poème. Voy. les Mémoires de Niceron, Tom XXIX, pag. 364, & la Bibl. Franç. de M. l'Abbé Goujet, Tom. VII, pag. 153, & Tom. XV, pag. 46. (idem).
- \*\* J'ajouterai quelque chose au Catalogue des Ouvrages de Simon Gou-LART, donné par La Croix du Maine. Son Histoire de Portugal comprand non-seulement la Traduction des douze livres d'Ozorius, depuis 1496 jusqu'en 1578, mais huit autres, pris de Lopez de Castanide & d'autres. Elle parut, en 1581, in-fol. La Croix du Maine ne parle point de quelques autres Ecrits François de Simon Goulatt, parce qu'ils n'avoient point encore paru, lorsque ce Bibliographe écrivoit. Voici les principaux : 1°. Les Devins, ou Commentaires des principales sortes de Divinations, traduits du Latin de Gaspard Peucer, Lyon, 1584, in-4°. 2°. Traité Théologique & Scolastique, contre le controuvé Sacrifice de la Messe, traduit du Latin d'Antoine Chandieu, 1595, in-4°. 3°. Considérations de la conscience humaine, avec quelques autres Traites, Genève, 1607, in-8°. 4°. L'Histoire des Martyrs Protestans, par Crespin, augmentés par Goulart, Genève, 1597, in-fol. 5°. Anthologie Chretienne & morale, Genève, 1618, in-8°. 6°. Confidération de la sagesse de Dieu, Genève, 1623, in-8°. 7°. Les Méditations Historiques de Camérarius, traduites du Latin, par Goulart & de Rosset, Paris, 3 vol. in-8°. Il y a beaucoup d'additions par Goulart. 8°. Trésor d'Histoires admirables & mémorables de notre temps, Paris, 1600, 2 vol. in-12. Je passe sous silence plusieurs Livres de Piété. 9°. Les Mémoires de la Ligue, dont la première Edition parut en 3 vol. in-8°. 1587, & la suite, en 6 vol. en 1590, & dans les années suivantes. Il y déguisa son nom sous celui de Samuel de Lis. M. l'Abbé Goujet l'a fait réimprimer avec des Additions, en 1758, en 6 vol. in-4°. Enfin Goulart traduisit les Portraits (Icones) que Th. de Bèze avoit composés en Latin. (Voy. ci-après ma remarque sur Théod. de Bèze). Il ne faut pas confondre ce Simon Goulart avec son fils, qui se nommoit de même, & qui a publié quelques Ouvrages.

SIMON HAIE-NEUFVE, natif de la ville de Château-

gontier en Anjou, à huic lieues d'Angers, auquel lieu il naquit en l'an de salut 1450. Il étoit Curé de Saint Pater, & enfin se fit Prêtre, & faisoit sa demeure ordinaire en l'Abbaye de S. Vincent ès fauxbourgs du Mans, auquel lieu il vêquit par longues années, qui fut cause que plusieurs l'ont appelé en leurs Œuvres, Maistre Simon du Mans, pensant que ce sur le lieu de sa nativité, & entr'autres Geufroy Thorry de Bourges l'appelle ainsi en son Livre intitulé le Champ-Fleury, auquel endroit il lui donne tant de louange pour le grand savoir qui étoit en lui, & sur-tout en la protraicture & architecture, & encore pour l'écriture, qu'il ne craint point de le comparer à Albert Durer, Michel Ange, & autres des plus excellents peintres & architectes de notre siècle. Il se voit de lui plusieurs beaux édifices bâtis de son industrie, tant en la ville du Mans, qu'en d'autres lieux. Il n'a point fait imprimer ses Œuvres, mais j'ai vu un nombre infini de ses protraits faits de sa main, au cabinet des Haieneufves, orfevres, demeurants à Angers, ses neveux, lesquels sont extrêmement bien faits, & fi bien peints qu'il n'y défaut rien pour la perfection. Il mourut en la sussite Abbaye de S. Vincent près le Mans, l'an 1546, A1° jour de Juillet, âgé de quatre-vingt & seize ans, & est enterré en ladite Abbaye. Il voyagea en Italie & autres lieux, & enfin se retira audit Monastère, en l'an de salut 1500, âgé de cinquante ans, en laquelle il demeura par l'espace de 46 années.

SIMON DE HESDIN, Docteur en Théologie, Religieux des Hôpitaliers de Saint Jean de Hierusalem, du temps de Charles V, Roi de France, l'an 1364, ou environ. Il a traduit les sept premiers Livres des exemples mémorables de Valere le Grand, & les a annotés & augmentés de plusieurs choses de son invention, le reste des Œuvres dudit Valere, a été achevé de traduire par Nicolas de Gonnesse, Maître ès Arts & en Théologie: le tout a été imprimé à Lyon, sur le Rosne, l'an 1485, par Matthieu Husz, in-fol. de grand papier & contient 220 seuilles, de caractères bastards.

SIMON DE JOINVILLE. Il a écrit la vie du Roi S. Loys, voy. ci-devant Jean Syre de Jonville, Sénéchal de Champagne: car ceux qui l'ont appelé Simon, se sont trompés & abusés en cela. (Voy. Tom I, p. 522 de cette nouv. édit.)

SYMON DE MAILLÉ (Messire), Archevêque de Tours\*, issu de la très-noble & très-illustre famille de Maillé en Anjou, &c. homme docte & bien versé en la Théologie & autres disciplines. Il a écrit & composé plusieurs Livres, tant en Latin qu'en François, ensemble traduit quelques Œuvres de S. Basile, & autres Auteurs Grecs & Latins, comme nous dirons plus amplement en autre lieu. Il florit cette année 1584.

\* Simon de Maillé, né en 1514, fut Archevêque de Tours en 1554, & mourut le 11 Janvier 1597, dans sa quatre-vingt-troisième aunée. Maan, dans ses Vies des Archevêques de Tours, cite une Traduction Latine de Maillé, de vingt-quatre Homélies de S. Basile, divers Ecrits en vers & en prose, & des Lettres qu'il seroit fort à souhaiter, dit-il, qu'on publiât. (Maan, Hist. Eccles. Turon. pag. 200 & 203). Scévole de Sainte-Marthe, dans ses Eloges, Liv. IV, rapporte que cet Archevêque, retiré dans le Château de Brézie, où il occupoit un corps de logis qu'il avoit fait bâtir avec plus d'élégance que de solidité, le bâtiment tomba durant la nuit, & écrasa ceux qui s'y trouvèrent, excepté l'Archevêque seul, qui se tira du milieu des ruines, sans avoir été même blessé. Il avoir été Religieux à l'Abbaye de Lorroux.

SIMON DE MALMEDY, natif du pays de Lorraine, Lecteur du Roi à Paris, Docteur en médecine, & faisant profession d'icelle en ladite ville. Il a écrit en François une Lettre ou Epître, à son cousin Isaac de Malmedy, imprimée sur la sin du discours de la noble & ancienne maison de Crouy en Picardie, Ducs d'Ascot ou d'Assot, imprimé à Paris, l'an 1566, in-8°. Je n'ai autre connoissance de ses écrits François. J'entends qu'il est mort cejourd'hui, qui est le-Vendredi 20° jour du mois d'Avril l'an 1584. (auquel temps j'écri cette Bibliotheque) & m'a tion rapporté plusieurs étranges cas, & bien dignes de merveilles avenus en son misérable trépas & infortuné genre de mort, duquel je n'ose encore rien assurer, d'autant que j'en oy parler diversement: c'est pourquoi je me reserve à écrire de

cela autre part, jusques à ce que je sois mieux informé, comme le tout s'est passé.

SIMON MARMION, natif de la ville de Valenciennes en Hainault, homme fort docte & peintre très-excellent. Je n'ai point vu de ses écrits, mais Loys Guichiardin parle de lui fort honorablement en sa description des pays bas, fol. 433. de la première impression.

- SIMON DE MONTIERS, Avocat au Parlement de Rouen en Normandie. Il a traduit de Latin en François, les deux premiers Livres de l'histoire de France écrite par Paule Æmile Veronnois, imprimés à Paris chez Michel Vascosan, l'an 1556, in-4°.
- F. SIMON NERAULT, Docteur en Théologie, de l'ordre des Freres Prêcheurs ou Jacobins du Convent de Bourges en Berry. Il a écrit un Livre intitulé le Flagice de Peste, imprimé à Poitiers par Jaques Bouchet, l'an 1530, in-8°. & contient 6 feuilles \*.

\* Jean Bouchet en parle, Ep. 74.

SIMON DE PROVANCHIERES, Médecin, demeurant à Sens en Bourgongne, l'an 1582. Il a écrit un discours d'un enfant conservé en la matrice, par l'espace de vingt-huit ans, imprimé en ladite ville de Sens, l'an sussition fus et 1582. Il a traduit de Latin en François le discours de Jean Ailleboust, Médecin à Sens, touchant le prodigieux enfant de ladite ville de Sens, lequel se trouva petrissé, ou lapissé, (c'est-à-dire reduit & converti en pierre) dans la matrice d'une certaine semme, &c. imprimé à Sens, par Jean Savine, l'an 1582\*.

\* On a de lui cinq Discours, imprimés, in-4°. à Sens, 1616, touchant le nommé Jean Godeau de Vauprofonde, à trois lieues de Sens, qui, des quatorze années qu'il vécut, demeura les quatre dernières sans manger.

SIMON DE VALLAMBERT, ou bien du Val-Lambert, natif d'Avalon près Vezelay au Duché de Bourgongne, pre-

miérement Médecin de Madame la Duchesse de Savoye & de Berry, l'an 1558, & depuis de M. le Duc d'Orléans. Il a écrit un Livre intitulé le Trésor des pauvres touchant la nourriture & maladie des enfans, contenant cirq Livres, lesquels ont été imprimés à Poitiers, par les de Marness\*. Il a traduit de Grec en François un Dialogue de Platon, intitulé Criton, ou de l'obéissance qui est due à la justice, imprimée à Paris, l'an 1542, chez Olivier Maillard. Ce Dialogue a été aussi traduit par Pierre du Val Evêque de Sees en Normandie, & imprimé à Paris, chez Vascosani, & encore depuis traduit par Iean le Masse, Angevin, avec ses commentaires & annotations, imprimées à Paris, chez Jean Poupy (comme nous avons direi-dessus, p. 332.) Ledit Valembert a mis en lumière un Livre intitulé, Méditation de l'oraison des Chrétiens, prise du vieil & nouveau testament, autrement intitulé le Trépas des fidèles, imprimé à Paris, par Gueroult Sbire. Traité de la conduite du fait de Chirurgie, imprimé à Paris, chez Vascosan, l'an 1558. Il florissoit sous le Roi François I. & Henri II.

\*Le premier de ses Ouvrages, dont parle La Groix du Maine, est sans doute le même que son Traité de la manière de nourrir & gouverner les ensans dès seur naissance, imprimé à Poitiers, en 1565, in-4°.

SIMON VIGOR \*, natif du pays de Normandie, Docteur en Théologie, à Paris, Prédicateur du Roi, & Chanoine Théologal en l'Eglise de notre Dame à Paris, & depuis Archevêque de Narbonne, &c. \*\*. Il a écrit & composé en François l'oraison sunébre qu'il prononça aux obseques & sunérailles de Madame Elizabeth de France, Royne d'Espagne, imprimée à Paris, chez Claude Fremy, l'an 1568. Ladite oraison sur prononcée par ledit Vigor, en l'Eglise de notre Dame à Paris, le 25e jour d'Octobre l'an 1568. Il ssorissoit sous le règne du Roi Charles IX, audit an 1568.

<sup>\*</sup>Simon Vigor étoit d'Evreux. Il fut Recteur de l'Université en 1540. Ayant été fait Grand-Pénitencier d'Evreux, il accompagna l'Evêque au Concile de Trente. A son retour, il surfait Curé de S. Paul à Paris, & non pas Chamoine

de Notre-Dame, comme le dit La Croix du Maine. Ses Sermons lui valurent l'Archevêché de Narbonne, auquel il fut nommé, en 1572. Il mourut à Carcassonne, le premier Novembre 1575. Ce sut ce Simon Vigor & Claude de Saintes qui eurent, en 1566, la sameuse Consérence de controverse, avec les Ministres De l'Epine & Sureau du Rosser.

\*\* Il fut nommé Archevêque de Narbonne, non en 1570, comme le dit le Brasseur (Histoire d'Evreux, pag. 323) & plusieurs après lui, mais à la fin de 1572, son prédécesseur n'étant mort qu'au mois de Décembre de cette même année. Il étoit fils de Renaud Vigor, Médecin des Rois Charles IX & Henri III. Il eut, en 1566, une conférence avec quelques Ministres de la Religion Prétendue Résormée: il avoit pris pour second Claude de Saintes, & ils remportèrent tous deux l'avantage. Simon Vigor sit imprimer les Actes de cette Conférence en 1568. Il s'étoit adonné à l'éloquence de la Chaire, & sur Prédicateur de Charles IX. On a imprimé sept volumes de ses Sermons. En 1562, il avoit été député au Concile de Trente, comme Docteur de l'Université de Paris. Il eut un neveu du même nom que lui, & qui fut Auteur de quelques Ecrits.

SIMPHORIEN CHAMPIER, Lyonnois, dit en Latin Campegius, Seigneur de la Faverge, Conseiller & premier Médecin du Duc de Lorraine, de Bar, & de Calabre, &c. Ledit Champier étoit Chevalier de l'ordre de S. Georges, en la maison des Ducs de Lorraine, &c. Il avoit un fils nommé Claude Champier, Sieur de la Bastie, Corcelles & la Faverge, &c. duquel nous avons parlé ci-devant à la lettre C. ( Tom. I, pag. 132 de cette nouv. édit.) \*. Le susdit Symphorian a écrit en François la vie du Capitaine Bayard, Gentilhomme, Sieur dudit lieu en Dauphiné, surnommé Pierre de Terrail, &c. imprimée en l'an de falut 1526 \*\*. Le fondement & origine des titres de noblesse, imprimé à Paris l'an 1535. La nef des Dames vertueuses, imprimée à Paris l'an 1531, chez Philippes le Noir. La nef des Princes, imprimée à Paris. La nef des Sybilles & leurs prophéties & prédictions. Les grandes Chroniques des gestes & vertueux faits des Ducs & Princes de Savoye & Piedmont, &c. imprimées à Paris, par Jean de la Garde, l'an 1516. Les Chroniques de Lorraine, imprimées. Le Triomphe de France, écrit en Latin & en François, imprimé à Lyon & à Paris. L'ordre de Chevalerie, duquel il fait mention en la vie du Capitaine

LA CR. DU M. Tome II.

Bayard. Le miroir des Apotiquaires, imprimé à Paris l'an 1539. Il a écrit plusieurs très-beaux & très-doctes Livres en Latin, desquels j'en ai plus d'une douzaine de volumes, imprimés à Lyon & à Paris: mais nous ferons mention de cela autre part. Il florissoit du temps du Roi Loys XII, l'an 1507, & sous François I, l'an 1515.

\* Simphorien Champier ayant fait ses études à Paris & à Montpellier, Antoine, Duc de Lorraine, le prit pour son Médecin, & le mena avec lui en Italie, où il se trouva à la bataille d'Aignadel, en 1509. Il y retourna, en 1515, avec le même Prince, & se trouva avec lui à la bataille de Marignan, qui se donna le 15 Septembre; ce sut après cette bataille que le Duc de Lorraine, content sans doute de la bravoure de son Médecin, qualité que l'on n'attendoit pas de lui, le sit Chevalier, Eques auratus, aux éperons dorés, & non pas de la Toison d'or, ni de l'Ordre de S. Georges, comme l'écrit La Croix du Maine. L'accollade qu'il avoit reçue, & les armes dont il se trouvoit décoré, ne l'empêchèrent pas d'aller se faire aggréger au Collège des Médecins de Pavie, au mois d'Octobre suivant. Il sut deux sois Echevin de la ville de Lyon, en 1520 & en 1533. Il contribua à deux établissemens publics de cette Ville, à celui du Collège des Médecins, & du Collège de la Trinité, donné d'abord à des Prosesseurs séculiers, ensuite aux Jésuites, & ensin aux Prêtres de l'Oratoire. On croit que Champier mourut en 1532.

\*\* Il avoit un intérêt personnel à faire la vie & l'éloge du Chevalier Bayard, il avoit épousé Marguerite du Terrail, proche parente du sameux Chevalier; c'est par la même raison qu'il publia un Catalogue des Abbés d'Aisnay, parmi lesquels sa femme avoit eu un oncle, Antoine du Terrail, en 1438, & un frère, Théodore du Terrail, en 1476. La Vie du Chevalier Bayard, par Champier, est regardée comme un vrai Roman, remplie de fables. Il eur de sa semme, Marguerite du Terrail, deux fils, Antoine & Claude Champier. Rustique de Plaisance, qui sit la cérémonie de l'aggréger au Corps des Médecins de Pavie, loue la beauté de Madame de Champier, & l'érudition de son mari, que, par allusion au mot Margarita, il nomme la perle des Docteurs, comme son épouse est la perle des femmes. — Nous n'entrerons point dans le détail des Ouvrages de Champier, le Catalogue que l'on en trouve dans les deux Bibliothécaires, & qui est encore bien plus considérable dans les Mémoires de Niceron, prouve que c'étoit un Ecrivain infarigable. Tout ce qu'il a écrit d'Historique ne mérite aucune considération; il n'avoit point de critique, étoit très-ignorant en Chronologie, & se laissoit aller à tout ce qui étoit merveilleux. Ses Traités de Médecine sont meilleurs, &, quoiqu'en grand nombre, on voir que c'est ce qu'il avoit véritablement étudié. Ses deux Ouvrages intitulés, Hortus Gallicus & Campus Elysius Gallia, imprimés tous deux à Lyon, en 1533, in-8°, sont ce qu'il

a fait de mieux. Il prouve, que l'on trouve en France des plantes propres à la guérison de toutes les maladies auxquelles on y est exposé. Ses Poësies, pour être considérables, ne sont pas plus à rechercher; il n'a échappé aucune occasion d'y prôner sa noblesse, &c de s'y donner des louanges. Dans le Poème intitulé, La Nes des Dames vertueuses, il se sait dire par la prudence:

Tout ton vivant tu n'as fait aultre chose Que ta personne tenir toujours enclose, Pour profiter quelque chose aux humains.

Voy. les Mém. de Niceron, Tom. XXXII, pag. 239, & la Biblioth. Franç. de M. l'Abbé Goujet, Tom. X, pag. 206 & suiv.

Jules-Cesar Scaliger, pag. 662 de ses Poësies, en son Ata, Poëme en vers Scazons fort obscurs, en a fait, contre Simphorien Champier, dix ou douze, mauvais à la vérité, mais très-caustiques, dans lesquels on peut dire qu'il l'a peint avec du charbon. En voici quelques-uns des plus intelligibles:

Champerius quis ille, si petit quisquam,

Ardelio mirus, insolens, tumens, turgens, Titulo Archiatri, quod Deus sit atrorum, Nam candida ille mentis, haud tenet micam, Falsarius, sed invidus ineptusque.

Quid si ille falsitaverit suum nomen, Campegium è Champerio. Et tacitus dormis, Democrite! 6 nec rumperis cachinno.

Le portrait, quoique chargé, ne laisse pas d'être ressemblant. Celui qu'on voit dans le P. Ménétrier, depuis la page 154, jusqu'à la pag. 170 de son Introduction à la lecture de l'Histoire de Lyon, ne fait guères plus d'honneur à l'Original. Ce Jésuite, après Scaliger & Guichenon, ne dissimule pas que Simphorien, pour illustrer sa famille, s'avisa d'enter sa famille sur celle du Cardinal Laurent Campegge, & même d'en prendre les armes & le nom. Ensuite parcourant quelques Traités Historiques de Simphorien, il les traite, sans saçon, de sables, d'absurdités & de rêveries. J'ai deviné autresois que Rabelais, sur la sin de sa Bibliothèque de S. Victor, dans l'endroit où il rapporte Campi Clysteriorum per SS. C. avoit par SS. C. désigné Simphorien Champier, Auteur de ce Livre, imprimé l'an 1523, à Bâle, in-sol. Je crois qu'il mourut l'an 1539 ou 40. Guy Patin, dans une Lettre à Charles Spon, du 27 Décembre 1658, croyoit avoir lu que ce sut en 1535. Voy. Théophile DU MAS. (M. DE LA MONNOYE).

SOLIN CRINEL, Chirurgien des bandes Françoises. Je n'ai point vu de ses écrits imprimés, mais Ambroise Paré, pre-

mier Chirurgien du Roi, fait mention de lui en son traité de la Mumie.

SUSANNE HABERT, Parisienne, semme de Monsieur du Jardin, Valet de chambre du Roi Henri III, & sœur d'Isaac Habert (duquel nous avons parlé ci-dessus) tous deux enfans de Pierre Habert, natif d'Yssoudun en Berry, &c. \*. Cette Dame du Jardin a gagné tant d'honneur & de réputation envers tous ceux qui ont un esprit capable de pouvoir juger de la gentillesse de son esprit, & de son émerveillable & tout divin entendement, & encore pour les perfections corporelles, que nature lui a prodiguement départies, qu'elle a emporté le prix par sur toutes celles de sa qualité, qui ont jamais eu réputation pour la beauté du corps & de l'esprit tout ensemble. Mais j'ai crainte que l'on n'aye opinion, que la trop grande amitié me transporte à parler ainsi: toutesfois je dirai bien cela que je n'ai onques eu ce bien de la voir ou connoître que par renommée de sa vertu: en quoi je ne peux faire autrement que de l'estimer des plus parfaites & accomplies, puisque je n'ai encore trouvé aucun qui m'en ait fait rapport qu'à sa louange, soit de son esprit candide, ou bien de ses autres actions & déportemens: & certe, c'est bien être parfaite en esset, & non par idée ou imagination, puisque ceux du siècle où nous sommes ne trouvent point à redire en icelle, & quand ils le voudroient faire, il faudroit que pour dire ainsi, ils usassent de propos tous contraires à ce qu'ils connoissent en leur ame être véritable & non mensonger. Mais pour revenir à parler de ladite Dame du Jardin, & pour mettre fin à une si longue période, (laquelle ne m'est causée d'aucune passion, mais pour la merveille de tant de perfections qui sont en elle plus qu'ès autres de notre siècle) je dirai que plusieurs amateurs de vertus m'ont assuré qu'elle a ce don de bien parler, & d'écrire, si familier, qu'elle en passe beaucoup en cela, de ceux qui s'estiment des premiers, sans faire mention de la Philosophie & des Mathématiques, esquelles elle est fort bien instruite & grandement versée. Je n'ai encore rien

vu imprimé de ses écrits & compositions, mais quand il lui plaira de les mettre en lumière, elle montrera que les hommes se sont jusqu'ici vantés de surpasser les semmes en inventions de plusieurs beaux écrits, & toutesois le jugement en sera délaissé à juger à la postérité, qui n'aura égard aux personnes, mais aux essets de la chose. Elle florit à Paris cette année 1584.

\*Susanne, fille de Pierre Habert & de Jaqueline de Montmillet, ayant épousé Charles du Jardin, Valet-de-Chambre ordinaire du Roi Henri III, devint veuve à vingt-quatre ans; elle partagea le reste de sa vie, entre les exercices de la piété Chrétienne & l'étude; elle apprit les langues savantes, s'attacha à la lecture de l'Ecriture Sainte & des Pères de l'Eglise: elle composa une explication du Symbole de S. Athanase, un Traité de l'Oraison, un autre des Sacremens, & divers autres Ouvrages de piété, dont aucun n'a été imprimé. Elle ne sortoit que pour visiter les malades & les Hôpitaux; enfin elle se retira aux Bénédictines de la Ville-l'Evêque, où elle mourut, en 1633, âgée d'environ soixante-douze ans.

SYBERT LOUVEMBORCH, Licentié ès Loix, natif du pays d'Allemagne. Il a traduit de Latin en François les œconomiques d'Aristote, traitant du gouvernement de la chose familière & domestique, imprimé à Paris, chez Chrestien Wechel, l'an 1522, auquel temps florissoit ledit Alleman, en la ville de Cologne sur le Rhin en la basse Almagne, &c.

SYBILLE SCEVE, Lyonnoise. Elle a composé quelques Œuvres tant en prose qu'en vers François, mais je ne les ai vues encore imprimées \*. Elle florissoit sous le règne de Henri II. Elle étoit parente de Maurice Scève, duquel nous avons fait mention.

\*On croit qu'elle étoit sœur de Claudine Scève, & toutes les deux proches parentes de Maurice. Leurs Ouvrages, que La Croix du Maine annonce, n'ont jamais paru. Il est probable que c'est à ces deux Sœurs que Marot, étant malade à Lyon, adressa le Dixain suivant:

Puisque vers les Sœurs Damoiselles Il ne m'est possible d'aller; Sus, dizains, sus, courez vers elles: Au lieu de moi vous faut parler: Dictez-leur que me mettre à l'air Je n'ose, dont me poise fort, Et que pour faire mon effort D'aller visiter leurs personnes, Je me souhaise estre aussi fort Qu'elles sont & belles & bonnes.

S'ensuivent les noms d'aucuns Auteurs inconnus par leur premier nom.

... SICILE \*, natif de Monts en Hainault en la Gaule Belgique, Herault d'Armes du Roi d'Arragon. Il a écrit le Blason des couleurs en armoiries, imprimé par plusieurs sois tant à Paris qu'à Lyon.

\* Nos Anciens écrivoient non-seulement Sigille, mais Segile, Cecille & Cecille pour Sigile.

.... SORDEL, natif de la ville de Mantou en Italie, Poëte Provençal, &c. Il a écrit plusieurs belles Satyres en rithme Provençale, & entr'autres une en laquelle il reprend tous les Princes de la Chrétienté, composée en forme de chant sunèbre sur la mort d'un Gentilhomnie Provençal, nommé Blachas. Il a davantage écrit en prose un Livre intitulé, le Progrès & avancement des Rois d'Arragon, en la Comté de Provence. Il a traduit de Latin en prose Provençale (qui étoit la langue usitée de son temps) la somme du Droit. Tous les Livres susdits se voyent en la Librairie ou Bibliothéque du Monastère de Laverne en Provence, pour le moins ils y surent mis de son temps. Il florissoit en l'an de salut 1281\*

\* Voy. Jean de Notre-Dame, Chap. 46.



#### TAI.

TAILLEVANT, Queux du Roi de France Charles VII, c'està-dire son grand Cuisinier, ou maître de sa cuisine, &c. Aucuns l'appellent en Latin Talleiætus. Il a écrit en François un Livre de l'art & science d'apprêter toutes sortes de viandes: ce Livre s'appelle communément Le grand Cuisinier, & a été imprimé à Paris, par Alin Lotrain & autres. Il florissoit en l'an de salut 1423.

Talleiatus n'a point l'air Latin, & ne revient point à Taillevant: il y auroit plus de raison à croire que, par rapport à la fonction de Maître Queux, ou grand Cuisinier du Roi, quelque Savant l'auroit appelé Thaleiethes, Θαλιώδη, de Θαλίω, Conviva, & d'είνη, ingenium, indoles, comme ayant du génie, du talent pour la bonne thère, pour les sestins. Il faut aussi, au lieu d'Alain Lotrain, lire Alain Lotrian. (M. DE LA MONNOYE).

TANNEQUIN FREMILLON \*, Chirurgien de la ville de Nismes en Languedoc, l'an 1580. Je n'ai point vu de ses écrits imprimés, toutessois Jaques Veyras fait mention de lui en son traité de la curation ou guérison des playes d'arquebusade.

\* Il est aisé de voir que ce Tannequin Fremillon est le même que Tannequin Guillemet qui suit.

TANNEQUIN GUILLEMET, Chirurgien ordinaire du Roi de Navarre, l'an 1581, & maître Juré en la ville de Nismes en Languedoc. Il a écrit une résutation responsive au traité de Jaques Veyras, touchant la curation des playes des arquebusades, imprimée avec le traité dudit Veyras \*. Je ne sai si ces deux sussidites, Fremillon & Guillemet, ne sont qu'un, à cause qu'ils s'appellent tous deux de ce premier nom de Tannequin, & que leurs qualités sont semblables, &c. & ayant écrit mêmes choses en même temps.

\*Il a aussi publié un Traité de la maladie nouvelle, appelée Cristaline; Lyon, 1611, in-12. & une Replique à la Réponse de Jacques Veyras, à Lyon, 1590. TANIGY SORIN<sup>1</sup>, natif du pays de Normandie, Sieur DE LASSÉ OU LASSAY, Docteur ès droits, Conseiller du Roi à Caen, & Lecteur en droit en ladite Université<sup>\*</sup>. Il a écrit deux Livres de commentaires, sur la coutume de Normandie, tant en Latin qu'en François, imprimés à Caen en Normandie, l'an 1566, ou 1567.

<sup>1</sup> TANNEQUIN, TANNEGUI & TANIGI sont synonymes, comme, en Latin, Tanneguidus & Tanigius, car Tanaquillus est de l'invention de Tannegui le Fèvre, père de Madame Dacier. M. Huet, pag. 415 de ses Origines de Caën, dit que Tanneguy Sorin, c'est ainsi qu'il écrit ce nom, étoit du Village de Lessay au Cotentin, mal nommé ici par La Croix du Maine, Lassé, ou Lassay. (M. de la Monnoye).

\* Il fut le premier des dix Conseillers nommés lors du rétablissement du Siège Présidial de Caën. M. Huet, outre les Commentaires sur la Coutume de Normandie, par Sorin, lui attribue un Livre de la Jurisdiction, & un autre de la Clameur de Haro (Origines de Caën, pag. 611 & 612).

TARAUDET DE FLASSANS, Sieur dudit lieu, Orateur Latin & François, & bien versé en la poësse Provençale. Il a écrit un traité, contenant les enseignemens pour se garder des trahisons d'amour. Il florissoit en l'an de salut 1355 \*.

\* Voy. Jean de Notre-Dame, Chap. 69.

.... TASSERIE ou TAISSERIE\*, Poëte François. Il a écrit quelques chants Royaux à l'honneur de la glorieuse Vierge Marie.

\* Son nom étoit Guillaume. Il n'est pas nommé parmi les Poëtes du Puy de Rouen, cités dans du Verdier, au mot Guillaume Alexis, ce qui donne à croire qu'il est postérieur.

THEODORE DE BEZE, natif de Vezelay en Bourgongne\*, lequel a succédé en la place & office que tenoit à Genève, Jean Calvin, de Noyon en Picardie, (duquel nous avons parlé à la lettre J. Tom. I, pag. 467 de cette nouv. édit.) Cetui-ci a été réputé le plus excellent Poëte Latin de son temps, & des plus appris en si bas âge, car en l'an 1548, n'ayant encore que vingt-neuf ans, il mit en lumière ses poësses Latines, qui ont

été admirées de tous les François, & encore des Étrangers, & sur-tout des Italiens, lesquels n'ont de coutume de louer les François en leurs compositions que bien rarement \*\*. Il a aussi fait imprimer la continuation des Psalmes de David, imprimés avec la traduction de Clement Marot, le tout en vers François. Il a composé en vers François, une Tragédie qu'il a intitulée Abraham sacrifiant, imprimée par Conrad Badius, l'an 1552\*\*\*. Les harangues prononcées par lui au colloque de Poissy, l'an 1561, le 9e jour de Septembre, imprimées l'an 1561. Il a écrit l'histoire de son temps, imprimée l'an 1580 1. Il a composé en Latin, & depuis traduit en François les vies de plusieurs hommes qu'il a choisis entre tous les anciens & modernes, lesquels ont suivi le parti des protestans, &c. imprimées avec leurs visages, ou effigies, &c. \*\*\*\*. Je ne ferai mention ici de ses Livres écrits contre ceux de la Religion Catholique ou Romaine, ni de plusieurs autres qu'il a composés pour soutenir son parti. Je remets cela à Messieurs les Théologiens, pour les ajouter s'il leur plait au catalogue des Livres censurés par eux & par le Concile de Trente. Il est encore du jourd'hui vivant, & continue sa demeure à Genève, qui est le lieu auquel il s'est retiré il y a plus de 30 ans.

\* Théodore de Bèze naquit, le 24 Juin 1519, à Vezelai, Ville du Diocèle d'Autun, & de la Généralité de Paris, d'une famille noble & déjà distinguée dans la Magistrature. Son oncle, Nicolas de Bèze, Conseiller au Parlement de Paris, lui sit faire ses premières études à Paris, d'où il l'envoya étudier à Orléans, & ensuite à Bourges, sous Melchior Wolmar, qui lui donna le goût des nouvelles opinions, qu'il désendit avec tant de constance & d'opiniatreté, pendant le cours d'une très-longue vie, qu'on peur dire qu'il a autant contribué à l'établissement solide du Calvinisme, que Calvin lui-même. Sa vie, & les principales actions où il a paru, sont trop connues pour nous arrêter à les rapporter. Il mourut à Genève le 13 Octobre 1605, agé de quarre-vingt-six ans & près de quarre mois, Il avoit été marié deux sois. Ayant perdu sa première semme, il se remaria, dans un âge sort avancé, à une jeune personne, qu'il appeloit sa Sunamite.

\*\* "Bèze, dit Pâquier, fit, pendant sa jeunesse, divers Poëmes François.

Bèze dit Pâquier, fit, pendant sa jeunesse, divers Poëmes François.

Bèze dit Pâquier, fit, pendant sa jeunesse, divers Poëmes François.

Bèze dit Pâquier, fit, pendant sa jeunesse, divers Poëmes François.

Bèze dit Pâquier, fit, pendant sa jeunesse, divers Poëmes François.

Bèze dit Pâquier, fit, pendant sa jeunesse, divers Poëmes François.

Bèze dit Pâquier, fit, pendant sa jeunesse, divers Poëmes François.

Bèze dit Pâquier, fit, pendant sa jeunesse, divers Poëmes François.

Bèze divers Poëmes

LA CR. DU M. Tome II.

Hhh

» maîtresse, sous le nom de Candide. En l'an 1548, changeant de réligion, » il sit contenance de les mépriser ». (Voy. Pâquier, Rech. Tom. I, Liv. VII, Chap. 10, pag. 730). Ces Poësies sont connues sous le titre de Juvenilia. En 1545, Robert Estienne & Conrad Badius en firent une Edition, in-8°. sous le titre Theodori Beza Vezelii Poëmata. Ses Poësies Françoises sont la Traduction de cent Pseaumes de David, & des Cantiques tirés de l'Ecritute Sainre, & d'une Tragédie dont nous allons parler.

\*\*\* "Il composa, dit Pâquier, sur l'avénement du Roi Henri, en vers François, le sacrifice d'Abraham, si bien retiré au vis, qu'en le solisant, il me sit autresois tomber les larmes des yeux ». Bèze nous apprend qu'il voulut réparer, par la sainteté de ce sujet, le scandale qu'il avoit causé par ses Poësies licentieuses. Cette Tragédie est fort courte, sans division d'actes, ni de scènes; c'est plutôt un long Dialogue qu'une Pièce Dramatique, dont les Interlocuteurs sont, Abraham, Sara, Isaac, une troupe de Bergers, l'Ange & Satan. La première Edition en sut saite à Lausanne, 1550, in-8°. Conrad Badius la réimprima à Paris, en 1553, & depuis on l'a réimprimée à Middelbourg, en 1701, in-18. Elle est en vers libres.

Quand La Croix du Maine dit que Bèze a écrit l'Histoire de sontemps, il faut entendre l'Histoire Ecclésiastique, en 3 vol. in-8°. où il n'a pourtant pas mis son nom. Antoine Cathelan, que j'ai remarqué ci-dessus être Auteur du Dialogue intitulé Passevent Parissen, y affecte de dire toujours Thadée Bèze, au lieu de Théodore de Bèze, & sottement quelquesois de Oscula, au lieu de Bèze. (Cet Hérésiarque étoit savant; l'esprit, & quelquesois le génie, brillent dans ses Ouvrages, mais, dans ses Ecrits Polémiques & dans la dispute, il étoit emporté, insolent, & presque toujours outré).— Voy. la Bibl. Franç. de M. l'Abbé Goujet, Tom. XIV, pag. 29. (M. DE LA MONNOYE).

\*\*\*\* Ce ne fut point Théodore de Bèze qui traduisit, en François, les Vies des Hommes Illustres, qu'il avoit composées en Latin; ce sut Simon Goulard (comme je l'ai remarqué ci-dessus, à l'Article de Goulard). Ce dernier a désigné son nom par ces trois lettres, S. G. S. (Simon Goulard, Senlissen) qu'il a mises à la tête de son Avis au Lecteur, dans lequel il a soin d'avertir qu'il a traduit ce Livre du conséntement de Théodore de Bèze. La Croix du Maine s'est trompé à ce sujet, aussi-bien que Camusat, qui l'a suivi (Biblioth. Ciaconii, pag. 27). Ils se sont encore trompés, en disant que ces vies étoient soutes choisses parmi les Protestans & les Résormés; car on trouve dans le nombre, celle de François I. Il est vrai que le titre pouvoit les induire en erreur. Il est ainsi conçu: Les vrais Portraits des Hommes illustres en piété & en doctrine, du travail des quels Dieus'est servi en ces derniers tems, pour remettra sur la vraie Religion en divers pays de la Chrétienté, avec les Descriptions de leur vie & de leurs saits plus mémorables: Plus XLIV Emblêmes Chrétiens, 1581, in-4°. Cette Traduction est plus rare que l'Edition Latine, qui ce-

pendant n'est pas commune. La Tragédie d'Abraham sacrissant, est précédée d'une Présace, datée de Lausanne, le 1 Octobre 1550, dans laquelle Bèze donne déjà des marques de repentir de s'être livré à la Poësse.

THEOPHILE DU MAS. Il a traduit de Latin en François, un discours de l'antiquité, origine & noblesse de la cité de Lyon, ensemble la rebeine ou rebellion & conjuration du peuple 1, contre les Conseillers & notables Marchands de ladite cité, faite en l'an de salut 1529, imprimée à Lyon, l'an 1579, par Guillaume Teste-for.

Lyon, sur ce que le bled étant, cette année-là, extrêmement rare & cher, le peuple, qui sur qu'il y en avoit de grands amas dans la maison de Simphorien Champier, la pilla, ce qui donna lieu à Champier, en publiant, sous le nom de Pierchanus, un Livre qui avoit pour titre: Gallia Celtica ac antiquitatis Civitatis Lugdunensis, qua caput est Celtarum campus, d'y saire entrer la description de cette Rebeine. Il avoit la chose tant à cœur, qu'ayant traduit son Livre en François, il le débita en même temps. Théophile du Mus sut le nom qu'il supposa pour le Traducteur, & Morin Piercham pour l'Auteur, joignant le nom de Morin à celui de Piercham ou Champier, parce que, lorsqu'on sit irruption chez Simphorien Champier, on la sit en même temps chez Morin, riche Marchand, son voisin, dont les greniers étoient pleins de bled. Cet Article est comme une addition à celui de Simphorien Champier, dont il sera encore parlé dans le Supplément Latin. (M. DE LA MONNOYE).

THIBAULT L'ABBÉ, Maitre des enfans de Chœur de l'Eglise de Saint Cloud, à deux lieues de Paris. Il a recueilli plusieurs vies des Saints, lesquelles il a traduites en François, entr'autres celles de S. Cloud, & de S. Aurée, imprimées à Paris, chez Nicolas Chesneau & autres, avec le troisième volume de l'histoire des Saints.

THIBAULT DE BLAZON, ancien Poëte François, vivant en l'an 1200, ou environ. Il a écrit plusieurs chansons amoureuses, & autres poëmes, non encore imprimés \*.

\*Fauchet, Chap. 21, écrit THIÉBAULT. Ce nom, venant de l'Allemand Dietwaldt, devroit être écrit TIBAULT. Diet, selon Becman, signifie Domaine, & Waldt, Préfeët.

THIBAULT DE CHAMPAGNE, Roi de Navarre, pre-Hhh ij mier du nom, l'an 1235, VII Comte de Champagne & de Brie \*. Il a écrit plusieurs chansons en rithme Françoise, lesquelles ont été mises en musique, & sont notées à une voix. Elles sont au Livre de Messire Henry de Mesmes, Sieur de Roissy & Malassise, lequel est écrit à la main sur parchemin, & non encore imprimé. Il a écrit un discours de la mort du Roi S. Loys, non imprimé. Il mourut en l'an de salut 1277. Plusieurs Auteurs sont mention de lui en leurs Œuvres, & entreautres Estienne Pasquier, en son Pourparler du Prince, & Claude Fauchet en son recueil des Poëtes, Pierre Pithou & autres.

\* Ce Prince naquit en 1201, quelques mois après la mort de son père, Thibaut IIIe du nom, Comte de Champagne. Il eut pour mère, Blanche, fille de Sanche le Sage, Roi de Navarre. Il hérita de ce Royaume, en 1234, par le décès de Sanche le Fort, son oncle maternel, & se croisa en 1236. De retour dans ses Etats, après l'expédition de cette Croisade, il mourut à Pampelune, Capitale de la Navarre, au mois de Juin 1253. Thibaut s'est rendu célèbre par ses Chansons. Blanche, qui gouverna les Etats de son fils pendant sa minorité, aimoit les Poètes & les Chansons. Elle avoit puisé ce goût à la Cour de son père. La Poësse faisoit alors les délices & l'amusement des personnes du plus haut rang. Elle étoit cultivée à la Cour de Philippe Auguste, lequel avoit pris sous sa protection le jeune Comte de Champagne. C'est au milieu de cette Cour galante qu'il déploya ses talens pour les Chansons, & qu'il surpassa tous ses rivaux en ce genre; du moins il est le seul dont les Chansons & les vers amoureux soient parvenus jusqu'à nous. M. l'Evêque de la Ravaillere nous en a donné une Edition complette, en 2 vol. in-12. Paris, 1742, chez Hippolite Louis & Jacques Guerin. On a prétendu, peut-être avec quelque fondement, que la plupart des Chansons du Comte de Champagne avoient pour objet Blanche de Castille, mète de S. Louis, dont Thibaut étoit amoureux; d'autres ont soutenu que cet amour étoit une fable: mais, que ce soit une fable, ou non, il est certain que l'Amour inspira cet auguste Chansonnier, dont le cœur s'enstammoit aisément : témoin la petite aventure qu'il raconte lui-même, dans sa trenteneuvième Chanson, lui être arrivée avec une jeune fille qu'il avoit rencontrée, & à la quelle il voulut parler d'amour, après l'avoir menée dans un bois:

Yers li m'en vois en riant,
Mis l'ai à raison;
Bele, dites moi comment,
Pour Dieu, vous avés non.
Et ele saut maintenant
A son baston:
Si vous venés plus avant,
Jà aurés la tençon;

Sire, fuyez vos de ci N'ai cure de tel ami, Que j'ai molt plus biau choisi, K'en claime Robeçon.

La jeune fille cria si fort (dans ce bon temps on crioit en effet pour être entendu) que le Comte de Champagne, craignant qu'il ne vînt quelqu'un la secourir, la laissa là & s'enfuir. Quoi qu'il en soit, il étoit d'usage que les Poètes eussent un objet idéal ou réel, auquel ils adressoient leurs vers; &, s'il y a quelque chose de Romanesque dans l'Histoire des Amours de Thibaut pour la Reine Blanche, c'est ce que disent quelques Auteurs, peu dignes de foi, que cette Princesse, en flattant de quelque espoir la passion du Comte de Champagne, en avoit reçu des services essentiels. Fauchet & Páquier sont les premiers qui aient tiré de l'oubli les Poesses de Thibaut. "'Nous devons » sur-tout (dit Pâquier, Recherches, Tom. I, Liv. VII, Chap. 3, Col. 690) » faire grand état du Comte de Champagne, lequel s'estant donné pour » maîtresse la Roine Blanche, mère de Sain& Louis, fit une infinité de » Chansons amoureuses en faveur d'elle, dont les aucunes furent transcrites » en la grande Sale du Palais de Provins, comme nous apprenons des » grandes Chroniques de France, dédiées au Roi Charles VIII; & qui est » une chose grandement remarquable, c'est qu'au commencement du pre-» mier Couplet de plusieurs Chanlons, il y a des notes de musique, telle » que portoit ce temps-là, pour les chanter. Et ores que je m'asseure qu'en » cet amour il n'y eut qu'honneur entre eux; (car cette grande Princesse » étoit très-sage) si est-ce que pour ne rendre sa plume oiseuse, il en ait fait » fort le passionné ». Pâquier rapporte deux Couplets de la première Chanson du Comte de Champagne, laquelle commence ains:

An Rinouviau de la douffont d'Esté, Que réclaireit le doiz à la fontaine.

Cette Chanson n'est point dans le Recueil des Poésses du Comte de Champagne, que nous a donné M. l'Evêque de la Ravaillere. Il est bon de remarquer ici que Thibaur a observé régulièrement dans ses vers le mélange de la time masculine & séminine. Les rimes sur-tout sont très-riches, si ce terme peut convenir à une langue qui étoit bien loin encore de la richesse qu'elle a acquise depuis. Quant à la musique, c'étoit le beau & véritable Plain-chant Grégorien. Les notes étoient quarrées & rangées sur quatre portées ou barres, ious la clef de C fol ut, sans aucune mesure marquée. La cinquième portée, ou barre, ne fut ajoutée aux quatre premières, que vers la fin du règne de S. Louis. La composition en musique n'étoit pas si disticile, ni si savante, qu'elle l'est devenue depuis; elle marchoit d'un pas égal avec la Pocssie; leur progrès étoit le même. " Il y a (dit M. de la Ravaillere, dans sa Dissertation sur l'ancienneté des Chansons Françoises, qui se trouve à la fin du premier volume des Poësies du Comte de Champagne, pag 242 & 243) » entre les Sciences & les Arts une espèce d'union & de conformité qui les » fait avancer d'un pas assez égal : la naissance, la perfection & la décadence

a ) u
e
e
it

10

430

» de l'un semblent entraîner la décadence, la persection & la naissance de » l'autre. Une Poësie parsaite sait naître une excellente Musique ». Si cela est, comme on n'en peut pas douter, ne soyons point étonnés de la Musique baroque dont on nous écorche aujourd'hui les oreilles; elle répond parsaitement à la mauvaise prose rimée de nos prétendus Poëtes Lyriques & faiseurs d'Opéra-Comiques larmoyans, encouragés par nos amateurs de la Musique à la mode, qui n'estiment rien les paroles, & pour qui (tant ils ont de goût!) le Poème d'Armide & la Gazette sont la même chose. La Philosophie de ce siècle a jeté les sondemens de ce goût anti-national, qui change, altère & détruit jusqu'à nos amusemens mêmes. L'Opéra d'Ennelinde, Poème pitoyable, & bien digne de l'Auteur M. Poinsinet, mis en Musique par M. Philidor, ne devoit-il pas, suivant nos Enthousiastes modernes, faire époque, & opérer la révolution générale, en anéantissant pour toujours les ches-d'œuvres des Lulli & des Rameau? Heureusement la révolution n'est point encore consommée, malgré les efforts redoublés du mauvais goût.

Voy. FAUCHET, Chap. 15, PASQUIER, dans ses Lettres à Ronsard, & à l'endroit ci-dessus cité, & la Bibl. Franç. de M. l'Abbé Goujet, Tom. IX, pag. 8.

THIBAULT LEPLIGNY, ou LEPLEGNY, & felon d'autres LESPLAIGNÉ, Vandomois, Apoticaire à Tours. Il a écrit un traité du bois de l'Esquine, & la manière d'en préparer en breuvage, & user d'icelui. Ledit traité est imprimé avec les trois premiers Livres de la composition des médicamens de Claude Galien, traduits par Jean Breche de Tours, imprimés audit lieu par Jean Rousset, l'an 1545. Le promptuaire des médecines simples, avec les vertus & qualités d'icelles, le tout écrit en vers François, imprimé à Paris, chez Pierre Sergeant, l'an 1544. Il florissoit à Tours en Touraine, sur la rivière de Loire, auquel lieu il exerçoit l'état d'Apoticaire, sous le règne de François I, en l'an de falut 1544.

THIBAULT DE MAILLY, Picard de nation, ancien Poëte François, vivant en l'an de salut 1170, ou environ. Il a écrit un Roman en vieil langage François, non encore imprimé \*.

\* Voy. FAUCHET; Chap. 8.

THIERRY DE HERY, Lieutenant du premier barbier & chirurgien du Roi Charles. Il a écrit en Latin & en François;

la méthode pour guarir la maladie vénerienne, autrement appelée vérolle, avec ses Symptomes, &c. imprimée à Paris 1569, in-8°. par Mathieu David \*.

\*Voici un assez bon conte au sujet de ce Chirurgien; nous ne le donnons pas pour nouveau, mais il n'en amusera pas moins: « un Moine de
» S. Denis; qui vouloit faire l'entendu, voyant Maître Thierri de Héry à
» genoux, tourné vers la figure de Charles VIII, le Moine lui dit, Monsieur
» mon ami, vous faillez, ce n'est pas l'image d'un Saint que celle devant qui
» vous priez: je le sai bien, dit-il, je ne suis pas si beste que vous, je connois
» que c'est la représentation du Roi Charles VIII, pour l'ame duquel je prie,
» parce qu'il a apporté la vérole en France, ce qui m'a sait gagner six ou sept
» mille sivres de rente ». Thierri de Héry étoit de Paris, après avoir été
Chirurgien des armées de François I, il alla à Rome, où il amassa beaucoup
d'argent à traiter les maladies vénériennes par les frictions; il revint ensuite
à Paris, où il exerça son art avec le même succès. Il mourut très-riche,
en 1569.

THIERRY DE LA MOTHE, natif de Bar-le-duc. Il a écrit quelque chose dont je ne me peux souvenir à présent.

THIERRY DE LA MOTHE, Parissen, autre que le susdit. Je n'ai point vu ses Œuvres mises en lumière.

THIERRY DE SOISSONS \*, & seion d'autres RAOUL DE Soissons, Comte dudit lieu en Picardie, Poëte François, vivant en l'an de salut 1250. Il a écrit quelques poësses, & entr'autres des chansons d'amours, non encore imprimées, & plusieurs vers Satyriques, qu'il appele vers Syrvantois.

\* Ce THIERRY ne peut être autre que Raoul, Comte de Soissons, dont nous avons parlé dans la note sur THIEAUT, Comte de Provence.

THIERRY DE TYMOPHILE, Gentilhomme Picard, (qui est un nom supposé & déguisé) & sous lequel plusieurs Livres ont été mis en lumière par François d'Amboise, Parissen (comme nous avons dit, Tom. I, p. 201 de cette nouv. édit. ...) & entreautres la comédie Françoise, intitulée Les Neapolitaines, imprimée chez Abel l'Angelier, l'an 1584. Le dialogue & devis des Damoiselles, imprimé chez Robert le Mangnier. Les regrets

funébres de quelques animaux, traduits d'Italien en François, imprimés à Paris chez Nicolas Chesneau!

\* C'est sous ce nom que François d'Amboise donna plusieurs Traductions de l'Italien en François. — Voy. le mot François d'Amboise, & les Remarques sur la page 550 du VI<sup>e</sup> volume de Baillet, in-4°.

THOMAS BEAUX-AMIS, Parisien, de l'ordre des Carmes, Docteur en Théologie à Paris, (vulgairement appelé le petit Carme, &c. Il a composé plusieurs Livres en François, dont s'ensuivent les titres. L'histoire des sectes, qui ont oppugné le Saint Sacrement de l'Eucharistie, imprimée à Paris, chez Guillaume Chaudiere, l'an 1570, in-4°. & depuis in-8°. l'an 1576. La refolution sur certains pourtraices & libelles, intitulés du nom de Marmite, faussement imposé contre le Clergé de l'Eglise de Dieu, imprimé à Paris, chez Hierosme de Marnef, l'an 15 K2. Remontrance salutaire aux dévoyés, qu'il n'est permis aux sujets sous quelque pretexte que ce soit, de lever les armes contre leur Prince, imprimé à Paris, par Guillaume Chaudiere, l'an 1567\*. Oraison funébre, prononcée à Paris, le 21 jour de Juin l'an 1574, à la sépulture du corps de Messire Charles de Gondy, Spigneur de la Tour, Maître de la garde-robe du Roi, imprimée à Paris, chez Chaudiere, l'an 1574. La marmite renversée & fondue, de laquelle notre Dieu parle, par les saints Prophetes, &c. imprimée à Paris, chez Chaudiere, l'an 1572. Il florit à Paris cette année 1584, \*\* âgé de soixante ans, ou environ. Il a écrit en Latin plusieurs Œuvres, & quant à ceux qu'il a écrits en François, je n'ai connoissance que des susdits.

\* Sa Remontrance, sur ce qu'il n'est pas permis aux sujets, sous aucuns pretextes, de prendre les armes contre leur Prince, sut imprimée à Paris, chez Chaudiere, en 1585, in-8°. Je ne connois point l'Edition de 1567, citée par la Croix du Maine. Il semble même que le Livre de Beaux-amis passe constamment pour avoir été écrit sous Henri III, & non sous Charles IX. Quoi qu'il en soit, on l'a réimprimé dans les Mémoires de la Ligue, Tom. IV, pag. 175 de la nouvelle Edition. Beaux-amis étant mort en 1589, les ligueurs, qui voyoient que son Ouvrage avoit fait une assez sorte impression sur les esprits, imaginèrent de saire imprimer, sous le nom de cet Auteur, un écrit où il détruisoit tout ce qu'il avoit établi dans sa Remontrance. Ils supposoient que ce Religieux avoit consié en mourant, cet Ouvrage à son Libraire, comme s'il se sût cru obligé de réprouver une Doctrine qu'il avoit enseignée de son vivant. (De Thou, Hist. Liv. xIV.) Ce Livre parut en 1589, sous le titre de Déclaration de Thomas Beaux-amis, Carme, sur la Remontrance au Peuple François, in-8°. chez le même Libraire, qui avoit imprimé la Remontrance. La Croix du Maine n'a pas assez détaillé le titre du dernier Ouvrage de Beaux-amis. Voici ce titre plus au long: La Marmite renversée & sondue, de laquelle parlent les Prophètes, où est prouvé que la Secte Calvinique est la vraie Marmite, avec un Sommaire de ses Empirations, cause de sa ruine, &c.

\*\* Il étoit de Melun, & mourut le 1 Mai 1589. Voy. l'Hist. de Thou, Liv. LXXXXV. Son principal Ouvrage est, Les Commentaires sur l'Harmonie Evangélique: il est écrit en Latin.

THOMAS CHESNEAU, Angevin. Il a écrit un traité des danses, auquel il est montré, que les danses sont des accessoires & dépendances de paillardise, & par ainsi que d'icelles ne doit être aucun usage entre les Chrétiens, imprimé à Paris, l'an 1564.

THOMAS LE COQ, Normand, Prieur-Curé de la Sainte Trinité de Falaise, & de Notre-Dame de Guibray en Normandie, &c. Il a écrit en vers François une Tragédie morale, représentant l'odieux & sanglant meurtre commis par Cain à la rencontre de son frère Abel, extraite du 4° Chapitre de la Genese, imprimée l'an 1580, chez Bonfons.

THOMAS DE COUCY, Seigneur dudit lieu, issu de la très-noble & très-ancienne maison de Coucy en Picardie. Il a écrit en vieil langage François un Livre, intitulé la loi de Vervin au pays de Thiérasche en Picardie, contenant un formulaire de Justice, tant civile que criminelle. Ledit Livre n'est encore imprimé, il se voit écrit à la main en la Bibliothéque de François de Lalouette, Bailli de la Comté de Vertuz, & Président de Sedan, &c. Ledit Thomas de Coucy, slorissoit sous Henri I, l'an 1080, ou environ \*. Voy. de lui le traité des Nobles, composé par ledit Sieur de Lalouette, sol. 103. pag. b. & sol. 104. pag. a.

\*La Croix du Maine se mécompte de vingtans, quand il dit que Thomas La Cr. Du M. Tome II. I i de Coucy florissoit l'an 1080, sous Henri I, puisque ce Roi mourut le 4 Août 1060.

THOMAS ERAD, ou ERARS, ancien Poëte François, vivant en l'an de salut 1260, ou environ \*. Il a composé quelques poësses, non encore imprimées.

\* Voy. FAUCHET, Chap. 69.

THOMAS ERIERS, ancien Poëte François l'an 1260, ou environ. Il a écrit quelques chansons d'amours. Je ne sai si ce n'est qu'un même le susdit Erard ou Erars, avec cetui-ci nommé Eriers: car il n'y a gueres de changement en leurs noms, & de dissérence de leurs professions, & encore du temps auquel ils vivoient\*.

\*Voy. FAUCHET, Chap. 75, où il est distingué de THOMAS ERARS, quoiqu'il y ait grande apparence que ce ne soit qu'un seul & même Poëte, comme on le présume ici.

THOMAS GENDROT, natif de la ville du Mans, Maître des enfans de Chœur, ou de la Sallette de l'Eglise de S. Julien de ladite ville du Mans, &c. homme fort bien versé en la musique. Il a écrit quatre Livres de chansons de musique à 4,5,6,7 & 8 parties, non encore imprimées. Il florit au Mans cette année 1584, âgé d'environ quarante ans.

THOMAS SIBILLET, ou SEBILET, Parisien, Avocat au Parlement de Paris, homme docte ès langues, & bien versé en plusieurs arts & sciences, lesquelles il a apprises tant en France qu'en Italie & autres lieux, esquels il a voyagé tant pour son plaisir que pour connoître les façons de faire des Étrangers \*. Il a écrit en ses jeunes ans un art poëtiq François, imprimé avec le Quintil Horatien, de Charles Fonteine, Parisien, sur la désense & illustration de la Langue Françoise, contre Joachim du Bellay, Angevin. Ce Livre sut premièrement imprimé en l'an 1548, à Paris, & depuis à Lyon, l'an 1556, par Thibault Payan. Il a traduit la Tragédie Grecque d'Euripide, intitulée Iphigenia, imprimée à Paris, par Gilles

Corrozet, l'an 1549 \*\*. Il a traduit d'Italien en prose Françoise, les Contr'amours de Baptiste Fulgose, Duc de Genes en Italie, lesquelles il appelle l'Anteros, d'un nom Grec. Le Dialogue Latin de Baptiste Platine de Cremone en Italie, contre les folles amours, traduit par ledit Sibilet. Paradoxe contre l'amour, qui 'est de l'invention de l'Auteur. Le tout imprimé à Paris, chez Martin le jeune, l'an 1581. Il a traduit de Latin en François, plusieurs Oraisons de Ciceron, non encore imprimées. La vie d'Apolonius Tyaneus, écrite en Grec par Philostrate & traduite en François par l'Auteur susdit, laquelle n'est encore imprimée. L'écuirie de Federic Grison Neapolitain, imprimée. Traité de Cesar Fiasque, ou Fiaschi, Gentilhomme Ferrarois, touchant la manière de bien embrider, manier & ferrer les chevaux, imprimé à Paris, chez Perier & autres. Il a écrit une Grammaire Françoise, non encore imprimée, de laquelle il fait mention en son art poëtiq \*\*\*. Il a davantage traduit d'Italien en François un Livre, intitulé les Avis civils de Jean François Lotin, de Volaterre en Italie, imprimée à Paris, chez Abel l'Angelier & Jean Richier, l'an 1584, auquel Livre il n'a point mis son nom, que par lettres capitales ou majuscules, contenues ès premières lignes du sonnet mis audevant dudit Livre, ce que les Grecs appellent Acrostiches. Il n'a non plus mis son nom es autres Livres qu'il a fait imprimer, ne se donnant pas grande peine d'être connu que par ses amis, & faisant état de profiter au public, & non pas de s'aquérir une gloire par écrits ou inventions 1. Il florit à Paris cette année 1 484, agé d'environ foixante ans.

\*THOMAS SIBILET. C'est ainsi que Pâquier le nomme, & on doit l'en croire de préférence à tout autre, puisque Sibilet lui avoit donné les premières Instructions de la poésie Françoise. Il sur Avocat du Parsement de Paris, mais il s'occupa peu du Barreau. Loisel, dans son Dialogue des Avocats, dit qu'il s'appliquoit plus à la poésie Françoise, qu'à la plaidoyerie i il étoit habile dans les langues savantes, & ses voyages lui avoient donné la connoissance & l'usage de la plûpart de celles de l'Europe. Il est qualisé dans les Mémoires de l'Etoile, d'homme de bien & doite. Pendant les troubles de la ligue, ils surent mis l'Etoile & lui, en prison à la Conciergérie du Palais.

Iii ij

d'où ils sortirent en 1589. Sibilet mourut à Paris, au mois de Novembre de la même année, âgé de soixante dix-sept ans. L'Etoile l'ayant rencontré au Palais dix-huit jours avant sa mort, lui dit « qu'il remercioit Dieu de ce » qu'il mourroit bientôt, les gens de bien étant tous les jours en danger de • mourir de mort violente ».

\*\* Cette Traduction de l'*Iphigenie* est plus à rechercher pour la singularité du travail & la difficulté de l'exécution, que pour la beauté de la diction, & l'élevation de la poësse, dans laquelle il est difficile de reconnoître quelques traits qui répondent aux graces de l'original. Sibilet y a employé des vers de toutes sortes de mesures, même des monosyllabes, & il l'a fait exprès, pour y donner, dit-il, un modéle de toutes sortes de vers : il étoit sâché de n'avoir pu y employer le Rondeau. On étoit flatté alors de faire des choses difficiles & singulières, c'étoit une espèce de mérite.

\*\*\* Son meilleur Ouvrage & le plus connu, est son Art poétique François, dont il y a deux éditions, outre celles qu'indique la Croix du Maine, une rde Paris, en 1555, une autre de Lyon, en 1576, toutes deux in-16. la première de Paris, 1548, in-12, est la plus correcte & la mieux imprimée. On voit dans cet Ouvrage qu'il avoit lu avec attention l'Art poétique d'Horace, & nos bons Ecrivains qui l'avoient précédé. Ses définitions sont courtes & justes, ses préceptes assez bien exposés, & ce que l'on y trouve de plus curieux, c'est l'énumération des Poëtes, qui, de son temps, avoient acquis le plus de réputation.

Pâquier, Liv, III de ses Epigrammes, en adresse la 41e à Sibilet, suivie de la réponse de celui-ci, à laquelle Pâquier replique, le tout fort mauvais. Ménage, & d'autres, comme je pense l'avoir remarque plus haut, ont attribué mal à propos son Art poétique à Charles Fontaine. (Ils ont été rompes fur ce que Sibiler ne mettoit pas d'ordinaire son nom à ses Ouvrages, & parce que l'on trouve à la suite des deux dernières éditions de sa poétique, le Quintil Horatian de Charles Fontaine.) (M. DE LA MONNOYE).

Voy. Pâquier, Recherc. de la France, Tom. I. Liv. VII. Chap. VI. pag. 703, & Liv. VIII de ses Lettres, Let. I, le Dialogue des Avocats de Loisel, pag. 523, Journal de l'Etoile, Tom. II, pag. 6 & 8, & la Bibl. Franç. de M.l'Abbé Gouget, Tom. III, pag. 94, & Tom. IV, pag. 189.

THOMAS TURQUAN, Général des Monnoyes à Paris, homme docte & fort bien versé en beaucoup d'arts & sciences. Il a écrit son avis, pour délibérer sur les mémoires présentés au Roi, afin d'abolir le conte à sols & à livres, & dorénavant faire tous contrats & obligations par écus, lequel avis il donna en une assemblée faite à Paris, au mois de Septembre l'an 1577, par devant Monseigneur le Reverendissime Cardinal de Bourbon. Il a été imprimé à Paris, chez la veuve de Jean Dallier, l'an 1578, avec la réponse dudit Général, à ceux qui n'étoient d'avis de changer le conte à sols & à livres. Il florit à Paris cette année 1584.

TIBAULT BAILLET, Président au Parlement de Paris. Il a été Commis & Député de par le Roi de France Loys XII, pour résormer les coûtumes de divers pays & nations de France, & entr'autres celles du Maine, l'an 1508. Il mourut l'an 1524, & est ensépulturé en l'Eglise de S. Mérry, à Paris.

TOUSSAINS BESSARD, natif d'Auge en Normandie, homme lequel a beaucoup voyagé sur mer & sur terre, & des plus renommés Pilotes de France. Il a écrit un Dialogue de la longitude Est-ou est, qui est la première partie du miroir du monde, contenant tous les moyens que l'on pourroit avoir tenus à la navigation, jusqu'à maintenant, imprimé à Rouen, in-4°. l'an 1574, chez Martin le Megissier, & contient 15 seuilles. Il florit cette année 1584.

TOUSSAINS LE ROY, Prêtre, natif du pays du Maine. Il a écrit plusieurs Noels & Cantiques, sur la Nativité de Notre Seigneur Jesus-Christ, imprimé au Mans, l'an 1579, par Hiérôme Olivier. Il a écrit plusieurs autres poësies, mais elles ne sont encore imprimées. Il florit au Mans cette année 1584.

TOUSSAINS ROUSSET, Chanoine de Mets en Lorraine, l'an 1571, & maintenant de l'ordre des Jesuites. Il a traduit de Latin en François la vie de Sainte Serene, Vierge & Martyre, imprimée avec le 3<sup>e</sup> volume de l'histoire des Saints 1427, de la première édition.

TOUSSAINS THIBOUST ou THIBOULT, Normand, Docteur en Théologie à Paris, jadis Ministre de la Religion prétendue réformée à Dieppe en Normandie, & depuis réduit à la Religion Catholique & Romaine, l'an 1581. Je n'ai point vu de ses écrits imprimés, mais Jean Bruneau, Avocat à Gyen, fait

mention de lui en son discours au seuillet 101, page 2e de la première impression.

I Son nom étoit GIBOULT, comme l'a fort bien écrit du Verdier. Jean Bruneau qui dans son Discours Chrétien, imprimé l'an 1581, & cité ici par la Croix du Maine, écrit TIBOUST, ne se souvenoit pas bien du nom de ce Docteur, qu'il dit avoir oui prêcher à Gyen, il y a plus de vingt-cinq ans, c'est-à-dire, vers 1554, ou 56. (M. DE LA MONNOYE).

TRISTAN DE L'ASCAIGNE, ou L'ESCAINE, Licencié en Droit, Official de S. Julian de Sault, près de Sens en Bourgongne, l'an 1540. Il a écrit un Livre intitulé le Lis Chrétien, florissant en la Foi Chrétienne qui est un Livre composé par ledit de l'Ascagne, à la louange du Roi François I, imprimé à Paris, chez Denis Janot, l'an 1540, in-4°. & contient 14 feuilles. Il a davantage fait imprimer un Livre qu'il a intitulé, C'est notre Dame, imprimé à Paris, chez Jean André, l'an 1548. Il florissoit sous le règne du Roi François I, l'an 1540.

TRAJAN PARADIN, Secrétaire de Madame de Xaintes\*. Il a traduit d'Italien en François le 8º Dialogue d'Antoine Brucioli, touchant l'office d'un Capitaine & Chef de guerre, imprimé à Poitiers, chez Marnef, l'an 1551, auquel temps il florissoit en la ville de Xaintes en Xaintonge.

\* Cette Madame de Xaintes étoit Abbesse de Notre-Dame de Saintes, Ordre de S. Benoist.

TUSAN BERCHET, natif de la ville de Langres en Bourgongne <sup>1</sup>. Il a écrit quelques Œuvres en François, & quant à ses annotations sur la Grammaire de Clenard, j'en ferai mention en autre lieu.

Le nom de baptême paroît manquer ici, Tusan étant sans doute le nom de la famille paternelle de cet Auteur, & Berchet, celui de la maternelle. Les Tusans étoient Champenois. L'ancien Professeur Royalen Grec, Jacques Tusan, étoit de Troies, & celui-ci de Langres. Il est parlé, pag. 532 des Opuscules de Loisel, d'un Medard Tusan, Avocat à Paris, neveu du Professeur Jacques Tusan. L'ancienne prononciation étoit Thousan, comme se l'ai fait voir sur les Articles 682 & 684 de Baillet, Tom. II, in-4°, (M. DE LA MONNOVE).

### V A S.

VALENTIN DU CAUROY, Avocat au Parlement de Paris, l'an 1551. Il a traduit en François un Opuscule de S. Augustin, Evêque de Hyppone en Afrique, touchant l'esprit & la lettre, imprimé à Paris, chez Vascosan, l'an 1551, in-4°. & contient 10 feuilles.

₩ASQUIN PHILEUL, ou PHILIEUL, Docteur ès droits, natif de Carpentras \*. Il a écrit & composé en vers François le ieu des Eschets, imprimé à Paris, chez Philippes Danfrie & Robert Breton, l'an 1559, de caractères François. Il a traduit d'Italien en vers François les quatre Livres des amours de François Petrarque, touchant sa Dame, Laure d'Avignon, imprimé en Avignon & à Lyon, l'an 1555, par Berthelemy Bonhomme. Hierosme d'Avost de Laval, les a depuis traduits en vers François, & ont été imprimés à Paris, chez Abel l'Angelier, l'an 1583, lesquels sont tellement dissemblables en traduction, que j'en laisse le jugement à tous ceux qui entendent bien cette Langue Italienne. Il a traduit d'Italien en François le Dialogue des devises d'armes & d'amour du Seigneur Paule Jove, Italien, avec un discours de Loys Dominique, sur le même sujet, imprimé à Lyon, chez Guillaume Rouville, l'an 1561, avec lesquels Livres de devises se voyent encore celles de Gabriel Simeon Florentin. Il florissoit à Lyon, l'an 1561. Je ne sai s'il est encore vivant.

\* Cet Auteur qui avoit toujours vêcu dans sa province, n'avoit ni le goût, ni l'urbanité des Ecrivains qui fréquentoient la Cour, aussi à la tête de sa traduction des Amours de Petrarque, qu'il lui a plu d'intituler les Livres de Laure d'Avignon, dit-il, à la Reine Cathérine de Médicis, auquel il l'a dédiée, qu'il n'a...

Ni digne engin, ni pouvoir, ni science.

Cependant c'étoit moins le talent, que l'usage du monde qui lui manquoit, car on trouve quelques morceaux de sa traduction fort heureusement tournés, quoique du Verdier ait dit absolument que ses vers étoient rudes & mal

rendus. La Croix du Maine auroit du nous apprendre, de quel Auteur il atraduit le poëme du jeu des échecs, si c'est de Vida, ou d'un autre. Voy. la Bibl. Franç. de M. l'Abbé Goujet, Tom. VII, pag. 99 & 320.

VICTOR BRODEAU, natif de la ville de Tours sur Loire au pays de Touraine, Sécretaire & Valet de chambre du Roi François I, & de la Roine de Navarre, sœur unique du Roi, Duchesse d'Alençon, &c. <sup>1</sup>. Il a écrit en vers François les louanges de Jesus-Christ notre Sauveur, imprimés à Lyon & autres lieux. Elles se voyent aussi écrites à la main sur petit velin de lettre fort bien peinte, en la bibliothéque de frère Mary Desbois, sous-Prieur de l'Abbaye de la Coûture près le Mans, &c. Il a écrit une Epître du pécheur à Jesus-Christ, imprimée à Lyon, chez Étienne Dolet <sup>2</sup>. Il mourut au mois de Septembre, l'an 1540.

- <sup>1</sup> Ce Victor Brodeau a été père du Docte Jean Brodeau, célèbre par ses notes sur l'Anthologie, par ses Miscellanea, & par d'autres Ouvrages d'érudition\*. Marot dans ses Œuvres le nomme le jeune Brodeau. C'est dommage que les pocsses enjouées de Victor n'ayent pas vu le jour, sa réputation étoit grande, & s'est même conservée dans les vers des Voitures & des Pellissons. (M. DE LA MONNOYE).
- \* La famille des Brodeau, de Tours, a produit plusieurs Savans; on trouve quelques petites pièces de vers de la façon de Victor, imprimées dans les recueils des Poëtes de son temps; son poëme des Louanges de Jesus-Christ notre Sauveur, est en vers de dix syllabes.
- L'Epître que la Croix du Maine indique, sans dire si elle est en prose, ou en vers, sur condamnée par la Faculté de Théologie de Paris, entre 1541 & 1546, & l'Auteur étoit mort dès 1540. (M. DE LA MONNOYE.).

VIEILLARS DE CORBIE, natif dudit lieu en Picardie, ancien Poëte François, vivant en l'an de salut 1250, ou environ. Il a écrit plusieurs poësses Françoises, non encore imprimées\*.

\* Voy. FAUCHET, Chap. 40.

VILLERAY-RIANT (Monsieur), Gentilhomme Parisien, Maître des Requêtes de l'Hôtel du Roi, fils de M. de Villerayriant, Président en sa Cour, &c. Je pense beaucoup honorer ce mien Livre d'hommes illustres, quand je trouve moyen d'y employer

employer le nom de se Seigneur de Villeray, car il s'en rencontre bien peu qui méritent tant comme il fait, & qui ayent tant de dons, de grace & perfections, comme j'en ai connu en lui, soit touchant la Jurisprudence, ou pour les lettres Grecques, & pour plusieurs autres sciences, lesquelles reluisent tellement en lui, que Paris peut se vanter en ayant beaucoup de semblables, de ne céder en rien, mais surpasser de beaucoup toutes les autres villes du monde. Il n'a encore fait imprimer ses harangues qu oraisons prononcées devant ses Majestés, & entr'autres celles qu'il a faites étant au service de Monseigneur frère du Roi, non plus que plusieurs beaux & doctes recueils d'affaires d'état nécessaires à tous ceux qui sont employés ès affaires de conséquence. l'ai pareillement vu quelques Sonnets composés par lui, avec beaucoup de grace, & bien heureusement achevés, mais tout ceci n'est encore en lumière. Il florit à Paris cette année 1584. Je me réserve à écrire plus amplement de lui & de M. son père ès vies des hommes d'état de Judicature. J'ai fait mention ci-devant d'un autre Seigneur de Villeroy qui est Messire Nicolas de Neufville premier Sécretaire d'Etat \*.

\* On ne sait pourquoi, dans cet Article, La Croix du Maine a fait confusion de VILLERAI AVEC VILLEROI.

VINCENT DE LA LOUPE, Chartrain, ou né au pays de Chartres, dit en Latin Lupanus\*. Il a écrit & composé premiérement en Latin, & depuis traduit en François, trois sort beaux & bien doctes Livres \*\*, des dignités, Magistrats & Offices du royaume de France, imprimés à Paris, par Guillaume le Noir, l'an 1564, & encore par plusieurs autres sois, tant cet ouvrage a été bien reçu de tous hommes curieux, pour les belles recherches qu'il contient. Il florissoit sous le règne du Roi Henri II, l'an 1550.

<sup>\*</sup>VINCENT DE LA LOUPE est plus connu par son nom Latin, VINCENTIUS LUPANUS, que par son nom François, quoique ses Ecrits Latins & François ne soient guères plus lus les uns que les autres.

<sup>\*\*</sup> Son Ouvrage, Sur les Offices de France, 2 eu beaucoup de succès. On LA CR. DU M. Tom. II. Kkk

en a fait plusieurs Editions, soit en Latin, soit en François. Il parut pour la première sois, en Latin, en 1551, à Paris, in-8°. Il sut augmenté dans les Editions postérieures, en 1553, 1560, &c. Le P. le Long s'est trompé, lorsqu'il a dit (N°. 13401) qu'on avoit réimprimé ce Traité dans le Recueil intitulé Gallia, qui fait partie de ce qu'on nomme les petites Républiques; on y a sait usage du Livre de Lupanus, dont on a donné des Extraits, que l'on a joints à ceux qu'on a tirés de du Tillet. La Traduction Françoise, saite par Lupanus lui-même, parut pour la première sois en 1560. Il a aussi publié un Traité Latin, intitulé Prochotrophe Urbis Carnutensis, id est, alendorum pauperum ratio, Paris, 1557, in-12.

VIVIAN LE CHARPENTIER, Poëte François. Il a écrit quelques ballades & rondeaux à l'honneur de la Vierge Marie, imprimés avec le recueil qui s'est fait du livre susdit \*.

\* Voy. DU VERDIER, au mot Guillaume Alexis.

URBAIN DE LAVAL (Mossire), Chevalier de l'ordre du Roi, Seigneur du Bois-Dauphin, Vicomte de Bresteau au Maine (non loing de la Seigneurie de la Croix, &c.) issu de la trèsnoble & très-ancienne maison de Laval, sur les frontières & · limites de Bretagne, &c. Ce Seigneur du Bois-Dauphin, fut instruit & nourri aux lettres dès ses plus tendres ans, & les a tellement aimées, que pour en rendre un plus ample témoignage, il a toujours voulu avoir en sa maison des hommes doctes, & encore a été tellement curieux de Livres qu'il a dressé une fort riche Bibliothéque en l'une de ses maisons, (comme ont laissé par écrit ceux qui lui ont dédié des Œuvres) ce qui est cause de m'avoir invité à le mettre en ce rang, encore que nous n'ayons point vu de ses compositions en lumière: & tout autre Gentilhomme, auquel je reconnoîtrai des parties autant recommandables (comme j'en ai entendu être en ce Seigneur) sera cause que j'en serai le recit, étant sur-tout fort desireux de pouvoir trouver l'occasion de faire mention d'eux ayant un tel argument, afin d'encourager la noblesse de France, a chérir les vertueux, & caresser les lettres. Il florit cette année 1584.

### YSA.

YSAAC HABERT, Parisien, Valet de chambre du Roi, &c. Voy. de lui, & de tous les autres qui se commencent par ce nom d'Isaac, à la lettre I, ici devant, sans que nous ayons voulu écrire ce nom par un, y, Grec.

YVES DE BRINON. Il a traduit d'Italien en François, l'histoire de Florence, composée en langue Toscane, par Nicolas Machiavel Florentin, imprimée à Paris, l'an 1577.

YVES MAGISTRI (Frère), natif de la ville de Laval au Maine, sur les frontières de Bretagne. Il a écrit un Livre, qu'il a intitulé la Guide Ecclésiastique, imprimée à Paris, l'an 1580. Le miroir chrétien, imprimé à Paris, l'an 1580.

YVES ROUSPEAU, Xaintongeois, Poëte François, & encore plus grand Théologien. Il a fait imprimer plusieurs de ses Livres en la ville d'Alençon, l'an 1565, savoir est le traité de la préparation à la Cêne, & plusieurs Dialogues, &c. Il a fait imprimer plusieurs poëmes François de son invention, à Paris, chez Jean le Clerc, savoir est l'Hymne de l'automne, contenant les louanges de la vigne & du vin. L'antithese de la terre & des cieux. Quadrains des louanges du saint nom de Jesus, & encore plusieurs sonnets, &c. Il florit cette année 1584.

YVES DU RUBAY, natif du pays du Maine, Maître des requêtes de l'hôtel du Roi, & Chancelier du Royaume d'Escosse, homme fort docte, & lequel a été employé en beaucoup d'affaires d'État. Il a écrit plusieurs harangues, tant en Latin qu'en François, lesquelles ne sont encore imprimées. Il mourut à Paris, l'an 1563, ou environ.

YVES LE TARTIER, Doyen de l'Église de Saint Étienne de Troye en Champagne \*. Il a traduit en François la vie & passion de Madame sainte Tanche, recueillie d'une legende des

Saints, écrite par François Arnoul, Chanoine de S. Étienne de Troye. Elle a été imprimée avec le troisième volume de l'histoire des Saints, chez Nicolas Chesneau, à Paris. Voy. le feuillet 396, de la première impression.

\* Il fut tué d'un coup de fusil, en 1590. (Voy. le XII<sup>e</sup> Volume du Gall. Christ. Col. 530) où il est qualisié d'homme très-savant. Il avoit dresse un Procès-verbal des Actes, faits par les Députés, du Clergé de France, assemblés à Blois en 1588. Cet Ouvrage est demeuré manuscrit, mais Godefroy en a public des fragmens, dans son Cérémonial François, Tom. II, pag. 326 & suiv. Le Tartier étoit lui-même Député à ces Etats par le Clergé du Bailliage de Troies. Il paroît que le Compilateur de la Collection des Procès verbaux des Assemblées générales du Clergé de France, depuis 1560 jusqu'à présent, imprimée chez Guillaume Desprez, 1767, in-fol. n'a eu aucune connoil-Sance du Procès-verbal, sait par le Tartier aux Etats de Blois de 1588, qu'il ne le cite point, & qui dit qu'on n'a pu trouver rien de plus authentique sur les Etats de 1588, & qui approchât le plus du Procès-verbal de l'Etat Ecclésiastique que , 1°. Le Recueil des Discours & Harangues, & autres pièces concernant ces Etats, imprimé par Quinet; 2°. Un Procès-verbal du Tiers-Etat; 3°. Un Journal du steur Bernard, l'un des Députés de la Bourgogne pour la Ville de Dijon. Voilà, dit le Compilateur de la Collection, les seules sources, où l'on ait pu puiser, pour donner un Extrait des Actes du Clergé aux Etats de 1588. (Voy. Collection des Procès-verbaux, &c. Tom. I, pag. 445.

Fin de la Bibliothèque Françoise de FRANÇOIS DE LA CROIX DU MAINE, Sieur dudit lieu, & de la Vieille-Cour.

APPARENT RARI NANTES IN GURGITE VASTO.

L'on voit peu de Nageurs en une grande Mer.



## EPISTRE

AU TRES-CHRESTIEN

ROY DE FRANCE ET DE POLONGNE,

## HENRY III

DU NOM.

SIRE, il y a aujourd'huy un an, que je reçeu tant d'honneur de vostre Majesté, qu'il luy pleut recevoir ce que je luy presentay, touchant mes Desseins & Projects, pour dresser une Bibliotheque, parfaite & accomplie en toutes sortes, lequel j'ay de rechef fait imprimer, asin que une chose si louable ne demeurast ensevelie. Or, est-il (Sire) que depuis ce temps là je n'ay peu avoir ce bien, que de pouvoir faire entendre à vostre Majesté, & luy expliquer les articles principaux contenuz en mes Projects. Mais j'ay opinion que cet œuvre ou plustost histoire des Escrivains en langue Françoise, resmoignera de ma diligence touchant la recherche que j'ay faite pour illustrer vostre Koyaume; & servira de preuve

que mes desseins ne sont pas des promesses seulement, mais des effects plus que suffisans, pour certifier de ce que j'ay toujours desiré que l'on cogneust en moy: sçavoir, une très-dévotieuse affection de faire service à vostre Majesté en toutes sortes. C'est donc cette Bibliothéque Françoise que je consacre à vostre Majesté (Sire) si c'est son plaisir de l'accepter de telle affection, comme je luy en fay très-humble offre & présent, & cela n'est que comme un avant-coureur des autres volumes que j'ay escrits sur toutes sortes de matières ou subjects, desquelles le nombre est insiny & presqu'incroyable. Car si je dy qu'il y en a plus de sept ou huit cents, non-seulement encommencez, mais presque achevez, j'ay peur que l'on ne veuille adjouter soy à mes propos, toutessois j'en peux toujours faire preuve à ceux qui la décroiroient, en leur montrant ce que j'en ay de fait.

Or pour venir à parler de cette BIBLIOTHÉQUE FRANÇOISE, voicy ce qu'elle contient, scavoir, est un Catalogue général de tous les hommes & semmes qui ont escrit & composé des œuvres de leur invention, ou bien aussi qui ont fait des Traductions en langage François depuis cinq cents ans & plus, jusques au temps de vostre règne, lequel je prie à Dieu vouloir bien conserver, & contient encores un Abrégé des vies des plus renommez entre ceux que j'y ay compris, desquels le nombre est de trois mille ou peu s'en fault. Mais pour dire ce qui m'a fait choisir cet œuvre pour en faire présent à vosu. Majosté, plusost que pas un des aucent faire présent à vosu. Majosté, plusost que pas un des aucent faire présent à vosu. Majosté, plusost que pas un des aucent faire présent à vosu.

tres que j'ay prests à mettre en lumière, ç'a esté pour deux occasions principales, dont la premiere est pour avoir eu desir d'avoir l'amitié de tant d'hommes doctes qui sont aujourd'huy vivants, desquels la plus grande partie est employée au service de vostre Majesté, & cela sera cause qu'ils pourront, (s'il leur plaist me vouloir tant porter d'amitié) lui recommander mes desseins & projects pour les accepter, & enfin les mettre à exécution. La seconde raison a été pour monstrer combien c'est un grand honneur & louange à la France, (& par conséquent à celuy qui en est le Roy & Prince Souverain) de se pouvoir vanter qu'elle est si florissante en hommes doctes, non-seulement qui sont bien versez ès langues Hébraïque, Grecque, Latine, & autres estrangeres, mais sur-tout en celle. de leur pays & que le nombre est si grand de ceux qui ont composé en icelle langue Françoise, qu'il y en a plus de trois mille, ce qui ne se pourra rencontrer ès autres nations étrangères, soyent Italiens, Espagnols, Allemans, Flamans, Anglois, Escossois, & autres semblables. Car si nous vou lons prendre garde aux Italiens, (lesquels j'ay mis plustost en avant que les autres, pour ce qu'ils ont de tout temps flory aux lettres & aux armes) nous trouverons que ceux qui ont fait la recherche des autheurs qui ont escrit en leur langue, depuis le temps que ces trois doctes hommes Florentins, Dante, Petrarque & Bocace, florissoient (il y a trois cents ans & plus ; n'en ont mis en leur Catalogue que trois comes, qui ont escrit ou traduit des œuvres en tungue Italienne: ce que pour-

ront tesmoigner avec moy, tous ceux qui auront fait lecture du livre d'Antoine-François Dony Florentin, lequel a mis en lumière un sien œuvre, qu'il a intitulé la Librairie, c'est-à-dire, le Catalogue des livres Italiens, anciens & modernes, qu'il a fait imprimer depuis quatre ans en çà, sçavoir est en l'an de salut 1580. Que si quelques-uns veulent dire qu'il n'a voulu faire mention que des plus excellens Ecrivains, & qu'il n'a parlé de ceux qui ont peu de réputation, je veux bien accorder qu'il en a passé beaucoup sous filence. Mais prenons le cas que ceux qu'il a obmis fust deux fois aussi grand que ceux dont il a parlé, le tout ne seroit que de neuf cens, & c'est bien loing de trois mille, comme nous avons entre les nostres; ce que j'ay expressément allégué (Sire) afin de monstrer que vostre Royaume n'est pas seulement célebré & renommé par tout l'Univers, à cause des hommes illustres & vaillans en guerre, mais encores pour les doctes & sçavans personnages qui ont de tout temps fait profession des lettres. Mais pour laisser ce propos & venir aux autres œuvres que j'ai composez, pour illustrer la France & les Gaules, je ne craindray point de dire que si j'apperçoy tant soit peu que ce premier volume de ma Bibliothéque vous ait agréé ou pleu en aucune sorte, je continueray à mettre les autres en lumière, en peu de temps: sçavoir est le second volume, qui est divisé selon les arts & sciences, & lequel enseigne à trouver promptement tous les autheurs qui ont escrit de chacun subject ou maridre, qualle qu'elle puisse être;

qui est l'œuvre le plus desiré de tous nos François. Car celà est de tel soulagement, qu'en un instant l'on trouve tous ceux qui ont écrit des choses pareilles, & d'un mesme argument, pour lesquelles choses sçavoir autrement, que par ce second volume de la Bibliothéque Françoise, il seroit trop difficile & malaisé, sinon à ceux qui auroient veu & leu tous les autheurs qui ont jamais escrit en François.

Le troisies me volume est des Éscrivains en Latin, natifs de la France & des Gaules, lesquels sont en nombre de cinq ou six mille, sans faire mention des autres volumes qui en dépendent encores.

Et quant est des maisons nobles de France, (qui est l'œuvre que je mettray en lumière après les susdits, si vostre Majesté ne me commande de faire du contraire) c'est celuy de la Noblesse de vostre Royaume, à la composition duquel j'ay usé de telle diligence, pour rechercher toutes les maisons qui ont tiltre ou qualité de Noble, que j'en ay des recueils de plus de vingt mille, lesquels j'ay mis par ordre d'a, b, c, pour ne fascher aucun, quand je les feray imprimer. Ce qui adviendra lorsqu'il plaira à vostre Majesté de me commander que cela se face: car je luy ay toujours tant porté de respect, que je n'ay desiré mettre en évidence, sinon toutes choses à la gloire & honneur des François, vos trèshumbles subjects.

SIRE, voilà ce que j'avois à dire maintenant touchant auçuns de mes œurres : & si vostre Majest destroit de sçavoir

quels sont les autres que j'ay escrits & composez pour l'ornement & illustration de vostre tant célèbre & florissant Royaume, je suis prest de faire lecture (quand il luy plaira de me le commander) du Discours que j'ay fait imprimer il y a cinq ans, touchant le catalogue général de mes œuvres, lequel a été de rechef imprimé sur la fin de ce livre. Mais avant que finir ce propos, je ne me peux empescher que je ne die librement, & que je n'en laisse quelque chose par escrit, pour estre sçeu de la postérité, que cela est tellement ne avec moy, de m'estre estudié dès mes plus tendres ans, à faire choses qui peussent un jour estre agréables aux Rois de France, mes Princes Souverains, que sans que j'aye peine de prouver celà estre vrai, j'en laisse le jugement à ceux qui desireront voir combien de volumes j'ay escrit, pour cet effect: soit de l'Histoire de France, de la vie de chacun Roy & Roynes, & de toutes les autres choses qui en dépendent. Je n'en diray pas plus en cet endroit, car j'en ay assez parlé en l'Épistre que je présentay à vostre Majesté, il y a jà un an passé, & aussi que cela se voit aux livres que j'ay fait imprimer par cy-devant.

Donc pour conclure, je peux dire & soustenir cela estre vrai, que aucun de tous les hommes vivans, ou bien encores de ceux qui sont morts, n'a jamais escrit en particulier tant de livres pour la France, & ce qui concerne les affaires ou Estat du Royaume, & les choses dignes de demeurer en perpénalie recommandation, pour en estre capable. & te mériter en

toutes sortes, comme j'ay fait, & que je le démonstreray toutes les fois qu'il plaira à vostre Majesté de me le commander. Ce que je n'allégue pas pour vouloir me vanter, ou ne me ressentir inférieur à tout autre en cas de mérite: mais certes, je veux dire que pour la bonne affection à son Prince, que je n'en céde à aucun, & qu'en cela j'en surpasse beaucoup. Et ce qui me fait parler avec tant de liberté, c'est que l'on ne peult croire du contraire, quand l'on aura cogneu ce que j'ay fait jusques icy, pour en rendre un tesmoignage irréprochable.

Pour mettre fin à cette Épître, je la finiray après avoir encores dit le dernier point de ce qui m'a fait tant enhardir que d'avoir osé me présenter devant vostre Majesté, veu que je n'y ai point autre accez que par un désir extresme de luy faire service. Et certes, si elle me répute digne de m'employer à faire choses qui lui soyent agréables, elle me trouvera tellement disposé en celà, que ce qui semblera à aucuns difficile, me sera tellement aisé, que l'on pourra bien juger, à l'exécution de ses commandemens, combien j'y ay de dévotion. Ce sera donq par ces propos derniers que je finiray ce Discours, en faisant très-humble supplication à Dieu, qu'il lui plaise tellement donner secours & ayde à mes bons & louables desseins, comme je désire qu'ils servent de tesmoignage à la postérité, que j'aye esté du temps d'un Roy Je puissant, vertueux & magnanime, que tous seatres en ces cas luy sont infériours. Is serie à Puris au mois de May,

## viij ÉPISTRE AU ROY.

l'an 1584, par le plus humble, le plus fidel, & encores plus affectionné de tous ceux qui ont jamais porté le nom de François,

Fransois de la Crois-du-Maine, duquel l'Anagramme est telle.

RACE DU MANS, SI FIDÈL' A SON ROY.





PRÉFACE .

# PRÉFACE

OU

ADVERTISSEMENT DU S. DE LA CROIX-DU-MAINE, à ceux qui liront cette Bibliothéque Françoise.

Messieurs, il me semble que c'est une chose bien raisonnable, & laquelle m'est d'importance, de faire mention de ce que contient cet œuvre, mis en lumière par moi: ensemble depuis quel temps je l'ay commencé à dresser, & de quelle façon j'y ay procédé pour le rendre tel qu'il est. Doncques pour n'user de longs propos, je diray que dès l'an de mon âge dix-septiesme, sçavoir est, en l'an de salut 1569, étant envoyé en l'Université de Paris pour faire profit aux lettres, j'étois si curieux d'avoir toutes fortes de livres, non-seulement en Grec, Latin, & autres langues, & sur-tout en François, qu'enfin, l'amaz que j'en feis étoit si grand, que le Catalogue d'iceux se monstroit tenir plus d'un juste volume. De façon qu'il me print dès-lors une envie de mettre à part les Grecs & les Latins, & d'un autre côté les François ou Autheurs qui avoient escrit en notre langue, sans parler des Italiens, Espagnols & autres. De-là il vint que je pensay dès lors à faire comme un inventaire des Escrivains en François.

tant de nostre nation que des Estrangers. Je parle ainsi, car il y en a plusieurs qui ont escrit en notre langue, & toutesfois ils sont estrangers, ou nez hors la France & les Gaules.

Enfin, je trouvay tant d'hommes qui avoient escrit en François, que je commençay dès-lors à dresser des recueils ou mémoires des Escrivains François: lequel œuvre étant ainsi continué par moy par l'espace de quinze ou seize ans, je l'ay si bien poursuivi & augmenté de jour à autre, que je n'en ay point voulu m'en servir pour moy seul, mais j'en ay bien voulu faire part à tous ceux qui le méritent, & entr'autres à vous (Seigneurs François) qui avez & votre pais & votre langue en singulière recommandation: & ce qui m'a fait prendre tant de peine à cecy (outre plusieurs autres œuvres que j'ai faites sur divers subjects) ç'a été pour estre tellement néàvouloir monstrer que la France est si riche d'hommes doctes, & de sçavoir, tant ès langues vulgaires que ès autres estrangères, que je ne diray pas qu'elle cède à aucune autre nation en ce cas-là, non plus qu'en autres choses, mais j'oseray soutenir que si elle ne les surpasse, toutesfois elle les esgalle tellement & suit de si prez, que cela demeurera indécis entre ceux qui auront l'esprit capable d'en donner leur sain & docte jugement. Mais pour revenir à parler de ceue Bibliothéque Françoise, je diray que si elle n'est tellement accomplie & parfaite, que plusious (& entr'autres les François) désireroient bien qu'elle fust, qu'euxmesmes en sont cause: car il y a plus de cinq ans que j'ay fait imprimer un mien Discours, lequel contenoit un Catalogue de mes œuvres & composition: & entr'autres choses, il faisoit mention de cette Bibliothéque Françoise, & par iceluy je priois tous ceux à la cognoissance desquels il viendroit, qu'ils me fissent tant de bien que de m'envoyer des mémoires de leurs escrits & compositions. Et sur ce propos je répéteray ce que j'ay dit autre part, c'est que cet advertissement sut mis en lumière l'an 1579, & en feiz imprimer 350 exemplaires, afin d'en envoyer à tous, ou la plus grande partie de mes amis, tant François qu'Estrangers, & m'assure que plus de dix mille hommes ont veu ce Discours, qui est cause que je ne me veux icy arrêter à en parler davantage. Et toutesfois, tous ou la plus grande partie de ceux qui firent lecture de cet advertissement, eurent opinion que ce n'estoient que des promesses sans effect.

Or voylà les propos qu'aucuns ont tenu & ont voulu jusques icy maintenir, que ce n'estoient que projects ou bastimens en l'air, (pour parler selon le vulgaire.) Et quant est de moy, voyant que tout ce que j'avois mis en avant étoit encore plus rejecté que n'étoit l'offre que sist Chrestosle Coulon, de faire une conquête des pays & terres incognues, cela m'a fait attendre ou sursoir jusques à maintenant, pour montrer les esserts de la those avec la pro-

messe tout ensemble. Car pour ce faire, je diray qu'après avoir été environ treize ou quatorze ans à faire toutes sortes de recherches, & amasser des livres, mémoires, tiltres, enseignemens, & toutes autres choses dignes d'un homme qui veut paroistre en la profession à laquelle il s'estudie totalement, je me suis ensin résolu de m'acheminer en cette tant renommée Ville de Paris, pour rendre un suf-sisant tesmoignage de ce que l'on ne se pouvoit persuader estre vray.

Or voicy la façon de laquelle j'ay usé en tout ce que j'ay fait jusques ici, laquelle chose, si je dy assez amplement, c'est pour satisfaire en cela à plusieurs qui désirent d'entendre quel ordre j'ay tenu pour parachever ainsi mes entreprises: en premier lieu, je diray qu'après avoir été treze ou quatorze ans à escrire, recueillir & chercher de toutes pars des Mémoires, & enfin voyant que j'en avois jusques à là, que le tout se pouvoit monter jusques au nombre de sept ou huit cents volumes, qu'enfin je me délibéray de faire ma demeure à Paris, & pour cet effect, je feis conduire trois charettes chargées de mes volumes & Mémoires, & de livres tant escrits à la main qu'autrement, & arrivay à Paris le dernier jour de May l'an 1582, depuis lequel temps je fuz un an entier pour ne faire autre chose, que pour penser m'aquérir des amis, par le moyen des Lettie, en faisant profession des hommes dos, ne desirant rien plus que d'avoir so bien que d'être cogneu

d'eux: mais le malheur a jusques; icy esté si grand & tellement bandé contre moy, que tout ce que j'ay toujours desiré d'avoir, m'a toujours fuy jusques ici. Et Dieu veuille que si je n'ay pas esté heureux en rour cocy soir mon dernier malheur. De façon que cette premiere année, je la passay sans vouloir autrement mettre en lumière aucuns de mes œuvres, jusques à ce que je veisse que j'eusse gaigné par bons offices & devoirs d'amis, tous ceux qui avoient desiré d'empescher mes desseins ou projects, lesquels je présentay au Roy à un an de là, sçavoir est, en May l'an 1583 en suyvant. Et toutesfois, tout cela ne m'a non plus servy qu'à celuy qui, pour vouloir mettre quelque chose par escrit, l'escriroit sur le sable, & qu'un torrent passast après pour l'effacer du tout. Toutesfois je n'ai pas discontinué en aucune façon à faire des amis en toutes sortes: & pour conduire mes affaires au port où je desirois tant d'aborder, je me suis advisé (selon qu'il a pleu à Dieu me conseiller) d'user d'une façon que tout homme vivant selon la crainte de Dieu doit faire; sçavoir est, d'oublier toutes les inimities passées, ce que j'ay bien monstré ayant escrit amplement les louanges de ceux qui m'ont icy porté moins d'amitié que je ne l'avois méritée, pour beaucoup de raisons: & pour dire en un mot, ayant voulu que toutes inimitiés passées ne vinssent plus à se renouveller, pour empescher le cours de mes estudes & l'advancement du bien public envers mon Roy & Prince Souverain, auquel j'ay

desiré de tout temps faire preuve de ma dévotion & humble service à l'endroit de Sa Majesté. Mais pour laisser cecy & pour venir à parler d'autres. choses, je veux déclarer la façon que j'ai observée à la structure & composition de cette Bibliothéque Françoise. En premier lieu, je diray que je n'ay reçu advertissement ou mémoires de tant d'autheurs François desquels j'ay parlé, ou s'il y en a eu quelques-uns qui m'ayent baillé mémoires, entre ces trois mille dont j'ay parlé, il ne s'en trouvera pas six qui m'ayent baillé le catalogue de leurs livres, & encore je n'avois que faire d'avoir ceux qui sont imprimés, car je les avois veuz: mais quant à ceux qui restoient à mettre en lumière, ou qu'ils avoient projectés & desseignés de faire, je ne les pouvois pas deviner ny en faire le récit qu'après leur advertissement. Je diray davantage, qu'il ne se trouvera point que j'aye reçeu aucuns mémoires, catalogues ou inventaires d'aucuns Imprimeurs ou Libraires, tant de Paris que d'autres lieux de France, pour faire ce recueil: & si quelques-uns en ont opinion, qu'ils s'en enquierent, & l'on verra s'il est autrement que je le dy. Davantage l'on ne me peut mettre à sus (sans par trop s'abuser) que j'aye usurpé sur aucun en cet œuvre: que s'il y en a qui ayent de pareils desseins (comme j'ai entendu que le Seigneur de Vauprivaz, Anthoine du Verdier, en avoit entrepris) cela n'est pas avoir rien usurpé sur ses inventions, ny avoit esté soulagé par ses mémoires, car jamais je ne l'ay veu ny

'cogneu, & avons toujours esté esloignez l'un de l'autre plus de cent lieues, & mon entreprise en cecy étoit il y a plus de quinze ans, comme pourroit tesmoigner un nombre infini d'honnestes hommes qui m'ont cogneu, & visité ma Bibliothéque encommencée depuis ce temps-là. Mais quand ainsi seroit, que quelques-uns voulussent entrer sur tels propos, je vous laisse à penser si Budée se soucioit de Léonard Portius Italien, & Erasme de Polydore Virgile, & encores plusieurs autres semblables, qui tous ont escrit des subjects pareils. Et si l'on fait doute qui emportera le prix en ce cas: certes, je suis si peu curieux de gloire, que je ne me soucie pas de laisser à juger qui sera le plus estimé des deux ouvrages escrits sur un mesme subject; car outre que j'en ay beaucoup d'autres de plus grande conséquence, je me peux aussi vanter que je n'ay mis ce livre en lumière que pour monstrer à mes amis la bonne volonté que je leur portois, & du tesmoignage que j'en desire laisser par escrit à la postérité.

Or voylà ce que j'avois à dire touchant ceux qui ont escrit des subjects pareils les uns aux autres, & de la dispute qui en a esté en chacun siècle. Et si quelques-uns se veulent comparer aux susdits Budée & Erasme, il leur sera permis de par moy, & n'en suis pas jaloux: car je me suis toujours réputé ne sçavoir qu'une chose, c'est que je ne seay rien.

Reste maimment à venir aux aux articles touchant

cette Bibliothéque Françoise, lesquels je mettray expressément en avant pour respondre à plusieurs qui parlent avec assez peu de respect des autheurs, en les calomniant le plus souvent en choses toutes fausses.

Voicy doncques,ce que j'ay à dire touchant ceux qui diront que je me suis servy des escrits d'autruy pour mettre en mon livre: j'advoue que M. le Président Fauchet a fait imprimer depuis quelques années en çà un Catalogue des anciens Poëtes François, duquel le nombre est de cent vingt & sept, & ne veux pas nier d'autre costé que Jean de Nostredame Provençal, homme docte, (lequel est frere de Michel de Nostredame, dit Nostradamus, tant renommé par les Astrologues, &c.) n'aye fait imprimer un sien livre des anciens Poères Provençaux, lequel contient les noms de soixante & seize Poëtes. Ce que j'ay desjà advoué en ce mien œuvre de la Bibliothéque Françoise, lorsque j'ay fait mention dudit Jean de Nostredame, & encore n'ayje pas voulu celer comment je me suis aydé du livre dudit sieur Claude Fauchet, car en plusieurs endroits de mon livre je mets ces deux lettres C. F. après que j'ay parlé de reux qu'il a alléguez, & cela signifie le nom dudit sieur Président. Mais il confesse en son livre en avoir esté secouru de la plus grande partie par M. de Roissy, Messire Henri de Mesmes, duquel j'ay veu le livre escrit à la main sur parchemin, avec les Chansons en musique desdits and riens Poëtes. Cr que j'allégue, afin de monters que si les

uns

uns ont eu secours de livres par aucuns, l'on les a aussi bien peu voir comme eux, & toutesfois je n'en veux demeurer ingrat, mais recognoître ceux desquels je me seray servy ou aydé.

Quant aux autres autheurs desquels je fay mention en mon œuvre, je les ay veuz ou leuz, & les ay encore pardevers moy pour la plus grande partie, sans que je les aye empruntez, car je diray bien celà que je n'en ay oncques deu à aucun Libraire, & si j'en ay achepté pour plus de dix mille livres depuis quinze ou seize ans que j'ay commencé à aymer les lettres. Et ce qui est le plus à admirer en cecy, touchant une si curieuse recherche, c'est que j'ay esté dix ans & plus, absent de la Ville de Paris, sçavoir est, depuis l'an 1571 jusques en l'an 1582. Ce que j'ay bien voulu dire, pour monstrer que si j'eusse fait ma demeure ordinaire en icelle Ville, que j'eusse bien un plus grand nombre de livres que je n'ay pas, & eusse peu recueillir plus d'autheurs pour les employer en ce Catalogue. Mais avant que passer plus avant sur autre propos, je diray que ceux qui voudront juger de ma façon d'escrire, & qui voudront prendre garde, si j'ay bien parlé en nostre langue, & usé de façons ordinaires aux bons historiens, que ce n'est pas icy que je l'aye peu monstrer. Car qui auroit entendu combien j'ay esté pressé en cet ouvrage, il admireroit peult-estre celà Phoque toute autre chose dont il aye ouy parler. Ee afin que j'en laisse quesque cholo par alorie, 110h à autre intention

que pour me justifier à l'endroit de ceux qui ne demandent qu'à trouver à reprendre pour s'en prévaloir; j'oseray soustenir qu'il ne se trouvera point d'œuvre tel que cestuy-cy qui aye esté imprimé de la façon, & en appelle tous les Imprimeurs & Libraires à tesmoings, & autres qui sont versez en cet art; car je peux asseurer qu'il ne s'est passé jour depuis le premier que j'ay mis cet œuvre sur la presse, qu'il ne m'ait esté de besoin de fournir aux Imprimeurs un cayer de copie, qui sont douze pages d'escriture, ou bien (pour le mieux donner à entendre) trois feuilles de grand papier remplies de douze faces ou costez de minute escrite de ma main, contenant chacune page plus de quarante lignes, & chacune ligne plus de douze syllabes, pour fournir à deux compositeurs qui travailloient sur ce livre; ce que je repete assez amplement, afin que cela me serve contre ceux qui sont plus prests de calomnier que de bien dire, ou parler des autheurs à leur louange. J'adjousteray encores qu'il n'y a aucune copie de ce livre que celle qui est escrite de ma main, & laquelle j'ay expressément retirée par devers moy pour m'en servir de preuve quand il seroit de besoing de monstrer comme le tout s'est fait, mesmes jusques à là que d'avoir minuré la table & encores les faultes survenues en l'impression de ce livre, qui sont choses que les Autheurs sont ordinairement faire par autruy. Mais j'ay tant de desir que tout ce que se fay foit selon ma volume, que je no m'en ne ou rapporte

qu'à moy-mesme. Et outre-plus je laissois à dire qu'il ne s'est passé jour que je n'aye veu quatre espreuves, qui sont les corrections des seuilles que l'on imprime. Et si quelques-uns entrent en descroyance de cecy, qu'ils s'enquierent comme le tout s'est passé: la chose est récentement advenuë, & par conséquent plus preste à en sçavoir la vérité.

Davantage il n'y a eu jour durant cette entreprise, que je n'aye esté visité par plusieurs hommes de marque, lesquels j'ay tellement entretenuz que ils n'eussent pas sçeu que je faisois imprimer mon livre, sinon qu'ils voyoient en leur présence que l'on m'apportoit des espreuves ou feuilles à corriger.

Or pour venir à parler d'autres choses, j'ay à vous supplier de croire que je n'ay obmis aucun en ce Catalogue des Escrivains François, duquel j'aye peu avoir cognois, sance: que s'il s'en trouve quelques-uns qui se plaignent d'y en voir les uns compris en ce livre & les autres obmis, qu'ils sçachent que nous ne l'avons point sait expressément, ou bien comme étans poulsés & induits à celà pourquelque occasion: car cant s'en saux que jen'eusse bien voulu y comprendre ceux qui méntent beaucoup, que mesmes je ne doute pas qu'il n'y en ayt en ce livre qui sont de si peu de valeur, & si peu de recommandation, que je sçay bien que telle sois j'auray parlé s'un valer ou d'un homme encone plus vil & ahiest i ancie en cela nous n'a-

vons eu esgard que pour satisfaire à nostre principal dessein, qui estoit de nommer toutes sortes d'autheurs, tant doctes qu'ignorants, & la dissérence que nous avons faite entre ces deux sortes d'hommes est telle, que nous louons les sçavants (selon leur mérite) & quant aux autres, nous les passons soubs silence, & nous ne disons chose d'eux qui soit à leur blasme ou des-avantage: car nous recitons seulement leurs œuvres & compositions, nous réservant à en donner nostre jugement autre part.

Je diray encores, que si ce Catalogue n'est remply de plusieurs autheurs qui ont composé, que je n'ay pas telle cognoissance de leurs escrits comme je desirerois l'avoir, car j'en eusse fait mention: mais vous sçavez que si ce font livres non encores mis en lumiere, & lesquels sont pardevers les autheurs d'iceux, je ne les ay peu comprendre en ce livre, n'estant pas un Dæmon, mais bien homme comme les autres, & par conséquent qui n'a cognoissance que des choses communes à tous autres qui entreprendroyent d'escrire un tel subject qu'est cettuy-cy. Et avant que finir ce propos, je veux bien advertir ceux qui ne verront ici leurs escrits tant imprimez qu'autrement, que si je ne les ay nommez ou parlé d'eux, que ce sera pour la seconde édition de ce livre. Donques à fin qu'il ne tienne à mon devoir & à ma diligence qu'ils ne soyent compris en cet suvre, je les advertis que s'ils desirent tant m'hons rer, que de m'enveyer le Catalogue de leure chats & compositions, tant en Latin qu'en François, c'est-à-dire, de ce qu'ils ont inventé d'eux-mesmes ou traduit, qu'ils m'en donnent advertissement. Car j'espére mettre en bref ma Bibliothéque Latine en évidence, & quant à la Françoise, on voit desia comme je m'en suis acquité. Mais afin que leurs lettres & mémoires me soient seurement fait tenir, je croy qu'ils ne pourroyent plus commodément les adresser qu'à leurs amis, & pense qu'il s'en trouvera bien peu qui n'ayent cognoissance en cette Ville de Paris pour adresser leurs lettres & les faire tenir à ceux ausquels ils escriront. Et quant à ma demeure, elle se pourra tousiours sçavoir par les Libraires de cette Ville, (s'il advient que je change du lieu où je suis à présent demeurant, ce que je ne fay jamais qu'avec une trop grande difficulté,) & lors il n'y aura point d'excuse à faire en mon endroit que je ne les aye reçeuz (si elles sont parvenues entre mes mains,) & aux autheurs de les accuser de paresse. Il reste encores un point à vous advertir (Seigneurs François) c'est que vous n'ayez à trouver mauvais si j'ay mis les noms d'aucuns en tel ordre, que (selon quelque prompt jugement) vous diriez que j'eusse failly de faire ainsi, & que je ne fusse pas trop abusé en ce cas. Comme pour exemple si vous voyez que j'aye parlé des Rois de France, soit de François I, Charles IX & Henri III, direz-vous que je me sois mépris quand celà est venu en leurs range de les avoir mis près leurs subjects, ou hien qu'ayant parlé du

pere ou de la mere que j'aye mis les enfans devant, & encore les disciples devant les maistres? Certes, ce n'est en celà que de la peine pour moy, d'avoir ainsi observé cest ordre alphabétiq ou d'A, B, C, mais je l'ay fait partout où celà s'est rencontré, à sin de fuir toute calomnie; & demeurer en l'amitié de tous.

Je penserois avoir laissé tous ces articles cy-dessus contenuz comme imparfaicts, si je n'avois encores employé en ces advertissements combien cette Bibliothéque sera profitable à toutes sortes d'hommes, & principalement à plusieurs autheurs, desquels leurs noms se pourroient perdre avec leurs œuvres: car il y en a desquels j'ay parlé qui sont si peu recommandables, que je laisse à penser à tous ceux qui ont l'esprit clairvoyant, si je vivray pour les avoir mis en mon livre, ou s'ils vivront pour les avoir mis au ranc de tant d'honnestes hommes. Et d'autre-part, voicy le profit qui en viendra à ceux qui mourront sans avoir fait imprimer leurs livres avant leur trespas. Car l'on ne me pourra nier que plusieurs usurpent & s'attribuent le labeur d'autruy, & ce livre les descouvrira, d'autant que j'ay parlé tant des œuvres imprimez que de ceux qui ne sont encores en lumiere. Voicy les autres commoditez qu'apportera ce livre, c'est qu'il y a plus grand nombre d'hommes qui ne sçavent pas quels livres se trouvent imprimez, que de ceux qui en sont avertiz, & cette Bibliothéque les en rendra certains. Et pour dire un mot touchant les Libraires ou

Imprimeurs, voicy en quoy je les ay obligez à me vouloir souhaiter tout heur & prospérité, c'est que, ce qu'ils devroient avoir entrepris, je l'ay essectué pour eux, mais je croy que le travail de cecy leur sembloit trop grand: car s'il eust esté facile & bien aysé à faire, ils n'eussent attendu si long-temps à le monstrer en évidence; je ne dy pas pour escrire les vies des autheurs, mais seulement faire un Catalogue de leurs œuvres en François.

Or, il est tel que ceux qui avoient des livres en leurs boutiques sans les pouvoir vendre, & que ceux qui avoient de coustume de les mettre en leurs Magazins, ou lieux propres pour mettre leurs livres autre part qu'en Boutiques, seront maintenant contraincts de les amasser bien soigneusement pour satisfaire à tant de personnes curieuses qui en demanderont: & s'ils sont essoignez des villes, ils envoyeront mémoires pour en recouvrer par leur moyen. C'est donc-là, le prosit que les Libraires resentiront par la publication de ce mien livre, & aussi ceux qui desireroient voir ceux qui auroient ja entrepris des subjects, tant des inuentions que de traductions des choses, qu'ils avoient envie de traicter, ou tourner en nostre langue.

Et pour venir à dire un mot touchant ceux qui disent que cet œuvre est laborieux plus qu'autre qu'ils ayent encore veu, vrayement ils le peuvent bien confesser, mais ce seroit peu de chase que de ne l'appeller que laborieux, veu que ceux qui en feroient de pareils, je sçaurois bien quels tiltres de louange je leur devrois donner. Car s'il arrivoit qu'un Architecte ou un Peintre eussent fait tant de maisons, ou tant de protraicts & bastimens divers, sans que pas-un semblast l'un à l'autre, je m'estudierois à leur donner des Epithetes pareils, ou correspondans à leurs mérites. Et je laisse le jugement de celà à ceux qui verront qu'ayant escrit les louanges de plus de mille hommes, il ne s'en trouvera pas une semblable, mais toutes disserentes encores que ce soient tousiours sur un mesme subject, c'est-à-dire, d'hommes recommandez pour les lettres: & je leur laisse à penser comment celà se doit appeller, & si ce mot de laborieux est une assez sussissante récompense de tant de travaux.

Voylà (Messieurs) ce que j'avois à vous dire, & s'il y a encores quelques autres poincts à traicter, dont je ne me sois souvenu en cet advertissement, j'y satisferay (Dieu aydant) une autre sois, avec plus de loisir & de commodiré.

Escrit à Paris le 19 jour de May l'an 1584.

IN MANIBUS DOMINI SORTES MEA.

Tous mes hazards sont en la main de Dieu.

**DESSEINS** 



# **DESSEINS OU PROJECTS**

#### DU SIEUR DE LA CROIX-DU-MAINE,

PRÉSENTEZ au Très-Chrestien Roy de France & de Pologne, HENRY III du nom, l'an 1583, au mois de May.

Pour dresser une Bibliothé Que parfaite & accomplie de tous points, s'il plaist à SA MAJESTÉ de l'accepter & fournir de Livres, Mémoires ou Recueils pour remplir les cent Buffets, desquels la forme ou façon est icy représentée: chacun d'iceux contenant cent volumes, qui sont en nombre de dix mille, divisés par Livres, Chapitres, Cayers & lieux communs, & encores réduits par ordre d'A, B, C. pour les trouver plus aisément, le tout mis en tel ordre comme s'ensuit.

Les Titres ou Inscriptions Générales mises au-dessus des cent Bussets de la Bibliothéque du Roi.

Le premier ordre: contenant toutes choses sacrées ou qui dépendent d'icelles.

- 1 DIEU Tout-Puissant.
- 2 JESUS-CHRIST, vray Fils de Dieu.
- 3 Le Saint-Esprit.
- 4 La Saincle TRINITE.

#### $\mathbf{x}\mathbf{x}\mathbf{v}\mathbf{i}$ D E S S E I N S

- 5 Le Royaume céleste, ou habitans de Paradis.
- 6 Le Clergé universel, qui est l'Eglise de Dieu & ses ministres.
- 7 Dignitez des Ecclésiastiques, ou offices en l'Eglise de Dieu.
- 8 Divers ordres de religions, entre les Chrestiens.
- 9 La Religion des Chrestiens, & ce qui en dépend.
- 10 Diversitez de Religions entre les hommes.
- 11 Police sacrée ou divine.
- 12 Les Saincts Sacremens de l'Eglise.
- 13 Meslanges de choses divines.
- 14 Livres faints & facrez.
- 15 Hérésies diverses en l'Eglise de Dieu.
- 16 Les Sainces Conciles de l'Eglise.
- 17 Les faulx Dieux & Déesses, adorez des Payens & Idolâtres.

#### Second ordre des Buffets, touchant les Arts & Sciences.

- 18 La Saincte Théologie & ce qui en dépend.
- 19 Jurisprudence.
- 20 Médecine.
- 21 Philosophie.
- 22 Mathématiques.
- 23 Le grand œuvre des Philosophes ou Alchimistes.
- 24 Musique de toutes façons.
- 25 La Poësie & les Poëtes.
- 26 Histoire.
- 27 Art Oratoire.
- 28 Grammaire.
- 29 Ornement de la Langue Françoise.
- 30 Diverles Langues Estrangères.
- 31 Académies & Universitez.

- 32 Parlements & Cours Souveraines.
- 33 Coustumiers de France, avec Commentaires.
- 34 Edicts ou Ordonnances Royales.
- 35 Police temporelle ou séculière.
- 36 Arts & Sciences d'hommes libres.
- 37 Arts & Sciences reprouvées.
- 38 Arts vils & méchaniques.
- 39 Les Neuf Muses.
- 40 Les Vies des Hommes Doctes de France.
- 41 Hommes Doctes Estrangers.

# Le troisiesme ordre, contenant la Description de l'Univers, tant en général qu'en particulier.

- 42 La création du Monde, & de ses Eléments.
- 43 L'Europe.
- 44 L'Asie.
- 45 L'Afrique.
- 46 Les Terres neufves ou nouveau Monde.
- 47 Voyages sur les mers & sur terre.
- 48 La France & les Gaules, & ses illustrations.
- 49 Description du spirituel de France.
- 50 Description du temporel de France.
- 51 L'Histoire des François ou Gaulois.
- 52 L'Histoire de nostre temps.
- 53 La Gaule Celtique ou Lyonnoise & ses antiquitez.
- 54 La Gaule Belgique,
- 55 La Gaule d'Aquitaine & Narbonnoise.
- 56 Les Espagnes.
- 57 Les Almagnes.

- 58 L'Italie.
- 59 L'Angleterre, l'Escosse & Hibernie.
- 60 Pologne & Lithuanie.
- 61 La Grece.
- 62 Meslanges de divers Royaumes Estrangers.

# Le quatriesme ordre, des choses qui concernent le genre humain.

- 63 L'Homme & ce qui en dépend.
- 64 Maladies des Hommes & leurs remedes.
- 65 Femmes illustres & autres.
- 66 La Sagesse mondaine ou Instructions pour les hommes.
- 67 Divers exercices des Nobles ou Gentils hommes.
- 68 Meslanges d'exercices de l'esprit ou du corps.
- 69 Divers trafiqs & commerces d'hommes, sur mer & terre.
- 70 Diverses coustumes & façons de vivre par tout l'Univers.
- 71 Hommes d'honneste exercice.
- 72 Officiers de robe longue ou de Judicature.

## Le cinquiesme ordre, d'hommes illustres en Guerre.

- 72 Monarques & Empereurs.
- 73 Roys & Roines de France.
- 74 Princes de France.
- 75 Princes de pays estrangers.
- 76 Hommes illustres en Guerre.
- 77 Chevaliers de divers ordres.
- 78 Estats d'hummes nobles, ou suivants les Armes
- 79 Officiers de la Maison du Roy, les plus remarquables.

- 80 Maisons nobles de France & leurs Généalogies.
- 81 Meslanges de divers Officiers dignes de mémoire.

#### Le sixiesme ordre, touchant les ouvrages de Dieu.

- 82 Divers Métaux & Minéraux.
- 83 Pierres précieuses & autres de remarque.
- 84 Terres médeçinales & autres.
- 85 Eaux naturelles & artificielles.
- 86 Oiseaux de diverses espèces.
- 87 Animaux de toutes sortes.
- 88 Serpents.
- 89 Poissons aquatils & terrestres.
- 90 Arbres fruictiers, & sans fruict.
- 91 Fleurs, Fruicts, Semences & Légumes.
- 92 Herbes, Plantes & Racines.
- 93 Huiles, Liqueurs & Odeurs.
- 94 Diverses fortes d'Aromates, drogues ou Espiceries.
- 95 Monstres & Prodiges de toutes sortes.
- 96 Meslanges d'ouvrages de Nature.

#### Le septiesme ordre, touchant les mestanges de divers Mémoires.

- 97 Mémoires particuliers ou de conféquence.
- 98 Exemples mémorables en toutes fortes.
- 99 Bibliothéques, & Pandectes Latines & Françoises.
- 100 Livres en toutes fortes de langues estrangères.
- 101 Messanges de Livres, ou Mémoires Latins.
- 102 Mestanges de Livres ou Mémoires en langue Françoise.
- 103 Visages ou Portraits d'Hommes Illustres.

### EXX DESSEINS OU PROJECTS.

- 104 Livres de toutes fortes de portraits ou figures.
- 105 Livres de recréation.
- 106 Paradis, Purgatoire & Enfer.
- 107 La fin du Monde.

Fin des Tiltres ou Inscriptions pour la Bibliothéque du Roi.





## EPISTRE AU ROY.

SIRE, ce qui m'a donné tant de hardiesse que d'avoir bien osé entreprendre de faire très-humble présent à vostre Majesté, de ces miens Desseins, ç'a esté l'asseurance que j'ay euë, qu'ils vous seroient agréables pour beaucoup de raisons, car ils ne contiennent que choses bien dignes d'un Roy favorisant les lettres, aimant la vertu, & sur-tout, desireux du bien public, qui sont trois dons de Dieu, que chacun recognoît en vostre Majesté, avec infinies autres graces, lesquelles je passe maintenant soubs silence, de peur d'encourir le soupçon de flatteur.

Et pour monstrer que ces miens Projects ne sont point idées ou imaginations, & que les Bussets ou Dressoirs (desquels les tiltres ou inscriptions générales sont déduites cy-devant) se peuvent aisément remplir de toutes les matieres desquelles elles sont mention: j'ose bien asseurer que le plus dissicile de l'entre-prise est fait, comme chacun le pourra facilement juger estre vray, par l'inspection ou recherche qu'il pourroit faire de la Bibliothéque que j'ay dressée depuis neus mois en ça, en cette tant sameuse, & tout célébrée Université de Paris, laquelle j'ay commencée dès l'an de mon âge dix-septiesme, & tellement continuée, sans aucune relâche, depuis douze ou treize ans, qu'elle se voit aujourd'huy remplie de huit cens vosumes de Mémoires, & Recueils divers, tant escrits de ma main qu'autrement, & tous de mon invention ou recherches par moy, & extraits de tous les livres que j'ay leuz jusques icy, desquels le nom-

bre est infini, comme il se peult aisément voir par les 25 ou 30 mille cayers & chapitres de toutes sortes de matieres qui peuvent tomber en la cognoissance des hommes, lesquels traitent de tant de choses dissérentes, qu'il est presque impossible de parler, discourir, voire imaginer quelque chose, de laquelle je n'aye fait une bien curieuse recherche, le tout réduit selon les sciences, arts & prosessions desquelles ils traicsent.

Et ce qui m'a jusques icy retenu en cette crainte, de n'avoir plustôst fait entendre à vostre Majesté ces miennes entreprises, ce n'a esté autre chose que la difficulté du subject, car si j'eusse seulement promis la moindre partie contenue dans ma Bibliothéque, je n'eusse servy que de fable ou risée à la plus grande partie des hommes de ce siècle, mais me voyant (avec la seule aide de Dieu, qui passe toutes autres) parvenu jusques là, que d'avoir reduit l'œuvre & poursuivi l'entreprise jusques en l'estat qu'elle est maintenant, je n'ay plus craint (Sire) de m'acheminer en vostre bonne Ville de Paris (en laquelle vous faites vostre séjour, pour y dresser cette mienne Bibliothéque, laquelle j'ay fait amener à grands fraiz & despens car y ayant plus de cinq mille livres de pésant, cela ne se peult transporter sans grands cousts & mise d'argent, eu égard à la distance du lieu dont je l'ay fait partir.

Or, pour venir aux principaux points, lesquels m'ont occafionné de consacrer à vostre Majesté ces miens labeurs, j'ay opinion que ce ne sera faire chose qui luy soit désagréable, si je say le récit de quelques-uns que j'ay élabourez pour servir d'ornement à la France, & illustrer les Gaules de ses plus remarquables antiquitez.

En premier lien, j'ay fait la description du Spirituel & Temporel d'icelle, si curieusement que j'ay saine ou peu, ou rien du tout, à ceux qui voudroient entreprendre un tel subject, car j'ay escrit plus de cent volumes touchant cette recherche. Secondement, j'ay escrit les vies de tous les Ross de France jusques à vostre régne (lequel Dies vueille bien prospérer).

Oultre celà, j'ay escrit plus de cinquante volumes pour les illustrations des maisons nobles de ce Royaume auquel vous commandez.

Sans faire icy mention de plusieurs autres qui m'ont semblé estre nécessaires pour l'entière & parsaite illustration de ce tant célèbre & florissant Royaume, comme entre autres, des choses qui appartiennent à la décoration de la langue Françoise, de saquelle j'ay escrit plusieurs volumes, soit des Proverbes ou Adages, des Etymologies, de l'Ortographe, & pour le dire est un mot, de tout ce que le plus diligent rechercheur pourroit exces giter pour ne laisser rien à enrichir cette matière.

Mais (SIRE) je crain beaucoup, & non sans en avoir occarsion, que ce que je vien de réciter touchant un si grand nombre de volumes, traiclans de la France seulement, sans saire
mention de tant d'autres que j'ay escrits sur autres arguments ou
subjects, ne soit cause, de faire entrer quelques-uns en opinion
que je sois plustost un vanteur, & hardi promettant, que véritable en mes dicts; & me désie encores, que la plus grande partie des hommes qui entendront ces propos, ne les tiennent
comme impossibles, non-seulement à cause de la trop grande
dissiculté du subject & promesse, mais encores pour la médiocrité
de l'âge où je suis (laquelle on juge en me voyant) & oultre celà
pour la considération des biens de fortune, ausquels ils mesurent
mes sorces d'esprit, comme si l'un dépendoit de l'autre voire
pour avoir neu que je n'ay esté secouru d'aueum, soit en argent,
ou autre staiz, ou pour n'avoir eu aucuns hommes soubs ma charge

pour m'aider à transcrire, & faire les extraicts des livres desquels i'ay fait lecture depuis douze ou treze ans,

Mais en cecy je ne me peux servir d'autres preuves pour attester mon dire & le monstrer véritable, qu'en suppliant trèshumblement vostre Majesté de vouloir commander à quelques-uns de votre Cour (en laquelle il y a un bon nombre
d'hommes, d'esprit émerveillable, ornez d'une rare & singulière doctrine) de visiter ma Bibliothéque pour en faire rapport
à vostre Majesté, & lors je m'asseure que faisant récit de ce
qu'ils y auront veu, & de la diligence de laquelle j'ay usé depuis
douze ou treze ans pour amasser, & recueillir tant de choses
esparses, qu'ils ne me trouveront menteur, ny impudent en mes
promesses; mais au contraire, estans juges équitables, & despouillez de toute passion, envie & jalousie (qui sont les trois
stéaux des hommes de ce siècle) ils attesteront, avecques vérité,
que j'ai fait la chose moindre en paroles, qu'elle ne se trouve
par esseu.

d'un tel Roy, j'oserois supplier très humblement vostre Majeste, qu'il luy pleust eslire, laquelle qu'il luy plairoit, de toutes les matières ou sujets contenus entre les cent inscriptions générales, cy-devant récitées, & ayant seulement huit ou quinze jours de délai pour l'accomplir, je me say for que tout ce qui se pourra trouver par escrit touchant cette matière choisse, sera réduit en tel nombre & en tel ordre, qu'il sera bien dissicile de pouvoir rien trouver pour y adjouster, tant je l'auray sçeu rechercher de toutes parts, pour satisfaire à la preuve, de laquelle j'entrepren de venir à sin, avec tout honneur. Et en ce cas il ne sera pas besoin d'user de grande despense, car j'ay opinion que deux cens escuz satisferont pour chacun Buset. Le cas servira de preuve

pour juger de tout le reste des autres qu'il plairoit à vostre Majeste de faire dresser.

Cette somme est si petite pour un si grand Roy (tel que shaoun vous recognoist) que je suis honteux d'avoir mis par escrit cette basse appréciation, par laquelle on peult ay sément supputer. combien tous les cent Bufets remplis cousteroient : mais je l'ay. faicl expressément pour monstrer le peu de coust ou le déboursement qu'il faudroit faire pour jouir des choses si rares, pour lesquelles avoir un simple gentil-homme, ou autre de moindre qualité, y pourroit frayer sans s'incommoder ou rendre nécessiteux; mais je ne voudrois pas avoir entrepris d'aider aucun, quel qu'il fust, pour luy communiquer cette mienne méthode & façon in ouye de dresser des Bibliothéques, si ce n'estoit par vostre commandement exprès; ce que j'ay assez montré par les essesses qui s'ensuivent : car j'oseray bien dire (sans que je craigne qu'aucun m'en puisse démentir) que si j'eusse voulu accepter les offres, tant en argent qu'en penfions & autres bienfaits qui m'ont esté libéralement présentez par plusieurs grans Seigneurs & Dames de vostre Royaume & autres lieux, (lesquels avoient un desir extrême de voir ces miens desseins accomplis,) qu'elle fust maintenant exécutée de point en point & réduite à sa fin: mais ce qui m'a toufjours empesché de ce faire & retardé d'entendre à leurs, offres, ça esté l'espérance que j'ay tousiours eue que vostre Masesté ne laisseroit une si louable & vertueuse entreprise en arrière, mais bien au contraire, qu'elle se monstreroit aimer tellement la vertu, en recevant d'un bon acueil ceux qui font profession des lettres, qu'elle seule satisferoit aux fraiz & despenses d'icelle, (& Dieu veuille, par sa saincle grace, que cette mieine espérance ne m'ait point abusé!

Je laisse à penter à la postérité de combien de commoditez

seroit cause cette Bibliothéque, si elle estoit mise en évidence, & je ne dy rien des prosits qui en réussiroient, si elle venoit à sa persection. En premier lieu, c'est le moyen de rendre les moins doctes ou du tout ignares, bien apris & sçavans: & de faire encores que les vicieux exercent la vertu, s'ils se conforment à leur Prince: car comme dit le Proverbe,

A l'exemple du Roy un chacun se gouverne.

Avant que finir ce discours, j'oseray encore dire cecy à vostre Majesté, que je suy ay tant porté de respect & d'obéissance, (comme j'y suis obligé par les loix divines & humaines) que je n'ay onques entrepris de mettre aucuns de mes œuvres en lumière, attendant en celà (comme en tous mes autres desseins) le commandement d'icelle, touchant l'impression ou entière suppression de tous mes Livres & Mémoires, & principalement de ceux qui concernent l'Estat & assaires de France. Et ce qui m'a fait sur-attendre jusques icy de ne les publier, ç'a esté le Proverbe commun qui est tel.

Geter gover

Heureux celuy qui, pour devenir sage, Du mal d'autruy fait son apprentissage.

Ce que nous lisons en grand nombre d'autheurs, touchant Aristote, lequel sur blasmé de son Prince Alexandre, pour avoir mis en lumière des choses qu'il desiroit n'estre communiquées qu'à luy seul.

Ce qui me fait parler de ces choses avec tant d'affection, ce n'est autre chose qu'un desir démesuré, (je ne diray pas trop affectionné à son Prince & Seigneur Souverain, auquel nous devons & nos vios & noz corps) de voir que la culommée de France s'étende si loin, que toutes nations la reverent pour les

#### EPISTRE AU ROY.

xxxvij

lettres & redoubtent pour les armes, en quoy elle s'est montrée de tout temps storissante, & seroit un trop grand malheur, qu'alors qu'elle doit redoubler en sa sorce, & ne perdre rien de sa première splendeur, qu'elle vint en décadence soubs un si puissant Roy.

Mais pour le desir que j'ay, que la renommée du Roy de FRANCE, surpasse toutes autres en tous genres de vertus, je seray une très-dévôte supplication au DIEU Tout-Puissant, que ce soit son plaisir d'octroyer à vostre MAJESTÉ toutes les choses qui serviront de tesmoignage aux siécles à venir de vostre regne bienheureux, & slorissant en tous hommes de marque.

## F I N.

PRINCIPIBUS PLACUISSE VIRIS, NON ULTIMA LAUS Est, Ce n'est peu de cas, que de plaire à son Roy.



# ADVERTISSEMENT

## DU SIEUR DE LA CROIX-DU-MAINE AUS FRANÇOIS,

Touchant ses Desseins présentez au Roy l'an 1583.

Messieurs, il y a quatre ans & plus que j'ay mis en lumière un mien Discours, faisant mention de la plus grande partie des œuvres que j'avois escrites, ce que je m'advisay de faire, prévoyant que ce m'estoit nécessité d'en user ainsi, si je youlois mettre à fin une si haulte & difficile entreprise, de façon que pour estre plus avancé en cet affaire, j'est envoyay à tous ou la plus grande partie de mes amis, tant de nation Françoise qu'estrangers, par tous les endroits de l'Europe, en intention qu'ils m'aidassent de Mémoires & Advertissements touchant les mátières desquelles mon Discours faisoit mention. J'entens ce secours touchant les choses particulières, desquelles chacun pouvoit avoir plus grande cognoissance que moy en son endroit, & non d'autres façons d'aide ou moyens pour soulager une si grande & prodigieuse entreprise; car en celà je n'en ay de ma vie requis aucun (graces à Dieu,) & ay bonne espérance de le pouvoir encores mieux continuer à l'advenir, que je n'ay fait par le passé.

Toutesfois, tous ces advertissemens & rescriptions, tant en général qu'en particulier, ne m'ont en rien servy, car la promesse contenuë en mon Discours par cy-devant impremé, s'est trouvée si grande, si hardie, & tellemone superbe, (à peu que

je n'ay dit audacieuse, selon aucuns qui l'appellent ainsi) que l'on a pensé que celà estoit, je ne diray pas seulement dissicile, mais du tout impossible à faire, principalement à un jeune homme tel qu'ils voyoient que je me disois par mes escrits, sçavoir est, n'ayant pour lors atteint l'âge de vingt & sept ans: de façon que me voyant ainsi surpris en mes intentions, je me suis délibéré de satisfaire (s'il m'est possible) à ceux qui ont jusques icy pensé que mes desseins estoient entreprises en l'esprit seulement, sans que jamais on en peust voir l'essect.

J'ay donques mis expressément ces Desseins & Projects en lumière avec les tiltres ou inscriptions générales des choses, desquelles j'ay escrit divers volumes, & les ay présentez au Roi, à sin de me résouldre totalement, en ce que j'ay à faire à l'advenir; car s'il accepte cette offre que j'ay faite à SA MAJESTÉ, de luy dresser une Bibliothéque accomplie & parfaite, je me say for de la rendre preste dans trois mois. Au contraire, si le malheur est si grand, & si le désastre a tant conspiré contre les lettres & ceux qui en sont prosession, que SA MAJESTÉ n'y veuille entendre, ce vous sera un malheur commun, & perte indicible à toute la France, (Seigneurs François) d'autant que cecy ne se pourra, peut-estre, aisément recouvrer de vos siécles.

Je parle ainsi, car si celà eust peu estre fait par autres, ou bien nous en eussions veu leurs essects, ou pour le moins leurs promesses: mais je vous appelle tous à tesmoing, si cela à jamais esté épromis de la façon, quoy qu'on veuille alléguer les desseins de Jule Camile Italien, ou autres ses semblables, qui tous ont seulement projecté des façons de dresser Librairies, mais ils n'ont jamais monstré l'exécution d'icelles: aussi que faisant conférence de leure desseins avec ceux-cy, ils se trouveront si dissernts, qu'il n'y a aucune courraraison, non que je veuille leur oster l'hon-

neur qui leur est deu, pour de si belles & tant louables entreprises, mais je soustien que je n'ay en rien entrepris sur leurs conceptions, tant s'en fault que je les aye imitées. Si on allégue encores que Marc Varron, (le plus docte homme qui ayt jamais porté robbe longue) ayt escrit des œuvres à peu-près semblables à celles que je dy avoir ia élabourées, je confesse qu'il est seul entre tous noz devanciers qui ayt eu de plus beaux desseins, & escrit de plus belles œuvres, mais je ne peux avoir ensuivy sa façon d'escrire, pour n'avoir oncques veu ses escrits: aussi n'avons nous aujourd'huy entre toutes les compositions d'iceluy (desquelles sont mention Plutarque, S. Augustin, Ciceron, Isidore, A. Gelle & autres) que les trois livres de l'agriculture dudit Varron, & quelques fragments ou livres imparsaits de ses 24 de la langue Latine.

Mais il me semble que j'entens quelques-uns, qui veulent mettre en avant les Bibliotheques des Anciens, & parler du grand nombre de livres, qui estoient en icelles: voulant maintenir qu'il est aujourd'huy impossible d'en avoir un tel nombre, allegants sur ce point, la Bibliotheque d'Alexandrie construite du temps de Ptolemée Philadelphe, Roi d'Egypte, 2. du nom, regnant avant la nativité de Jesus-Christ 272. ans: contenant (selon aucuns autheurs Grecs & Latins) cinquante mille livres, & selon d'autres, sept cens mille Volumes.

En quoy je veux bien les advertir, que les plus subtils se sont jusques icy abusez, & entre autres H. Cardan, Médecin Milanois, autheur du livre des subtilitez, lequel parlant de Mercure Trismegiste, en son livre de la Variété des choses, escrit que selon aucuns il a escrit plus de trente mille Volumes de diverses matières, & pense, ledit Cardan, qu'ils prenoient se volume pour une ligne, ou pour un vers ou carmo. mais vous voyez s'il

n entendu ce passage, & s'il a sceu l'explication de ce nom de Volume.

Je dy donques, que si les livres de la Bibliotheque d'Alexandrie estoient aujourd'huy imprimez, qu'ils ne se trouveroient excéder le nombre de sept mille Volumes: supposant qu'ils appelloient pour lors un Volume ce que nous pourrions escriro maintenant dans un cayer, ou chapitre d'un livre: & outre plus j'ose asseurer que si Theophraste Paracelse (Prince des Alchimistes) eust été de leur temps (lequel a escrit environ de 300 Volumes) que les Anciens eussent nombré celà pour trente mille Volumes. Pour dire encores un mot touchant ceux qui se sont renduz immortels pour avoir dressé des Librairies (desquelles selon aucuns Asinius Pollio sut le premier inventeur, (je ne peux assez louer le Roy François premier du nom, pere des lettres, lequel s'est tellement estudié pour remettre les Arts & Sciences en leur premiere splendeur, qu'il a despensé des biens infiniz à cette curieuse, & non jamais assez louée entreprise, comme entre autres ayant fait délivrer par une fois à Guillaume Postel (l'honneur de Normandie) la somme de quatre mille escuz, pour enrichir sa Bibliotheque, dressée à Fonteine belleeau: sans parler de maistre Iuste Tenelle, Pierre Gilles Albigeois, & autres hommes doctes, aufquels il avoit donné charge de recouvrer Livres, & amasser Mémoires de toutes paires, à quelques pris qu'ils fusseur. Aussi avons nous veu arriver, qu'encores qu'il n'ait pas tant esté heureux en ses actes belliques, comme ses devanciers, ou comme son fils Henry 2. que néantmoins il a esté plus parlé de luy, pour ce respect, & encores sera-il ès siécles à venir, fait telle honorable mention de ses libéralitez, à l'endroit des lettres, que sa renommée durera autant long-temps que les lettres auront vogue & durée. En celà

il monstroit sa grandeur d'esprit comme en toutes autres choses: taschant à se rendre immortel, & se faire admirer à tous ceux de son siècle: saisant encores par la, que ses ennemis mesmes le redoutoient: Aussi par ce moyen il a sceu tant bien gouverner son Royaume, & resister en mesme temps à si grand nombre de sorts & puissans ennemis, que c'est chose presque incroyable, & certes bien digne d'une perpétuelle recommendation.

Que s'il n'eust eu son affection qu'à bastir des superbes ou magnisiques Palais, & maisons somptueuses, dresser des jeuz & spectacles: porter masquarades ou Mommeries, commander de préparer Tournois & combats, faire apprester des Entrées & Banquets publics, & infinies autres magniscences, ou appareils (qui sont despenses communes, & presque ordinaires à tous les Monarques, Empereurs, Rois, Princes, & grands Seigneurs, tant du passé que du présent) en quoy eust-il (je ne diray pas surpassé) mais seulement égalé les Anciens?

Celà donques a esté cause de le faire aymer de tous, & mesmement de ses plus grands ennemis: car ceux qui luy portoient envie, pour estre contraires à sa religion, se sont abstenuz d'escrire contre luy, & n'ont voulu en médire pour ce seul respect des lettres: comme nous auons veu à l'endroit de quelques-uns des Protestans, desquels il estoit le sléau, & très-severe ennemy: lesquels n'ont pas laissé de le mettre au rang des plus célèbres hommes, qu'ils ont choisse entre plusieurs, pour escrire leurs vies: & tout cela s'est fait pour la considération des lettres, sciences & doctrines, desquelles il a esté le pere, & sera à jamais recommandé pour tel.

- Or je pense que cet exemple (lequel j'eusse peu accompagnes d'infinis autres) sera suffisant pour saire aimer les lerres, & chérir ceux qui en sont prosession, à ceux-là 4est desirent que

l'on face très-honorable mention d'eux, soit de leur vivant, ou après leur trespas: De saçon que pour le desir extrême que j'ay que mon Roy & Prince Souverain, imite ses ayeuls en choses si louables, je suis contraint, pour le service que je luy doy, de provoquer Sa Majesté par tous les moyens que je penseray devoir estre approuvez & bien receuz, pour le rendre amateur de telles choses, lesquelles luy apporteront des louanges surpassantes en toutes celles que l'on peut donner aux Roys.

Pour venir aux autres articles desquels je veux parler, je réciteray très-volontiers la façon de laquelle j'ay usé pour escriro un si grand nombre de Volumes, desquels j'ay fait mention en mon Epistre au Roy: & ce pour satisfaire à quelques-uns, qui pensent que celà ne se peut faire, d'avoir tant escrit en si peu de temps, sans avoir eu aucun homme qui m'ait aydé à copier, ou transcrire les livres desquels j'ay fait lecture, depuis 12 ou 13 ans en ça. En premier lieu, il est à présupposer que j'ay fait entière profession de poursuivre mes desseins, depuis l'an de salut 1569, jusques à ceste année 1583, qui sont plus de douze ans accomplis: En ces douze années confécutives, j'ay pour le moins employé six heures à l'estude par chacun jour: sçavoir est trois heures à lire, & trois à escrire, de façon que j'ay peu en chacune heure remplir d'escriture une feuille de papier, qui sont trois feuilles par jour, & en somme se sont plus de mille par an, tellement que en douze ou treize ans, j'en ay escrit plus de treize mille: Et pour la crainte que j'ay qu'aucuns par trop legers de langue ou de cerveau, ne pensent que je vueille entendre soubz ce nom de fueille de lieux communs ou extraicts, des mémoires ne contenant quelquefois que dix ou douze lignes: Je veux bian esclarcir ce passage, pour ceux qui en doubteroient: lesquels je prie vien for de croire, que je n'enten point conter une feuille, si elle ne contient plus de cent lignes, & chacune ligne plus de douze syllabes: de saçon que s'il se trouve plusieurs sueillets escrits, je n'appelle point celà sueille entiere d'escriture, s'il n'y a près de cent lignes. Ce que je suis sorcé d'expliquer ainsi par le menu, pour obvier à un nombre insiny d'impostures & calomnies d'hommes, qui n'ont pas veu mes mémoires & recueils: ou qui croyent trop légerement au rapport de ceux qui parlent de moy à mon désavantage: sans qu'ils puissent alléguer autre occasion, qu'un despit & jalouzie qui les accompagne nuict & jour: se fachants de n'avoir pas attaint ce qui ne vient pas pour médire & detracter d'autruy, mais par un dont de Dieu, lequel pourra bien leur estre departy, s'ils y procedent de la saçon que j'ai suivie pour la meilleure, & ayant plus de seureté.

En tout ce que j'ay dit cy-dessus, je n'ay point parlé de ce qui m'a fait mettre en termes si generaux, les matieres desquelles les tiltres se voyent au commencement de ce Discours, & l'ay fait pour bonne occasion, car si j'avoy publié les trois cents tables des lieux communs, que j'ay faites pour l'explication de ce mien dessein, (duquel je n'ay parlé qu'en general, ès inscriptions cy-devant deduites) je craindroy que je ne seisse par trop grande ouverture de mes plus secrettes & particulieres inventions: d'autant que ces tables servent comme d'une cles à l'explication de ce que j'ay escrit en articles entiers, sans les spécifier.

Et toutesfois j'en diray un mot touchant celuy que j'ay escrit des habitans de Paradis, lequel j'appelle autrement LE ROYAUME CELESTE: dans lequel Buset je compren les matieres qui s'ensuivent, sçavoir est une bien curieuse recherche de ce que s'Eglise des Catholiques croit des esseuz de DIEU. Tas y sont seur séjour

& demeure, comme sont les Seraphins, Cherubins, Thrones, Dominations, Vertus, Puissances, Principautez, Archanges, Anges, Evangelistes, Apostres, premiers & seconds, (qui sont les Disciples de Jesus-Christ,) les Martyrs, Confesseurs, SS. Peres, Juges, Prophetes, Patriarches, Sacrificateurs, ou grands Prestres de la Loy, les parens de nostre Seigneur, les Innocens, les Saincts Docteurs de l'Eglise, les Saincts & Sainctes Femmes, canonisées pour leur bonne vie, & autres s'il y en a encores outre ceux-cy.

Voylà ce que j'avois à dire touchant la démonstration de quelques inscriptions mises au-dessus des Bussets addressez au Roy, desquels les titres semblent obscurs à ceux qui en oyent parler, pour ne seavoir pas ce qui en dépend.

Il me reste maintenant à respondre à quelques-uns qui s'esmerveillent de ce que j'entrepren d'escrire de toutes choses, veu que (disent-ils,) une seule est assez suffisante, pour me tenir du tout bien empesché, si j'en veux avoir entiere cognoissance: je respondray à ceux qui parlent ainsi de moy, qu'ils ne sçavent pas comprendre mes conceptions, & que s'ils entendoient, qui m'a occasionné de dresser une Bibliotheque generale, & remplie de toutes sortes de livres & Mémoires, qu'ils cesseroient de le trouver mauvais: mais bien au contraire, ils approuveroient ma façon de faire, tant elle est digne de recommandation: car en promier lieu, je peux par ce moyen, donner secours à toutes sortes d'hommes, qui auront desir de traicler de quelque matiere que se puisse estre, (si ainsiest qu'ils vueillent avoir recours à moy en celà:) quoy faisant je monstreray la courtoisie & libéralité, de laquelle j'use à l'endroit de tous ceux qui en sont dignes, & ne s'est jamais trouvé aucun, que j'en aye refusé, (comino j'ay dit autre-part.)

Secondement, je l'ay fait pour satisfaire à ma curiosité en particulier, laquelle ne peult estre que louable, & approuvée de tous les hommes, ayant un sain jugement: d'autant que je me suis monstré en ce faisant, extremément curieux de toutes belles choses & prositables au public.

Je veux bien encores satisfaire à d'autres, sur ce qu'ils s'enquerent, à quel propos je pren les noms, pays, & qualitez de la plus grande partie des hommes de marque qui me font cet honneur que de visiter ma Bibliotheque: les advertissant que je le say, pour qu'ils me servent un jour de tesmoignage, & qu'ils me facent ce bien, d'attester ce qu'ils auront veu en icelle. Car s'il advient que je ne vueille mettre mes œuvres en lumiere (pour quelques occasions qui pourroient survenir) je pourray faire un Catalogue, des plus renommez entre quatre ou cinq cens, des plus celebres hommes de l'Europe, qui l'ont veuë, & ausquels j'ay fait ouverture de mes plus beaux desseins : lesquels je prieray de faire rapport de ce qu'ils y auront peu voir de digne d'eux, & de la posterité: à fin de certifier (comme tesmoings oculaires) ce que d'autres ne peuvent croire, pour n'y avoir pas esté, ou pour estimer la chose impossible, à cause de sa trop grande difficulté.

Je pense avoir assez discouru des principaux poincts qui m'ont semblé dignes d'estre employez en cet advertissement, pour satissaire à ceux qui s'enquerent sans cosse de moy, & parlent de ma Bibliotheque, selon qu'il leur vient à propos: de façon que pour clorre la bouche à tels rechercheurs, & oster toute occasion à leurs semblables, de faire plus avant inquisition de ce qui me concerne, je diray encores que s'ils desirent sçavoir comment il est possible que j'aye peu fournir à tant de saiz & despenses pour dresser une telle & si ample Bibliotheque comme

la mienne, remplie de si grand nombre de Volumes escrits à la main, desquels le nombre est de quatre à cinq cens, sans ceux de ma façon & escrits de ma main: que celà s'est fait par choses qui leur seront incogneuës durant qu'ils seront entachez des vices, desquels il faudroit qu'ils sussent exempts pour les pouvoir comprendre. Car c'est chose digne de merveille (& suis contraint de la dire & laisser par escrit, pour en rendre graces à Dieu, de plus en plus) d'avoir osé entreprendre des choses surpassantes les puissances des hommes de mediocre fortune. Et toutesfois les avoir peu mettre à fin en si bas âge, & en si peu de temps: n'ayant encores pour ce faire, esté soulagé, comme ont esté tant d'hommes des siecles passez, & du nostre mesmes: lesquels ont esté secouruz de toutes les façons requises pour advancer de beaux Desseins: n'ayant encores succedé à aucunes Bibliotheques, soit par succession hereditaire, Testamentaire, ou autrement.

Je vous ay allegué cecy (Seigneurs François) afin de recognoistre avec moy les graces de Dieu tout-puissant, & que vous & moy, luy rendions louanges (si ces miens travaux vous apportent prosit) ayant receu un tel bien de sa main, pour le vous departir & communiquer à tous.

Et pour un plus ample tesmoignage, des graces qu'il depart à ceux qui l'ont toussours invoqué à leur ayde, je luy prieray en toute devotion, qu'il luy plaise avoir mon humble priere pour aggreable: qui est de me guider & conduire toussours en toutes mes œuvres & actions, & que je n'entreprenne jamais aucun ouvrage, sans avoir premierement invoqué son sainct nom; à sin que ce qui sera basty sur un tel sondement, soit d'eternelle durée.

## DISCOURS

#### DU SIEUR DE LA CROIX G. DU MAINE,

Contenant sommairement les Noms, Tiltres & Inscriptions, de la plus grande partie de ses Œuvres, Latines & Françoises, tant sur l'entiere & parfaicte illustration de la France & des Gaules, que de plusieurs autres siens desseins & projects, sur l'histoire & memoires recueilliz par luy, pour servir à tout l'Univers.

DEDIÉ & presenté à Monseigneur le Viconte DE PAULMY l'an 1579, & de rechef mis en lumiere suivant la copie qui sut imprimée au Mans, audit an 1579, le 27 jour de Novembre.

Monsieur, la grande affection & devotion singuliere, que vous avez aux lettres, & amateurs d'icelles, m'est tellement cogneue, soit par l'asseuré tesmoignage des plus doctes & sçavants hommes de nostre siecle (dont une grande partie vous a dedié ses œuvres & compositions) ou bien aussi pour l'expérience que j'en ay faite, que je serois à bon droit reputé par trop ingrat & mécognoissant, si je ne m'en resouvenois en quelque sorte, & si en trouvant tant soit peu d'occasion, je ne vous en rendois graces: eu esgard à tant d'honneur qu'il vous a pleu me faire, que d'avoir bien voulu vous acheminer en un long

long & penible voyage, pour visiter ma Bibliotheque: estant meu à celà (comme je le conjecture) par l'advertissement que vous aviez eu d'aucuns miens amis, qui vous avoient fait le recit des recherches que je faisois, tant pour l'ornement & illustration de tout le pays de France & des Gaules, & autres choses appartenantes à l'histoire: que pour voir les Memoires ou Recueils que j'avoy dressez de la plus grande & meilleure partie des Maisons Nobles de ce Royaume. En quoy je ne peux dire & moins asseurer, si les effects de mon entreprise (lesquels vous avez veuz tout à loisir) surpassent la renommée, & le raport que l'on vous en a fait par cy-devant, ou au contraire, remettant le tout à vostre docte & sain jugement. Donques pour satisfaire à mon devoir, & au desir que j'ay de vous pouvoir complaire, non en cecy seulement (que j'estime bien peu) mais en toutes autres choses de plus grande conséquence (si l'occasion s'en offre, & ma puissance le permet) j'ay bien osé mettre ce discours en lumiere, & à la veuë de tous mes amis, ausquels je me delibere d'en envoyer pour me secourir en une affaire de telle importance, & le vous dedier (Monsieur) comme à celuy que je sçay qui fait estat des hommes desireux de profiter au public, & qui aime autant l'advancement de son pays & l'honneur de son Roy, qu'autre Seigneur qui vive du jourd'huy. Mais pour n'user d'un plus long preface ou avant-propos, je feray mention des œuvres appartenants à la France & aux Gaules: de laquelle j'ay fait si ample description touchant le spirituel & temporel, que les plus diligens rechercheurs trouveront bien peu à y adjoufter. Car je l'ay descrite non-seulement par cartes ou tables, plants ou protraits, tant des Provinces ou Nations, villes capitales, chasteaux & forteresses, palais sumptueux & maisons magnifiques ou d'excellence, que des Temples ou Eglises, de

remarque pour leur bastiment, ou structure: mais par livres separez (selon la diversité des matieres) y observant tout ce qui se peut trouver par escrit, ès autheurs qui m'ont devancé, & y adjoustant ce que j'ay pensé y défaillir, soit en l'ordre & disposition des matieres, ou bien à l'enrichissement des choses qui y estoient nécessaires, pour la persection: reduisant toutes les matieres, (tant créés de Dieu, que celles qui ont esté basties ou façonnées de la main & industrie des hommes) chacune à sa part, & les mettant par lieux communs, ou separez les uns des autres, avecques une observation d'ordre alphabetique.

Secondement, j'ay escrit autant de justes volumes de recherches & singularitez, pour l'illustration & ornement de chacune Province, Peuple ou Nation, Villes Capitales, Dioceses ou Eveschez, comme il y en a en tout le pays de la France & des Gaules. J'ay parlé expressément des Gaules (& repete souvent ce mot) à fin que l'on ne pense pas, que soubs ce nom de France, je n'entende parler que de la Prevosté & Vicomté de Paris, que l'on appelle ordinairement l'Isle & Gouvernement de France. Et quant est du nom des Gaules, qui sont quatre en nombre, sçavoir est la Celtique, Belgique, Aquitaine & Narbonnoise (dont la derniere comprend le Languedoc, Provence, Savoye & Dauphiné) je n'entends pas y comprendre soubs ce nom, autre chose que ce qui dépend du Royaume, ou de la Couronne de France. Je ne me suis arresté sur l'explication ou intelligence de ce point, que pour satisfaire à quelques-uns, & en prevenir d'autres, qui pourroient ignorer, si soubs ce nom général des Gaules j'y comprens la Flandre & Pays-Bas, voire toute la Basse-Allemagne, qui est deçà le Rhin, en la Gaule Belgique, ou bien aussi la Lombardie & le Piedmont, qui sont en la Celtique. Mais pour revenir au propoe (suquel je me suis

un peu eslongné) je veux bien que l'on sçache que je travaille & continue à escrire autant de volumes de chacune des nations de France, ou bien (pour le mieux donner à entendre) de tous les pays vivants de coustumes diverses, & separées les unes des autres, comme j'en ay desia fait & escrit pour le pays & Conté du Maine, à la recherche duquel j'ay plustost travaillé, qu'à pas un autre, pour y avoir pris mon origine & naissance: pour lequel illustrer, j'ay escrit les volumes qui s'ensuivent, sçavoir est.

La description generale du pays & Conté du Maine, tant du spirituel que temporel.

Les recherches des antiquitez & singularitez dudit pays, tant de l'origine, excellence & progrez de laditte nation, que d'autres choses dignes de memoire, saite par iceux Manceaux.

Les vies des Evesques du Mans.

Les vies des Contes du Maine.

Les vies des plus illustres & excellents hommes tant en l'estat Eclesiastique, que des Doctes & Nobles, & autres semblables, dignes de perpétuelle memoire, pour leur science ou vertu: & tant de ceux qui ont y pris naissance, que des estrangers qui y ont vescu & flory.

Memoires de toutes les maisons Nobles du Maine, avecques les genealogies des plus anciennes familles de Noblesse dudit pays.

Les Annales ou Chroniques des Manceaux, contenant leurs faits & actes les plus genereux, & leurs batailles ou conquestes les plus memorables, sur leurs voisins ou sur les estrangers.

Privileges des Manceaux, tant pour le Clergé que des Citoyens & habitans de la Ville.

Les mentionaires, ou catalogue des Autheurs Grecs, Latins,

François & autres semblables, qui ont escrit ou fait mention des Manceaux, ou Cenomans (pour parler selon les Latins) avecques un recueil ou extrait de ce que chacun d'iceux autheurs, a dit ou escrit, appartenant à l'histoire de cette nation.

Les meurs, coustumes, & façons de faire des Manceaux, & la Police observée entre-eux, tant en temps de paix que de guerre.

Recherches des monuments, épitaphes, ou inscriptions; tant antiques que modernes, des hommes les plus dignes de recommandation, qui se voyent à présent au Maine, & de celles-là pareillement qui y estoient au paravant les troubles & guerres civiles, ensemble des livres rares escrits à la main, & non encores imprimez, lesquels se voyent en aucunes Bibliotheques, tant des Abbayes, Eglises, Colleges, Chapitres, Communautez & autres lieux du Maine, que ès cabinets des doctes, Nobles, ou autres hommes curieux & amateurs d'iceux. Tous lesquels volumes j'ay divisez & separez par livres, les livres par thapitres, & les chapitres par lieux communs. Et d'autant que je ne peux aisément mettre en lumiere tous les œuvres cy dessus mentionnez, je me suis deliberé de faire un Epitome ou Abregé de tous les volumes ou memoires susdits, & le faire imprimer quand la commodité s'y présentera.

Après avoir fait mention des livros appartenants à la description de la France, & à l'illustration de chacune region ou contrée d'icelle, il me semble que ce ne sera pas mal à propos de racompter en quelle façon j'ay descrit les vies d'un chacun Roy, qui a regy ou gouverné & commandé à ce Royaume. Donques je diray que j'ay dressé autant de volumes pour la vie de chacun, comme il y en a qui y ont regné. Sçavoir depuis

Pharamond ou Vvaarmund, jusques au Roy Henry troisiesme, à présent regnant. Qui sont environ de 60 ou 61 volumes de memoires ou recueils. J'ay dit volumes de recueils, de peur de me tromper ou méprendre: car je ne suis pas asseuré si en impression ils pourront tant se monter, que d'estre appellez volumes, attendu que les chapitres, ou lieux communs de leurs vies, ne sont quelquesois que rempliz à demy en ce que j'ay escrit à la main.

Or, pour vous faire mieux entendre (Monsieur) comme j'ay escrit un juste volume de la vie de chacun Roy, je desire bien vous donner à cognoistre que l'autheur qui m'a le plus agréé (pour escrire les vies) ç'a esté Suetone, lequel a escrit bien amplement des 12 Cesars, ou premiers Empereurs de Rome. Et ce qui a esté la principale cause, que j'ay plus tost suivy ou imité cet autheur que Plutarque, ou autres Grecs & Latins, c'est pour ce qu'il reduit la vie de chacun desdits Empereurs par chapitres ou lieux communs: y remarquant chacun article de leur vie, soit de vertu ou autrement.

Et outre l'imitation de Suetone, j'ay adjousté aux vies des Rois de France, le nombre ou catalogue de toutes sortes d'hommes d'Estat ou des Gentils-hommes qui ont eu charges, ossices, ou dignitez, soubs iceux Rois, sans y comprendre que les plus signalez ou remarquables, & dignes de perpétuelle memoire, soit pour leur vaillance, dexterité ou autres vertus: Et l'ay fait avecques grande curiosité & diligence, asin que la postérité sache de quels personnages d'honneur se sont serviz nos Rois, en temps de paix ou de guerre, & par l'aide ou secours de quels illustres hommes ils ont tenu & possedé par tant d'années ce Royaume tant slorissant & celebre.

Outre les vies des Rois de France, (lesquelles j'ay escrites

en langue Françoise, à fin qu'elles pussent venir à la cognoisfance de toutes sortes d'hommes François, sans avoir la peine de les traduire) j'ay escrit & recueilly des memoires de plus de vingt mille maisons Nobles de France, esquels j'ay observé ce qui s'ensuit.

En premier lieu, si le surnom que retiennent ou portent les Gentilshommes, est le nom d'une terre ou seigneurie qui leur appartienne, ou de laquelle ils soient issus, ou autrément.

La description de la terre, dont ils retiennent le nom, ou de laquelle ils sont seigneurs, & en quel endroit elle est située.

La généalogie, tant du pere que de la mere. Par qui ladite maison ou seigneurie a esté erigée en titres honorables, soit de Viconté, Conté, Marquisat, Duché ou autres semblables, & soubs quels Rois, & en quel temps.

Quelles alliances sont en ladite maison, soit par mariages des ensans ou autrement. Les privileges les plus memorables de leur maison, terres & seigneuries.

Quels estats ou charges honorables ils ont eu ès maisons des Rois, Princes ou autres grands Seigneurs, & soubs lesquels, & en quel temps.

De quels ordres de chevalerie ils ont esté honorez par les Rois ou Princes.

Quelles fondations mémorables ils ont faites, tant ès Eglises qu'autres lieux.

Quels chasteaux ou édifices de marque ils ont bastiz.

En quelles guerres ou batailles, siéges ou assaults ils se sont trouvez pour combattre, & quelles victoires ils en ont remportées.

De quelles belles terres, sies, seigneuries ou domaines de remarque ils ont esté jadis Seigneurs, eux ou leur prédécesseurs, & quelles ils possédent maintenant. Les noms de tous ceux qui ont esté seigneurs & possesseurs de la terre dont ils portent le nom, ou bien de laquelle ils sont seigneurs, à sin d'entendre si elle leur est venuë de don, acquest, mariage, succession ou autrement.

Les armes qu'ils portent aujourd'hui, & le blason d'icelles. Les autheurs qui font mention, ou qui ont escrit d'icelle maison.

Je ne doute pas que plusieurs ne s'esmerveillent, de ce que j'ay dit que j'avois recueilly des memoires de plus de vingt mille maisons nobles de France, mais je les pry (avant que donner leur jugement de moy, ou de me condamner) qu'ils sçachent, qu'en Bretagne seule (qui n'est qu'une parrie de la France) il y en a bien dix-sept mille de compte sait: selon que le Sieur de la Herissaye, Conseiller au Parlement de Bretagne, nous a laissé par escrit, & asseuré estre vray au presace de ses Arrests, imprimez en l'année 1579.

Je n'ay pas déduit cy-dessus, la moitié de tous les points ou articles, que j'ay recherchez, pour chacune maison Noble (si ainsi est que l'on puisse avoir la cognoissance de tous.) Car vous sçavez (Monsieur) qu'au memoire particulier que je vous ay envoyé par cy-devant, escrit de ma main, j'y en compren bien d'autres que les susdits: mais pour la peur que j'ay d'estre trop long, ou ennuyeux, je ne les repeteray point en cet endroit: non que je craigne de desplaire, ou offenser aucun en une tant curieuse rechesche: car je n'ay pretendu alleguer ou mettre par escrit chose quelconque, qui soit au mépris, ou desadvantage d'aucun Noble, quel qu'il soit, ancien ou moderne, ou commençant sa noblesse par luy-mesme, & premier gentilhomme de sa race (comme on parle vulgairement.) Mais tout au contraire, J'espere m'estre totalement gouverné, en tout

ce que j'en ay escrit, que plus tost j'acquerray leur amitié & bien-vueillance, que la disgrace ou désaveur d'eux, ou leurs amis. Et diray encores (pour continuer ce propos) que j'ay pour-suivy cette matiere si avant, & avec si grande peine & travail continu, que je me peux bien vanter d'avoir plus de cinq cens généalogies completes, & plus de mille, ou douze cens escus-sons & armoiries des plus Nobles maisons de France & autres lieux, que j'ay faites & peintes de ma main, sans les memoires en nombre infini, & presque incroyable (à qui ne les auroit veuz) que j'ay recherchez & amassez de toutes parts, pour par-saire ce qui se peut dire à l'honneur & gloire de chacune maison Noble, tant en général qu'en particulier.

Mais d'autant qu'un si grand nombre de memoires ou recueils, ne se peut pas aisément imprimer, ou bien qu'il seroit de trop grand coust & fraiz, tant pour les arbres de genealogies, que pour la graveure des escussons ou armoyries, il m'a semblé que ce seroit faire beaucoup pour les amateurs de telles antiquitez, d'en faire imprimer seulement l'Epitome ou abregé, lequel j'ay mis par ordre d'A, B, C.

Et pour le desir que j'ay de complaire en cecy à plusieurs dignes personnages, je le mettray bien tost en lumiere & à la veuë de tous, soit pour leur satisfaire, ou bien aussi pour leur donner à cognoistre les maisons dont je n'ay point faict de mention, à sin d'en recevoir memoires ou advertissement par leur moyen. Car je n'en ay obmis ou délaissé aucune, dont j'aye peu avoir cognoissance, tant je suis desireux & amy du bien public, & des hommes vertueux.

Pour mieuxi donner à entendre, ce que je comprends en l'Epitome dont je viens à parler, je mettray en avant quelques articles ticles que j'ay observez en la maison de Arcourt, lesquels sont comme s'ensuit.

Arcour ou Harcourt (& selon aucuns Harrecour) est l'une des plus Nobles & anciennes maisons de Normandie. De ceste maison il y a eu des Rois d'Escosse, l'an de salut, 1295. des grands Maistres, Mareschaux & Admiraux, de France. Ils ont esté Contes de Harcour, Ducs d'Aumale, Marquis d'Elbeuf, & sieurs de plusieurs baronnies, chastelenies, & autres semblables seigneuries, comme de Bonnestabe au Maine, Monfort, Vibraye, Sangrie, S. Saulueur le Viconte, Chastelerault, la Ferté Bernard, Tilly, Monthyer, du Bailleul en Normandie, Franque-ville, Moyre, Lachouaniere & autres en nombre infiny: ils ont eu alliances avecques les Nobles maisons de Valois, Bourbon, Anjou, Lorraine, Guise, Alençon, Coucy, Vervin, Sicile, Jainville, Vaudemont, Auaugour, Ferrieres, Savoye, Touteville, Longpont, Champagne, Normandie, Espagne, Auschot, Nanssau, Orenge, Chourses, Malicorne, Lucé, Coüaismes, Souuray, Carrouges, Assay, Mont-faucon, & autres:

Ceste maison a duré & continué plus huict cens ans. Elle storissoit dès l'an de salut 700. D'icelle maison de Harcour sont venus à la maison de Lorraine, le Duché d'Aumalle, & le Marquisat d'Elbeus. Ils portent en leurs armes, de gueulles à deux faces d'or.

Jean le Feron, tres-grand & diligent rechercheur de toutes les maisons Nobles, lequel est trespassé depuis quelques années en ça, au très-grand regret de tous amateurs de l'antiquité, & sur-tout au mien (qui n'ay jamais eu cet heur de le voir, ou cognoistre) en a fait & dressé la généalogie, laquelle je n'ay encores point voue: mais j'espere que les alliez ou amis de cette

maison ne me la celeront pas. Et diray en passant que ce que j'en vien de dire, je l'ay retiré de mes Memoires ou Recherches.

Laissant ces exemples des maisons Nobles, je feray mention du Catalogue general, que j'ay fait de tous ceux qui ont jamais escrit ou composé en nostre langue Françoise, depuis qu'elle est reduitte en art, jusques à maintenant: lequel œuvre j'ay nommé la grande Bibliotheque Françoise, & l'ay nommée grande, pource qu'elle contient les noms de deux ou trois mille hommes, tant François qu'estrangers, & tant des hommes que des semmes, qui ont escrit, ou composé en nostreditte langue Françoise maternelle ou vulgaire: avecques le dénombrement de tous leurs escrits, œuvres, ou compositions.

Et outre ce, j'ay escrit une autre seconde Bibliotheque Latine, contenant les escrits ou compositions Latines de 5 ou 6 mille hommes, tous natifs de la France & des Gaules, sans y comprendre d'autres personnes soubs ce nom de François ou Gaulois, que ceux dont j'ay parlé cy-dessus.

Je ne me suis pas contenté d'avoir mis en icelles Bibliotheques Latine & Françoise, le catalogue des œuvres, ou escrits de chacun autheur: mais outre celà j'y ay compris chez qui ils sont imprimez, en quelle marge ou grandeur, en quelle année, combien ils contiennent de sueilles, & sur-tout, le nom de ceux, ou celles ausquels ils ont esté dediez, sans y obmettre toutes leurs qualitez entieres: Et outre celà j'ay mis le commencement ou premiere ligne de leur ouvrage & composition, & en quel temps les autheurs d'iceux vivoient, & plusieurs autres menues recherches, que je ne raconte pas icy, lesquelles toutes sois j'ai observées en iceux Catalogues.

Je ne peux mettre si tost en lumiere cette Bibliotneque Fran-

çoise: d'autant que je n'ay pas sceu les noms de tous les hommes doctes, ou autres qui ont escrit en nostre langue: Et pense estre impossible, de les pouvoir tous nommer sans l'aide des amateurs des lettres, ou bien aussi des parents & amis de ceux qui ont escrit, ou d'eux-mesmes: tous lesquels je prie & supplie bien fort, de m'advertir de ce qu'ils verront que j'auray obmis ou delaissé à escrire d'eux, touchant leurs œuvres & compositions.

Et pour monstrer qui sont ceux dont j'ay parlé, & aussi pour satis-faire au desir de plusieurs qui voudroient voir cette grande Bibliotheque imprimée, j'ay fait un Epitome de la susditte Bibliotheque Françoise, lequel je mettray bien tost en lumiere. Et pour donner plus facilement à entendre, quelle dissérence il y a entre la grande Bibliotheque, & son Epitome: j'en mettray une exemple touchant celuy qui est le premier compris en icelle, duquel je dy succincement ce qui s'ensuit audit Epitome.

ABEL Foullon, natif de Loué, en la Champagne du Maine, à 6 lieues du Mans, valet de chambre du Roy Henry 2 du nom, l'an 1559, &c. Il a traduit de Latin en François les Satyres de Perse, & le Poëme d'Ovide intitulé In Ibin, & les huist livres de l'Architecture de Vitruue: Et de son invention, il a escrit l'Usage, & description de l'Holometre. Un traisté des machines, engins, mouvements, fontes metalliques & autres telles inventions: outre plus, la description du mouvement perpétuel.

Il mourut à Orleans l'an 1563, âgé de 48 ou 50 ans. Je penserois avoir laissé ces deux Bibliotheques, manques ou imparfaites, & defaillantes, en ce qui depend de leur principalle grace & ornement, si je ne les avois enrichies, & accompagnées de chacun un volume de Pandectes, sçavoir est d'un volume Latin pour la Latine, & d'un François pour la Françoise: Et avant que passer outre, je consesse librement que je n'ay pas esté le premier qui a entrepris un tel genre d'escrire, car Gesnerus, Licosthenes, & Symlerus, (tous trois for doctes, & très-diligents personnages) en ont escrit avant moy: mais en Latin seulement, & sans saire mention que des autheurs Hebreux, Grecs & Latins, & s'il y en a d'autres (comme des Caldéens, Assyriens ou Arabes) pour le moins ils n'ont point fait mention des Escrivains ès langues vulgaires.

Pour revenir aux deux volumes de Pandectes Latines & Françoises, je declareray (le plus bresuement que je pourray) ce qu'ils contiennent, sçavoir est un très-ample Catalogue de tous les Autheurs qui ont escrit de chacun art, science, ou prosession d'estude, lesquels j'ay divisez, selon les sept arts, que nous appellons liberaux.

Pour declarer plus facilement ce que j'ay dit cy-dessus, je mettray en avant l'un des chapitres, voire le dernier, contenu audit volume de Pandectes de la Bibliotheque Françoise: Sçavoir est celuy qui fait mention de la Grammaire: lequel j'ay plustost mis en avant que pas un des autres, pour monstrer combien je suis proche de la sin ou achevement d'iceluy œuvre.

Si quelqu'un est desireux de sçavoir quels autheurs ont escrit, de chacune partie d'icelle Grammaire, il les trouvera promptement esdits chapitres. Comme pour exemple: s'il veult avoir la cognoissance de ceux qui ont escrit ou composé des Grammaires Françoises ou vulgaires: je luy allegue, ou mez en avant 30 autheurs, qui en ont traicté, soit en Latin ou en François, lesquels je nomme audit volume de Panders: Et outre les noms, d'eux & de leurs livres, j'y adjouste en-

tores, & advertis les lecteurs, s'ils font imprimez ou non.

Touchant l'orthographe, ou escriture Françoise 20 autheurs.

De ceux qui ont escrit de l'étymologie ou origine de chacun mot, ou diction Françoise, 16 autheurs Latins, & 18 François ou vulgaires.

Pour l'art oratoire 6. autheurs François. Pour l'art Poëtique ou instruction pour apprendre à composer en vers, ou rithme Françoise 16. autheurs.

Ceux qui ont escrit des Proverbes ou Adages François 4. autheurs Latins, & 8. François.

Ceux qui ont escrit des Epithetes 4. autheurs François: 8. autheurs qui ont escrit des Alphabets, ou exemplaires & inf-tructions, pour apprendre à escrire & former les lettres. Touchant ceux-là qui ont escrit de l'excellence ou illustration de la langue Françoise 7. autheurs.

Et outre celà j'ay fait un chapitre de ceux qui ont observé ou annoté & fait des recueils d'aucunes dictions Françoises, descendues de la langue Grecque, dont le nombre des autheurs Latins qui en ont escrit ou amassé, est de vingt & sept, & des François (ou escrivains en langue Françoise & vulgaire) est de dix.

Je ne veux pas dire, qu'il n'y ait bien d'autres autheurs qui ayent escrit d'une chacune partie de Grammaire, voire en plus grand nombre que je ne viens de dire: mais je n'en ay encores peu voir, que le nombre de ceux que j'ay recitez, & en passe beaucoup d'autres qui ont escrit sur autres articles, appartenants à la recherche & illustration de nostre langue, comme de ceux qui ont escrit des Rhetoriques, & Dialectiques Françoises, des ecents, de la punctuation, & de la prononciation.

De la maniere de bien traduire d'une langue en autre: de la

façon de composer ou dicter lettres missives: De ceux qui ont escrit des recueils des sentences des Poëtes, ou orateurs François, & autres choses semblables, dont je n'ay fait le recit que d'une partie: car si j'eusse voulu racompter par le menu, tous les chapitres, ou lieux communs, desquels j'ay traiclé ou fait mention, touchant les parties de la Grammaire Françoise, j'y en eusse compris environ de 30. qui sont tous des dépendances, ou appartenances d'icelle.

Je ne parle point des autres livres ou chapitres contenuz ès sussidicts volumes des Pandectes Latines & Françoises: lesquels traictent de la Poësie, Theologie, Jurisprudence, Medecine, Histoire, Art oratoire, des Mathematiques, de la Philosophie & autres sciences: de toutes lesquelles j'ay tellement dressé les lieux communs ou chapitres, qu'il n'y a autheur (qui ait escrit en Latin ou François, de quelque art ou science que ce soit) que l'on ne puisse trouver aisément en iceux chapitres, pour l'aide & soulagement de ceux-là, qui auront à discourir, ou traicter de chacune matiere qui leur viendra en délibération.

Non content d'avoir escrit le Catalogue de tous, ou de la plus grande partie des hommes doctes de la France & des Gaules, & pensant estre bien peu de chose, que d'avoir seulement fait mention de leurs compositions Latines & Françoises, j'ay bien voulu (pour monstrer combien la mémoire de tels & si grands personnages m'est saincte & recommandable) escrire les vies de ceux qui m'en ont semblé dignes, lesquelles j'ay réduites en diverses façons, & à l'imitation de plusieurs graves autheurs, tant Grecs que Latins, & selon le mérite de chacun: ou bien (pour ne dissimuler rien de la vérité) je les ay escrites selon que j'ay trouvé assez de matiere ou subject en icom. Sçavoir est,

des uns à la façon de Suetone (duquel j'ay cy-devant parlé) des autres à l'imitation de ce tant & à bon droit renommé, & non encor assez loué Plutarque de Cheronnée, autheur Grec. Et le troissessme (au patron duquel je me suis conduit) c'est Paule Joue, qui a escrit les Eloges ou vies briefvement discouruës, soubs les visages, des plus illustres hommes, tant aux lettres qu'en l'art militaire.

Je diray encores, que je n'ay obmis à escrire les vies des Roines & Princesses de France, & autres qui m'ont semblé les plus recommandables, & dignes de perpétuelle mémoire, tant pour leur vertu & sagesse, que pour leur doctrine, & actes les plus mémorables en chacun genre de vivre.

Il me reste encores (pour satisfaire aux curieux) à déclarer que j'ay escrit en Latin les vies des autheurs Latins, & en langue Françoise, les vies des hommes les plus doctes qui ont escrit en François: lesquelles je ferai imprimer à part & sans les confondre ou messoyer les uns avecques les autres de diverse profession: voire avecques observation des siecles, ou temps qu'ils ont vescu. Sçavoir est des Theologiens, Jurisconsuls, Medecins, Poëtes, Historiens, Orareurs, Philosophes, Mathématiciens, Grammairiens & autres.

Et quant aux hommes les plus célebres, tant de l'Eglise que de la noblesse, & autres de robbe longue, ou estat de Judicature, j'en ay parcillement escrit les vies, & les ay mises selon leurs races & dignitez les plus honorables.

Outre plus, j'ay fait des catalogues des plus excellents hommes de France, en toutes sortes d'honestes exercices, & de douable vacation, comme des Peintres, Orsevres, Sculpteurs, & Craveurs en toutes sortes d'ouvrages, Architectes, Fondeurs, Ingénieurs, Faiseurs de Machines, Salinateurs, & au-

12....

tres en nombre infiny, lesquels je passe maintenant soubs silence, de peur de vous ennuyer en un si long discours: car si je ne pensois vous destourner d'affaires plus serieuses que celles-cy, j'eusse encore fait mention des Musiciens & Joueurs de toutes sortes d'instrumens de Musique, & autres semblables, tous excellens aux exercices, tant de l'esprit que du corps: Lesquels j'ay comparez aux estrangers de mesme profession, & les ay mis selon l'ordre des temps qu'ils ont vescu. Je ne diray pas que j'ay escrit les vies des plus excellents & renommez d'entr'eux, de peur que quelques-uns trop chatouilleux, ou aisez à esmouvoir, ne dissent que je promets trop de choses à une fois, & sans que l'on ait encore rien veu qui ait esté mis en lumiere de ma part, pour en faire jugement à l'advenir: Mais avant que finir mon discours, je diray un mot pour tels calomniateurs, ou personnes plustost prompts à juger que d'avoir veu, cogneu, ou entendu les choses comme elles sont, & sans sçavoir combien l'entreprise d'icelles est advancée.

Tout ce que j'ai déduit & raconté cy-dessus, touchant mes escrits ou compositions pour la France, ne suffit pas pour monstrer que j'aye recherché & travaillé sur les points ou articles de l'entiere & parsaite illustration d'icelle, de laquelle j'ay promis escrire, au titre ou inscription de ce mien discours.

Donques pour y satisfaire, je diray qu'outre les livres susdits, j'ay encore recueilly & dressé plusieurs mémoires, pour escrire l'histoire générale des François ou Gaulois, de laquelle je trouve que plusieurs doctes & sçavans personnages ont desia escrit, lesquels sont en nombre plus de 500. & pense avoir la plus grande ou meilleure partie de ce qu'ils en ont fait, sur laquelle je me conduiray en ce que je trouveray de véritable.

Et pour le regard de l'histoire de nostre temp, ou bien des guerres

guerres civiles advenues en France pour la religion, depuis 17 ans ençà: j'ay recherché pour cet effet, les mémoires des plus certains & véritables autheurs qui en ont escrit, voire de ceux qui en peuvent tesmoigner de vive voix, pour y avoir esté présents, ou pour l'avoir entendu sidellement de ceux qui en peuvent bien parler avec asseurance, & sans passion. Ceux qui en ont escrit, tant d'un party que d'autre, sont en nombre de quarante ou environ, soient Latins ou François, mais la plus part n'a encores mis ses œuvres en lumière.

Si quelques-uns s'esmerveillent de ce que j'entrepren d'escrire des subjects qui ont ia esté traictez par tant d'autheurs & graves personnages plus doctes & sussissant que moy, je leur respondray, que ce que j'en say n'est pas pour avoir conceu ceste opinion en moy, de pouvoir m'en acquiter plus heureusement que ceux qui auroient a travaillé, ou entrepris d'escrire sur tels desseings ou projects: mais seulement, pour ce que la plus part des escrits de ceux que j'allegue, n'ont encores esté imprimez : joint aussi que j'y veux observer un ordre ou reigle non encores suivie, de la saçon que je me cettbere d'en escrire.

Et pour monstrer que je ne veux frauder aucun de son los, ou mérite, je ne tairay pas les noms de ceux desquels je me seray servy ou aydé, ny mesmement les livres ou mémoires escrits par eux. Car si je prétendois m'attribuer chose quelconque, qui sust de l'invention d'autruy, je me rendrois digne du nom de Plagiaire: ce que je déteste, & abhorre autant qu'autre qui vive de mon siecle: Et pour le monstrer en esset, je confesseay avoir entrepris d'escrire un livre contre telles manieres de gens, usurpateurs ou se vendicans le labeur d'autruy, lequel œuvre j'ay entiltré, la verge ou sleau des Plagiaires, ou de ceux qui s'attribuent & mettent en seur nom, les œuvres, ou

compositions desquelles ils ne sont pas autheurs ou inventeurs: Et si je voy que ce vice s'augmente & continue, j'en publieray ce que j'en ay escrit.

Cet article me servira (s'il vous plaist) pour tous les autres lieux où je seray mention des autheurs qui ont escrit des subjects pareils à ceux que j'ay traictez, & de ceux-là pareillement dont je me delibere de parler encores par cy-après.

Outre les histoires susdittes j'ay escrit, ou plustost recueilly (j'use expressément de ce mot pour ne fascher aucuns par trop severes & critiques censeurs) plusieurs autres volumes, traittant des choses que j'ay pensées estre nécessaires pour les curieux, ou rechercheurs de tout ce qui s'est fait & passé en France, digne de perpétuelle mémoire. Comme des Exemples mémorables des hommes François, à l'imitation de Valere le grand, Sabellic, Baptiste Egnace, Fulgose, Marule, & autres infiniz, dont je parleray en autre endroit. Et outre l'imitation des susdits autheurs, j'ay escrit un autre livre que j'ay entiltré, rencontres mémorables, ou plustost fatales & divines. L'histoire prodigieuse, traittaut des Monteres nez, & des Prodiges advenuz en France, avecques l'interpretation d'iceux. Les Conciles, tant Généraux que Provinciaux, tenuz en France, pour le fait de la Religion, ou pour autres causes. Recueil des Estats tenuz en France. Traiclé des Parlements de France. Autre traiclé des Académies ou Universitez de France. Le livre des batailles & rencontres données en France, & des Villes prises ou assiégées, tant pour le fait de la Religion, que pour autres raisons que je déclareray. Les superbes & magnifiques entrées des Roys, Princes, & autres grands Seigneurs, faites par les citoyens ou habitans des Villes, tant à leur réception ou consonnement, que pour autres effects. Arrens les plus mémorables donnez &

prononcez ès Parlements de France. L'Onomasticon François, à l'imitation de Julius Polux, autheur Grec, qui est un œuvre contenant les noms, ensemble les sigures ou protraits de tous les instruments servants aux arts méchaniques & autres semblables.

Le promptuaire des monnoyes de France, tant antiques que modernes, avec leurs protraits ou figures.

Epitaphes ou inscriptions les plus antiques & mémorables qui se voyent par toute la France & les Gaules, avec l'observation de leur escriture antique.

La recherche des Bibliotheques ou Cabinets les plus renommez de France, (qu'aucuns appellent chambres de merveilles) avecques la déclaration des livres rares, Medailles, Protraits, Statues ou Effigies, Pierreries & autres curieuses gentillesses, ou gentilles curiositez qui se voyent ès maisons des Princes, & autres qui sont amas de telles magnificences.

La Corne d'abondance Françoise, faisant mention de toutes les choses rares ou exquises, dont se fournist le pays de France, sans en mandier des Estrangers.

Les Divises peinctes, & sans peincure on figure aussi, des hommes doctes, nobles, & autres semblables, tous natifs de ce' Royaume.

Le Calendrier Historial, contenant les naissances, ensemble les trespas de toutes sortes d'hommes François, dignes d'enfaire mention pour leur excellence ou vertu, avecques un recueil de ce qui s'est fait ou passé de mémorable en chacun jour, mois & an, du vivant d'iceux hommes, Doctes, Nobles, Ecclésiastiques & autres séculiers, le tout réduit par colomnes ou séparations.

Opuscules Françoises, traitant des choses apparcenantes à la France.

Et pour l'illustration de la langue Françoise, j'ay escrit les livres qui s'ensuivent.

Les Etymologies de chacun mot, ou diction Françoise.

Les Proverbes ou Adages François, avecques leur interprétation.

Epithetes.

Synonimes.

Traicté de l'Orthographe ou Escriture Françoise, & plusieurs autres choses appartenantes à l'ornement de nostre langue.

Pour laquelle illustrer, j'ay recueilly & observé tout ce qui m'a esté possible de trouver pour son embellissement, tant ès autheurs qui en ont escrit premier que moy, que de mon invention particuliere.

Et si en cet endroit je n'ay fait mention des choses qui sembleront encores nécessaires d'estre traiclées, touchant tout ce qui dépend de l'entiere & parsaicle illustration des Gaules, (dont j'ay promis escrire) j'adverty ceux qui pourroient se souvenir d'autres articles, non encores par moy déclarez en ce Discours, que j'en ay escrit au Catalogue général du spirituel & temporel des Gaules, dont j'ay parlé cy-devant, lequel j'ay tant exactement recherché; qu'il n'y a si petite partie que je n'aye observée.

Voylà ce que j'ay pensé devoir estre deduict pour le présent, touchant l'entiere & parsaicte illustration de la France & des Gaules, (s'il m'est permis d'user de ces mots & parser en tels termes) de laquelle j'ay escrit infinis volumes & mémoires, dont la plus part sont achevez, & les autres bien avant encommencez & pour saivis.

Et quant aux autres enores que j'ay promis d'escrire pour

servir à tout l'Univers, je les déclareray premier que finir ce Discours.

Mais avant que d'en parler, je diray librement que je suis tout asseuré, que tant s'en faut que la Postérité, nos Neveuz & ceux qui viendront d'eux, se puissent persuader ou croire que j'aye tant escrit ou recueilly de Mémoires, comme j'en ay récité cy-devant, & que j'en déduiray encores par cy-après, que mesmes ceux du siecle où nous sommes & de mon temps, voire quelques-uns de ceux qui me pensent bien cognoistre, pour m'avoir hanté quelques-fois, ou pour s'estre enquis & informez de moy & de mes puissances (j'excepte tousiours en cecy mes plus fidelles & finguliers amis) tant s'en faut (dy-je) qu'ils le pensent estre vray, que tout au contraire ils m'estimeront trop audacieux & téméraire d'avoir osé mettre à la veuë de tant d'excellens & divins personnages qui vivent aujourd'huy, & surtout de vous avoir dédié ce mien Discours, promettant tant d'ouvrages de ma façon, desquels aucun n'a encores rien veu d'imprimé ou mis en lumiere jusques à cette année 1579. Et penseront plus tost telles manieres de gens, que ce soient pures menteries & des promesses vaines, qu'autrement : Soit pour avoir entendu combien je suis encores jeune d'ans & de sçavoir, (car à peine ay-je atteint l'an de mon aage vingt & septiesme.) Et quand à la doctrine, j'avoue ne sçavoir qu'une chose, c'est que je ne sçay rien: Ou bien pour estre entachez d'une certaine jalousie ou d'autres vices qui me sont incogneuz, pour ne m'en estre gueres informé, tant je suis peu curieux d'en avoir plus ample cognoissance: Mais les effects de mon entreprise sont dès à présent & seront encores à l'advenir les suffisans & irreprochables tesmoings de mes labeurs.

Au demeurant, si quelques-uns s'esmerveillent de tant d'escrits ou compositions que j'ay faicles en si bas aage: je veux bien les advertir que celà n'est tant digne d'admiration, comme il leur pourroit sembler: Veu qu'il ne s'est passé jour, depuis 9 ou 10 ans en ça, que je n'aye employé 6 heures à l'estude, pour parfaire une si haute & difficile entreprise, qu'est celle dont j'ay entrepris d'escrire. Sçavoir est 3 desdictes heures à lire, & les 3 autres à escrire: Sans m'y arrester aux après-disnées, sinon en temps d'hyver ou autrement fascheux. Lesquelles heures d'après-midy j'employe à tous honnestes exercices, tant de l'esprit que du corps: avecques compagnies que je cognois les plus dignes de fréquentation, pour leurs vertus & gentillesses, soit avecques grands Seigneurs ou autres de moindre qualité. Et ce qui fait que je n'y employe que les matinées, c'est pour donner relasche à mon travail, & pour me rendre plus prompt & mieux disposé à l'exercice ou continuation d'iceluy: lequel j'ay presque réduit en une nature: C'est-à-dire, que je m'y suis tellement façonné, que je ne pourrois durer & m'ennuyroit, si je n'employois mon esprit en un si honnesto exercice: lequel m'est extremement agréable. Car s'il estoit autrement, je le quitterois-là, & m'en deporterois bien tost, pour n'y avoir chose qui me convie ou incite à ce faire que ma propre volonté, & sur-tout mon instinct naturel, auquel je ne peux résister: Ou bien encores le desir que j'ay de faire paroistre que j'ay mieux aimé m'employer à choses vertueuses & utiles au public; voire à tous amateurs des lettres, que de passer ma vie en un perpétuel silence.

Et ce qui m'occasionne de départir ainsi le jour en deux parties, l'une au travail, & l'autre à la recréation (oue sous apapellons esbat) c'est pour l'expérience que l'on void du proverbe François, qui est tel:

Un Arc tousiours bandé à la fin se corrompt.

Lequel se trouve véritable à l'endroit de quelques-uns, & mesmes des plus doctes de nostre temps, par trop assiduz en leur labeur & travaux, qui leur occasionnent des maladies. Et en cet endroit, j'ay grandement à louer Dieu & luy rendre graces infinies de n'avoir jamais eu mal ou maladie quelconque, qui m'ait retenu au lict, ou qui m'ait empesché un seul jour d'estudier.

IL ME RESTE ENCORES, pour satisfaire aux choses que j'ay promises au second tiltre ou inscription de ce Discours, de faire mention des livres & mémoires que j'ay recueillis pour l'Histoire Universelle.

Je diray donques que pour cet effect j'ay dressé des Tables ou Cartes de l'Univers, tant générales que particulieres, & tant marines que terrestres. Et outre celà des Mémoires, ou plus tost Recueils des Vies de tous les Papes, Empereurs, Rois & Princes, ou Seigneurs de la Chrestienté, & d'autres parties habitables en l'Univers: voire de toutes les Régions & Peuples compris soubz l'estenduë d'iceluy.

Mais je diray (avant que passer outre) que je ne me suis pas tant peiné à cette recherche, comme j'ay sait à l'endroit de la France. Car je n'ay recueilly que les Livres ou Mémoires que j'en ay trouvé imprimez (pour la plus grande partie) & le reste escrit à la main, soit de ce que j'en ay recouvré par le moyen de mes amis, ou que j'ay transcrit des livres qui en ont sait mention, a des autheurs ou escrivains de telles choses. Tous lesquels je mets par Bussets, en sayon de Dressoirs, saits pour

aranger les livres: Et les divise ou sépare, selon la situation des quatre parties du Monde, duquel ils traictent, c'est à sçavoir de l'Europe, de l'Asse, de l'Asrique & Terres neuves ou nouveau monde, que nous appellons aujourd'huy la quatriesme partie de la terre.

Si je ne craignois d'estre estimé par trop présomptueux ou arrogant, je dirois encores que j'ay entrepris une chose, laquelle j'espere parsaire & accomplir en bres (avecques l'ayde de Dieu tout-puissant, auquel je m'adresse tousiours, & invoque sa sainche grace en tous mes faicts & actions.) C'est de dresser une Bibliotheque de telle sorte, qu'il n'y aura chose quelconque, qui ait esté cogneuë des hommes, soit de ce qui est au ciel, en la terre, ou ès eaux, & ès abismes & prosonditez de cet Univers, de laquelle je ne sace mention en icelle Bibliotheque ou Cabinet: tant je me suis peiné pour une si curieuse & diligente recherche.

Et pour accomplir une tant superbe & magnisique entreprise, j'ay extraict de tous les autheurs, tant anciens que modernes, & tant des cogneuz que des incogneuz (pour n'avoir encores esté mis en lumiere la plus part de leurs œuvres) toutes les choses qui peuvent appartenir à un tel dessein: lesquelles j'ay réduites en tel ordre, & agencées en telle façon, que tout promptement je peux monstrer la chose dont il seroit question, ou de laquelle on me pourroit interroger. Mais pour ce que cecy ne se peut autant aysément comprendre, comme je le voudrois bien déclarer: Aussi que ce seroit une chose trop longue à discourir: je seray contraint (pour le desir que j'ay de vous complaire en toutes choses, Monseigneur) de vous envoyer le relant ou portrait de la description de ladite Bibliotherre, lequel contiendra l'ordre que je préten garder en l'assiette & disposition

des Buffets qui seront en icelle, & les tiltres ou inscriptions mises au dessus de chacun d'iceux.

Mais s'il est permis d'espérer de bien en mieux, d'un qui n'aspire qu'à parfaire des entreprises louables & dignes d'estre aymées de toutes personnes vertueuses: Quelle opinion pourra lon avoir de moy, sinon de penser que tant plus je viendray à continuer en aage & en travail, ou poursuitte de mes ouvrages encommencez, je pourray en sin tellement parfaire ce que j'ay pour la plus part esbauché, & qui n'est encores pour le jour-d'huy, que comme non limé & mal poly, à cause du grand nombre de Desseins, & diverses entreprises que je me délibere de continuer le reste de ma vie, lesquelles je poursuivray si avant (si Dieu ne m'en oste les moyens) que plus tost on s'asseurera de l'achevement d'iceux, que du commencement.

Je diray davantage, si moy seul & sans ayde ou secours d'aucun, soit par escrits ou Mémoires, & autres fraiz ou despenses, & sans avoir encores receu gages, présens, pensions, dons, ou faveurs d'aucuns Rois, Princes, & autres grans Seigneurs, j'ay tant fait de moy-mesme, que d'estre parvenu jusques là, que d'avoir tant entrepris, & tant effectué tout ensemble: Que pourra lon à l'advenir penser que je puisse faire, lors que j'auray plus de moyens que je n'en ay pour le jourd'huy (estant encores fils de famille, & ne jouissant d'aucuns biens ou revenuz) ou pour mieux dire, lors que je seray commandé par les Rois ou Princes de ce Royaume, de parachever mon entreprise? A laquelle je suis seur qu'ils ne me laisseront manquer de moyens nécessaires pour une telle poursuite. Voire alors que je seray aydé de Memoires ou Advertissemens, tant des hommes François que des Estrangers, desquels j'espere toute faveur, à cause d'une tant louable & si saincte encreprire qu'est ceste-cy.

Continuant ce propos, je diray encores, que si je présumois tant de moy que d'estimer pouvoir parachever tous ces miens Desseins, sans aide ou secours d'autruy: ce seroit me tromper moy-mesmes, & m'abuser le premier en celà, quelque diligence que je peusse faire. Et en cet endroict, je ne craindray point de mettre en avant, & réciter les mesmes mots desquels use en une sienne Présace Monsieur Aubert, natif de Poitiers (duquel je ne vous seray point autre récit en cet endroit de ses valeurs ou mérites, veu que vous en pouvez mieux juger que moy.) Voicy doncq ce qu'il dit en quelque sien Avant-propos qu'il a fait imprimer.

» Je ne me peux engarder de dire que je m'esmerveille de plusieurs de nostre temps, doctes certainement ès bonnes lettres (mais médiocres en fortune) qui ont ozé entreprendre de porter tous seuls le fardeau d'une grande Histoire, ou d'un autre semblable labeur de longue aleine. Car je leur predy, que si pour les soulager de travail, ils n'ont le moyen de tenir à leurs gages 4 ou 6 personnes, (sinon de plus doctes, à tout le moins, de ceux qui ne sont pas ignares) il leur sera impossible de venir à ches de leur entreprise, tout ainsi qu'à un Architecte, lequel ayant entrepris quelque superbe Palais, voudroit luy-mesmes tirer les pierres de leurs perrieres, sos- soyer les sondemens de l'Edifice, porter la hotte & le mortier, & faire tels autres actes, où la seule dureté du travail est nécessaire, & non l'excellence de l'esprit ».

Il pourroit sembler à quelques-uns que ce sust de tels entrepreneurs que moy, ausquels il addressast son propos, mais c'est une chose toute maniseste qu'il ne le disoit pas pour mon égard, n'y pour avoir encores ouy parler de tels Desseine que ses miens: Car lors qu'il escrivoit cecy (qui estoit l'an de salut 1556.) je n'avois encores aucune cognoissance des Lettres, ny mesmes de l'A, B, C, (que l'on montre aux enfans:) Toutessois je suis de son opinion en celà: Et c'est pourquoy je demande secours en cet affaire aux Rois, Princes & grands Seigneurs: Et quant aux autres de moindre fortune, je les prie de m'aider seulement de Memoires & transcrits (comme encores je ne les ay jusques icy requis d'autres choses, tant Dieu m'a favorisé en cette entreprise.)

Et s'il advient qu'ils m'en refusent (ce que je ne desire pas, pour le bien que je souhaite à mon pays & à tout l'Univers) je ne delaisseray neant-moins, ains poursuivray, selon ma puissance, ce que j'ay si avant commencé. Mais il ne pourra pas estre si tost achevé, comme il le seroit bien, si j'estois aydé par leur moyen: Or quand ainsi seroit, la gloire d'une telle chose (encores qu'elle ne peust du tout s'effectuer) n'en diminueroit pas beaucoup en mon endroit (si ainsi est qu'il en faille espérer aucune.) Car ores que je ne peusse du tout achever de si grandes & difficiles entreprises, toutesfois ce sera tousiours un honneur pour moy, voire une chose hien digne de louange, d'y avoir seulement aspiré (comme dit le Proverbe.) Et quand je me deporterois de continuer plus avant un tel ouvrage, ce que j'en ay faict jusques icy, me rendra tousiours bien-voulu, (si je ne suis bien deceu en mon opinion, & du tout frustré de mon attente) voire bien aymé & chery de tous gens d'honneur, ausquels seuls je desire complaire, & non à autres. Et diray encores que ce point de vertu, auquel j'ay aspiré tout le temps de ma vie, & lequel m'a jusques icy tousiours servy de guide, me fait ainsi parler, & me croist le courage.

des choses que j'ay leues, ou veiles, se entenduës, ou prati-

quées, tans ès Autheurs qu'en autre part: qui est l'une des principales causes, & presque le seul motif de toute cette mienne entreprise. Car si je ne l'eusse eu telle qu'il a pleu à Dieu de me la donner, (en quoy je le louë de toute ma puissance, & luy rendray à jamais graces immortelles d'un si grand heur, & rare bénésice) je n'eusse jamais attenté à une si haute & difficile entreprise qu'est cette-cy: Mais elle m'a tant soulagé en tous mes desseins & conceptions, qu'il ne m'a esté de besoing de voir, ou lire & entendre qu'une seule fois, (par maniere de dire) les choses dont je me voulois souvenir, en ce qui dépendoit de l'achevement de mon Ouvrage encommencé.

Je confesseray toutessois ne l'avoir pas telle, ne si heureusement départie, comme nous la voyons à l'endroit de quelquesuns, mesmement de ce siecle, esquels elle reluist de telle saçon, que l'on peut bien (sans se tromper) la nommer prodigieuse, à cause de ses merveilleux essects: Et advouëray encores qu'il m'a esté de besoing, pour la soulager & conserver, de faire divers Catalogues des Autheurs qui ont fait mention de chacune matiere, dont j'avois en délibération de traissor. Lesquels j'ay nommez Mentionnaires, c'est-à-dire, Recueil d'Autheurs qui ont escrit ou fait mention de chacune chose, dont j'ay esté curieux de voir les passages & lieux escrits ou alleguez par eux, en ce qui concernoit mon entreprise, tant sur l'Histoire que d'autres subjects.

Si je mettois en ligne de compte tous les Autheurs du tesmoignage desquels je me suis aydé en mes escrits & compositions, je donnerois encores plus à penser en cecy, que je ne peux avoir fait en la plus-part de ce que jay dit cy-dessus. Car je suis seur, (& n'en ments point) que le Catalogue d'iceux est de plus de dix mille Autheurs, dont s'ay veu & leu la plus grande & meilleure partie de leurs escrits. Laquelle chose je monstreray bien evidemment, lors qu'il en sera question. Car j'allegue les passages d'iceux Autheurs, y observant & annotant encores, en quel livre, en quel chapitre ou article, en quel fueillet, voire en quelle page ou costé se trouve ce que j'ay leu, & en quelle marge est ledit livre, & de quelle impression, (ce que j'ay fait, de peur de me tromper au chisre), s'il advenoit qu'il sust imprimé d'autre marge qu'en la premiere edition. Et outre celà des marques ou signes, lesquels signissient si les Autheurs que je nomme ont parlé bien amplement ou comme en passant, & sans s'arrester beaucoup sur ladicte matiere, & mesmes si ça esté en bien ou mal qu'ils ont discouru des choses dont ils traictent, & si celà est imprimé ou non, si je les ay, & plusieurs petites recherches dont je ne parle point icy, à cause de breveté.

J'oseray encores dire, (sans aucune jactance ou vanterie,) que j'en ay par devers moy une bonne partie, voire des plus rares & mieux choysis en un si grand nombre: Et ne me trompe point d'avoir dit une bonne & grande partie d'iceux: Veu que le Catalogue de mes Livres, tant de ceux-là que j'ay encores du jourd'huy, que de ceux que j'ay eu quelque-fois, (je parle ainsi d'autant que j'en ay donné, perdu & presté une grande partie) se monte bien environ de 2000 volumes de livres. Et quant à ceux qui sont escrits à la main, & pour la plus part non imprimez, j'en ay plus de 300, sans y comprendre mes Volumes de Memoires ou Recueils. Lesquels livres escrits à la main, j'espere faire imprimer en brief, pour le bien & advancement du public, & des amateurs des lettres, & sur-tout de l'histoire: ne taisant en l'Edition d'iceux, les noms, pays & surnoms desdits Autheure, voire avecques un abregé de leurs vies, cscrites par moy, & mises au devant de leurs œuvres: Me contentant

seulement de dire, que ce sera de ma Bibliotheque qu'ils seront sortis, & que ça esté par ma diligence qu'ils auront esté mis en lumiere. Et quant à ceux de mon invention, j'en diray un mot avant que sinir ce discours.

Cet œuvre que j'ay appellé cy-dessus Mentionnaires, (qui est comme un livre de lieux communs, ou amas d'Autheurs qui ont fait mention de choses particulieres) est l'un des plus penibles & laborieux ouvrages de tous ceux que j'ay encommencez. Mais ce travail ne m'a pas esté desagréable ou ennuyeux, d'autant qu'il est d'un merveilleux soulagement pour ceux qui traictent diverses choses, & qui se messent de l'Encyclopaidie. Car en chacune matiere dont je veux traicter, j'ay recours ausdicts Mentionnaires, & lors je trouve aisément les noms de tous ceux qui ont escrit ou fait mention de la chose dont je veux avoir entiere cognoissance: Et si je ne m'y susse ainsi gouverné, j'euste entrepris une chose à laquelle il eust esté bien difficile, voire impossible de parvenir, sans le secours d'un tel œuvre, qui n'est gueres dissemblable aux volumes des Pandectes, dont j'ay parlé cy-devant.

S'il m'est permis d'augmenter ce Discours d'un passage ou exemple que je desire bien vous déclarer, touchant ces Mentionnaires: Je vous diray que pour escrire bien au long la Vie de Messire Guillaume du Bellay, Seigneur de Langey, (Vice-Roy en Piedmont l'an 1543 ou environ) je me suis servy de 63 Autheurs Latins, & de 65 François, qui ont fait mention de luy en leurs Escrits: sans y comprendre en ce nombre susdit, plusieurs de ses parens & alliez, & mesmement de ses servans ou domestiques: Et outre ceux-là, plusieurs autres dignes personnages qui l'avoient cogneu ou fréquenté samilierement, tant aux guerres qu'en sa maisson 32 autres seux, & tant dès le temps

de sa jeunesse, que lors qu'il essoit plus aagé: De tous lesquels je me suis enquis, & bien avant informé de sa vie, & deportemens en toutes affaires, pour en escrire avecques plus d'asseurance.

J'ay plustost mis en avant (pour exemple de mon propos) le Seigneur de Langer, que pas-un des autres, dont j'ay escrit les vies: Et l'ay fait pour beaucoup de considerations, soit pour ce que c'est le premier, duquel j'ay eu desir dès mes jeunes ans, d'escrire la vie & meurs, à cause qu'il est né au Maine, (ce que je prouve bien au discours de sa vie, contre l'opinion toutes-sois de plusieurs doctes & sçavans personnages, qui ont escrit qu'il estoit né en autres Dioceses ou Eveschez) que pour n'ignorer point combien vous aimez ceux qui sont excellents aux lettres & aux armes: Au nombre desquels cestuy-cy peut à bon droit tenir le premier ranc, comme aussi le tesmoigne quelqu'un en son Epitaphe ou Sur-tombeau, qui est tel.

Cy gist LANGEY, qui de plume & d'espée, A surmonté Ciceron, & Pompée.

Mais laissant ce propos, je viendray à parler des autres œuvres que j'ay élabourées, (oultre les sussidictes) tant pour l'histoire & ses dépendances, que pour autres subjects, que j'ay estimez necessaires à un homme curieux de toutes choses dignes de sçavoir. En quoy j'ay à vous supplier très-humblement (Monsieur) de croire que je n'en feray pas recit, & ne les mettray pas en compte, pour faire encores plus qu'au-paravant entrerquelques uns en admiration, ou plustost dessiance de moy, & de mes labeurs ou travaux continuz. Mais seulement pour ne vous celer rien de mes Œuvres & Entreprises, Escrits ou Compositions, desquelles voicy les Nomes ou Tiltres de quelques-

unes, qui m'ont semblé rester au Catalogue dont j'ay cy-devant parlé.

LA SAGESSE MONDAINE, qui est un Discours, enseignant les moyens, desquels il faut user pour se gouverner & vivre paisiblement entre toutes sortes d'hommes: Et mesmes pour se donner à garde des ruzes & tromperies des Abuseurs en toutes sortes d'Estatz & Vocations.

PARADOXE, qu'il n'y a aucun, en ce bas Monde, plus heureux l'un que l'autre: Avecques la comparaison des plus heureux, aux moins heureux ou infortunez, selon l'opinion des hommes: lesquelles choses je deduiray for amplement, avecques plusieurs exemples memorables, qui serviront de tesmoignage à ce propos.

Traicté des Songes ou Visions de nuich, &c. Problesmes de diverses sortes, dont les uns sont veritables, les autres vray-semblables, & les autres sont recreatifs & facetieux.

Diverses leçons, tant Latines que Françoises, divisées en plusieurs livres, & de diverses sortes ou façons d'escrire. Car j'en ay dressé les uns à l'imitation de quelques escrivains modernes, comme de Turnebe, Victorius, Muret, Pithou, & autres Autheurs que je nommeray en temps & lieu: Les autres à la façon de Pierre Messie, Anthoine du Verdier, Pierre Breslay, & autres semblables, tous lesquels se sont monstrez for doctes & très-diligens en telles recherches. Lesquels livres de diverses leçons j'ay reduits par les sciences & selon les diverses professions d'estude, sçavoir est, selon la Theologie, Jurisprudence, Medecine, Philosophie, Mathematiques, Poësies, Histoire & les autres arts.

Recusil de Poësie Latine & Françoise, departy on deux livres.

Orailons

Oraisons faicles en la louange des Arts & Sciences, ou autres diverses professions d'Estude.

Louanges des Estats des Nobles ou des dignitez affectées aux Gentilshommes & non à autres.

Louanges des Estats, ou Offices de Judicature, qu'aucuns appellent de robbe longue.

Louanges des honestes exercices, tant spirituels que corporels.

En tous lesquels livres je traite des Privileges de chacun des susdits Estats, Dignitez ou Offices, & des Ceremonies gardées en iceux, tant à l'interrogatoire & inquisition, qu'à l'inftallation ou reception de chacun, voire la façon de prester le ferment, & autres choses necessaires de sçavoir en tel cas: Et mesmement des fraiz ou despenses qu'il faut saire, avant que prendre quelque degré ou licence, & premier que d'estre receu en l'administration d'iceux, & de la taxe saice & adjugée pour cet esset, par Arrests des Cours de Parlement.

Opuscules faites d'autre façon & en autre sorte que les susdites.

Epistres liminaires, tant Latines que Françoises: Qui est un Volume, contenant un Amaz ou Recollection des plus doctes Epistres, Prefaces & autres choses semblables, mises au devant des livres des plus sçavans hommes & renommez en toutes sortes de doctrines, & de bien parler: Lesquelles j'ay mises par ordre & selon les diverses matieres dont elles traicteront, pour ne rien mesloier.

Anagrammes ou Noms retournez des Doctes, Nobles, Eccléssastiques & autres personnes dignes de recommendation, lesquels j'ay separez ou divisez en quatre livres, tant le nombre que j'en ay recueilly est grand.

• • •

Le Promptuaire des visages des hommes dignes de perpétuelle memoire, divisé en plusieurs lieux.

Les Armes ou Armoiries, & Escussons des hommes Doctes, Nobles, Ecclésiastiques, & d'autres Estats, &c. divisez en plusieurs livres.

Les Testamens & dernieres volontez des plus infignes personnages de France.

Divers habits ou accoustremens des anciens François ou Gaullois, tant des hommes que des semmes.

Traicté des Gemmes ou Pierres précieuses.

Traiclé contre les Sorciers & Magiciens.

Paradoxe ou sentence debatue contre la commune opinion, auquel j'essaye de prouver qu'il n'y a rien aujourd'huy de nouveau au monde, & que toutes les choses qui ont maintenant cours, ont esté en usage auparavant, & cogneuës des Aneiens.

Traicté de la Pierre Philosophale.

Je ne seray point mention des autres escrits que j'ay entre les mains, ausquels je ne cesse de travailler, & prendre peine de les parachever: Car j'auroy peur que celà tournast plustost en risée ou moquerie qu'autrement, principalement à l'endroit de ceux qui sont coustumiers d'en user, desquels le nombre est plus grand que je ne desirerois. Celà toutes-sois ne me sera pas perdre cœur, ny reboucher en si belle carrière, mais au contraire, il me servira d'espr, pour m'avancer plustost au lieu où je desire tant parvenir.

j'eusse mis un si grand nombre de Desseins ou œuvres encommencez, en forme de Catalogue, pour couper chemin ou destourner ceux-là d'escrire, qui auroient entrepris de pareils subjects

que les miens: Mais j'ay à prier telles personnes, de l'asseurer & croire fermement que je l'ay plustost fait pour le desir que j'ay de voir que ceux qui en ont escrit ou commencé de semblables, les mettent en lumiere, ou qu'ils m'en communiquent par lettres ou autrement, (si leur plaist de me faire ce bien) à fin que si je leur peux aider ou faire service qui leur soit agreable, ils me recognoissent tel, que plusieurs de mes Amis m'ont esprouvé, lors qu'ils m'ont employé en telles affaires, en me declarant familierement quelles estoient leurs entreprises: Et tant s'en faut, qu'en me faisant ouverture de leurs conceptions, ils ayent apperçeu que j'en aye esté jaloux ou envieux tant soit peu, qu'au contraire ils m'ont cogneu par effect, combien j'estois desireux, que ce qu'ils avoient encommencé se parachevast, & qu'ils le fissent imprimer. Et en ce cas je ne les ay jamais refusez de chose quelconque, dont ils m'ayent requis, (si elle a esté en ma puissance.) S'il estoit besoin en cecy d'user de preuve, j'en nommerois plusieurs (desquels je tay les noms en cet endroit) qui me serviroient pour tesmoigner mon dire, ausquels je me suis monstré tellement liberal, & si entier amy, que je leur ay envoyé le Catalogue des Autheurs qui faisoient mention des choses dont ils vouloient traicter: Et outre celà, je leur ay presté les Livres ou Memoires qui seur estoient necessaires pour cet affaire, tant imprimez qu'escrits à la main: Voire je leur ay donné advertissement (selon qu'ils m'en requeroient) de l'ordre qui estoit requis de garder en la facture de leurs ouvrages. Je ne dy pas cecy par reproche, ou pour mettre en avant les contoines desquelles j'ay usé à l'endroict de ceux qui m'ont recherché: mais seulement je l'ay dict, pour monstrer que je suis plus prest d'ayder que d'esconduire ou resuser ceux-là qui auroient recours à moy en telles choses, à tous lesquels j'advouëray tousiours librement d'estre leur inférieur, & moins suffisant en toutes sortes, tant j'ay peu d'opinion de moy, & que je suis exempt du vice que nous appellons Amour de soymesme.

Je ne fay point de doute (Monsieur) que plusieurs ayans ouy faire recit de tant d'œuvres ou compositions (desquelles j'ay fait mention en ce Discours) ne desirent aussi bien que mes Amis, ausquels je l'envoyeray, de les voir bien tost imprimées. Mais en cecy, j'ay à les advertir que je suis autant ou plus desireux qu'ils ne sont, que celà se face au plustost qu'il me sera possible, voire dès à present, s'il estoit en ma puissance de l'executer avecques ma volonté.

Toutefois je ne le peux faire commodément, jusques à ce que je sois à Paris, auquel lieu j'espere bien tost m'acheminer pour y faire un long sejour, tant pour jouir de la presence des plus doctes hommes de l'Europe, qui y font leur demeure, que pour estre en lieu propre, pour faire imprimer mes Œuvres, & avoir toutes sortes de livres qui viennent de toutes pars en icelle ville, & encores pour la commodité que je pretens avoir de pouvoir rescrire, & recevoir lettres de tous mes amis, qui sont ès Villes & Universitez de France, dont Paris est la premiere, & presque située au milieu de toutes les autres.

Sur ce point, je veux bien advertir ceux qui liront ce mien Discours ou qui en oiront parler, que je ne suis pas d'opinion de mettre en lumiere les grans Volumes & Memoires entiers des choses dont j'ay parlé cy-dessus, qu'après en avoir fait imprimer les Epitomes ou abregez de chacun d'iceux: tant pour remplir tout à mon aise ce qui pourroit y desailly, que pour ne precipiter des choses de telle conséquence, comme sont celles que je me propose de traiter esdits Volumes, estans accomplis.

Joint que je pourray estre secouru en tel cas de plusieurs, qui seront advertis de mes Desseins & conceptions, desquels je ne pouvois auparavant estre aidé, ny recevoir telle faveur, (comme j'espere l'acquerir par tous bons offices & devoirs d'Amy) n'ayant point encores declaré, jusques à maintenant, quelle estoit mon intention, & quelles choses j'avois entreprises de traider en mes Œuvres.

Après un si grand nombre de promesses faites par moy, & entre tant de volumes dont j'ay parlé cy-dessus, j'ay crainte de declarer encores, (& aussi ne le peux-je faire sans hazarder beaucoup mon honneur, à l'endroict de quelques-uns de mauvaise façon, & plustost nez pour médire ou détracter d'autruy, qu'à juger des choses selon la verité) combien j'ay escrit d'autres Memoires, Livres ou Recueils de toutes sortes d'affaires ou maniements, & de choses qui m'ont semblé dignes d'un homme de libre vacation, comme je suis: Desquels escrits je ne feray point mention pour cette heure, me reservant à en escrire plus amplement ès Annotations ou Commentaires, que je preten faire & publier en brief sur ce Discours: Esquels je suis resouls de me licentier de telle sorte, que je declareray tout au long, & avec la plus grande facilité dont je pourray user, les choses que je ne dy en cet endroit, que comme à demy, & peut estre avecques trop grande obscurité, principalement pour l'égard de ceux qui ne m'ont ouy deviser familierement de tels Desseins & entreprises: ensemble des Ouvrages que j'ay encommencez pour rendre une Bibliotheque parfaicte, & accomplie en toutes choses requises, à un qui fait entiere profession des Arts & Sciences, & sur-tout de l'Histoire, qui est mon principal but, & auquel j'ay de tout temps aspiré.

Si je n'ay usé en ce Discours de motz plus propres, & parlé

en termes plus elegants ou correctz, ou bien encores si je ne l'ay tyssu d'autre façon, que ceux qui me cognoissent assez, s'y attendoient, je vous supply très-humblement (Monsieur) d'excuser le vice ou impersection, qui est telle en moy (à mon trèsgrand regret) de ne me pouvoir si heureusement expliquer ou faire entendre mes conceptions par escrits, comme je le pourrois bien mieux faire de vive voix, & en discourant familierement avecques ceux qui me feroient cet honneur que de m'ouyr parler, ou traicter de cette affaire en toute liberté: Ce que pourront bien asseurer tous ceux avecques lesquels je converse ordinairement, & communique en toute privauté.

Je dy cecy, non pas pour avoir jamais eu occasion de vous celer rien lors qu'il vous a pleu m'honorer tant, que de me visiter par plusieurs sois, soit par lettres ou autrement: Mais pour ce que voz affaires vous détournoient autre part, & que je ne vous en ay point tant dit, comme j'espere vous en discourir plus au long en autre lieu.

Changeant quelque peu de propos, & pour satisfaire, s'il m'est possible, à quelques-uns de difficile croyance, je maintiendray encores que je n'ay rien dit, ou racompté cy-dessus, qui ne soit veritable, ayant sait mention de tant de Livres ou Volumes par moy entrepris, & pour la plus grande part achevez (graces à Dieu, auquel j'en remets toute la gloire & honneur, si aucun m'en est attribué) mais au contraire il se trouvera tousiours (si on veut prendre la peine de s'en informer, ou enquerir plus avant) que j'ay moins promis que tenu de promesse: Soit que l'on aye égard au nombre de mes Volumes ou Memoires, ou que l'on recherche en particulier la composition & facture de chacun Ouvrage cy-dessus mentionné.

Passant plus outre, je ne craindray point de dire que le nom-

bre de mes Memoires ou Recueils est tel, que tant s'en faut, que ceux qui n'auroient employé qu'une journée à les voir, peufsent discourir ou faire entier rapport de tout le contenu en iceux, que mesmes ils n'auroient pas assez de temps, en quinze jours, voire en un mois, pour faire entiere lecture de la seule inscription des chapitres ou lieux communs, & cayers contenuz en chacun livre desdicts Volumes ou Memoires: Ce que je ne dy pas pour m'en authoriser davantage, mais selon que la verité du fait me convie de le dire.

Or est-il, que je seroy bien marry d'entendre que quelquesuns interpretassent ou definissent ce nombre de Volumes (desquels j'ay tant parlé cy-dessus) à la façon de Hierome Cardan, Medecin Milanois, lequel faisant mention en quelque sien œuvre, de 36 mille Volumes, { que plusieurs Autheurs Grecs maintiennent avoir esté jadis composez par Mercure trismegiste) ne se peut persuader qu'il soit ainsi: & soustient qu'il fault plustost entendre pour les 36 mille Volumes, trente-six mille vers ou carmes. Mais il monstre bien en celà qu'il n'a pas leu (ou s'il l'a leu, il n'en a rien dit,) que les Egyptiens luy dedierent, & mirent en son nom, tous les livres qu'ils composoient, le disant Inventeur de toutes choses, Prince & Autheur de Sapience & Eloquence: Ou bien ne s'est pas souvenu que ce mot de Volume (selon les anciens,) ne s'entend pas comme nous le prenons aujourd'huy: Car ils appelloient pour lors un Volume ou Rolleau, ce qui pourroit maintenant estre escrit en un cayer ou chapitre d'un livre, à cause de la commodité du papier que nous avons maintenant, laquelle leur estoit incognuë: l'ay parlé de cecy autre-part, c'est pourquoy je ne m'arresteray point davantage sur ce propos.

J'aurois encores plus grande occasion de me fascher, s'il ad-

venoit que ceux-là qui liront ou auront ouy parler d'un si grand nombre de mes Escrits (lesquels j'ay reduicts par Volumes) eussent cette opinion de moy, que je misse tout exprès ce Discours en lumiere, pour ressembler ou tenir quelque chose du naturel de ceux-là, qui ont autre-fois esté repris & accusez (je ne diray pas si ç'a esté à bon droit ou sans occasion) d'avoir semé quelques cayers ou fragmens, & imperfections de leurs livres, faisant mention de l'Histoire de France, des Vies des Hommes Illustres, des Discours sur la Republique des François ou Gaulois, & autres choses semblables, entreprises par iceux, desquelles on voyoit seulement quelques cayers ou chapitres envoyez à leurs amis, ou espars çà & là, pour estre veuz & s'acquerir un renom. Desquelles manieres de faire se sont ris & moquez par escrits, deux grands personnages de France, sçavoir est Adrian Turnebe, & Joachim du Bellay: dont le dernier a mis en lumiere une sienne traduction en vers François, prise & imitée des vers Latins, que ledit Turnebe avoit au paravant fait imprimer, laquelle il a intitulée, Du nouveau moyen de faire son profit de l'estude des Lettres, &c. Je sçay bien toutesfois (encores qu'ils ayent deguisé les noms de ceux contre lesquels ils escrivent) de quels personnages ils entendoient parler, & si ce qui leur mettent à sus, est veritable ou non: mais je n'en diray rien pour le present, me reservant à en escrire autre-part.

Je diray donques (en poursuivant mon propos) que pour eviter un tel renom, je suis contraint d'esclarcir ce passage & de donner à cognoistre que chacun Volume dont j'enten parler, est de la longueur & un peu plus large que le papier que l'on appelle communement de Troye en Champagne, duquel on use en la Chambre des Comptes à Paris & en autres lieux, ou bien du sin papier d'Auvergne contresait sur celuy de Venise, qui est

fait de coton, duquel je me sers ordinairement: Et quant à la grosseur ou espoisseur d'iceux volumes, elle est quelques-sois de demy pied de Roy, (parlant icy selon les mesures de France.) Les uns sont de 3 ou 4 doigts, & les autres moindres, en grosseur seulement: car la longueur & largeur de chacun d'iceux est pareille: Tellement que les cent remplissent un Busset ou cabinet, ayant environ de sept pieds de hauteur, & plus de trois de largeur, contenant douze piles de Volumes, reduites en douze layettes ou separations: De laquelle sorte de Volumes ou Memoires escrits à la main, tant de mon invention & escriture qu'autrement, j'en ay plus de sept cens aujourd'huy: Et ay bonne esperance de multiplier encores ce nombre à l'advenir, (avecques l'aide de Dieu tout-puissant) comme j'ay fait depuis quelques ans en ça.

Je vous retien pour estre trop long-temps à la lecture de ce Discours (Monsieur) mais je vous supplie bien humblement de ne le trouver mauvais ains de me permettre s'il vous plaist de dire, que je ne say point de doute que plusieurs ne se rient, de voir que j'ay promis de mettre tant d'œuvres en lumiere de ma façon: qui est bien loing de le trouver bon, & de m'encourager de les poursuivre, s'ils ne sont achevez: Mais ce qui me fait peu soucier de tel genre d'hommes, si prompts à juger, c'est l'experience qui m'est par trop cogneuë, que cela est tout commun à ceux qui entreprennent de grandes choses, & difficiles à parachever, (je ne diray pas impossibles, car ce que j'entreprends est faisible, voire bien aisé à ceux qui l'ont projecté de la façon que j'ay fait) d'estre calomniez, peu prisez & moquez de ceux là qui ne s'oseroient vanter d'en pouvoir autant faire, &. qui ne pourroient aussi l'executer, s'ils l'avoient entrepris (je parle ici pour les calomniateurs seulement & non d'autres, car

je respecte tousiours les bien advisez, qui n'ont garde de s'oublier en telle façon:) Et qui outre leur impuissance, sont extremement jaloux de voir reluire en ceux qu'ils pensent rabaisser par leur medisance, ce qui les fait obscurcir, & tenir en tenebres: ou bien si ce n'est d'envie qu'ils le facent, c'est par faute de bon & sain jugement: qui n'est pas une moindre impersection que l'autre.

Et s'il m'est permis en cecy de croistre mon Discours d'un exemple servant à ce propos, (lequel est des plus remarquez qui se treuve de nostre âge.)

Je diray que Chrestosse Colom Genevois, a esté l'un des premiers qui a descouvert ou donné cognoissance des Terres, que nous appellons aujourd'huy le Nouveau Monde, ou la quatriesme partie de la Terre habitable: Et toutes-fois nous lisons qu'il fut sept ou huit ans auparavant que de pouvoir persuader aux Rois, Princes, & autres de son temps, que les choses sussent ainsi comme nous les avons depuis cogneües estre vrayes, au grand esbahissement de tous les Doctes & sçavants hommes du Monde. Or est-il que ce que j'ay entrepris n'est pas de telle defiance, ne si difficile à croire, comme ce qu'il promettoit monstrer par sa science ou industrie, ou par livres qu'il avoit euz de ceux qui y avoient des-ja voyagé, (comme l'asseurent aucuns.) Car tout ce que j'allegue ou recite en ce mien Discours, je le peux monstrer à l'œil, & sans aller autre-part qu'en mon Estude ou Bibliotheque: Mais quant à luy, il estoit bien essongné des choses qu'il promettoit de faire voir par experience, (si l'on y vouloit faire voyage,) & n'en pouvoit luy-mesme asseurer que par conjectures, ou pour se fier aux Escrits d'un qu'il croyoit y avoir ja esté, n'y ayant point encores voyagé ledit Colom, lors qu'il maintenoit ses propos estre veritables. Toutefois il servit

de risée (pour un temps) à ceux ausquels il parloit de telles choses, qui leur sembloient ne se pouvoir faire: mais en fin il s'est acquis un renom qui durera autant long-temps que les hommes seront vivans & habitans en la terre.

Je pense avoir satisfait aux deux principaux poincts, desquels j'avois promis de parler, touchant mes Escrits pour la France & l'Univers: Il me reste maintenant de passer outre, pour donner à entendre, quel ordre j'ay gardé à la poursuitte de mon entier Dessein: Et si je le voulois declarer aussi amplement, comme il seroit bien requis, je serois par trop long, & paradventure plus ennuyeux que je ne desire: De saçon que, pour eviter toute prolixité, je me reserveray à esclarcir celà, & le discourir plus entierement dans un livre que je me propose de mettre bien tost sur la presse, (s'il ne me survient quelque empeschement par trop grand qui m'en detourne) lequel j'ay nommé LE MICROcosme, ou Petit Monde, qui est comme un Epitome ou Abregé, contenant sommairement tout, ou la plus grande partie de ce que j'ay escrit, & de ce que je veux encore escrire, touchant les choses qui appartiennent à l'Homme, & à la cognoissance de toutes affaires mondaines, soit pour l'Histoire & autres cas dignes d'estre sceuz.

Mais avant que de venir à parler de l'homme & de ses parties, j'ay pensé qu'il estoit necessaire, (pour bien parachever mon entreprise) de commencer cet Œuvre par son Createur: Et pour cet esset, j'ay dressé des Memoires, lesquels j'ay separez en trois divers Volumes, traitant de Dieu tout-puissant, de Jesus-Christ son Fils, & du Sainct esprit, qui sont trois, & tous trois ne sont qu'un.

J'ay desia poursuivy bien avant un si sainct Ouvrage, & recueilly de toutes parts, ce qui se peut dire, croire, & trouver par escrit, en toutes sortes d'Autheurs, Antiques & Modernes, Chrestiens & autres: Et diray encores que je n'ay voulu, ou peu saire autrement, que je n'aye commencé mon entreprinse au nom tressaince d'une tant sacrée Trinité, où repose tout mon appuy & consiance, & sans la grace ou saveur de laquelle je ne veux & ne peux rien entreprendre.

Or estant venu là, que de parler de Dieu, j'y finiray mon Discours, comme aussi je desire de finir en luy, & mes jours, & ma vie, non sans luy saire tres-humble & devotte supplication, de vous donner un tel heur, que je me le desire pour moy-mesme. Escrit au Maine, ce 27 jour de Novembre en l'an de salut 1579.

F I N.



# SONNETS DE MONSIEUR LE GRAS,

Advocat au Parlement de Roüen, &c. envoyez au Seigneur de la Croix du Maine, l'an 1582, en Janvier, touchant le discours de ses œuvres.

A YANT leu ton DISCOURS, où tant asseurément, Tu promets de LA FRANCE, à la France merveille. Nous sommes (DE LA CROIX) comme un qui se réveille, Tout ravy d'avoir veu, ce qu'il a veu dormant:

Nous sommes de merveille épris, non autrement Que celuy qui ne sçait au vray s'il dort ou veille, Quand contre son espoir, luy bat l'œil ou l'oreille, Chose qui monstrueuse, arrive rarement.

En tel ravissement, ta promesse nous plonge, Qu'à part-nous, hors de nous, nous disons c'est un songe: Tant difficile à croire, est ce que tu promets.

Encores craignons-nous, si à l'honneur & gloire, De la France en effet ta promesse tu mets, Qu'à peine nous puissions, si grand prodige croire.

AUTRE SONNET, PAR LE MESME AUTHEUR, sur les desseins dudit Sieur de la Croix.

C'est tousiours une loy, serme & inviolable,

Que la voix de Nature enseigne à noz esprits,

Que le moindre au plus grand peult bien estre compris,

Et que non du plus grand le moindre soit capable.

Mais (docte de la Croix) qu'un sçavoir admirable D'un admirable esprit, en si jeune âge apris, Rend les plus admirez de grand merveille épris: Tu montres cette loy, non tousiours veritable.

Car lors que ton cerveau (bien qu'il ne soit si grand Que tout cet Univers) tout l'Univers comprend, Et tous les œuvres grands qu'enclost sa largeur ronde.

Est-ce pas le plus grand, dans le moindre ensermer? Il faut qu'il soit ainsi, ou plus tost estimer, Que tu as le cerveau, plus grand que tout le Monde.



ODE sur la Bibliotheque & autres Escripts du Sieur DE LA CROIS, tirée de l'Anagramme du nom d'içelui, qui est François DE LA CROIS, Anagramme.

# Escris d'or il façona.

L'on peut, à ce que je crois,
Mon très-docte de la Crois,
Dire de la fourmiliere
Des Autheurs, qui en lumiere
Nous font sortir tous les jours,
Tant de livres, & discours,
Ce qu'en sa Metamorphose
Le doux Ovide propose
Des quatre Ages, qui divers
Ont regné, par l'Univers.

L'un d'une plume honorée, Nous fait une œuvre dorée L'un moins docte, & diligent, Bastit un livre d'argent.

L'un qui quelque renom emble, Faict un volume qui semble, (Pour n'estre docte, & serain) A la palleur de l'airain.

Bref l'un qui dans sa poictrine N'a ny sçavoir ny doctrine, Pour bien un œuvre estosser, Nous sorge un livre de ser, Dont la rouille mesprisée Sert à chacun de risée.

Mais tes Escripts, mon LA CROIS,
Qui celebrent noz grands Rois,
Et ne permettent qu'esteinte
Tombe la memoire fainte
De tant d'Escrivains sçavants
Jadis en France vivants,
Sont dorez, voire ont un lustre,
Qui plus que l'or est illustre.

Or le grand Pere des cieux
T'a d'un don si precieux
Honoré dès ton enfance,
T'en donnant bien asseurance
Dans ton beau nom & surnom,
Riche de très-grand renom.

Car le tournant lettre à lettre, Pour en evidence mettre Le destin qu'il t'a donné; Sur le point que tu es né, Je voy qu'il a honnorée D'une plume bien dorée Ton ame, & ta main encor, Pour tracer des livres d'or.

Parquoy la race future,
Se paissant de la lecture
De tes sublimes Escrits,
Desquels nous sommes espris,
Dira de toy, (car l'envie
Qui, pendant qu'il est en vie,
Suit de son pied tortueux
L'homme docte & vertueux,
Ne sera point empeschante,
Que ton los elle ne chante)
Qui ces livres maçonna,
Escris d'or il façonna.

André de Rossant.

ART DONNE DES ARTS.

#### SONNETS.

# IN BIBLIOTHECAM FRANCISCI A CRUCE-COENOMANA.

Quis novus hic variis redit alter Ulysseus oris, Undique congesta, cui revehuntur opes? Scilicet Iliaca non sunt hac pramia gaza. Raptori rapuit quas maris unda suo.

Fallor?

Fallor? an Alcinoi sunt hæc Phæacia dona,
Quanta nec incolumis Troade nauta serat?
Hi veri tripodes, sulvoque ex ære lebetes.
Alter quos Ithacus (DE CRUCE dode) refers.
Nympharum, peregrè rediens, hos abdis in antrum:
Nam Nympharum antrum Bibliotheca tua est.

#### IN EAMDEM.

Non libraria, quod videtur, hæc est, Indigesta librûm, rudisque moles:
Est Libraria sed Librariarum:
Vel Thesaurus opum reconditarum,
In quo repperias labore nullo,
Per certos titulos, notásque certas,
Rerum quicquid & artium bonarum est.

Joannes Auratus, Poëta Regius.

DE GALLICA NOBILISS. ET DOCTISS. D. DE LA CROIX BIBLIOTHECA, JOANNIS CAURRÆI Moreliani Carmen.

JUPPITER esse probat se divûm hominumque Monarcham,
E superis ad se quòd trahat ima Polis:
Vos, ait ille, traham, sed vestrûm non trahar ulli,
O Dij terricolæ: Juppiter ergò Deus.
Sic Jove major eris, Jovis aut assinis habendus
De Cruce, Rex celso constituende Polo.

Namque ut Phœbicolas, tot ab Orci fauce, reducas, Quos sacra Calliope jusserat esse Deos,

Non modò per flavas Cereris spatiaris aristas Ad Cereris generum, sed properare juvat.

Fallor ego, residens Gallorum in finibus omnes Phœbicolas Gallis tu rediisse jubes.

Nec tibi fune opus est, quo Juppiter attrahit imos, Eloquii allectas melle sluente tui.

Dum trahis hos, nusquam traheris, quia temporis hæres Est Pluto, æternus tempore major ovas.

## SONNET.

Le haut Roy Juppiter, pour son pouvoir d'attraire
Dans son palais Astré, tous les terrestres Dieux,
Exalte sur tous eux ses lauriers glorieux,
Et se vante sur eux comme Monarque & Pere.

De la Croix, si j'estois le Parangon d'Homere,
Ma bouche te diroit Roy de ce Roy des Cieux.
Car tu tires plus fort, du lac oblivieux
Ce grand camp d'Apollon qui gisoit soubs la biere.
Ainsi que Juppiter tu n'uses de cordeau,
Ains le miel distillant de ton docte cerveau
Ces enterrez retire au climat de la France.

Ce sont d'Hercul' Gaulois les chenons eloquents,
Qui de ce camp François te sont le guide-dance,
Pour eux & toy sauver de la lime des ans.

Jean des Caurres de Morœul.

#### SONNET à Monsieur de la Croix-du-Maine.

De la Croix, je me plais & deplais à la fois.

Je me plais, pour avoir de toy la cognoissance,

Je me deplais aussi pour n'avoir jouissance

De tant de biens d'esprit, que nous depart ta voix.

Je m'estouys pourtant, qu'à la cour de nos Rois, Phebus & sa neufveine entrent en bienveillance: Encor suis-je fasché, de quoy leur espérance S'y retranche au reveil des troubles, que tu vois.

Et bien que ces neuf seurs se monstrent toutes nuës, Si est-ce que leur chœur a de plus beaux thresors, Que les plus grands amas des richesses connues,

Ny que les grands Cesars, ny que les gros Milors. Mais je dy plus de toy: car si tu continues, Ton renom volera mesme par sus les nues.

## Paschal Robin, sieur du Faux en Anjou-

SONNET de Julien du Thier, Gentilhomme du Maine, neveu de Monsieur de Beauregard, Secretaire d'Estat, &c. envoyé à François de la Croix-du-Maine, sieur dudit lieu, & de la Vieille-Cour, lors qu'il estoit au Mans.

Le Noble empanaché, le saince troupeau d'Eglise, Le grave Philosophe, & subtil Orateur, Le Peintre perspectif, & cil qui non slateur Par un fardé discours l'histoire ne deguise: Du Poëte sacré, la docte gaillardise

Et le rare Artisan, d'ouvrages inventeur

Voire quiconque soit, des vertus amateur

T'admire (DE LA CROIX) t'honore & si te prise.

Chacun tant soit-il grand, desire te cognoistre,

Pour l'admiration qu'en toy l'on voit paroistre.

L'estranger par ses vers à ton nom donne bruit,

Les François de ton los sont ensier leur histoire.

Nostre Age & ta Cité, de ton honneur sont gloire,

Et tous d'un appetit s'attendent à ton fruit.

# AD DÆDALAM DOMINI DE LA CROIX, Varronis Gallici Bibliothecam Gallicam Epigramma.

Hæc tibi fixa Crucis non sunt sine numine divûm Nomina, Lethæos non aditura lacus.

In Cruce parta homini precioso sanguine vita est,
Quem Christus, soboles sudit amica Dei:
Sic tua Crux centum Daphnæis aucta viretis,
Et vitam, & vitæ slumina viva parit.

Innumeri muta proceres sub nocte jacebant,
Quos facili luerat Pegasis unda modo:
Tu tibi Pegasiæ, Crucee, o bene conscius undæ,
Consocios, Phæbi castra, jacere doles.

Castra jacère doles Phæbique, tuosque sodales,
Et Clario redimis castra sepulta lacu.

Hinc gravis ille tuæ Crucis est cruciatus, ut illos
Hac Cruce tu solvas, queis tua vita redux.

Illa tuam sic castra Crucem agnovisse parentem,
Téque suum discant noscere ritè patrem.
Cum verò tua Crux Francam tot reddat in oram,
Plumbeus est, sulvam hanc qui neget esse Crucem.

Janus Edoardus du Monin.

SONNET du mesme Autheur, au Sieur de la Croixdu-Maine.

Je suis Arbitre ou Juge, en un procès pendant
Au parlement des seurs Concierges de Parnasse,
Tu es du disserent le subject mis en place,
La Terre est demandante & le ciel désendant.
Elle dit, que de toy son estre est dépendant,
Comme du Chancelier des tiltres de sa race.
Le ciel montre LA CROIX ta mere sur sa face,
Aux quatre gons mondains, ses quatre arcs debandant.
Or s'il faut qu'à droit sil, la cause je retisse,
Le Ciel par mon arrest en payera l'Espice:
Car le Ciel orgueillist son beau front de ta Croix:
Ne te rendant au ciel, tu rends le ciel à terre.
Faisant rentrer en jeu du vieil Chaos la guerre:
Vole dong non terrain, sur les celestes toits.



A Monsieur DE LA CROIX-DU-MAINE, sur sa Bibliotheque.

#### SONNET.

Par HIEROSME D'Avost, de Laval.

PEULT estre on me voudra de mensonge taxer, (DE LA CROIX,) si je dy, qu'en la sleur de vostre âge, Heureux, vous avez eu sur les vieux l'avantage, Ayant essedué ce qu'ils n'ont sceu penser.

Vraîment je suis menteur, je le veux confesser, Et cognoy qu'indiscret, j'ay mis ma soy en gage, Tentant (mais bien en vain) d'escrire en cette page Ce que tous les escrits du monde on voit passer.

Le miracle est si grand, que l'on ne le peut croire, Mais celà (DE LA CROIX) redouble vostre gloire, Car l'homme ne peut pas, comme homme imaginer

Ce que vous, tout divin, luy faites apparoistre: S'il se veult exempter de plus y ruminer, Vous aille voir, & lors il le pourra cognoistre.

DE MUERTE VIDA.

AU Sieur DE LA CROIX-DU-MAINE, Sonnet par le Sieur DU BREIL.

Emponent ta Cythare, alme Latonien, Et vous jumelles sœurs, apprenez à bien dire, Icy pour revenger & Masye & Thamyre, De la Croix vous r'appelle au combat ancien. Que feras-tu Phœbus mieux que le Thracien? Cettuy-cy en jouant rocs & chesne attire. Muses que ferez-vous, si vous avez du pire, LA CROIX de vostre honneur enrichira le sien.

Doncques si tu m'en crois ô grand Dieu de Pathare, Sans jousté avec honneur quitte luy ta Cythare, Que tu perdrois honteux contre si bon sonneur,

Et vous docte troupeau, si vostre voix guerriere Trop soible en ce combat, est plus sorte en priere, Rachetez sans combatre humblement vostre honneur.

# A MONSIEUR DE LA CROIX.

# SONNET.

Que n'ay-je la faveur de la muse amiable,
Pour saçonner un vers bravement compassé:
Que n'ay-je le sçavoir de ceux du temps passé,
Dont on verra l'honneur à tout jamais durable?
Que n'ay-je à mon vouloir un esprit tout semblable:
Que ne m'a le destin ce bon-heur pourchassé,
En cent mille papiers j'eusse dessa tracé
De tes persections la loüange admirable.
Ton esprit clair-voyant, & ton bon jugement
Me sourniroient assez matiere & argument,
Mais par sur tout ta grace à la France descrire.
Je trouverois en toy mille & mille raisons,
Dont je pourrois encor embellir mes chansons,
Si j'eusse esté doüé du sçavoir de bien dire.

# Autre Sonnet du mesme Autheur.

Et voire Apollon mesme, asin que je te face
Un present (mon la Croix) qui ressente leur grace,
Et qui soit esmaillé de leurs plus riches sleurs.

Eslargissez moy donc vos divines saveurs,
O Phæbus, ô trouppeau qui errez sur Parnasse,
Et toy douce Clion, qui jamais ne sus lasse
De m'avoir peint ces vers des plus braves couleurs.

C'est icy que je chante à la race Françoise,
Le beau nom de la Croix, qui de saçon Gregeoise
A du los des François un bel œuvre entrepris.

Voire tel que si Dieu par sa bonté supréme
Daigne savoriser & luy & ses escrits,
Des merveilles sera à bon droit la huictiesme.

Honoré du Teil Provençal.





# TABLE RAISONNÉE

DES OUVRAGES imprimés ou manuscrits, annoncés dans le premier Tome de la Bibliothèque Françoise de LA CROIX DU MAINE.

# ARTICLE PREMIER.

#### THEOLOGIE.

#### ÉCRITURE SAINTE.

| Y 500                              |
|------------------------------------|
| LA Bible, traduite en François par |
| Guillaume le Menand, Cordelier,    |
| page 334                           |
| Version Françoise de la Bible, par |
| Jean de Resly, (81                 |
|                                    |
| Traduction du Pleautier, & Œuvres  |
| afcétiques de Gabriel du Puy-Her-  |
| bault, 254                         |
| Le Pseautier mis en vers mesures,  |
| • •                                |
| mon rimés, 87                      |
| Trente Psalmes de David, traduits  |
| Celon la vérité Hébraïque, 129     |
| Proverbes & Ecclésiaste de Salomon |
| traduits en François, 4            |
| Cantique des Cantiques, Epîtres &  |
| Evangiles des Dimanches, avec les  |
|                                    |
| expolitions, 180                   |
| Livre ou Chronique des Machabées,  |
| traduit du Latin en François, 117  |
| TACE DE M. Tom II                  |

| Le troisième Livre des Machal                                     | sées,          |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|
| traduit du Grec, en vers Latins,                                  | 349            |
| Les Actes des Apôtres, traduit                                    |                |
| Arnoul Greham                                                     | έ 8            |
| Commentaires de Primatius su                                      | ır İes         |
| Epîtres de S. Paul, traduits du Latin                             | , 503          |
| Commentaires sur S. Paul &                                        | utres          |
|                                                                   |                |
| Epîtres Canoniques,<br>Conférence & union des c                   | nare           |
| Evangelistes,                                                     | 114            |
| Postiles & Expositions des E                                      |                |
| & Evangiles dominicales,                                          | ` 448          |
| Harmonie & accord Evangel                                         | ique.          |
| ou concordance des quatre Evan                                    | gelif-         |
| ou concordance des quatre Evan<br>tes sur la vie de Jesus-Christ, | -60            |
| Briefve Déclaration de l'autori                                   | ré des         |
| écritures,                                                        |                |
| Exhortation à la lecture des S                                    | 77,1<br>aintei |
| Lettres,                                                          | 179            |
| Terres?                                                           | -/7            |

#### TABLE DES OUVRAGES.

Opuscules divins recueillis des Sain- Latin de Ludolphe Chartreux, tes Ecritures, 352 locorum, 65

Histoire d'Aristée touchant la translation de la Loi de Moife, 337

Le secret & mystère des Juifs, traduit ' du Grec en François, 218

Histoire de Théodose, pontife de la François, loi, & de Philippe homme chrétien, vélě, 218 Le grand Visa Christi, traduit du ment, traduite de l'Italien.

Vie de Notre Seigneur Jésus-Christ, Unio dissidentium in sacris litteris traduite du Latin par Jean Langlois du Frefnoy,

Discours sur la vie des hommes illustres de la généalogie de J.-C. 230

Vies & gestes des anciens Patriatches, écrits en Latin & traduits en 497

La Génèse de Pierre Areun, avec la par laquelle le secret des Juiss est ré- vision de Noé, en laquelle il vit les mystères du vieil & nouveau Testa-

#### PERES DE L'EGLISE.

Les Œuvres de S. Justin Martyr, traduises du Grecen François, par Jean de Maumont,

Histoire de S. Justin Martyr, traduite du Grec en François, 459

Apologie d'Athénagoras, Philofophe Athénien, 3.00

Défenses contre les Hérétiques par Tertulien, & le Traité de la Couronne du soldat,

Œuvres de S. Cyprien, traduites du Latin en François,

Traité de S. Cyprien des douze manières d'abus qui font en ce monde, 265

Traité des donze manières d'abus qui sont en ce monde, & le moyen de les éviter,

Sermons de S. Basile de Césarée. maduits du Grec en François, 123

Harangues de S. Basile à ses jeunes Disciples & Neveux,

Opuscules spirituels de S. Efrem, & Sermon de S. Cyrille, touchant l'illue & fortie de l'ame hors du corps bumain, 4:17 7 Traité de S. Chrisostome, que nul

n'est blessé que de soi-même, 130 Les Livres de la Cité de Dieu de S. ment,

Augustin, traduits en François, 26 F Confessions de S. Augustin, traduites par Emar de Hennequin, Evêque de Rennes, & Catéchisme du même, 172

Opuscules de S. Augustin, traduits par Adrian Gemelli,

Soliloques & Manuel de S. Augus-

Exhortation de S. Eucher, Evêque de Lyon à l'Empereur Valérien, traduite en vers François,

De la vérité & antiquité de la foi catholique, par Vincent de Lérins, traduit en François,

Epitres de Hildebert, Evêque du Mans, ensuire Archevêque de Tours, traduites de Latin en François,

De la manière d'aimer Dien, tradoit du Latin de S. Bernard,

Floretus, ou Commentaire sur la 148 Théologie de S. Thomas, par Gerson, 809

L'Aiguillon de la Foi, de S. Bonaventure,

Douze Règles de Jean Pic de la Mirandole, comprenant les choses les plus requifes pour vivre chrétienne-195

#### TABLE DES OUVRAGES.

Le Livre de la Religion Chrétienne de Marsile Ficia, traduit de Latin en la puissance & sapience de Dieu, & de

Confession de foi écrite par le Cardinal Hosius, traduite du Latin, 525

Livre de Mercure Trismégiste, de 298 sa volonté, traduit du Grec en Fran-

#### EGLISE, DISCIPLINE, LITURGIE.

Traité de la Hiérarchie Céleste,

Traité des marques de l'Eglise,

484 Discours Chrétien de l'antiquité des Constitutions, Ordonnances, & vraies marques de l'Eglise Catholique, 466

L'Etat de l'Eglise, depuis le tems de l'Empereur Léon, jusqu'au tems de Charles V,

De la Discipline de l'Eglise, & du devoir & autorisé du Prince en icelle, Manuscrit.

Livre de la Discipline & police chrétienne, 558

Traité des ordres & dignités de l'Eglise, avec l'interprétation des cérémonies & offices Ecclésiastiques, 591

Le Rational des divins Offices, craduit du Latin de Guillaume Durand, par Jean Golain. . 511

Livre des Sacerdoces anciens, avec S. Paul, figures & médailles, Manuscrit. 153

Traité de l'origine des Temples tens de la ville de Paris, des Chrétiens, Juifs, Tutes & Gentils,

De l'antiquité des Eglises parochin-

Règle & Guide des Curés & Vicai-

L'instruction des Curés, par Gerson,

Défense de tous les ordres de Religion, contre les mépriseurs & contempteurs d'icelle,

Défense des Religieux, contre ceux qui soutiennent que l'habit de religion est seulement pour les pauvres mutiles & paresseux.

Défense de l'ordre & honneur sacerdotal, contre les Hay-prêtres & Hay-messes,

La Régle de l'Ordre de S. Benoîc, traduite de Latin en François, . Recueil de tontes les veuves femmes, tant du vieil que du nouveau Testament, qui ont vécu sous la Régle de 286

Apologie de la Confrérie des Péni-

Traité de l'ancien naturel des Fran-536 çois en la religion Chrétienne,

## TRAITÉS ET INSTRUCTIONS SUR LA RELIGION.

divine essence de Dieu, 504 Miroir de la vraie Religion,

3. F Fondement de la religion Chrétienne

Traité de la prédestination,

du tems de l'Eglise primitive, 136

Catholique démonstration de la tère de l'Incarnation du Verbe diviu, extrait du vieil & nouveau Testament,

?: .11. De l'utilité & de d'excellence du 5 520 Verbe divin, 

Soulas du cours naturel de l'homme, Traité du très-haut & excellent mys- ou Traité de la soi chrétienne éconve

| 4 INDLEDES                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------|
| les, Juifs, 281                                                                |
| Traité des principes de la Foi, par                                            |
| Charles Guillard, Evêque de Char-                                              |
| tres, IIO                                                                      |
| La Leçon à ceux qui disent, je ne                                              |
| sçais quelle religion je dois tenir, 465<br>De l'immaculée. Conception de la l |
| De l'immaculée Conception de la !                                              |
| Vierge, par Jean Germain, Manus-                                               |
| -crit.ov                                                                       |
| Traité des Sacrements de l'Eglise,                                             |
| Sin Vinne Ju C. Samura Ja P.A.                                                 |
| Six Livres du S. Sacrement de l'Au-                                            |
| tel, par Jean d'Albin, 484<br>Instructions pour se préparer à la               |
| confinement; marques pour connoître                                            |
| les Ministres, & antres Œuvres Théo-                                           |
| logiques de Jean Talpin, 591                                                   |
| Epître Catholique de la vraie &                                                |
| réelle existence du précieux Corps &                                           |
| Sang de Notre Seigneur Jésus-Christ                                            |
| au Saint Sacrement de l'Autel, sous                                            |
| les espèces du pain & du vin, 31                                               |
| Traité de la vraie, réelle & corpo-                                            |
| relle présence de Jésus-Christ au Saint-                                       |
| Sacrement de l'Autel, 173                                                      |
| Les ruses & finesses du Diable, pour                                           |
| tâcher d'abolir le Saint Sacrifice de                                          |
| Jesus Christ, 261                                                              |
| Dialogue du Saint Sacrifice de la                                              |
| Messe; Traité de l'amour des pauvres;                                          |
| du jugement & prévoyance de Dieu,                                              |
| & autres écrits Théologiques & Mo-                                             |
| taux de Jean de Lavardin, Abbé de                                              |

| ALEXANDER OF A STATE O |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| l'Estoile, Manuscrit. 525                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| l'Estoile, Manuscrit. 525<br>Consession générale, extraite des                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Contenion generale, canalic dos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| SS. Docteurs de l'Eglise, 231                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Traité de la manière de se confes-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| fer, 572                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Traité de la Confession auriculaire,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Traité de la Confession auriculaire,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Discours du Saint Sacrement de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Mariage, 174                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Carrier on Enhancione on Double                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| . Sermons ou Exhortations au Peuple                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| chrétien & catholique, 117                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sermons de Denis Peronet, 165                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| C. 1. Continue to Cuillanne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sermons de Carême de Guillaume                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| le Sénefchal, 349                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| le Séneschal, 349<br>Sermons sur les lamentations de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Jérémie, par Antoine Abelly, 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Livre des Sermons de Jean Fére,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| De Linnana de Philippe Dei de France.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Prédicateur de Philippe Roi de France,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Manuscrit. 49 t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Enfeignement des paroiffes on                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Enseignement des paroisses, ou Homélies sur les Epstres & Evangi-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Homelies für les Epittes & Evangi-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| les,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Homélies sur l'interprétation des                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| momenes in immerpleization des                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| dix Commandemens de la Loi, 57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Homélies touchant les faintes ima-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| llinian des Chalainne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ges en la religion des Chrétiens, 419                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Homélie sur l'Enfant Prodigue, 136                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Catéchisme ou Sommaire de la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Doctrine Chrétienne,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Catéchisme ou Instruction Chré-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| tienne pour les enfans, 173                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Carliffee la Carilla la Torres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Catéchisme du Concile de Trente,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| traduit par Jean Gillet, (09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

#### MORALE CHRÉTIENNE ET LIVRES ASCÉTIQUES.

Doctrinal de sapience, par Guy de accomplir pour avoir Paradis, 339 oye, Evêque de Verdun, 303 De la dignité de l'homme, dialo-Roye, Evêque de Verdun, tion des Chrétiens, ensemble de la en François, sacrée franchise & liberté qu'ils ont ... Les vengeances divines de la transau S. Esprit, me, son excellence, & ce qu'il dois

Traité de la vraie & parfaite subjec- logue de Pic de la Mirandole, traduit S. Esprit, 284 gression des faintes Ordonnances de Tanté de la résormation de l'hom- Dieu, 163 Traité de la purgation des ames,

| TABLE DES                                                                    | OUVRAGES.                                         |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Manuscrie. 506                                                               | Traité de la Nativité de Notre Sei                |
| De la foi & de l'Evangile, de l'effet                                        |                                                   |
| & force des deux, & de la dissérence                                         | toureaux, 520                                     |
| d'iceux, 184                                                                 | Dialogues de Jean-Loys Vivez, tra                 |
| Régime & gouvernement pour les                                               | duits du Latin en François, 14                    |
| dames & femmes de chacun état, qui                                           | Prières & Méditations traduites de                |
| veulent vivre au monde selon Dieu,                                           | Latin de Louis Vivèz, - Manuel de                 |
| 273                                                                          | la vie chrétienne, & le Manuel d'Orai             |
| Les trois Livres de l'armée chré-                                            | son traduits de l'Espagnol de Louis de            |
| tienne, 92                                                                   | Grenade, - Propos de J. C. à l'amo                |
| La République Chrétienne, 586                                                | sidelle, traduit du Latin de Jean Just            |
| Traité de l'aumone & des Œuvres                                              | Lansperge, 27                                     |
| de charité, 258                                                              | Viola anima, traduit du Latin de                  |
| L'Aumônerie de Jean-Louis Vivès,                                             | Raimond de Sébonde, 10                            |
| traduit de l'Espagnol, 411                                                   | L'arbre de vie de la très-sacrée &                |
| Traité de la Police & Réglement                                              | triomphante Croix de Notre Seigneu                |
| du Bureau des Pauvres de la ville &                                          | par Jean de S. Victor, 58                         |
| fauxbourgs de Paris, 541                                                     | Méditations des Zélateurs de piét                 |
| Discours de la police des pauvres de                                         | compilées des Œuvres de S. Augustin               |
| Paris,                                                                       | 513                                               |
| Traité de l'humilité, 281                                                    | Discours de la guerre spirituelle en              |
| La régle des Marchands, livre ex-                                            | tre l'ame raisonnable & les trois enne            |
| trait de la fomme des Confesseurs, 529                                       | mis d'icelle, la chair, le monde & l              |
| Livre des rencontres Chrétiennes à                                           | diable, 25                                        |
| tout propos,  La Bataille de Dieu & de Gedéon                                | L'affliction du corps pour récrée                 |
| <b> </b>                                                                     | l'esprit, 390<br>La réformation du Chrétien selos |
| contre Madian, sous la description de<br>la bonne & de la mauvaise conscien- | le mystère de la Résurrection d                   |
| ce, 480                                                                      | N. S. JC. Poëme,                                  |
| Le Miroir spirituel de Louis de                                              | Traité sur l'efficace & la vertu d                |
| Blois, traduit du Latin en François,                                         | l'Oraison Chrétienne, 211                         |
| 451                                                                          | Sucre spirituel, pour ôter l'amertu               |
| Le Pédagogue des ames, 174                                                   | me des malheurs qui règnent aujour                |
| Encyclie des secrets de l'éternité,                                          | d'hui,                                            |
| 298                                                                          | Le préparatif à la mort, traduit de               |
| De l'image de la vie chrétienne,                                             | Latin d'Étalme.                                   |
| traduit du Portugais en François, 324                                        | Les élites & plus belles fleurs                   |
| De l'imitation de Jésus-Christ, &                                            | recueillies des Œuvres spirituelles de            |
| du contemnement de toutes choses                                             | Louis de Grenade, 3/3                             |
| mondaines, traduit du Latin, 462                                             | Trésor des Prières pour tous états                |
| Contemplations faites à l'honneur                                            | 174                                               |
| de la Vierge-Marie, traduites du Latin                                       | Livre de réformation utile pour tou               |
| de Raymond Jordan, Contemplationes                                           | tes religieuses; instructions pour novi           |
| idiota.                                                                      | ces & professe : Jardin de contempla              |

tion', \$20 Prophéties des Sybilles, & révélations de Ste Brigitte, traduites du Latin en François, 527

du S. Esprit; l'Instruction des jeunes

pucelles; les Contemplations de l'ame dévote sur l'Incarnation & la Passion de Jesus-Christ & autres Œuvres ascetiques, de Jeanne de Bourbon, épouse Le voyage du Pénitent; le Temple de Louis de la Tremoille, Manuscrit.

#### CONTROVERSISTES, ORTHODOXES ET HÉTÉRODOXES.

Déclaration des abus & subtilités nistres de Calvin, des faux Prophètes,

Traité des Hérésies & sectes de notre temps, pour connoître leur origine & fruits,

La sauve garde & protection de la toi catholique, contre les principaux Hérétiques, 244

Advertissement ès trois Etats du monde,

Remontrance aux Chrétiens séparés de l'Eglise Romaine,

Déclaration de la diversité de l'Eglise réformée,

Le défensoir de la foi chrétienne, contenant en soi le miroir des errans, autrement dits Luthériens,

La touche naifve pour connoître le faux aloy de la dectrine de Calvin,

Confession de la foi catholique, contenant en brief la réformation de celle que les Ministres présentèrent au Roi en l'assemblée de Poissy, 150

Miroir des Calvinistes & armure des Chrétiens.

Déclaration d'aucuns Athéismes de la Doctrine de Calvin & de Bèze, contre les premiers fondemens de la chrétienté,

trouvent en la doctrine de Calvin, Luther & autres nouveaux Evangelis-

261 Traité en forme de conférence avec les ministres, touchant la venu de la parole de Dieu,

La probation du purgatoire, traduite du Latin en François,

Réponse familière à l'Epître contre le libre arbitre,

Lumière Evangelique pour la Sainte Eucharistie contre les ténébrions, 376

Apodixie pour la messe, Accord des difficultés de la messe,

Articles du traité de la paix entre Dieu & les hommes, par Artus Desiré,

Ouvrage contre les Hérésies d'Augustin de Rome, par Jean Germain; Manuscrit.

La chrétienne déclaration de la chûte & ruine de l'Eglise Romaine,

Défense de la Religion & du Roi, contre les pernicieuses factions & entreprises de Calvin, Bèze & autres,

Lamentations de notre mere Ste Eglise; le combat du sidèle Papiste, pélerin Romain, contre l'Apostat anti-Papiste,

Traités sur différentes matières de Contrariétés & contredits qui se Religion & controverse par Gentien Hervet,

Généalogie & fin des Huguenots, contenant l'Histoire des troubles exci-Apologie contre les Hérétiques mi- tés par lesdits Huguenots, 255

| TABLE DES                                | OUVRAGES. 7                             |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|
| · Le bannissement des ministres des      | l'Antechrist, 155                       |
| Huguenots, 146                           | Le glaive du géant Goliath, 118         |
| Discours sur le saccagement des Egli-    | Catéchisme de Crestosse le Févre,       |
| ses catholiques, contre les Hérétiques   | Ministre à Genêve, 122                  |
| anciens & nouveaux Calvinistes, 150      | l'Alcoran des Cordeliers, 158           |
| Chansons faites contre les Hugue-        | Déclaration de la règle & état des      |
| nots, ténèbres & regrets des prédicans,  | Cordeliers, 229                         |
| 121                                      | Evangelici in minoritarum regulam       |
| Les Georgines par Jean Gerson, 507       | commentarii, 129                        |
| De Auferibilitate Papa, 508              | Taxe des parties casuelles de la        |
| Opus Caroli magni contra Synodum         | boutique du Pape, 48                    |
| qua in parsibus Gracis, pro adorandis    | Annotations fur le Dialogne Charon      |
| maginibus, stolide sive arroganter gesta | de Pontan, 281                          |
| sft, 595                                 | De fine seculi & judicio venturo D.     |
| Œuvres Théologiques de Jean Cal-         | N. J. C. deque periculis nostri hujus   |
| rin, & Traité de l'institution Chré-     | seculi gravissimis, orationes duce, 364 |
| ienne, 467                               | La confusion de la Secte de Muha-       |
| Recueil de Prophéties de plusieurs       | med, traduite de l'Espagnol, 298        |
| Auteurs, sur le gouvernement de          | La Mere Jeanne, jou les très mer-       |
| 'Eglise, 142                             | veilleuses victoires des femmes, 342    |
| Discours sur le fait de la résorma-      | Temple de bonne renommée & le           |
| ion de l'Eglife, 203                     | repos des hommes & des femmes illus-    |
| Traité du péché contre le Saint-         | tres, 459                               |
| sprit, par Augustin Marlorat, 64         | Œuvres & Traités divers de Guil-        |
| La Béatitude des Chrétiens ou le         | laume Postel, 340                       |
| léau de la foi, par Geoffrey Vallée,     | De Universitate, par Guillaume          |
| 278                                      | Postel, traduit en François, par Adrian |
| Défense civile & militaire des Inno-     | le Tartier,                             |
| ens de l'Eglise de Christ, 384           | Les raisons ou occurrences & acei-      |
| Confession de foi par Anne du Bourg      | dens des deux miracles les plus grands  |
| autres Œuvres du même, 24                | de l'univers, par Guillaume Postel,     |
| Traité de la venue & personne de         | Manuscrit. 347                          |
|                                          | 4                                       |
|                                          |                                         |
| 4                                        |                                         |

#### ARTICLE 11...

# JURISPRUDENCE CANONIQUE ET CIVILE.

PROMPTUAIRE des Conciles de chant le fait & état de l'Eglise, 579 l'Eglise Catholique, avec les Schismes & la différence d'iceux, 532 Jean Charlier dit Gerson, Recueil des Decrets des Conciles, Mémoires & avis sur les

Statuts synodaux & provinciaux, tou- l'Eglife Gallicane,

De l'autorité des Conciles, par Mémoires & avis sur les libertés de 597

Loix & Ordonnances depuis la Le? L'Arbre de Consanguinité, 532 Paraphrases sur l'Edit des mariages Salique; Traité de la majorité des Rois, 483 clandestins, Répertoire général ou registre entier Speculum juris, Repertorium juris, des Lettres du Trésor des Chartres, & autres Ouvrages de Guillaume Du-Manuscrit. rant dit le Spéculateur, Epitome ou abrégé du Droit Civil, Traité du Domaine des Rois de France, par Jean Bacquet, tiré des institutes & du Code, 604 Enchiridion, ou Manuel de Droit Traité de la puissance & autorité des Rois, & par qui doivent être com-& de pratique de Jean Imbert, 522 mandés les Diètes & Conciles solem-L'Etat & Ordre judiciaire suivant nels de l'Eglise, les Etats convoqués, les Edits, Statuts & Ordonnances, en quel lieu & degré doivent être affis Prarique de Masuere, traduite du les Rois, les gens d'Eglise, les nobles & le menu peuple, &c. Latin avec des notes, Institutions forenses ou pratique ju-Quæ sit regia potestas? Quo debent diciaire de Jean Imbert, 332, — les auctore solemnes Ecclesia conventus inmêmes, 522 — les mêmes institutions dici, cogique? corrigées & mises en ordre, par Fon-Loix, Statuts & Ordonnances du Roi Henri II, Le Code Henri par Barnabé Brissen, Pratique judiciaire de Guillaume Poyet, Chancelier de France, Manus-Proposition ou Harangue de la no-Procédures Civiles & Criminelles, blesse de France aux Etats Généraux de selon le commun style de France & Commentaires sur la Coutume de Ordonnances du Roi, La forme & ordre de plaidoyerie en Bourgogne, Catalogue de la gloire du toutes Cours royales & subalternes du monde, & conseils, par Barthelemi Royaume de France, rédigée par cou-Chasseneus, Sommaire explication fur aucuns Forme de procéder extraordinairearticles de la Coutume du pays & ment aux causes criminelles, Duché de Bourgogne, par Claude de 32 Traité du style & pratique de la Rubis, Cour du Parlement de Paris, Manus-Commentaire sur la Coutume de 316 Berri, Mémoires pour faire le corps du Paraphrase sur le style du Duché de Droit François, Manuscrit. 20 I Bourbonnois, Indices des Droits Royaux & Sei-Commentaire du Droit Civil tant gneuriaux, ou Glossaire du Droit public que privé au Duché de Nor-François, mandie, 233

I 5 2

avec un récit de son antiquité,

Recueils de Jean du Tillet sur les

La Loi Salique, Traité touchant Harmonie & Conférence des magif l'origine & étymologie de ce mot, trats Romains avec ceux des François, De l'origine & conférence des Ma-

giltrats

| TABLE DES                            | OUVRAGES.                                |
|--------------------------------------|------------------------------------------|
|                                      | tanon,                                   |
| ce, Manuscrit. 212                   | Sommaire des Edits concernant le         |
| Des Parlemens de France, par la      | Cour des Monnoyes, 219                   |
| Roche Flavin, & Recueil d'Arrêis no- | Arrêts notables recueillis par Jean      |
| tables du Parlement de Toulouse, 76  | Papon, 569                               |
| Deux Livres des Juges, Jurisdic-     |                                          |
|                                      | Traité du retrait lignager, 222          |
| rations, 144                         |                                          |
| Discours des Etats & Offices tant    | du Droit, 463                            |
| du gouvernement, que de la justice & | Commentaires sur l'Arrêt de Mar-         |
| des finances de France, 107          | tin Guerre, 482                          |
| De l'origine, excellence & progrès   | Discours sur l'Arrêt donné au Parle-     |
| le l'état & office de Maître des     | ment de Dole en Bourgogne, touchant      |
| Comptes, Manuscrit. 505              | un homme accusé & convaincu d'être       |
| Instruction générale sur le fait des | loup-garou, 162                          |
| Finances & Chambre des Comptes,      | Traité, s'il est soisible de châtier le  |
| ensemble un Traité des Receveurs     | fils pour le délit du père, 472          |
| Généraux, 515                        | Traité des causes qui excusent le        |
| Recueil des Arrêts, Edits & Ordon-   | dol, 222                                 |
| iances Royales, prononcées tant en   | De la Justice, & des moyens qu'il        |
| Latin qu'en François, par Jean Budé, | faut tenir pour tarir la source des pro- |
|                                      | cès en France & ailleurs, Manuscr. 201   |
| Recueil des Edits, Ordonnances &     | Discours ou Harangue sur la néces-       |
|                                      | sité de rétablir l'ordre judiciaire, 518 |
| •                                    |                                          |

# ARTICLE III.

# SCIENCES ET ARTS.

# PHILOSOPHIE, MORALE.

| 92%                                       |                                      |
|-------------------------------------------|--------------------------------------|
| LE POLOGIE de Socrate, traduite du        | Traité des devoirs des hommes, tirés |
| Grec en François, 226                     |                                      |
| Les Dits Moraux des Philosophes.          | Les mors dorés, les sept vertus mo-  |
| les Dits des Sages, le secret des secrets | rales & autres opuscules de Sénéque, |
| d'Aristote, 353                           | 151                                  |
|                                           | Opuscules de Sénéque, traduits par   |
|                                           | Ange Capel, 24                       |
| Les Dits Moraux de Caton mis en           | Vies des Hommes illustres & Opus-    |
| François par Jean du Chastelet, Ma-       | cules moraux de Plutarque, traduits  |
|                                           | par Jacques Amiot. 387               |
| TACR DUM Tom II                           | h                                    |

Traité de Plutarque de la honte toires mémorables, tirées de plusieurs vicieuse, traduit en François, Auteurs tant anciens que modernes, 22 I De la tardive vengeance de Dieu, La forme de vivre de ceux du bon traduite du Grec de Plutarque, par Jean tems, que l'on nommoit l'âge doré, de Marcouville, 537 Traité de Plutarque sur le gouver-De Ratione vitæ studiosæ ac littenement du mariage, Préceptes de Plutarque sur la maratæ, in matrimonio collocandæ. 300 niere de se gouverner en mariage, 416 Satire contre le fol amour, impri-Les Règles du Mariage par Plutarmée avec le Manuel d'Epictète, 188 Du naturel divers des hommes, 45 Le Manuel d'Epictète, traduit par Traité de la décoration de la nature Antoine du Moulin, humaine. Sommaire des sept vertus, sept atts Traité sur la façon d'aimer du tems libéraux, sept arts méchaniques des passe, Manuscrit. Philosophes, Traité paradoxique auquel il est Trésor des sentences dorées, promontré qu'il vant mieux être en adververbes & Dits notables, sité qu'en prospérité, 252 Traité, en vers François, des Livres de Boëce, de la Consolation Philosophique, traduits par Jean de moyens de connoître ses amis, Cis, Manuscrit. Le Livre de l'honnête volupté de Traité de l'imagination, traduit du Baptiste Platine, traduit en François, Latin de Jean Pic de la Mirandole, 439 De la vie saine & de la vie longue, Polycraticon des traces des Philosophes, & des truffes & vanités de ceux Traités traduits du Latin de Marble Ficin, qui suivent les Cours des Princes, Ma-L'instruction des petits Enfans, 479 De la destruction de l'orgueil mon-De l'admirable pouvoir de l'art & de la nature, traduit du Latin de Roger dain, ambition des habits & autres Bacon, inventions nouvelles, De l'immortalité de l'ame, Traité de la réformation des habits, 17 Paradoxon, quod nec ulla virtus in mediocritate, nec summum hominis Brief & utile Discours sur l'immobonum in virtutis actions confistere destie & superfluité des habits, ·poffit. L'amant déconforté, contenant le Summa de exemplis & rerum similimal & bien des femmes, avec plufieurs sudinibus, decem libris conftans. 300 préceptes contre l'amour, Bouquet de Philosophie morale, 252 Les trois Miroirs du monde, 572 Le grand propriétaire des choses, Traité contre les menteurs, méditraduit du Latin de Barthelemy Glaunfans ou gladiadours, ville dit l'Anglois, Douze Tables démonstratives des 481

choses naturelles & contre nature,

Traité du devoir qui doit être téci-

Œuvres Morales de Jean des

Œuvres morales, ou Recueil d'His.

Caurres,

proquement gardé & observé entre les riage, contenant trois déclamations, maîtres & serviteurs privés, 217

dont ils sont formés, Traité des mœurs pour les enfans,

465 De la nourriture des enfans, traduit du Latin de François Philelphe,

L'institution d'une fille de noble maison, traduite de l'Italien en François,

Microcosme, petit monde, ou Traité de l'homme,

Le Chevalier de la Tour, ou instruction pour entretenir en vertu & honnêteté, les femmes tant mariées qu'à marier, avec le guidon des guerres, 277

Traité de l'heur & malheur du ma-

la première de l'homme contre la Traité des nobles & des vertus femme, la seconde de la femme con-200 tre l'homme, & la dernière en faveur du mariage, Manuscrit.

Apologie des femmes, 17 Le Livre des bonnes œuvres & des bonnes mœurs,

Remontrance aux François, sur les vices qui de ce tems règnent en tous états, & le remède à iceux,

Théologie naturelle de Raymond de Sébonde, traduite par Jean Mar-

Discours sur différens sujets, en Philosophie & Mathématiques, par le Cardinal du Perron, De invensione & judicio dialectices,

607

#### POLITIQUE.

Cyropédie ou institution du Roi Cyrus, traduite du Grec en François, par Jacques de Vintimille,

L'institution d'un Prince Chrétien,

135 L'institution du Prince Chrétien, traduite du Grec en François,

L'institution du Prince, par Guillaume Budé, 317

De la Monarchie & de l'institution du bon Roi, traduit du Latin de François Patrice, 492

Miroir du régime & gouvernement des Princes,

Le chemin de long étude, traitant du Prince digne de gouverner le monde,

Le pour-parler du Prince, 185 Discours de l'état & office d'un regner, & maintenir ses sujets en de Cavalcanti, obéissance,

Les enseignemens pour gouverner un Empire, traduits du Grec,

Altercation, en forme de Dialogue, de l'Empereur Adrian & du Philosophe Epictète,

Horloge de l'Empereur Marc-Au-162 rèle,

Discours des politiques & Républiques du monde,

Vrai & parfait établissement des affaires d'état d'un grand & petit Royaume, Manuscrit.

Discours de la droite administration des Royaumes & Républiques, traduit du Latin en François,

Confidérations des quatre mondes, ou institution du gouvernement des Républiques,

Commentaires sur le meilleur état bon Roi, pour bien & honnêtement d'une République, traduits de l'Italien 531 Six Livres de la République, par

I 2 être entre les grands Seigneurs & leurs Jean Bodin, Perfection de la vie politique, tra-Courtifans, duite de l'Italien de Paul Paruta, 221 Discours politiques par African de De regimine principum, Auctore Mailly, Ægidio Columna, Manuscrit. Le Cléandre, ou Discours de l'hon-290 L'Utopie de Thomas Morus, traneur & de la vaillance, avec la traduite en François par Jean le Blond, duction de quelques Epîtres de Séné-Le Prince, de Nicolas Machiavel, Le Discours de la servitude volontaire ou le contre un, traduit de l'Italien, 319. Traité sur l'enchérissement de toutes Anti Machiavel, ou Discours sur choles & le moyen d'y remédier, 453 les moyens de bien gouverner, 220 Trois Livres de la recherche de la Palais Royal, ou Instruction pour les. Princes & Courtifans, Manuscr. 280 monnoye, & paradoxe sur le fait des Deux Livres de la République des monnoyes, Gaulois, & offices des Rois de France, De Asse, ou Traité des monnoyes, Traités de ce qui est convenable à Traité des Monnoyes & leurs effiun Prince d'être studieux, & de l'excellence des trois Lys de France, 474 De l'institution & origine de toutes Discours sur la police du Royaume les charges & impolitions tant ordide France, naires qu'extraordinaires qui se lèvent Des polices du Royaume, des villes, en France, Traire de l'Ambassade, écrit en

& plat pays de France, Manuscrit. 201 Opuscules politiques de la puissance Latin & traduit en François par Felix Royale & Sacerdotale, 222 Roller des Princes & Roller des

guerres, Manuscrit. 188 venir à la paix entiere, & s'y mainte-Des offices mutuels qui doivent nir,

MÉDECINE ET CHIRURGIE.

le Voyer,

Aphorismes d'Hippocrate, traduits François, du Grec en François, Livre d'Hippocrate, de la nature humaine, traduit par Jean de Bourges,

Traité de la géniture & génération de l'homme, & des mois des femmes, raduit du Grec d'Hippocrate, . 420

Les six Livres de Dioscoride de la matiere médicale, traduits par Jean des Moulins, 5 5.9

٠٠

176 Les six principaux Livres de la Thérapeutique de Galien, avec le second de la curatoire de Glaucon,

Discours du vrai moyen pour par-

159

Livre de Galien, de l'ulage des parties du corps humain, traduit en Fran-

Traité de Galien, que les mœurs de l'ame suivent la complexion du corps,

Traité des viandes qui engendrent Les Œuvres de Galien, traduites en Je bon ou le mauvais suc, traduit du

1

ŕ

4

1

'n

声

i A

jį.

5 06

#### TABLE DES OUVRAGES. 14.

autres sujets, au corps humain, de la nuisance du

vin,

Discours de l'origine, des mœurs, De la nuisance que le vinaigre porte fraudes & impostures des Charlatans, 512

#### ANATOMIE ET CHIRURGIE.

mie, traduits de Galien par Jean Canape. — Anatomie & Tables anatomiques de Vasse, dit Vasseus, & Chi-larges & plats, rurgie de Guy Cauliac, traduite du Latin par le même,

L'Anatomie d'André Vésal, traduite en François, 416

Œuvres Anatomiques, & autres Traités d'Ambroise Paré, Chirurgien,

Méthodique division & dénombrement de tous les vaisseaux du corps humain,

Sommaire de toute la Chirurgie, traduit du Latin de Gourmelan, par André Malésieu, 20

Dissection des parties du corps humain, divisée en trois Livres, 100

Figures & déclarations des incisions & de la dissection des parties du corps d'arquebusade, par Jacques Veiras, humain.

Traité des proportions du corps humain,

Œuvres de Chirurgie de Jean de la Meleste, Manuscrit. 544

Philalethes, ou Trairé sur les erreurs

Traités de Médecine & d'Anato- anatomiques de certaines parties du corps humain,

Platopodologie, ou Traité des pieds

Fleurs & Sentences de Guy Cau-470 liac, ou questions curieuses de Chi-580 rurgie,

> La Chirurgie Françoile par Jacques Dalechamps,

La pratique de Chirurgie par Jacques Houlier,

Officine & Jardin de la Chirurgie Militaire,

Discours touchant la curation des arquebusades,

Discours touchant la curation des arquebusades & autres playes par Jacques d'Augaron,

Traité de Chirurgie contenant la vraie méthode de guérir les playes

Traité de l'enfantement Césarien,

Dialectique Françoise pour les Chirurgiens & Barbiers,



# ARTICLE IV.

### HISTOIRE NATURELLE, PHYSIQUE SPÉCULATIVE ET PRATIQUE.

| EIPKA                                               | IIQUE                                   |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| LISTOIRE Naturelle de Pline,                        |                                         |
| ALISTOIRE Naturelle de Pline,                       | La Ménagerie de Xénophon, tra-          |
| 4/                                                  | duite du Grec en François, 178          |
| Les Livres de Columelle, traduits                   | La Vénerie & Poëme sur la Chasse        |
| du Latin en François, 485                           | de Jacques du Fouilloux, 410            |
| Les treize Livres des choses rusti-                 | Discours de la Chasse du Loup, 479      |
| ques de Palladius Rutilius, traduits du             | Traité des animaux féroces & étran-     |
| Latin en François, 485                              | ges, Manuscrit. 310                     |
| Les Géoponiques de Constantin Por-                  | Vrai régime & gouvernement des          |
| phyrogénète, traduites du Grec en                   | Bergers & Bergères, traitant de l'état, |
| Latin par Cornarius, & en François                  | science & pratique de l'art de Berge-   |
| par Antoine Pierre, 47                              | rie, & de garder ouailles & bêtes à     |
| Agriculture ou Maison Rustique,                     | laine, 464                              |
| par Charles Estienne, en Latin & en                 | Deux Livres du naturel des oiseaux,     |
| François, augmentée par Jean Lie-                   | 328                                     |
| bault, 106                                          | Traité de la Fauconnerie départi en     |
| La vertu & propriété de la quin-                    | deux Livres, par Guillaume Tardif,      |
| tessence de toutes choses, traduite du              | 3,1                                     |
| Latin, 46                                           | Traité de l'art de la Fauconnerie,      |
| Secrets miracles de la nature, par                  | avec le déduit des chiens de Chasse,    |
| Levin Lemne, traduits par du Pinet,                 | par Jean de Francières, 498             |
| 48                                                  | — De la Volerie, par Artelouche         |
| Décades de Description, forme &                     | de Alagona, Ibid.                       |
|                                                     | Description d'un chacun oiseau de       |
| Vétérinaire de Végéce, touchant les                 | proie,                                  |
| maladies des chevaux, traduit du Latin              | Le Roman des Oiseaux, traitant de       |
| en François,                                        | la Fauconnerie (en vers François,)      |
| L'Art Vétérinaire ou la grande ma-                  | Manuscrit. 257                          |
| réchallerie, traduit du Grec & du La-               | Histoire & Description du Phénix        |
| tin, par Jean Massé, 542                            | en vers héroïques, 299                  |
| Des plaisirs de la Chasse, Vénerie,                 | Traité de la propriété des Tortues,     |
| & Fauconnerie, 139                                  | Escargots, Grenouilles & Artichaux,     |
| & Fauconnerie, 139 La Vénerie d'Oppian, traduite du | 177                                     |
| Grec en François, 197                               | Histoire des Poissons, tant en Latin    |
| Des déduits de la Chasse des Bêtes                  | qu'en François, par Guillaume Ronde-    |
| Envages & des Oiseans de mense . 40                 |                                         |
| Euvages & des Oiseaux de proye, 260                 | ,let, 344                               |

Commentaires de Mathiole sur Dioscoride, traduits par du Pinet,

De Historia Stirpium Commentavii insignes, traduits en François sous le titre: Commentaires de Leonard Fuchius, touchant l'herberie,

Histoire des Plantes de Jacques d'Alechamps, traduite en François par Jean des Moulins, 403

Histoire des Plantes & Simples aromatiques, venues des Indes Orientales & Occidentales, de la nature des bêtes à quatre pieds, des oiseaux, des serpens & des poissons: Traité de la distillation des eaux & des huiles, 275

Icones stirpium & plantarum, 125 Devis sur la vigne, vin & vendange, auquel la façon ancienne du plan, labour & garde est découverte & réduite au présent usage.

L'art & maniere de semer pepins & faire pepinières & sauvageons, enter France, ouvrages & polices d'icelles, toutes fortes d'arbres, & faire vergers, ou traité de la maniere de semer graines en jardin, la saison de planter & replanter, recueillir graines, & cultiver toutes sortes d'herbes.

Le petit jardin pour les enfans, contenant les noms & appellations de toutes fortes d'oiseaux, animaux, poissons, arbres & plantes,

Instruction de la connoissance des vertus & propriété de l'herbe nommée petum, ensemble la racine Méchoacan.

Description des Isles d'Hyeres, ensemble de toutes sortes d'herbes, plantes, fleurs, fruits, bêtes & animaux qui s'y trouvent, Manuscrit. 1372

Des Fleuves & Fontaines admirables des Gaules ,

Livre des Fontaines de Conrard de l'Oulmeau, 1 (8

De l'art de trouver surement les

eaux, sources & fontaines cachées sous terre,

Traité de l'art & moyen patfait de tirer huiles & eaux de tous médicamens simples & oléagineux,

Traité de la dignité du sel & de la grande cherté & famine d'icelui, 536

Discours admirable de la nature des eaux & Fontaines, tant naturelles qu'artificielles, des sels & salines, des pierres, des terres, &c. par Bernard Pa-

Jacobi Auberti Vindonis de Metallorum ortu & causis contra chemistas, brevis & lucida explicatio.

De la connoissance des métaux & de la source des fontaines de Vaucluse, de ses débordemens admirables, ensemble de plusieurs autres fontaines salées & sulphurées, Manuscrit. 315

Sur les mines d'argent trouvées en

La vraie philosophie naturelle des métaux, traitant de l'augmentation & perfection d'iceux,

Le Pymandre de Mercure Trismégiste, traduit du Grec en François avec des annotations,

Dialogue de Théophraste Paracelse, contenant la défense de la Chrysopoie, ou manière de faire de l'or, Manuscrit.

Du merveilleux œuvre des Philoso. phes, qui est la clef de l'Entéléchie d'Alchimie, - Livre des techerches de la pierre Philosophale, ou Description de la nature des métaux, Manuscrit. Apologie de la science d'Alchimie,

Or potable, traité de ses vettus admirables,

Chrylospagirie, ou transformation

de l'Or, Discours, 236 Ecolatrie, ou Traité concernant de litaire, fort grands fecrets fous choics domeftiques & denul prix,

quatre Livres, selon les quatre saisons leur bien, par Bernard Palissy. de l'année, Poëme.

Les plaisirs de la vie rustique & so-

Recepte véritable par laquelle tous 123 les hommes de la France pourront Les plaisits des champs, divisés en apprendre à multiplier & augmenter 73

#### PHYSIQUE SPÉCULATIVE.

traduire du Latin en François,

Traité de la Sphère de Procle, traduit du Grec.

Traité ou Parafrase de l'Astrolabe,

390 De l'usage de l'Astrolabe avec un petit Traité de la Sphère, 167

Traité des présages des choses à advenir à un chacun selon la disposition da ciel,

Historia imaginum calestium, 513

les corps inférieurs, & principalement de l'influence contre les Astrologues judiciaires, avec une dispute des élémens contre les Paracellites, 410

Discours contre Cyprien Léovitius, & autres modernes Astrophiles touchant la grande conjonction du monde, 230

Prognostication sur la Théorique & dignité des Planétes, composée sur les climats de France, 303

Table de la dignité des Planétes & mailons de la lune, 593

Abrégé de la vrait Aftrologie & de 164 la réprouvée,

De l'Eclipse miraculeuse qui se fit à la Passion, par Luc Gauric, 167 Prodiges arrivés au Comtat Vénaisfin, à Lyon & dans la Gaule Narbonnoise,

Les grands & merveilleux fignes

La Sphère de Jean Sacrobosco, vus sur la ville de Rasis, avec lettres 314 du grand Turc au Pape,

> Traité des cométes ou étoiles chevelues,

Discours sur ce que menace de voit arriver la Cométe apparue en 1577, 218 & 230

La Géomance de Catan, traduite du Tofcan en François,

La Géomance par Guillaume de la Taissonniere,

Géomance pour sçavoir les choses Discours de la puissance du ciel sur passées, présentes & à venir, & le blason des pierres précieuses, contenant leurs vertus & propriétés,

> Nouvelle invention pour incontinent juger du naturel d'un chacun par la seule inspection du front & de ses linéamens,

> De la vanité & vérité de la vraie & tausse Astrologie contre les abuseurs du

> Jardin Médicinal , Mitoir du temp**s** & présages sur le changement d'icelui; Météores ou Discours des choses qui sont faites & engendrées aux trois régions de l'air; Ephémérides célestes, &c.

Présage des mutations de l'air, 138 Almanach Universel composé & calculé pour tous les climats de Fran-

Le Calendrier Grégorian perpétuel, 513

Discours sur la réformation de l'An, Satan, par Jacques Aconce, faite par le Pape Grégoire XIII, 229 Ephémérides ou Almanach pour cent ans, Almanachs, prophéties & prognoftications, par Antoine Crespin, dit Nostradamus, les climats de France, Avertissement ou présage fatidique Lavather, pour fix ans, 175 du confent & accord, lequel plusieurs nes personnes possédées du malin eschoses de ce bas monde reconnoissent & à vue d'œil ont de commun avec la 44

Traité des choses merveilleuses en nature, où il est fait mention des erreurs des sens, des puissances de l'ame & de l'influence des cieux.

Des Augures & Divinations, traduit du Latin d'Augustinus Niphus,

Cinq Livres de l'imposture & tromperie des Diablès, traduits du Latin de Jean Wier,

La Démonomanie des Sorciers,

Traité des apparitions des esprits, Almanachs & prognostications sur fantômes, prodiges & accidens merveilleux, traduit du Latin de Louis

Histoires admirables advenues au Opuscule des secrets de la Lune, & Diocèse de Soissons, touchant aucuprit,

> Histoire du Diable de Laon, ou de la possession de Nicole de Vervins,

> Histoire de l'apparition d'un Esprit, à une Religieuse de S. Pierre de Lyon,

La Philosophie cachée d'Henri Cotneille Agrippa, traduite en François par Gabriel de Collange, avec Addi-Ruses, finesses & tromperies de tions & annotations, Manuscrit. 250

#### PHYSIQUE PRATIQUE ET BEAUX ARTS.

François de Foix, Evêque d'Aire, 219 L'Art & Pratique de Géométrie, Traité de Géométrie & d'Horologiographie pratique, 467 Arithmétique & Géométrie d'Etienne la Roche, 189 Arithmétique familiere & succincte, par Antoine Faure, Arithmétique de Guillaume Gosse-328 Arithmétique en trois Livres, & Discours des Changes, Commentaires sur l'Arithmétique de Boëce . 294 Epitome, ou Extrait abrégé des dix

Commentaires sur Euclide, par Livres d'Architecture de Vittuve, 166

Extrait des dix Livres d'Architec-104 ture de Vitruve, avec figures, traduits par Jean Gardet,

> Les huit Livres d'Architecture. - Les six Livres d'Architecture de Serlio. — L'Architecture & Art de bien bâtir de Léon-Baptiste Alberti, traduite par Jean Martin,

Ouvrages d'Architecture de Jacques Androuet du Cerceau. 389

Traité des Arpentages, 170 Traité de l'Holomètre,

L'Art ou instruction pour mesurer toutes superficies de droite ligne, 549 Figures touchant la Maçonnerie,

### RTICLE

437

471

86

#### HISTOIRE.

#### COSMOGRAPHIE ET CHRONOLOGIE.

Cosmographie, ou Description de toute la terre, avec le thangement ou mutation des Empires & Royaumes,

La Pyrotechnie, traduite de l'Ita-

Discours de l'Art Militaire, par Ma-

Mémoires touchant l'instruction

lien de Vanuccio Biringuccio,

chiavel, traduit de l'Italien,

Maniere de bien guerroyer,

Cosmographie d'André Thevet, 21 Les Principes d'Astronomie & de Cosmographie avec l'usage du globe, 130

du Latin en François, Manuscrit. 493

des gens du peuple, sur le jeu des

eschiets, Manuscrit.

La Moralité des hommes nobles &

138

Brief Discours des choses plus nécessaires & dignes d'être entendues en la Cosmographie,

Description de diverses régions & pays lointains de l'Europe, 378

Description de la France & des Gaules par Thevet, 21

Description de la France & des Gaules, & ses confins par Jean Jolivet,

Livre des singularités des Gaules, contenant les antiques fondations des villes d'icelle,

Catalogue des antiques érections des villes & cités des Gaules, 132

Géographie ou Description de la terre de Turquie & de Grece, 523 Chronologie contépant la charcele

Chronologie contenant la générale durée du monde, par Jean Dauvel,

Promptuaire ou Journal de tout ce qui est advenu de mémorable depuis le commencement du monde jusqu'à présent, 487

Histoires depuis la Constitution du monde jusqu'à présent, 39

Miroir des Histoires du monde de Vincent de Beauvais, traduit du Latin par Jean de Vignay, 605

Chronique d'Hélinand, depuis le commencement du monde jusqu'à l'an 1200.

Chronique de Genebrard continuée

jusqu'en 1609, par Jean Marquis,

Les Chroniques de Carion, traduites du Latin en François, 452

Histoires ou Chroniques, traduites du Latin de Paul Jove, 165

Chronique de France, & Chronique Cosmographique Universelle, 33

Chroniques de France & d'Angleterre, par Jean le Bel, Manuscrit. 449

Chronique de France d'un Anonyme, avec la continuation tirée de Proissant & de Monstrelet, par Denis Sauvage, & les Mémoires d'Olivier de la Marche, publiés par le même,

Abrégé de la Chronique des Rois de France, Angleterre & Ecosse, & sommaire recueil des singularités d'Ecosse, 164

Chronique des Rois de France par Jean du Tillet, Evêque de Meaux,

Chronique Martienne de tous les Papes qui furent jamais, & addition de plusieurs autres Chroniques, par Castel & Gaguin, Manuscris.

Chronique très-ample & très-véritable des choses advenues dans le quinzième siècle, Manuscrit.

Chronique de Jean Molinet, depuis 1474 jusqu'en 1487, Manuscrit.

552

#### HISTOIRE ECCLÉSIASTIQUE.

Histoire des Juiss de Flavius Joseph, goin, traduite par Antoine de la Faye, 36 Hi

Histoire de Flave Joseph, Sacrificateur Hébreu, de l'antiquité des Juiss, Traité du Royaume & traduite par Genebrard, 282 peuple Hébreu, & de

Histoire de Joseph, des antiquités Judaiques, & l'Apologie contre Appion, traduites du Grec par François Bour-

goin.

Histoire de Josephe, traduite du
Grec par Jean le Frère

Traité du Royaume & de l'état de peuple Hébreu, & de la conformité qu'il avoit avec celui de France, Manuscrie.

Légende dorée, ou Vie des Saints,

| traduite du Latin, 605                |
|---------------------------------------|
| Histoire des trois Maries, en prose,  |
| 488                                   |
| La Vie de S. Grégoire de Nazianze,    |
| traduite du Grec, 393                 |
| Histoire de l'Eglise Gallicane, 337   |
| Recueil des Vies des Evêques du       |
| Mans, 465                             |
| Vies des Evêques du Mans, écrites     |
| en Latin, par Jean Moreau, 557        |
| Vie de S. Ausone, Evêque d'An-        |
| goulême, 213                          |
| Vie de Ste Heilde, 203                |
| Histoire du privilége de la fierte de |
| S. Romain, 153                        |
| Histoire de la fondation de l'Abbaye  |
| du Mont S. Michel, 217                |
| Antiquités de l'Eglise de Notre-      |
| Dame la Daurade de Toulouse, 474      |

Histoire Ecclésiastique, extraite des Centuries de Magdebourg, Histoire des Albigeois, traduite du Latin, Histoire des Schismes & Hérésies des Albigeois,

Sommaire de l'Histoire de la guerre faite contre les Albigeois, extrait du trésor des chartres,

Histoire des Taborites de Bohême, traduite du Latin,

Histoire tragique des Hérétiques, traduite du Latin de Lindanus, 142

Vies de Zuingle, Luther, Œcolampade & Calvin,

Histoire des Martyrs, contenant plusieurs vies d'hommes exécutés pour la Religion Réformée, ensemble leurs disputes & conférences de Foi, 483

#### HISTOIRE GRECQUE ET ROMAINE.

guerres de Troyes, traduite par Jean de la Lande, Darès de Phrygie, sur la guerre des Grecs & des Troyens, traduit du Grec en Latin, Les cinq Livres des antiquités de Bérose, Chaldéen, Histoire de Thucidide & de Xenophon, avec l'Histoire des Successeurs d'Alexandre le Grand, extraite de Diodore Sicilien, traduite par Claude de Seyssel, 151 Recherches des Antiquités Grecques & Konmines. & autres Œuvres de Guillaume du Choul, 219 Histoire Romaine de Tite-Live, traduite par Antoine de la Faye, 36 – Par André Bouju, 19 Histoire de Tire-Live Padouan, graduite par Claude Guischard, 143 Histoire Romaine de Tue-Live, Les cinq premiers Livres des anna-

Histoire de Dictys de Crète, des traduite en François par Jerosme de la Vairie, Manuscris. Quelques Livres de l'Histoire de Tite-Live, traduits par Jean de Ame-Histoire de Saluste, traduite en François par Jerosme Chomedei, - - par André Bouju, Commentaires de Jules-César, traduits par Urgenere, Commentaires de Jules César, & d'Hirtius Oppius, de la guerre d'Aléxandrie, Afrique, Espagne, traduits par Estienne de l'Aigue, Célar renouvellé par les Observations militaites, Appian Alexandrin des guerres civi-Œuvres de Corneille Tacite, & la vie d'Agricola, traduites par Ange Capel,

les de Tacite, traduits par Estienne de la Planche. 188 Corneille Tacite, traduit par Fauchet, 1.28 Suétone tranquille de la vie des douze Césars, traduit par la Bouthière,

– Le même traduk pat Guillaume Michel, Traité des douze Césars, traduit de

l'Italien en François; 108 Histoire d'Hérodian, traduite du traduite par Jean de Maumont,

Grec en François par Jacques de Vintimille, Histoire des Empereurs par Héro-

dian, traduite par Jean Colin, 479 le fait & déportement des Césats, & çois,

abrégé de la vie de Julien, Histoire de l'Empire Romain, jointe à celle de l'ancien Testament, Manuscrit. Chroniques & gestes admirables des Empereurs de Rome, avec leurs esti-

Le Trésor des Antiquités de Strada, avec le portrait des médailles des Empereurs,

Histoire Grecque de Jean Zonare, La même, par Jean Milet, SSI

Histoire de Chalcondile sur la décadence de l'Empire Grec,

Histoire des Goths, de Procope de Discours de l'Empereur Julien sur Césarée, traduite du Latin en Fran-

#### HISTOIRE DE FRANCE.

Origine des Gaulois, & ancienne extraction d'iceux des pères Gaulois leulement, Manuscrit. 200 Recueil de l'antique precellence des Gaules & des Gaulois, 346 Antiquités Gauloises & Françoises, 138 Les fleurs & antiquités des Gaules, - où il est spécialement traité des Drui-495 185 Mémoires & recherches pour l'intelligence de l'état & des affaires de Chroniques de France, d'Angleterre, d'Ecosse, d'Espagne, de Bretagne, par Jean Froisfard ,: 10311 Chronique de l'Abbaye de S. Denis, & Généalogie des Rois de France, Manuscrit. Annales & Chroniques de France, lin, Manuscrit.

Annales & Chroniques de France en vers François, par Guillaume Cretin, Manuscrit. Illustration de la France & des Gaules, par Jean le Maire, Histoire de France de Paul Emile, traduite par Simon des Monstiers, Histoire de Paul Emile, & sa conti-Recherches ou Anciennetés de la nuation par le Féron, traduite par Jean Regnard; Histoire de France, par Arnoul du

Ferrier, suite de celle de Paul Emile, traduite par André Jean, : Histoire de France, par Jean le Frè-Histoire de France, Recherches & Mémoires de plusieurs singularités par Roaldes, Manuscris.

Histoire de France, de Jean Amede Guillaume de Nangis, Manustrie. De l'état & succès des affaires de

| TABLE DES                               | OUVRAGES. 23                            |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| France phridu Haillan & Histoire de     | Histoire de France & d'Allemagne,       |
| France du même, 72                      |                                         |
| rance du meme,                          | par your ordinary,                      |
| HISTOIRE DES R                          | OIS DE FRANCE.                          |
| La Vie de Charles Magne, par Egin-      | inchoaci, Historia apologo expressa.    |
| hart, traduite du liatin, 171           | <b>[60</b>                              |
| Du déclin de la maison de Charles       | Commentaires des dernières guer-        |
| Magne, 138                              | res du' Roi Henri II & de l'Empereur    |
| Histoire de S. Louis, par le Sire de    | Charles V, 232                          |
| Joinville, 523                          | Relation du voyage du Roi Henri         |
| Vie du Roi S. Louis IX, par Geof-       | II aux Pays-Bas, & du Siége de Metz     |
| froi de Beaulieu, Manuscrit. 272        | par Charles V, 81                       |
| Histoire de Ville-Hardouin en Fran-     | Oracles sur les destinées des trois     |
| çols plus intelligible, 87              |                                         |
| Histoire de France de Monstrelet,       | Histoire ou Abrégé de la vie de         |
| 175                                     | Charles IX, par Arnoult Sorbin, 38      |
| Mémoires concernant le gouverne-        |                                         |
| ment du Royaume de France, du tems      | France, sous François II & Charles      |
| de Charles VI, 428                      | IX, (21                                 |
| Histoire de Charles VII, par Alain      | Dissuasion de la paix fourrée, adhor-   |
| Chartier,                               | tation au peuple de France; Déplora-    |
| Chronique du Roi Louis XI, vul-         | tion de la mort du Roi Charles IX,      |
| gairement dite scandaleuse, par Jean    | 396                                     |
| de Troye, 599                           | L'Adrien de France au Roi de Polo-      |
| Voyage de Naples de Charles VIII,       | gne, & l'Adrien de Pologne au Roi       |
| ou Journal par André de la Vigne, 22    | de France,                              |
| Les Chroniques de Louis XII, par        | Réjouissance sur la France désolée,     |
| Jean d'Anton, 484                       | pour l'heureux & desiré retour de très- |
| Louange du Roi Louis XII, &             | Chrétien Roi de France & de Pologne     |
| Histoire singulière de ce Prince, 152   | Henri III, 70                           |
| Les Gestes de François I de Valois,     | Prognostication sur le Mariage de       |
| Roi de France, en vers Latins, traduits | Henri Roi de Navarre & de Margue-       |
| en prose Françoise, 179                 | rite de France. 72                      |
| Belli inter Franciscum Galliæ Regem     | Apologie pour Henri IV, par Cathe-      |
| & Carolum V, Imperatorem . anno 1542    | rine de Dambeiray, 100                  |
| HISTOIRE DES PROVINCE                   | S ET VILLES DE FRANCE,                  |
| Fleurs des Antiquités & singularités    | gne, 336                                |

de la noble & triomphante Ville & Description de la Ville de Dijon, Cité de Paris, 289 par Edoard Bredin, 169

Antiquitates Burgundiæ. 447 Recherches & Antiquités de la Ville

Antiquitates Burgundiæ. 447 Recherches & Antiquités de la Ville Annales & Chroniques de Bourgo- de Langres, par Jean Roussat, Ma-

de Xaintonge & Angoumois,

de Bertrand Helie de Paniers.

Noguier,

cy, en 1418.

Histoire de Toulouse par Antoine

Discours des choses memorables advenues à Cahors & au Pays de Quer-

Annales de Foix, traduites du Latin

| Histoire d'Angoulême, d'Aimat de                                          |
|---------------------------------------------------------------------------|
| Chabanois, Manuscrit. 171.                                                |
| Recueil de ce qui se trouve par écrit                                     |
| de la Ville & des Comtes d'Angou-                                         |
| lême, 213                                                                 |
| Histoire d'Anjou, Manuscrit. 203                                          |
| Les Annales & Chronique d'Anjou,                                          |
| par Jean de Bourdigné, 463                                                |
| Description de Loches en Touraine,                                        |
| avec plusieurs antiquités du Pays, 222                                    |
| Mémoires & Recherches des Anti-                                           |
| quités du Maine. 64                                                       |
| Discours de l'origine des Gaulois,                                        |
| ensemble des Angevins & Mançeaux,                                         |
| 141                                                                       |
| Mémoires des troubles advenus au                                          |
| Maine, touchant le fait de religion,                                      |
| 271                                                                       |
| Discours des Antiquités de Périgord,                                      |
| 202                                                                       |
| Antiquités & Singularités de Lyon,                                        |
| 147                                                                       |
| Discours des premiers troubles ad-                                        |
| venus à Lyon pour fait de religion,                                       |
| 255                                                                       |
| Histoire de Provence, par Jean de                                         |
| Notre-Dame. (61                                                           |
| Traité de la Guerre, pour le Com-                                         |
| Traité de la Guerre, pour le Com-<br>té de Provence, & les Terres Bausen- |
| ques, Manuscrit. 169.                                                     |
| Livre touchant les familles des No-                                       |
| bles vicieux & vertueux de Provence,                                      |
| sous paroles couvertes, le tout en for-                                   |
| me de fatyres.                                                            |
| Ample Discours de ce qui s'est fait                                       |
| & passé au Siège de Poiriers, \$19                                        |
| mittoire du Siège de Sancerre, en                                         |
| 1573,                                                                     |
| Discours sur la prise de Guines, 36                                       |
| Mémoires des Antiquités de Lot-                                           |
| raine, 445                                                                |

### MÉLANGES DE L'HISTOIRE DE FRANCE,

Histoire de notre tems, par Guil-Franco Gallia & brusum fulmen laume Paradin, Mémoires & affaires d'état sous le Remontrances aux Rois, Princes règne de François I, par Jean le Bre Catholiques, & à tous Magistrats, touchant l'abolition des troubles de ton de Villandry, Secrétaire du Roi, 464 France, Discours des Villes, Châteaux & Requête au Roi, pour le supplier Forteresses battues, assaillies & prises d'abjurer l'Hérésie, Traité de l'origine, excellence & par la force de l'Artillerie, Histoire du tems par Charles-Martel progrès du Royaume de France, 114 de Montpinson, Manuscrit. La Providence de Dieu, sur les Rois De rebus Gallicis; ad, Stanislaum de France Chrétiens, Mémoires & dépêches de Florimond Helvidium Epistola, Epître sur l'entrevue du Prince de Robertet, touchant les affaires de Condé & du Cardinal de Lorraine, France, Manuscrit. Harangues, dépêches & Lettres ori-Discours sur le congé obtenu par ginales du Cardinal Charles de Lorle Cardinal de Lorraine, de faire porraine, Manuscrit. ter armes défensives à ses gens, Mémoires & Lettres du Cardinal Mémoires dès troubles de France, de Denonville, pendant ses Ambassades, Manuscrit. 197 Dialogue sur les causes de la misè-Traité pour la Monarchie du Royaume contre la division, te de la France, 296 Exhortation à la Noblesse de France, Négociations de Charles de Mariltouchant la fidélité qu'elle doit à son lac, Evêque de Vienne, Manuscr. 113

#### HISTOIRE DES DIFFÉRENS ÉTATS DE L'EUROPE.

488

Description générale des lieux & détroits par lesquels on peut entrer des Gaules en Italie, 430 Histoire d'Italie par Guicciardin, traduite de l'Italien en François, 375 Chroniques de Savoye, 147 Antiquités & singularités de Savoye; Louanges de la Franche-Comté de Bourgogne, 113 Abrégé de l'Histoire des Vicomtes & Ducs de Milan, extrait en partie de

Roi,

Paul Jove,

LA CR. DU M. Tom. II.

Légende de Venise ou justification de la Ligue de Cambray, 534

Des Magistrats & République des Vénitiens, traduit de l'Italien de Gaspard Contarini, 471

Epitome de l'origine & succession du Du hé de Ferrare,

Trai és des droits du Roi de France, sur les Royaumes de Naples & de Sicile, par Accurse Meinier, Manuscris.

Recueil des victoires des Rois d'Ar-

d

ragon, Comtes de Provence, Manus-37.2

La République des Suisses, de Josias Simler, traduite du Latin, 220

Comté de Hainault, 417

Mémoires sur ce qui s'est passe ès Guerres des Pays-Bas de Flandres, Manuscrit.

Discours des Histoires de Lorraine

& de Flandres,

Description de toute la Germanie, ensemble les mœurs de cette Nation, traduite du Latin de C. Tacite, 149

Commentaires de Louis d'Avila sur La Guerre d'Allemagne, traduits de l'Espagnol,

Description du Royaume de Pologne, & Chroniques & Annales de les François, Manuscrit. Pologne,

Description du Royaume de Polo- rier en Angleterre,

gne & Provinces jointes à icelui, de l'Austriche & la Transilvanie,

Discours en forme d'Histoire touchant l'Origine, Antiquité, Excellence, Chronique & Histoire du Pays & Progrès, Loix, Coutumes du Royaume de Pologne,

> Discours de ce qui s'est passé à la négociation pour l'Election du Roi de Pologne,

> Description des Royaumes d'Angleterre & d'Ecosse,

Histoire des Guerres d'Ecosse,

Discours des plus mémorables faits des Rois & grands Seigneurs d'Angleterre, pendant 500 ans,

Sommaire Recueil des querelles & prétentions anciennes des Anglois sur

Discours du voyage de Jean Chas-

#### HISTOIRES DE L'ASIE, AFRIQUE ET AMÉRIQUE

La Franciade Orientale, ou Histoire Geoffroy de Ville-Hardouin, de la Terre-Sainte, écrite par Guillaume de Tyr,

Histoire des parties d'Orient, ou le pallage de la Terre-Sainte, par Haiton le Georgien, Manuscrit.

Histoire de la Conquête de Conftantinople, faite par Bauldoin IX, Comte de Flandres, Manuscrit. 235

Hiltoire de la Guerre entreprise par les François, pour la conquête de la Terre-Sainte, sous Godefroi de Bouil-

Histoire de la Terre-Sainte, conquise par les Latins sur les Barbares,

Recueil sommaire du voyage des Latins en la Terre-Sainte,

280 Voyage de la Terre-Sainte, par Antoine Renaut,

Voyage en Jérusalem & au Mont Sinaï, fait en 1533, Manuscrit. Voyage de Hiérusalem de Jean Tha-

voud, Cordelier, Voyage de Jérusalem au Mont

Sinaï, par Bonáventure Brochard, 88 Discours sur un voyage en la Terre-Sainte, par Anroux,

Description très-ample du voyage de la Terre-Sainte,

Voyage en Hiérufalem & au Mont Sinaï, par Jean Gassot, Manuscrit. 504 Voyage de Jérusalem par Cacher-

La Croisade ou le Voyage des Chré-Discours du voyage des Chrétiens tiens en la Terre-Sainte; Poème imité en la Terre-Sainte, en l'an 1202, par de l'Arioste,

Histoire des Turcs, par Christosse din, Richier, Histoire des Empereurs de Turquie, traduite du Latin en François, Discours de l'état de la Cour du les Finances, Articles accordés par le Grand Sei-

gneur, pour la liberté du Commerce du Levant, I ; I

Description de l'Isse de Chypre, 184

La prise de la Ville de Rhodes, par Sultan Soliman,

Scanderbeg, ou Commentaire d'au-Georges Caltriot, dit Scanderbeg,

42 I Chrétienne & généreuse entreprise de M. de Lorraine contre le grand

Voyages de Jean de Mandeville en grand Turc, de sa Gendarmerie & de Europe, en Asie & en Afrique, 534

 ${f V}$ oyages tant par mer que par terre, de Jean Alphonse,

Histoire de la Guerre d'Afrique, par Jean d'Oreville,

Histoire des Indes en Latin & en François, par Jean Macer,

Voyage de l'Amérique de Jean de 526 390 Léry,

France Antartique, ses singularités cunes choses des Turcs & du Seigneur & Cosmographie du Levant, par André Thevet.

Traité contenant les tyrannies & Faits & Gestes de Georges-Castriot-cruautés des Espagnols, perpétrées aux dit Scanderbeg, Roi d'Albanie, tra- Indes Occidentales, traduit de l'Espaduits du Latin par Jacques Lavar- gnol de Barthelemi de Las Casas, 423

#### MELANGES HISTORIQUES.

Antiquités & Singularités du monde, par Antoine Couillard,

Recueil d'aucunes Histoires, esquelles est montré que les Empereurs & Rois anciens furent plus riches & plus magnifiques que ceux d'aujourd'hui,

Quelques Vies des Hommes Illustres de Plutarque, traduites par Georges de Selve, Evêque de Lavaur, 266

La vie des Tyrans, Manuscrit. 303 Valere-Maxime , des faits & gestes

Guillaume Michel, 334; & par Jean le Blond,

Mémoires ou Recueils de toutes sortes d'Histoires mémorables, réduits par chapitres & lieux communs, Manuferits.

Livre des prodiges de Jules Obsé-

quent, & trois Dialogues de Polidore Virgile, traduits en François,

Polidore Virgile, des inventeurs des choses, traduit en François, 334

Les Mesadventures des plus illustres hommes de la Chrétienté, traduites du Latin de Jean Boccace,

Traité des Guerres intestines, entre les Princes du treizième siècle,

Le Promptuaire des Médailles, par Guillaume Rouillé,

Lettres Latines d'Augier de Busbeck mémorables, traduits en François par sur ses Ambassades en Turquie & en France,

> Eloges & vies des plus illustres & principaux hommes de guerre, traduits de l'Italien de Paul Jove,

> Profographie ou Description de perionnes inlignes,

Vies des hommes illustres avec leurs

#### TABLE DES OUVRAGES.

· 2 8 portraits, Histoire des Dames illustres en ver- mes de Louis de la Trimouille, 15 87 Vie de Théodore de Beze, 36

21 proche, ou vie, mœurs & faits d'ar-Histoire du bon Chevalier Jacques La Vie d'Apollonius de Thyane, de Lalain, frère & compagnon de l'Ordre de la Toison d'Or, Le fort inexpugnable de l'honneut Panégyrique du Chevalier sans re- féminin, 210

#### GÉNÉALOGIES ET ART HÉRALDIQUE.

Traité des Généalogies des maifons nances d'aucunes nobles familles de les plus nobles de la Chrétienté, Manuscrit. 184. — Dialogue de l'origine de la noblesse, 171 Livre des Etats & Maisons plus illus-

tres de la Chrétienté, 445 & 439 Alliances Généalogiques des Princes

de la France & des Gaules, I 47 Généalogie, alliances & gestes de

tous les Princes & grands Seigneurs qui ont commandé ès Royaumes de Jérusalem, Cypre & Armenie, 184

Généalogie des Ducs de Lorraine & leurs alliances, 174

Mémoires touchant la très-ancienne & très-illustre Maison de Lorraine, Manuscrit.

de Lorraine Duc de Guise & d'Aumale, & catholique enterrement de Jean Cardinal de Lorraine, 174

Stemmata Lotharingix ac Barri Du-236

Le Montmorency Gaulois, ou petit Traité de la Maison de Montmorency,

Généalogie, alliances & faits illustres de la Maison de Montmorency,

245 Mémoires sur le droit & apparte- Roi,

France, Manuscrit.

Histoire ou Description Généalogique de la Maison de Couci & Ver-

Généalogie de la très-noble & tresancienne Maison de Sanzay en Poitou, Manuscrit.

Histoire des Connétables & autres grands Officiers,

Généalogie de la Maison de la Marck en Allemagne,

Histoire des Hommes illustres de la Maison de Médicis, & abrégé de celle des Comtes de Bolongne & d'Auvergne,

Livre de divers ordres de Chevale-Obsèques & Funérailles de Claude rie, traduit de l'Italien de François Sanfovin,

> De l'Ordre de la Toison d'Or, & des six Toisons, par Guillaume Eveque de Tournay, Manuscrit.

> La Toison de Jacob, par Guillaume, Evêque de Tournay, Manuscrit.

> Blason des Armoiries, contenant plusieurs écus,

> Le Miroir Royal blasonnant les Armoiries de France, & le nom du 470

## ARTICLE VI.

## G, R A M M A I R E.

| DIALOGUE sur les fondemens de la                                                   | ladan                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| ^ '                                                                                | letier, 426                           |
| Grammaire, 420                                                                     | Traité de l'Ortographe & pronon-      |
| De l'origine de la Langue & Pocsse                                                 | ciation Françoise, par Denis Sauvage, |
| Françoise, Rythme & Romans, 138                                                    | 165                                   |
| Trésor ou Louange de la Langue                                                     | Trésor de la Langue Françoise tant    |
| Françoise, par Brunet Latin, 93                                                    | ancienne que moderne ou Dictionnai-   |
| De la précellence du langage Fran-                                                 | re de Nicot, 172                      |
| çois, & autres ouvrages de Grammai-                                                | Dictionnaire François & Latin, de     |
| re, par Henry Estienne, 367                                                        | Jean Thierri de Beauvais, 499         |
| Devis sur la Langue Françoise, 3                                                   | Dictionnaire Latin & François de      |
| Grammaire Latine & Françoise,                                                      | Charles Estienne, 107                 |
| d'Antoine Cauce, 31                                                                | Abrégé de mois & dictions Latines,    |
| Grammaire Françoise, avec une                                                      | ou Dictionnaire Latin François, 334   |
| ortographe nouvelle, inventée par Gas-                                             | Dictionnaire Grec-Latin-François      |
| pard du Tronchay, 259                                                              | de Guillaume Morel, 334               |
| Grammaire Françoise de Gabriel                                                     | De l'origine, usage & raison, des     |
| Meurier, 252                                                                       | mots ou dictions ufitées, ès Langues  |
| Traité de la Grammaire Françoise,                                                  | Françoises, Italienne & Espagnole,    |
| par Baptiste du Tronchay, 68                                                       | 396                                   |
| Grammaire Latine & Françoise,                                                      | Grammaire en Hébreu, Grec, La-        |
| par Jacques du Bois, 394                                                           | tin & François, & Traité de la Lan-   |
| Conformité du François avec le                                                     | gue Françoise, par Jean de Drosay,    |
| Grec, 368                                                                          | 488                                   |
| Illustration de la Langue Françoise                                                | Grammaire Germanique Gauloise,        |
| par Jean Paligrave, 565                                                            | par Charlemagne, Empereur & Ro        |
| Etymologies Françoises. 104                                                        | de France,                            |
| par Jean Palígrave, 565 Etymologies Françoises, 104 Recueil de vieux mots du Roman | Grammaire Italienne & Françoise,      |
| du Comte d'Anjo, Manuserit. 570                                                    | par Jean-Pierre de Mesmes, 573        |
| Paradoxe de la Langue Françoise,                                                   | Thefaurus Teutonica Lingua, 125       |
| & traité de l'origine de la Rithme,                                                | Traité pour apprendre à parler Fran-  |
| Manuscrit. 456                                                                     | çois & Anglois, 179                   |
| Traité touchant l'ancien Ortographe                                                | Polygraphie de Jean Trithême          |
| François, l'Ectiture & la Poësie Fran-                                             | traduite du Latin, 250                |
| anifa                                                                              | Champ-Fleuri, contenant l'Att &       |
| Dialogues de l'ortographe & pro-                                                   | Science de la proportion des Lettres  |
| nonciation Françoise, par Jacques Pel-                                             | antiques, vulgairement dites Romai-   |
| Lindowa ) has hardens Les                                                          | eneralges targetramone area yearing   |

nes, proportionnées selon le corps & visage humain, 276

Literarum, 569 Instruction de bien & parfaitement

écrire, & tailler la plume, Déclaration des abus que l'on com-De Cognatione & permutatione met en écrivant, & moyen de les évi-378 ter,

#### RHÉTORIQUE.

duits de l'Italien de Cavalcanti, 497

Rhétorique Françoise, par Antoine Fouquelin,

Dialogues de l'invention poctique, de la vraie connoissance de l'art Oratoire, & de la fiction de la Fable,

Louange de l'art Oratoire & des

Les sept Livres de Rhétorique, tra-Orateurs par Matthieu Rossulus, 405 Traité de la maniere de bien traduire d'une Langue en une autre, 179 Oratio de re Litteraria habita Lutetiæ in schola Marchiana,

> De Causis quibus maxime periclitatatur Parisiensis Academia, & qua via in primis eidem subvenire posse videatur.

#### HARANGUES ET DISCOURS D'APPAREIL.

Oraisons de Démosthène, Eschine & Libanius, traduites du Grec en François, 271

Philippiques de Demosshènes & de Roi d'Angleterre, Ciceron, traduites par Jean Papon,

565 Œuvres de Ciceron, traduites par André Bouju,

Oraisons Funèbres de Charles VIII, par Jean de Resly, Evêque d'Angers,

— d'Henri II , prononcée à Paris & à S. Denis, par Jean de la Rovere, Eveque de Toulon, 585

– De Charles IX; de Madame Claude de France, Duchesse de Lorraine; de Cosme de Médicis, grand Duc de Toscane; d'Anne de Mont-. morency, Connétable de France; du Marquis de S. Megrin; du Comte de Caylus, par Arnault Sorbin,

Sermon Funèbre prononcé à Paris, aux obseques de l'Empereur Maximilien d'Autriche, 368

- Aux obsèques de l'Empereur Ferdinand,

Oraison Funébre, de Henri VIII,

— de Madame Françoise d'Alençon, Duchesse de Beaumont, & de Marguerite, Reine de Navarre, 116 - de François de Lorraine, Duc

de Guise,

- de François, Duc de Guise, traduite du Latin de Jules Poggien,

- de Marie, Reine Douairiere d'Ecosse, 135

— du Cardinal de Créqui,

--- du Maréchal de Riez & du Seigneur de Coucy, 200 & 491 — de Messire Gaspard de la Chârre,

Seigneur de Nancey, 401 · — de Christosse de Thou, premier

Président de Paris, La Couronne Marguaritique, ou

Eloge de Marguerite d'Autriche, 533 Harangue d'Enguerrand de Mari-

168 & 213

- lut le sujet que tout ne gît pas féminin,

La Métamorphose, ou l'Ane d'or d'Apulée, Philosophe Platonique, traduite en François, 263 & 530

La louange de la Folie, traduite de l'Italien d'Ascanio Persion, 594

Le Courtisan de Baltazar Castillon, traduit par Jacques Colin, 400

Le Favori de Cour d'Antoine de Guévare, traduit par Jacques de Rochemore, 429

Invectives & saryres contre le sexe séminin & Réplique, 430

Le Philogame, ou ami du mariage,

Le jeu de l'adventure des hommes & des femmes, 288
Beauté tant du corps que de l'ame;
Paulégraphie, ou Description de la belle Paule Viguier, 252
Le Monophile ou seul aimant, Discours en prose touchant l'amour, 185
Le stéau mortel des Tyrans, satyre, Manuscrit. 327
Plaisant Discours de l'Aneau qui fait

roidir le membre, Manuscrit. 359 Nuits facétieuses de Straparole, tta-

duites de l'Italien par Jean Louveau,

530

#### ROMANS ET FABLIAUX.

Du vrai & parfait Amour, traduit d'Athénagoras,

Affections d'Amour de Parthenius, & narrations d'amour de Plutarque, traduites du Grec, 497

Histoire Ethiopique d'Héliodore, ou Amours de Théagêne & de Chariclée, traduite du Grec par Jacques Amiot, 488

Pastorale de Longus des amours de Daphnis & de Chloé, traduite du Grec par le même, 389

Judas Machabée, Roman, commencé par Gaultier de Belleperche & achevé par Pierre du Riez, 261

Le Roman des sept Sages, traduit du Latin du Moine de Hauteselve par le poète Hébers, Manuscrit. 360

De Amore Camilli & Æmiliæ, Mapuscrit. 351

Amours d'Ismene, traduites en François, 373 & 30

Le Trésor des Amadis, 64. — IX Livre d'Amadis de Gaule, traduit de l'Espagnol en François,

Primaléon de Grece, Roman traduit de l'Espagnol en François, 241 Palmerin d'Olive, Roman, traduit de l'Espagnol en François, 607

Palmerin d'Angleterre, — Roland l'amoureux, traduit de l'Italien, & l'Histoire Amoureuse de Dom Flore. & de Blanche Fleur son amie, traduite de l'Espagnol, 436

Le Chevalier à l'Epée. Les Romans de Perseval & de la Charette; Continuation des Romans des Chevaliers de la Table ronde, de Lancelot du Lac, du Graal, du Chevalier au Lyen, par Chrestien de Troye, 120 Roman de la vengeance du Roi

Alexandre, Manuscrit. 561
Le Tournoi de l'Ante-Christ, Roman de Huon de Mery, Manuscr. 381

Regnault de Montauban, Guyot de Nanteuil & Garnier de Nanteuil son fils, & encore de Aye d'Avignon, Roman, Manuscrit.

Le I. Livre de Guerin Mesquin, fils de Milon de Bourgogne, Prince de Tarente & Roi d'Albanie, contenant les faits & gestes dudit Guerin, 495

Tristian Prince de Léonnois, Che-

Histoire d'Aurelio & d'Isabella

Conquête qu'un Chevalier surnom-

LA CR. DU M. Tom. II.

#### TABLE DES OUVRAGES.

traduite de l'Italien, 1287 de l'Espagnol, 388

Narrations fabuleules de Paléphatus, - de Lazarille de Tormes, traduite Auteur Grec, traduites en François,

### ARTICLE VII.

#### POESIE.

ART poctique de Jaques Pelletier, Philippique contre les Poétastres & Rimailleurs du temps, Oraison, ou invectivés contre les Abrégé de l'art poérique, 130 Art poctique François & pocsses, de Poctes, confrères de Cupidon, & Rith-Jean Orry, Manuscrit. 564 mailleurs François, Vers Alexandrins, d'où ils ont tiré Discours touchant la poësse Françoisé & les Poètes, avec la vie de Jodelle, leut nom, Quintil Censeur, ou Critique des Dictionaire de Rithmes Françoises, Œuvres de Joachim du Bellay, 107

#### TRADUCTIONS D'ANCIENNES POESIES.

Cent Pseaumes de David, traduits en vers par Jean Poictevin, L'Iliade traduit en prose Françoise, par Jean Sainxon, 588 Iliade d'Homère, traduit par Amadis Jamin, Les douze premiers Livres de l'Iliade, traduits en vers François, par Hugues Salel 382 Le grand combat des Rats & des Grenouilles:, translaté du Grec d'Homère en Rithmes Françoises, par Antoine Macault, 42 La Batrachomyomachie en vers François, par Guillaume Rhoyer, 356 Odes d'Anacréon, traduites par Helie André, 360 Hymnes de Synesius, Evêque de Ptolémaide, traduites du Grec en vers par François Habert, François, 401

Lucrece, de la nature des choses, traduit du Latin en vers François, 307 Virgile traduit en vers François, pat Antoine & Robert Chevalier, & Œuvres d'Horace, traduit par les mêmes, Commentaire sur Virgile, par Germain Vaillant de Guellis, Cinq Livres des Odes d'Horace, traduits en vers François, par Jaques Mondot, Art pocifique d'Horace, traduit en François par Jaques Pelletier, Enseignemens de Caton, poëme, traduit du Latin, Doctrina Joannis Faceti ad Catonem. Carmen. Metamorphoses d'Ovide, traduites

Pocme de Claudien de raptu Proser-

| TABLE DES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| duits en vers François, 101 & 230  Les deux premiers Livres du Zodia-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Les bailers de Jean Second, traduits                                                                                              |
| que de Marcel Palingene, traduits en                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                   |
| POETES PROVENÇAUX ET I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TALIENS, ET ANCIENS POETES                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | COIS.                                                                                                                             |
| Vies des anciens Poëtes Provençaux, par Jean de Notre-Dame, 562 Vies des Poëtes Provençaux, par Hilaire des Martins, Manuscrit. 377 Catalogue des Poëtes Provençaux, & Recueil de Chansons en Langue Provençale, Manuscrit. 382 Comédies, Chansons, Sonnets, & autres poësses en Langue Provençale, par Arnaud Daniel, & Arnaud de Merveil, 56 Catalogue des Dames illustres, & Comédies en Langue Provençale, Manuscrit. 304 Chansons d'amour à la louange de toutes les Dames de Provence, 86 L'Amie des amies; l'Amie rustique: Choréide, ou Louange du bal: Chants d'amour, Epîtres & Poësses de Berenger de la Tour, Herégia de Ly Preyres; Comédie en Langue Provençale par Anselme Faydit, 27 Les Fables d'Esope en rithme Provençale, 349 Las Drudarias d'amour, Poème en Langue Provençale, 83 Complainte de Béral, sur la mort l'Adélasse, Poème en Langue Proven ale, 199 Amour, Description de sa cour, de on palais, de son état & pouvoir, par anselme Faydit, 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | teron,  Les Triomphes de Pétrarque, tra- duits en vers François, par Jean Mes- nier, Manuscrit.  Les délicienses Amours de Marca- |
| Arnauld de Cami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | d'entre la simple & la ruzée; le Mono-                                                                                            |
| Arnauld de Coutignac, Chansons & Pocsses d'Albert de Sis-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | logue de la botte de foin; le Purgatoire des mauvais maris, & autres Œuvres                                                       |
| A STATE OF THE STA | e ij                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                   |

| 36 TABLE DES                           | OUVRAGES.                               |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| de Guillaume Coquillart, 321           | La Fontaine des amoureux de scien       |
| La Bible Guyot, poeme ou satyre,       | ce', '                                  |
| Manuscrit. 303                         | Le Dialogue du Crucifix & du Péle       |
| Vie d'Alexandre le Grand, en vers,     |                                         |
| par Jean Li Nevelois; 528              | Discours de la Court, 13:               |
| Recueil en vers de choses mémora-      | Le grand Blason des sausses amours      |
| bles advenues tant en France qu'en     | 304                                     |
| autres lieux, Manuscrit.               | Le Décès, ou fin du monde, divis        |
| Traités tant d'amours que de mora-     | en trois visions, poëme, par Guillaum   |
| lités, achevés par Jean Froissard, Ma- | Chevalier, 260                          |
| nuscrit. 502                           | Discours de Jean Regnier, Seigneu       |
| Le Siècle doré, poëme, par Guillau-    | de Guerchi, sur les fortunes & le       |
| me Michel, dit de Tours, 334           | adversités, 580                         |
| Histoire des trois Maries, en vers     | Le Chevalier délibéré, poëme sur        |
| François, par Jean de Venette, 603     | la mort de Charles dernier, Duc de      |
| Satyres de Hugues de Bercy, Reli-      | Bourgogne, 264                          |
| gieux de Cluny, Manuscrit. 380         | Miroir salutaire pour toutes gens &     |
| Les Lunettes des Princes, & autres     | de tous états, ou la grande danse Ma-   |
| poësies, de Jean Meschinot, 549        | cabrée, 301                             |
| Faits & Dits de Jean Molinet, on       | Débat des deux Amants, Manuscrit,       |
| Chants royaux; Traités & Oraisons en   | & Epître d'Othéa à Hector, Manuscrit,   |
| vers, 552                              | 128                                     |
|                                        |                                         |
| POETES F                               | RANÇOIS.                                |
|                                        |                                         |
| Le Parnasse des Poètes François mo-    | -& traductions du Grec & du La-         |
| dernes, 287                            | tin en François, de François de la Cou- |
| Poëmes & Œuvres poëtiques de           | draye, 213                              |
| Jean Marot, 537                        | -& traductions du Latin, de l'Ita-      |
| Œuvres diverses de Clement Marot,      | lien & de l'Espagnol, de Gilles Cor-    |
| 156                                    | rozet, 286                              |
| -Poëtiques, de François Sagon,         | Mélanges d'Etienne Jodelle, 183         |
|                                        | La Semaine ou Création du mon-          |
|                                        | de, poëme; la Muse Chrétienne;          |
| —de Jean Bouchet, 458                  | le Triomphe de la foi & autres poësies  |
| -de Jean Boiceau, 454                  | de Guillaume de Saluste du Barras,      |
| —de François Habert, 223               | 347                                     |
| —de Jaques Pelletier du Mans,          | Poësies Françoises, de Jean Antoine     |
| 416                                    | de Baif,                                |
| - de Jaques Tahureau, 433              | de Jean de la Péruse, 572               |
| —de Jean Passerat, 568                 | —diverses d'Henri Estienne, 367         |
| Œuvres pocuiques & traductions de      | —de Jaques Grevin, 415                  |
| Gilles d'Aurigny, dit le Pamphile,     | d'Alexis Jure,                          |
| 283                                    | —de Jean Edouard du Monin, &            |
|                                        |                                         |

Çois, toutes les choses mémorables, faites par les Rois de France, jusqu'à Henri III, Manuscrit. Roi Charles IX, La Henriade & la Loyssée, poèmes Martiales du Roi au Château d'Ade Sébastien Garnier, lais, poëme, La Vandomeide, poeme historial à La Renommée, poëme Historique la louange du Roi de Navarre, Manus-115 en cinq chants,

| Concile des dieux sur le mariage du   | L'Enfer de Cupidon, en vers Franz         |
|---------------------------------------|-------------------------------------------|
| Roi d'Ecosse,                         | çois, _161                                |
| Pleurs tragiques de la vertu, pour le | L'hymne du Pasteur, en vers Fran-         |
| répas du Roi de France Henri II, poë- | çois, 177                                 |
| ne, 394                               | Epître de l'Amoureux de vertu, aux        |
| Allegresse pour la paix, poëme, par   | Dames de France,                          |
| Vean le Mercier, 548                  | Contreblason de la beauté des mem-        |
| Le Convy de Pallas, Déesse de         | bres du corps humain, 110                 |
| cience, au Roi Henri II, 355          | Larmes funébres poëme, 126                |
| La Sphère des deux mondes, & Epi-     | Contreblason des fausses amours,          |
| halame sur le Mariage de Philippe Roi | 105                                       |
| l'Angleterre, 163                     | Discours d'un voyage de Constanti-        |
| Oraison de Mars, aux Dames de la      | nople, écrit en vers François, 94         |
| Cour, & réponse des Dames, 134        | Le moyen de soy enrichir, poëme           |
| Chant Royal sur la bien venue de      | François, 221                             |
| Philebert Emmanuel Duc de Savoye,     | La Course d'Atalante, poëme, 495          |
| 429                                   | Le Ditelet de fortune, en vers Fran-      |
| L'Aigle qui a fait la poule devant le | cois. 553                                 |
| coq, poëme, 132                       | Déploration de toutes les prises de       |
| Tombeau de la Roine de Navarre,       | Rome, depuis sa fondation jusqu'à la      |
| par Antoine de Loynes, 55             | dernière, en 1527, poëme, 411             |
| Ode triomphale sur le massacre de     | Les Amours de Sydere, 465                 |
| la Saint Barthelemy, 137              | Colloque Social de paix, jultice, mi-     |
| Idée de la République, poëme en       | séricorde & vérité, en vers François, 442 |
| Sept Livres, 209                      | Le Miroir de prudence, 467                |
| Le Prince nécessaire, poëme Fran-     | L'Erinne Françoise, poëme, 378            |
| çois, 590                             | Le second enfer d'Estienne Dolet,         |
| Uranie, poëme, par Jean Fornier,      | & ses Dialogues, 179                      |
| 497, & par Alexandre Pully, 15        | Le Rossignol, poeme en vers Latins        |
| Combat de la chair & de l'esprit,     | & François,                               |
| poëme, 174                            | Complainte de la France, touchant         |
| La Mer rouge, poëme, Manuscrit.       | les misères de son dernier temps, 192     |
| 104                                   | L'Ejouissance de Nismes; l'Institu-       |
| Huit Livres des amours de Clion,      | tion puérile; les Epîtres héroiques,      |
| & les Desespérades, ou Eclogues       | amoureuses aux Muses, 196                 |
| amoureuses, 202                       | Triomphe du temps qui court, poc-         |
| Les Devinailles, poëme, 136           | me,                                       |
| L'Amour transformé en Araignée,       | Le Chant des Seraines & autres            |
| počme, 118                            | poëmes, 182                               |
| De l'art d'aimer à l'imitation d'Ovi- | L'Eté, poëme en prose de Benigne          |
| de, par G. Guyard, Manuscrit. 357     | Poissenot, 69                             |
| Judith, Histoire en vers François,    | Le Microcosme, poëme 555                  |
| par André Prevost, du Bartas, & Ga-   | Erotasmes, ou amours de Phydie &          |
| brielle de Coignard. 20               | Gélaline . 44                             |

| Metamorphole a un nomme en ol-         | Livre des lamentations de mariage,       |
|----------------------------------------|------------------------------------------|
| Leau, 569                              | & de Bigamie, composé en vers La-        |
| Estrennes des filles de Paris, poëme,  | tins, par Matthieu, & mis en vers        |
| 486                                    | François, par Jean Le Fêvre, 494         |
| La Fontaine des amoureux de scien-     | La Sphère des deux mondes, com-          |
| ce, ou secrets de l'Alchymie, en vers  | mentée, glofée, & enrichie de plu-       |
| François, 496                          | sieurs Fables poctiques, 284             |
| L'Amitié bannie du monde, dialo-       | La Galliade, ou la révolution des        |
| gue en vers, 495                       | arts & sciences, poëme, 299              |
| Les Epîtres de l'amant verd, en vers   | Elegies, Complaintes, & autres           |
| François, 532                          | poësies Françoises de Jean Doublet,      |
| Poëme contre l'arrière Vénus, 189      | 487                                      |
| Le Charideine, ou du mépris de la      | Les amours de ma Sainte, ou l'a-         |
| mort, & autres vers Chrétiens, 409     | moureux repos, poeme, 307                |
| Pandore, poëme Latin, par Jean         | La Morosophie, ou folle sagesse, en      |
| Olivier, traduit en vers Prançois, par | vers Latins & François, 338              |
| Pierre Boucher, 563                    | Deux Livres des Foresteries, en vers     |
| Du Ris de Démocrite, & des pleurs      | François, 601                            |
| d'Héraclite, poëme, Manuscrit. 395     | Dialogue sérieux & moral de Nar-         |
| Nympha vivaria, ou description du      | cisse & d'Echo, 41 k                     |
| Dunois, poëme Latin, d'Augustin        | Passetemps de tout homme & de            |
| Coste, 63                              | toute femme, traduit en vers, du Li-     |
| Micropédie, ou discours en vers,       | vre du Pape Innocent, 111. de vilitate   |
| sur la misere & calamité du temps, &   | conditionis humanæ, 305                  |
| autres sujets moraux, épigrammes,      | Le Franciscanus de Buchanan, tra-        |
| &c. 566                                | duit en vers François, 198               |
| Le Remède d'Amour, traduit du          | Poèmes l'acrés de Flaminius, & Col-      |
| Latin d'Eneas Sylvius, en vers Fran-   | lectes de l'Office de l'Eglise, traduits |
| çois, par Albin des Avenelles, 61      | du Latin en vers François, par Anne      |
| Le Rustic de Politien, traduit du      | de Marquets, 25                          |
| Latin en vets François, 390            | Lucii Francisci Ducatii Trecai pralu-    |
| De l'honnête exercice du Prince, en    | diorum, Libri tres: 216                  |
| vers François, 463                     | Poesses Macaroniques d'Antonins          |
| Le Ravissement d'Orythie, poëme,       | Arona, & le traité de Dansis; 50         |
| 96                                     | Caga Sanga Reiftro Suisso-lansque-       |
| L'Evangile des femmes, en vers         | nesorum, per M. J. B. Lichiardum-        |
| Alexandrins, 574                       | recatholicatum, Spaliporcinum, poë-      |
| Le Printemps d'Yver, 419               | lam, 447                                 |
| Remontrance aux peuples de Flan-       | Com mentaire sur les Thesmophories       |
| dre, 20                                | d'Aristophane, 285                       |
| Le Déluge des Huguenots, 400           | <u> </u>                                 |
|                                        |                                          |

# TRAGÉDIES, COMÉDIES ET PIECES DRAMATIQUES FRANÇOISES.

| Tragédies d'Euripide, traduites du<br>Grec en Latin, 314 | Françoises, par Antoine le Devin, 35<br>Médée, tragédie, par Jean Boiceau, |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Euripide, traduit du Grec en Fran-                       |                                                                            |
|                                                          | Aprilina Pagulus araaddia par Isan                                         |
| çois, par Bouchetel, Manuscrit. 77                       | Attilius Regulus, tragédie, par Jean                                       |
| Les Comédies de Térence, tournées                        | de Beaubreuil, 448                                                         |
| en François, vers pour vers, Manuscrit.                  | Agamemnon, Sulanne, tragédies,                                             |
| 397                                                      | avec l'histoire de Lucrèce, en vers,                                       |
| L'Andrienne de Térence, en vers                          | 216                                                                        |
| François, 90                                             | César, tragédie, 415                                                       |
| Panthée, tragédie, tirée du Grec de                      | David combattant Goliath, tragé-                                           |
| Xenophon, 98                                             | die, Manuscrit. 474                                                        |
| Heleine, tragédie, traduite du Grec                      | Le Marchand converti, tragédie,                                            |
| en François, par Hugues Salel, 382                       | 483                                                                        |
| Le Mystère de la Passion de N. S. J. C.                  | Cléopatre & Didon, tragédies Fran-                                         |
| T XC: 1 - 1                                              | çoifes, 183                                                                |
| Médée, tragédie, par Jean de la                          | La Soltane, tragédie, traduite en vers                                     |
|                                                          |                                                                            |
|                                                          | François, 247                                                              |
| Cinq Tragédies des gestes de Jeanne                      | Philanire, tragédie Latine, traduite                                       |
| Royne de Naples & Comtesse de Pro-                       | en vers François, 149                                                      |
| vence,                                                   | Saiil, Alexandre, Darius, Athamant,                                        |
| L'homme affligé, tragédie, 281                           | Progné, Niobé, tragédies Françoises,                                       |
| Holoferne, tragédie, par Adrian                          | 434                                                                        |
| d'Amboise, 6                                             | La destruction de Troye la grande,                                         |
| Adonis, Tragédie imprimée, Tul-                          | en vers ou rithme Françoise, par per-                                      |
| lie, Charite, Didon, Dorothée, &                         | sonnages, en quatre journées, Manus-                                       |
| autres pièces Manuscrites, de Guillau-                   | crit. 414                                                                  |
| me le Breton,                                            | Le pécheur justifié par la foi, tragi-                                     |
| Philandre, tragédie, en vers Aléxan-                     | comédie Françoise, en vers & en cinq                                       |
| Philandre, tragédie, en vers Aléxandrins,                | actes, 363                                                                 |
| Saul le furieux; la famine, ou les                       | Celestine, tragi-comédie, traduite                                         |
| Gabaonites, tragédies, 500                               |                                                                            |
| Amon crackles or discourse as 26 as                      | de l'Espagnol en François, 421                                             |
| Aman, tragédie, & autres poësses                         | Les Abusés, traduits de l'Italien (gli                                     |
| d'André Rivaudeau, avec un Com-                          | ingannati) comédie, 106                                                    |
| mentaire sur l'électre d'Euripide, 20                    | La Déesse Astrée, ou fatale destinée,                                      |
| Jephté, ou le vœu, tragédie Latine                       | comédie Françoise, 414                                                     |
| de Buchanan, traduite en vers François,                  | La Trésoriere & les Esbahis, comé-                                         |
| 197                                                      | dies Françoiles, 415                                                       |
| Coligny, tragédie en cinq actes,                         | Eugène, comédie, 183                                                       |
| avec les chœurs, 212                                     | La Fidélité nupriale, & les amours                                         |
| Esther, Judith, Susanne, tragédies                       | de Thêseus & de Janira, comédies en                                        |
| <b>.</b>                                                 | profe                                                                      |

| TABLE                  | DES        | OUVRAGES. |
|------------------------|------------|-----------|
| prose Françoise,       | 270        |           |
| Les deux Courtisannes, | comédies , | comédies, |

Les deux ( traduites de l'Italien en François, 373 Comédies Françoises, d'Antoine

Forestier, Les Amours d'Erostrate, comédie

& d'Adrian Junius, traduits en vers

Emblêmes d'Alciat, traduits en vers

L'Hymne de Clémence, Sonnets &

Chansons d'Amours de Colin Mu-

Eglogues, Odes, Discours en vers,

Contr'Amour, poëme en son-

Stances amoureuses, Elégie de la pein-

Chansons d'Adam le Bossu,

ture, Hymne de la beauté,

d'Estienne Valentier,

78, 145, 494

i 48

157

192

Françoise,

François,

François,

rrivaux > 590 Histoire de l'enfant prodigue, en vers François, & comédie de Joseph, Abraham & Hagar, comédie, Ma-

#### MÉLANGES DE POESIES.

396 nuserit.

Le Jardin aux pensées, en vers Fran-183 Proverbes & Adages François, mis Pida poësis, ou imaginations poëtien vers Latins, par Jean de la Véprie, ques, Quatrains fur tous les Chapitres de Philosophie morale & civile, comla Genèse: les Dystiques de Caton, polée de 150 quatrains, Dialogue d'amour honnête; Diftournés vers pour vers : les Paraboles d'Alain, & autres poësies de Jaques cours poétiques; Enigmes Françoiles, Bourlé, Manuscrit. Poëmes, & Anagrammes d'Alexandre Les Dits Prophétiques des Sybilles, Vandenbusche, Recueil de Sonnets de Charles d'Estraduits en vers François, 583 Christiade, ou recueil de Sonnets, pinay, Evêque de Dol, par Albert Babinot, Quatrains, ou Prophéties de César Livre d'Emblêmes chrétiens, en vers Nostra-Damus, François, 267 Les Emblêmes de Jean Sambulus,

Traités Poctiques, & Sonnets tirés des anciens Théologiens, tant Grecs que Latins,

Vergier d'honneur, ou Recueil de Ballades, Triolets, Rondeaux, Cantiques, Noëls, Sonnets & autres Poclies,

Les Mignardises & Récréations d'amour, avec les demandes amoureuses, en profe & en vers,

Sonnets d'Anne d'Urfé, Marquis de Bauge,

Volantilla, ou recueil d'Epigrammes Latines, par Hilaire Courtois, 377

#### ARTICLE

#### PHILOLOGIE, OU MÉLANGES DE LITTÉRATURE.

A AIEROGLYPHES d'Orus Apollo, Poli- la nature de l'amour, traduits en Frantiques de Plutarque, & autres ouvrages, traduits par Geofroy Thory, 296 Commentaires Hyeroglyphiques de Piérius, traduits de Latin en François, Traités de Saint Basile le grand, de Gallien, de Théodoret, & de Xenophon, traduits du Grec en François, Epitome des cinq Livres d'Artémidore, traitant des songes, traduit du Grec en François, Fleurs & Sentences de Lactance Firmien, traduits par Jean Gardy, 504 Sentences de Ben-Syra, neveu du Prophéte Jérémie, traduites du Chaldéen, en François, L'introduction au Traité de la conformité des merveilles anciennes avec Pisan, les modernes, ou Traité préparatif à l'Apologie d'Hérodote, par H. Estien-Recueil mémorable d'aucuns cas merveilleux advenus de nos ans, 536 de Bocace, traduit de l'Italien en François, par Ant. le Maçon, Le Philocope de Bocace, traduit en François, par Adrian Sevin, 8. & par Ant. Sepin, 52 Heptaméron de la Roine de Navarre Recueil d'Arrêts par Estienne Spitame, ou les Amans infortunés, Anteros ou contr'amour, traduit de 74 moraux, & autres Œuvres de Guy du l'Italien de Baptiste Fulgose, Les Azolains de Bembo, traitant de Faur de Pybrac,

çois, Diverses leçons de Pierre Mellie, & Dialogues de Speron Sperone, traduit de l'Italien en François, Œuvres de Loys Domenichi, traduites de l'Italien, Paradoxes d'Ortensio Lando, imités & traduits en partie d'Italien en François, Discours fantastiques de J.-B. Gello, traduits de l'Italien, Les Mondes de Doni Florentin, traduits de l'Italien, Discours de Philosophie tant divine que naturelle & judiciaire, avec un Recueil de choses mémorables advenues depuis la création du monde, 436 Œuvres diverses de Christine de - Historiques de Belleforest, & traductions, — de Jacques Gohorri, & ses traductions. — de Jean Gallery, Poëte, Philo-Le Décaméron ou Cent Nouvelles sophe & Mathématicien, Manuscrit. Œuvres & Traductions du Latin, de l'Italien & de l'Espagnol, de Gabriel Chapuis, . Œuvres tant en prose qu'en vers, &

Harangues, Plaidoyers, Discours

Jean de Montluc, Evêque de Valence, le Joueur de dez, traduit de l'Italien, Appréhensions spirituelles, Poëmes & autres Œuvres Philosophiques, 209 Poemes, Oraisons Funcbres, & Traductions par Gabriel de Lerm. 251 Chrétien pour imposer silence aux tépréhensions de Pierre Ronsard, 204 Ouvrages différens d'Adrian Turnébe, Christophori Longolii', Opera. 124 Discours de la vertu défortunée, de l'ambition des Philosophes, des Poëtes, des Astrologues, des Pédants, des Alchymistes, Mandevie, ou le Champ vertueux de bonne vie en vers & en prose, 574 Le Livre de patientia, de Baptiste Mantuan, traduit en François, Le contentement d'un vieil laboureur, & Questions enigmatiques, 191 La Sallade, ou Recueil sur divers fujets, Le mépris de la Cour, traduit de par Antoine Macault, l'Espagnol, Du mépris de la Cour; Louanges de la vie rustique; Décades des Empereurs, traduits de l'Espagnol de Gue-Complainte que font les sept arts libéraux, sur les misères & calamités du tems, Fables d'Esope, traduites en François par Antoine du Moulin, Apologues, traduits du Latin de Laurent Valle, Manuscrit. 3 S I Apologie de la Main, 130 Succincts Adversaires contre l'Histoire & Professeurs en icelle, Problêmes de Hyerome de Garimbert, traduits du Toscan, 530 Traité de la Félicité humaine & dé-

Discours sur différens sujets, par clamations entre l'Ivrogne, le Putier & La Galatée, ou comment le Gentilhomme doit se comporter, traduit de l'Italien de M. Della Casa, Images ou Tableaux de plate pein-Apologie, ou Défense d'un homme ture de Philostrate, traduits du Grec, - 86 Discours sur les Médailles & Gravures antiques., Traité des funérailles & diverses manieres d'ensevelir, des Romains, Grecs & autres Nations tant anciennes que modernes, Traité, ou Description des Mauselés, Pyramydes & Obélisques, & autres monumens qui se trouvent en Provence, La Conquête de la Toison d'Or, par le Prince de Thessalie, avec figures en taille-douce, Proverbes & dits Sentencieux, avec l'interprétation, Apophtegmes d'Erasme, traduits Traité des devises, 202 Maniere de faire les Anagrammes, Recueil de Proverbes anciens Flamands & François, Cinquante Jeux divers d'honnête entretien, traduits de l'Italien, 378 Onomasticon des mots & dictions de chacune chose, mis par lieux communs, Satyres, ou Coqs à l'âne, par Jacques Fiole, Bigarrure, ou Recueil de facéties & de joyeusetés du sieur des Accords, Six Livres de similitudes tirées de toutes fortes d'animaux,

Cymbalum mundi, ou Clochette du

| TABLE                       | DES        | OUVRAGES.                    |             |
|-----------------------------|------------|------------------------------|-------------|
| monde,                      | . 90       | Les Contes du monde 2        | vantureur ; |
| Le Théâtre des bons En      | gins, ou   |                              | 65          |
| Emblêmes moraux,            |            | Contes, Facéties, Pla        | islantes &  |
| Les Mélancholies de Jean    |            |                              | 90          |
| ou la somme de sa vision, A | Manuscrit. | Ecraignes Dijonnoises,       | 190         |
|                             | 575        | La vie & les actes trio      | mphans de   |
| Regrets funébres de quel    | ques ani-  | Catherine des bas souhait    | s, femme    |
| maux,                       |            | d'un riche Conseiller au Pa  |             |
| La bonté & mauvaistié des   |            |                              |             |
|                             |            | chelier forme in ueroque, sa | tyre. (83   |
| La Loyauté conscientieus    | des Ta-    | Sermo de ridiculis, ubi gi   | rex Loyoli- |
| vernières,                  |            | ticus depingitur,            | 569         |

Fin de la Table des Ouvrages du Tome Premier.

# TABLE ALPHABÉTIQUE

Des Auteurs contenus dans le premier Tome de la Bibliothèque Françoise de LA CROIX DU MAINE.

#### A.

| .1                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PABBATIA, Bernard, page      | g. 71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Arfagart, Gréfin, Sieur de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Cour-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Abelli, Antoine,             | 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | teilles,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 294                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Acier, d', Estienne,         | 177                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Argentré, Bertrand d',                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Argies, Gaultier d',                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 260                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                              | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 441                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Adhemar, Guillaume,          | 304                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Arnoul, François,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 203                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                              | 304                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Arras, Jean d',                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 44 I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                              | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Assonville, Guillaume d',                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 306                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                              | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Albin , Jaques ,             | 38 <del>7</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 442                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 306                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 389                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                              | 81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 442                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                              | 65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Aubert,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Almarics, Guillaume, des,    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 442                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Alphonse, Jean,              | 438                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 443                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Avenelles, Aubin, ou Albin de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                              | 201                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 390                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Amelin, Jean de,             | 438                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 162                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Amiot, Jaques,               | 387                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Auger, Emond,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 173                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| André, <i>Hélie</i> ,        | 360                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 372                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Androuet du Cerceau, Jaques, | 38 <b>9</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Aurat, ou d'Aurat, Jean,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 443                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Aneau, dit Anulus, Bethelemy | · 78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 283                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Angennes, Charles d',        | 101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Avril, Sieur de la Roche,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Jean,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Angoulesme, Henri d',        | 362                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 445                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Anjorrois, Antoine,          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Anjou, Charles d',           | 102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Anroux,                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 307                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Antragues, d',               | 66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Auvergne, Gaspard d',                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 258                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| La CR. DU M. Tom. II.        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                              | Abelli, Antoine, Acier, d', Estienne, Aconce, Jaques, Adenez, dit le Roi, Adhemar, Guillaume, Agoult, Guillaume d', Alaigre, Antoine, Albiac, Achats, ou Acasse d', Albin, ou Aubin, Albin, Jaques, Alexis, Guillaume, Aline, Jean, Alizet, Benoist, Allamanon, Bertrand de, Allamarics, Guillaume, des, Alphonse, Jean; Amboise, François d', Amboise, François d', Amelin, Jean de, Amiot, Jaques, André, Hélie, Androuet du Cerceau, Jaques, Androuet du Cerceau, Jaques, Angennes, Charles d', Angoulesme, Henri d', Anjorrois, Antoine, Anjorois, Antoine, Anjou, Charles d', Antragues, d', | Abelli, Antoine, Acier, d', Estienne, Aconce, Jaques, Adenez, dit le Roi, Adhemar, Guillaume, Agoult, Guillaume d', Alaigre, Antoine, Albiac, Achats, ou Acasse d', Albin, Jaques, Aline, Jean, Alizet, Benoist, Allamanon, Bertrand de, Allamarics, Guillaume, des, Alphonse, Jean; Amboise, François d', Amboise, François d', Amoit, Jaques, André, Hélie, Androuet du Cerceau, Jaques, Angennes, Charles d', Angoulesme, Heari d', Anjorrois, Antoine, Anjou, Charles d', Antragues, d', | Abelli, Antoine, Acier, d', Estienne, Aconce, Jaques, Adenez, dit le Roi, Adhemar, Guillaume, Alaigre, Antoine, Alaigre, Antoine, Albin, ou Aubin, Alexis, Guillaume, Alizet, Benoist, Allamanon, Bertrand de, Allamanics, Guillaume, des, Alphonse, Jean, Alphonse, Jean, Amboise, François d', Amboise, François d', Ambois, Jaques, Amot, Jaques, André, Hélie, Angennes, Charles d', Angennes, Charles d', Anjorrois, Antoine, Anjou, Charles d', Annoux, Antragues, d', Argentré, Bertrand d', Antragues, Gallaume d', Argentré, Bertrand d', Argentré, Bertrand d', Antragues, Gallaume, Galles, Argentriches, Charles d', Autels, Guillaume des, Auvergne, Gaspard d', |

## B.

|                                 | _     | •                              | •      |
|---------------------------------|-------|--------------------------------|--------|
| BABINOT, Albert,                | 12    | Beauvais, de, Esther,          | 177    |
| Bacquet, Jean,                  | 446   | Becquet, Guy,                  | 295    |
| + Badius, Conrad,               | 1584  | Bellay, du, Sieur de Langey,   | Guil-  |
| Baif, de, Antoine,              | 29    | laume,                         | 308    |
| Baif, de Jean-Antoine,          | 439 > | Bellay, du, Jean, Cardinal,    | 449    |
| Baif, de, N.                    | 94    | Belleforest, de, François,     | 204    |
| Bailli, de, Guillaume,          | 308   | Belleperche, de la, Gaultier,  | 261    |
| Baillive, la, de Touraine,      | 94    | Belmy, de, Emeri,              | 172    |
| Balduin, François,              | 203   | Bellenger, Comte de Provence,  | 69     |
| Baliste, Barthelemi,            | 79    | Bellere, Jean,                 | 450    |
| Ballista, Chrestoste,           | 121   | Belliard, Guillaume,           | 311    |
| Ballonfleau, N.                 | 94    | Belvezer, de, Emeri,           | 172    |
| Bara, de, Hiérosme,             | 372   | Bercy, de, Hugues,             | 380    |
| Baran, de, Henri,               | 363   | Berger, Bertrand,              | 81     |
| Barat, François,                | 204   |                                | 119    |
| Barbaste, N.                    | 94    |                                | 390    |
| Barbier, le, die Francourt, Gen |       |                                | 450    |
| •                               | 279   | Bernuville. de, Gilbert,       | 280    |
| Bargemon, de, Guillaume,        | 308   | Béroalde de Verville, François | , 208  |
| Baritel, Estienne,              | 178   | Berrenger, ou Bellenger, Co    | mte de |
| Barjet, de, Gerault,            | 270   | Provence,                      | 77     |
| Barjols, de, Elie,              | 169   | Berrenger de la Tour,          | 77     |
| Baro, de, Jean,                 | 448   | Berry le Hérault,              | 77     |
| Barraud, de, Jean,              | 448   | Bertog, ou Berthot, Claude,    | 128    |
| Barrouso, Chrestofle,           | 121   | Bertin, Dominique,             | 166    |
| Basmaison, de, Jaques Pongnet   | , 390 | Bertrand, de, Antoine,         | 29     |
| Bassentin, Jaques,              | 390   | Bertrand, Jean,                | 451    |
| Baufremont, de, Claude,         | 128   | Besson, Jaques,                | 391    |
| Baumet, Benoist,                | 70    | Beton, de, Jaques,             | 391    |
| Béato,                          | 94    |                                | 196    |
| Beaubreuil, de, Jean,           | 448   | Bezer, de, Alphonse,           | 17     |
| Beauchastel, de, Chrestoste,    | 121   | Bigot, Guillaume,              | 312    |
| Beaucheine, de, Jean,           | 449   | Billi, de, Jaques,             | 393    |
| Beaufils, Jean,                 | 449   |                                | 45 I   |
| Beaugué , de , <i>Jean</i> ,    | 449   |                                | 209    |
| Aeaugué le Pensif,              | 94    | 10'11 1 27 A* ·                | . 271  |
| Beaujoyeux, de, Baltazar,       | 67    | Binet, Claude,                 | 179    |
| Beaulieu, de, Eustorg,          | 193   | Bissipat, de, Guillaume,       | 313    |
| Beaulieu, de, Geufroi,          | 271   |                                | 86     |
| Beaulieu, de, Hector,           | 360   |                                | 194    |
| Beausport, Benjamin,            | 69    | Blandeq, Charles,              | 103    |
| Beauslay, Jean,                 | 449   |                                | 452    |

| DESA                               | A U  | TEURS.                                    | 47     |
|------------------------------------|------|-------------------------------------------|--------|
| Blegers, de, de la Salle, Antoine, | . 10 | Bourdigné, de, Jean,                      | 463    |
| Blockland, de, C.                  | 159  | Bourdin, Gilles,                          | 285    |
| Bodel, Jean,                       | 453  | Bourgeois, Claude,                        | 132    |
| Bodin, Jean,                       | 453  | Bourgeois, Jaques,                        | 396    |
| Boiceau, Jean,                     | 454  | Bourges, de, Jean,                        | 463    |
| Boienval, de, Estienne,            | 178  | Bourgoin de Daignon, Françoi              |        |
| Boileau, Gilles,                   | 284  | Bourgoing, Jaques,                        | 396    |
| Boissiere, de, Claude,             | 130  | Bourgueville, de, Charles,                | 104    |
| Boissieres, Jean,                  | 455  | Bourlé, Jaques,                           | 396    |
| Boitvin, ou Boyvin, Guillame,      | 313  | Bourneil, de, Girard, ou G.               |        |
| Bolsec, Hiérosme,                  | 372  | 2000.000, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, | 292    |
| Boni, Gabriel,                     | 313  | Boussard, Genfroy,                        | 273    |
| Bonnefons, de , Jean,              | 457  | Bouteillier, le, ou Boutillier, Jea       | n. 162 |
| Bonnerrier, Sieur du Plessis, F    |      | Boutillier, le, Colard,                   | 157    |
| çois,                              | 210  | Boyer, Guillaume,                         | 314    |
| Bonnet, Savoysien,                 | 92   | Braie-Selve, de, Hugues,                  | 380    |
| Boquillet, Jean,                   | 457  | Breche, Jean,                             | 463    |
| Borbel, Jean,                      | 457  | Bredin, Edoart,                           | i 69   |
| Bordeaux, de, Chrestoste,          | 121  | Breslay, de, Guy,                         | 195    |
| Borderie, N.                       | 94   | Bretel, ou Bretian, & Bretiaux,           | Jean.  |
| Bordes, des, Guillame,             | 313  |                                           | 463    |
| Bordigné, ou Bourdigné, de, C      |      | Bretoch, Antoine,                         | Ź9     |
| les,                               | 103  | Breton, le, Guillaume,                    | 316    |
| Borme, de, Bertrand,               | 83   | Bretonneau, Jean,                         | 464    |
| Botru, Sieur des Matras, Jean,     | 462  | Bribart, François,                        | 211    |
| Boucaut, ou Buscault,              | 92   | Briçonnet, Guillaume,                     | 315    |
| Bouchart, Alain,                   | 11   | Brie, de, Jean,                           | 464    |
| Bouchart, Amauri,                  | 17   | Briel, de Teul,                           | 94     |
| Bouchard, François,                | 210  | Brinon, Jean,                             | 465    |
| Bouchard, Guillaume,               | 314  | Brisson, Barnabé,                         | 71     |
| Bouchet, Jean,                     | 458  | Brochard, Bonaventure,                    | 88     |
| Bouchetel, de, Bernardin,          | 76   | Brochier, Jaques,                         | 397    |
| Bouchetel, Guillaume,              | 314  | Broé, Jean,                               | 465    |
| Bovelles, de, Charles,             | 104  | Brohon, Jean,                             | 465    |
| Boves, de, Jean,                   | 461  | Brossard, David,                          | 164    |
| Bouillon, Jean,                    | 462  | Brouard, Jean,                            | 465    |
| Bouju, André,                      | 19   | Broullier, Jean,                          | 465    |
| Bouju, Jaques,                     | 394  | Brueil, du, Guillaume,                    | 316    |
| Boulaise, <i>Jean</i> ,            | 462  | Brués, de, Guy,                           | 295    |
| Boulardet, Dominique,              | 166. | Brulez, Gases,                            | 257    |
| Boulongne, ou Bouloigne, Jaques    | ,395 | Brun de la Pomperaye,                     | 92     |
| Bounin, Gabriel,                   | 247  |                                           | 466    |
| Bourbon, de, Madame Gabrielle,     | 256  |                                           | 93     |
| Bourbon, de, Jaques Bastard,       | 390  | Brunet, Hugues,                           | 381    |

| Chisson, de, Jaques, 398 Corbichon, Jean, 481 Choissin, Jean, 476 Corlieu, de, François, 213 Chomedei, Hierosme, 372 Corlieu, Girrad, 292 Chrestien, Florene, 197 Corrozet, Gilles, 286 Chrestien, Florene, 197 Corrozet, Gilles, 286 Chrestien, Fourien, Joulian, 166 Costette, de, Claude, 134 Coste, de, Jean, 477 Coste, ou Costews, Augustin, 63 Cis, de, Jean, 477 Coste, ou Costews, Augustin, 63 Cove, de, Jean, 478 Cove, de, Crestoste, 122 Claraton, 188 Courlard, Antoine, 33 Claude Curé d'Yvan, 128 Coupel, 161 Clavesson, de, Exupere, 193 Courtoy, du, Eustache, 192 Clermont, de, Catherine, 99 Courtebarbe, 161 Coste, Jaques, 401 Court, Jaques, 402 Courtois, Hilaire, 377 Colas, Estienne, 616 Court, Jaques, 405 Courtin, Jaques, 406 Courtin, Jean, 480, & 481 Colin, Bucher, Germain, 407 Coustin, Jean, 480, & 481 Collers, Claude, 134 Crespin, Jean, 480, & 481 Collers, Germain, 479 Coutingnac, de, Arnaud, 56 Courtin, Jean Maria, 537 Crignon, 161 Conspier, Jaques, 400 Coustin, Jean, 483 Colombin, Antoine, 32 Cretin, Guillaume, 323 Coloni, Jean Maria, 537 Crignon, 161 Combes, de, Jean, 480 Crippart, Antoine, 32 Crespin, Jean, 483 Coppin, Florent, 198 Cupin, 167 Coquillat, Guillaume, 296 Curfol, de, Guillaume, 324 Cuzzy, Claude, 135 Cupelin, 167 Cupillat, Guillaume, 326 Cupelin, 167 Cupillat, Guillaume, 327 Cupin, Florent, 198 Cupin, 167 Cupillat, Guillaume, 328 Cupin, 169 Cupillat, Guillaume, 329 Cupillat, Guillaume, 320 Cupelin, 167 Cupillat, Guillaume, 320 Cupelin, 167 Cupillat, Guillaume, 324 Cuzzy, Claude, 135 Cupin, 167 Cupillat, Guillaume, 326 Cupillat, Guillaume, 327 Cupillat, Guillaume, 328 Cupin, 167 Cupillat, Guillaume, 329 Cupillat, Guillaume, 329 Cupin, 167 Cupillat, Guillaume, 320 Cupillat, Guillaume, 320 Cupillat, Gui | DES                            | A: U     | TEURS.                       | 49          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------|------------------------------|-------------|
| Choisinin, Jean, Chomedei, Hierosme, Choquart, Charles, Choquart, Charles, Choquart, Charles, Chrestien, Florent, Chrestien, Guillaume, Chrestien, Guillaume, Chrestien, Guillaume, Christol, ou Cristol, Didier, Cinq Arbres, de, Jean, Cis, de, Jean, Cois, de, Jean, Cotelay, Guillaume, Courted'Yvan, Courted, Co | Chison, de, Jaques,            | 498      | Corbichon, Jean,             | - 48 r      |
| Chomedei, Hierosme, Choquart, Charles, Choquart, Charles, Chrestien, Florent, Chrestien, Guillaume, Christol, ou Cristol, Didier, Cinq Arbres, de, Jean, Cis, de, Jean, Clamorgan, de, Sieur de Sauves, Jean, Clamorgan, de, Sieur de Sauves, Jean, Claweisson, Claveisson, de, Exupere, Cleves, de, Henriette, Collet, ou Coffier, Jean, Courto, de, Guillaume, Colin, Bucher, Germain, Colin, Jaques, Collin, Jean, Collet, Claude,  |                                |          |                              | -           |
| Choquart, Charles, Chreftien, Florent, Chreftien, Forent, Chreftien, Guillaume, Christol, ou Cristol, Didier, Cinq Arbres, de, Jean, Cis, de, Jean, Clamorgan, de, Sieur de Sauves, Jean, Clamorgan, de, Sieur de Sauves, Jean, Claveisson, Claude Curé d'Yvan, Claveisson, de, Exupere, Clermont, de, Catherine, Coette, ou Costeus, Augustin, Courtou, Guillaume, Tocourtou, Guillaume, Tocourtou, du, Eustache, Courtou, du, Eustache, Courtous,  |                                |          |                              | -           |
| Chreftien, Florent, Chreftien, Guillaume, Chriftol, ou Criftol, Didier, Cinq Arbres, de, Jean, Cis, de, Jean, Clamorgan, de, Sieur de Sauves, Jean, Clatation, Claude Curé d'Yvan, Claveiflon, de, Exupere, Cleven, de, Henriette, Colifter, ou Coffier, Gilbert, Colin, Bucher, Germain, Colin, Jaques, Collin, Jean, Collin, Jean, Colles, de, M. Colles, de, M. Colles, de, M. Colles, de, Maroine, Colles, de, M. Collin, Jean, Collombin, Antoine, Colloni, Jean Maria, Compel, Eftienne, Compel, Eftienne, Compel, Eftienne, Conguillaume, Coppé, Eftienne, Coquillaume, Coquillaume, Conguillaume, Copper, Jaques, Compole, Eftienne, Coquillaume, Coquillaume, Coppier, Jaques, Compole, Eftienne, Conguillaume, Compole, Eftienne, Coquillaume, Coquillaume, Coquillaume, Copper, Leftienne, Coquillaume, Copper, Leftienne, Copper, Leftienne, Copper, Leftienne, Copper, Leftienne, Coquillaume, Coquillaume, Copper, Leftienne, Copper, Leftienne, Coquillaume, Copper, Leftienne, Copp |                                |          |                              |             |
| Chrestien, Guillaume, Christol, ou Cristol, Didier, Cinq Arbres, de, Jean, Cis, de, Jean, Clamorgan, de, Sieur de Sauves, Jean, Claraton, Claraton, Claveisfon, de, Exupere, Clermont, de, Catherine, Centr, Jaques, Colin, Bucher, Germain, Colin, Jean, Colin, Jean, Collange, de, Gabriel, Colles, de, Matoine, Colles, de, Matoine, Colles, de, Matoine, Colles, de, Matoine, Collombin, Antoine, Colles, de, Antoine, Colles, de, Antoine, Colles, de, Matoine, Collombin, Jean, Colombin, Jean,  |                                | 197      |                              |             |
| Cinq Arbres, de, Jean, Cis, de, Jean, Cis, de, Jean, Clamorgan, de, Sieur de Sauves, Jean, Claraton, Claraton, Claude Curé d'Yvan, Claveisson, de, Exupere, Clermont, de, Catherine, Court, Jaques, Colin, Jaques, Colin, Bucher, Germain, Colin, Bucher, Germain, Collin, Jean, Collin, Jean, Colles, de, Arnaud, Colles, de, Arnaud, Colles, de, Arnaud, Colles, de, Arnaud, Collon, Jean, Colles, de, Arnaud, Collon, Jean, Collon, Jean, Colles, de, Arnaine, Colles, de, Arnoine, Colles, de, Antoine, Combes, de, Jean, Compet, Jaques, Compet, Comp |                                | 327      | Coffet, Jean,                | 480         |
| Cinq Arbres, de, Jean, Cis, de, Jean, Cis, de, Jean, Clamorgan, de, Sieur de Sauves, Jean, Cotereau, Claude, 136 Cove, de, Creftosse, Claude Curé d'Yvan, Claveisson, de, Exupere, Clermont, de, Catherine, Cleves, de, Henriette, Court, Jaques, Colin, Jaques, Colin, Jaques, Colin, Jaques, Colin, Jaques, Colin, Jean, Collange, de, Gabriel, Colles, de, N. Colles, de, N. Colles, Guillaume, Colombe, Guillaume, Colombe, Guillaume, Colombin, Antoine, Combes, de, Jean, Compet, Essienne, Coppé, Essienne, Coppier, Jaques, Coquillatt, Guillaume, Coquillet, Guy, Coras, de, Jean, Colas, de, Jean, Colas, Essienne, Combes, de, Jean, Colles, de, N. Colles, Guillaume, Colombin, Antoine, Combes, de, Jean, Compatt, Antoine, Compet, Jaques, Compet, Lessienne, Coppier, Jaques, Compatt, Antoine, Coppier, Jaques, Compatt, Guillaume, Coppier, Jaques, Compatt, Antoine, Coppier, Jaques, Compatt, Guillaume, Coppier, Jaques, Compatt, Antoine, Cupelin, Coppier, Jaques, Compatt, Guillaume, Coppier, Jaques, Compatt, Guillaume, Coppier, Jaques, Compatt, Guillaume, Coppier, Jaques, Compatt, Antoine, Coppier, Coppier, Jaques, Compatt, Antoine, Coppier, Compatt, Antoine, Coppier, Compatt, Compatt, Antoine, Coppier | Christol, ou Cristol, Didier,  | 166      | Cossette, de, Claude,        | 134         |
| Clamorgan, de, Sieur de Sauves, Jean,  A78 Cove, de, Creftoste,  122 Couldarton,  Claraton,  Claude Curé d'Yvan,  Claveisson, de, Exupere,  Claveisson, de, Catherine,  Cleves, de, Henriette,  Cleves, de, Henriette,  Coiffier, ou Coeffier, Gilbert,  Colin, Jaques,  Colin, Bucher, Germain,  Colin, Jean,  Collin, Jean,  Collange, de, Gabriel,  Colles, Ge, N.  Colles, Guillaume,  Colles, Guillaume,  Colombe, Guillaume,  Colombe, Guillaume,  Colombe, Guillaume,  Colombe, Guillaume,  Colombe, Gentalia,  Conzié, de, Antoine,  Conzié, de, Antoine,  Coppér, Estienne,  Coquillat, Guillaume,  Coquillat, Arnauld,  Coquillat, Arnauld,  Coquillat, Arnauld,  Coquillat, Arnauld,  Coquillat, Arnau | Cinq Arbres, de, Jean,         | 477      | Coste, ou Costæus, Augustin, |             |
| Claraton, 158 Cove, de, Crestoste, 122 Claude Curé d'Yvan, 128 Couillard, Antoine, 33 Claude Curé d'Yvan, 128 Coupel, 161 Claveisson, de, Exupere, 193 Courroy, du, Eustache, 192 Clermont, de, Catherine, 99 Courtebarbe, 161 Cleves, de, Henriette, 364 Courtin, de, de Cissé, Jaques, 401 Cour, Jaques, 399 Courtois, 161 Coss, Estienne, 179 Cousin, dit Cognatus, Gilbert, 281 Colin, Bucher, Germain, 267 Cousin, dit Cognatus, Gilbert, 281 Colin, Jaques, 400 Cousinot, Guillaume, 323 Colin, Jean, 479 Cousignac, de, Arnaud, 56 Collange, de, Gabriel, 250 Crenne, de, Elisenne, ou Helisenne, 260 Collet, Claude, 161 Collet, Claude, 161 Collet, Claude, 161 Collet, Guillaume, 320 Crespin, Jean, 483 Colombin, Antoine, 32 Cresin, Guillaume, 323 Colombi, Jean Maria, 537 Crignon, 161 Combes, de, Jean, 480 Crippart, Antoine, 35 Conzié, de, Antoine, 42 Crox, de, Florent, 198 Coppé, Estienne, 179 Crozon, 161 Coppier, Jaques, 400 Cuchermois, de, Jean, 483 Copin, Florent, 198 Cujas, de, Jaques, 401 Coquillart, Guillaume, 320 Cupelin, 161 Coquillart, Guillaume, 324 Coras, de, Jean, 483 Coras, de, Jean, 484 Cuzzy, Claude, 135 Dalechamps, Jacques, 404 Daniel, Jean, 484 Daniel, Jean, 485 Dalbonde Serres, Jean, 484 Daniel, Jean, 485                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                |          | Cotelay, Guillaume,          | 323         |
| Claraton, 158 Cove, de, Crestoste, 122 Claude Curé d'Yvan, 128 Couillard, Antoine, 33 Claude Curé d'Yvan, 128 Coupel, 161 Claveisson, de, Exupere, 193 Courroy, du, Eustache, 192 Clermont, de, Catherine, 99 Courtebarbe, 161 Cleves, de, Henriette, 364 Courtin, de, de Cissé, Jaques, 401 Cour, Jaques, 399 Courtois, 161 Coss, Estienne, 179 Cousin, dit Cognatus, Gilbert, 281 Colin, Bucher, Germain, 267 Cousin, dit Cognatus, Gilbert, 281 Colin, Jaques, 400 Cousinot, Guillaume, 323 Colin, Jean, 479 Cousignac, de, Arnaud, 56 Collange, de, Gabriel, 250 Crenne, de, Elisenne, ou Helisenne, 260 Collet, Claude, 161 Collet, Claude, 161 Collet, Claude, 161 Collet, Guillaume, 320 Crespin, Jean, 483 Colombin, Antoine, 32 Cresin, Guillaume, 323 Colombi, Jean Maria, 537 Crignon, 161 Combes, de, Jean, 480 Crippart, Antoine, 35 Conzié, de, Antoine, 42 Crox, de, Florent, 198 Coppé, Estienne, 179 Crozon, 161 Coppier, Jaques, 400 Cuchermois, de, Jean, 483 Copin, Florent, 198 Cujas, de, Jaques, 401 Coquillart, Guillaume, 320 Cupelin, 161 Coquillart, Guillaume, 324 Coras, de, Jean, 483 Coras, de, Jean, 484 Cuzzy, Claude, 135 Dalechamps, Jacques, 404 Daniel, Jean, 484 Daniel, Jean, 485 Dalbonde Serres, Jean, 484 Daniel, Jean, 485                                                                                                                                                                                                                                                                          | Clamorgan, de, Sieur de Sauves | , Jean,  | Cotereau, Claude,            | 135         |
| Claude Curé d'Yvan, Claveisson, de, Exupere, Clermont, de, Catherine, Cleves, de, Henriette, Cleves, de, Henriette, Coustin, Jaques, Colifier, ou Coeffier, Gilbert, Colifier, ou Coeffier, Gilbert, Colin, Bucher, Germain, Colin, Jaques, Colin, Jaques, Colin, Jean, Collange, de, Gabriel, Collange, de, Gabriel, Colles, de, N. Colles, de, N. Colles, Guillaume, Colombin, Antoine, Colombin, Jean, Colombin, Jean, Colombin, Jean, Conzié, de, Antoine, Conzié, de, Antoine, Conzié, de, Antoine, Coppé, Estienne, Coppier, Jaques, Coquillatt, Guillaume, Coquillatt, Guillatt, Arnauld, Coquillatt, Guillatt, Coquillatt, Guillatt, Coquillatt, Guillatt, Coquillatt, Guillatt, Coquillatt, Coquillatt,  |                                | 478      |                              |             |
| Claveisson, de, Exupere, Clermont, de, Catherine, Cleves, de, Henriette, Courry, Jaques, Courrin, de, de Cisse, de Courtin, de, de Cisse, Jaques, de Courrin, de, de Cisse, de Courrin, de, de Cisse, Jaques, de Courrin, de, de Cisse, de Asserber, de Courrin, de, de Cisse, de Asserber, de Course, de Courrin, de, de Cisse, de Asserber, de Courrin, de, de Cisse, de Asserber, de Courrin, de, de Cisse, de Courrins, de Courrin, de, de Cisse, de Courrin, de, de Courrin, de, de Cisse, de Courrin, de, de Courrin, de, de Courrin, de, de Cisse, de Courrin, de, de Courrin, de, de Courrin, de, de Courrin, de, de Courrin, de Courrin, de Courrin, de Courrin, de Courrin, de Courrin, de, de Courrin, de Courrin, de Courrin, de C |                                | - 158    |                              | 33          |
| Clermont, de, Catherine, Cleves, de, Henriette, Cleves, de, Henriette, Courri, Jaques, Coiffier, ou Coeffier, Gilbert, Colas, Eftienne, Colin, Bucher, Germain, Colin, Jaques, Colin, Jaques, Colin, Jaques, Colin, Jean, Colin, Jean, Colin, Jean, Collange, de, Gabriel, Colles, de, N. Colles, de, N. Collet, Claude, Colombe, Guillaume, Colombe, Guil |                                | 128      |                              | 16 <b>1</b> |
| Cleves, de, Henriette, Cour, Jaques, Coiffier, ou Coeffier, Gilbert, Colas, Eftienne, Colin, Bucher, Germain, Colin, Jaques, Colin, Jaques, Colin, Jaques, Colin, Jean, Colin, Jean, Collage, de, Gabriel, Colles, de, N. Collet, Claude, Colombe, Guillaume, Colombe, Guillaume, Colombin, Antoine, Colombin, Jean Maria, Connes, de, Jean, Connes, de, Jean, Connes, de, Jean, Coppier, Jaques, Coppier, Jaques, Coquillart, Guillaume, Coquillatt, Guillaume, Coquillatt, Guillaume, Coquillatt, Guillaume, Coppier, Jaques, Coppier, Jaques, Coppier, Jaques, Coquillatt, Guillaume, Coquillatt, Guillatt, Annauld, Coquillatt, |                                | 193      |                              |             |
| Cœur, Jaques, Coiffier, ou Cœffier, Gilbert, Colifier, ou Cœffier, Gilbert, Colas, Estienne, Colin, Bucher, Germain, Colin, Jaques, Colin, Jaques, Colin, Jaques, Colin, Jean, Colin, Jean, Collange, de, Gabriel, Colles, de, N. Colles, de, N. Collet, Claude, Colombe, Guillaume, Colombe, Guillaume, Colombe, Guillaume, Colombin, Antoine, Colombin, Antoine, Colombes, de, Jean, Colombes, de, Jean, Conzié, de, Antoine, Coppé, Estienne, Coppé, Estienne, Coppier, Jaques, Coppier, Jaques, Coquillatt, Guillaume, Coquillatt, Guillaume, Coquillatt, Guillaume, Coquille, Guy, Coras, de, Jean, Coppier, Jaques, Coras, de, Jean, Coquille, Guy, Coras, de, Jean, Coppier, Jaques, Coppier, Jaques, Coquille, Guy, Coppier, Jaques, Coppier, C |                                | 99       |                              | 161         |
| Coiffier, ou Coeffier, Gilbert, Colas, Eftienne, Colin, Bucher, Germain, Colin, Jaques, Colin, Jaques, Colin, Jean, Collarge, de, Gabriel, Colles, de, N. Collet, Claude, Collet, Claude, Colombe, Guillaume, Colombin, Antoine, Colombin, Antoine, Colombin, Antoine, Colombes, de, Jean, Colombes, de, Jean, Conzié, de, Antoine, Conzié, de, Antoine, Copper, Eftienne, Copper, Eftienne, Coppier, Jaques, Coppier, Jaques, Coquillart, Guillaume, Coquille, Guy, Coquille, Guy, Coras, de, Jean, Alabame, Course, Alabame, Course, Alabame, Course, Alabame, Coquille, Guy, Copper, Eftienne, Coquille, Guy, Copper, Equien, Coquille, Guy, Copper,  |                                | 364      |                              |             |
| Colas, Eflienne, Colin, Bucher, Germain, Colin, Jaques, Colin, Jean, Colin, Jean, Colin, Jean, Collange, de, Gabriel, Colles, de, N. Colles, Claude, Colombe, Guillaume, Colombe, Guillaume, Colombe, Guillaume, Colombe, Guillaume, Colombin, Antoine, Colombin, Antoine, Colombes, de, Jean, Colombes, de, Jean, Conzié, de, Antoine, Coppé, Eflienne, Coppé, Eflienne, Coppier, Jaques, Coppier, Jaques, Coquillart, Guillaume, Coquillart, Guillaume, Coquille, Guy, Coquille, Guy, Cotas, de, Jean, Cotas, de, Jean, Coquille, Guy, Coppe, Alphonse, Course, Jean, Colombes, de, Jean, Coppe, Leftienne, Coquille, Guy, Coquille, Guy, Coquille, Guy, Cotas, de, Jean, Coquille, Guy, Coppe, Alphonse, Coppe, Alphonse, Coppe, Alphonse, Coppe, Alphonse, Coppe, Coppe, Jaques, Course, Coquille, Guy, Cotas, de, Jean, Coquille, Guy, Coras, de, Jean, Coras, de, Jean, Coras, de, Jean, Coras, de, Jean, Coras, de, Jea |                                | 399      |                              | 161         |
| Colin, Bucher, Germain, Colin, Jaques, Colin, Jean, Colin, Jean, Collange, de, Gabriel, Colles, de, N. Colles, Claude, Colombe, Guillaume, Colombe, Guillaume, Colombe, Guillaume, Colombe, Guillaume, Colombin, Antoine, Colombin, Antoine, Colombes, de, Jean, Colombes, de, Jean, Conzié, de, Antoine, Conzié, de, Antoine, Coppé, Eflienne, Coppé, Eflienne, Coppier, Jaques, Coquillart, Guillaume, Coquillart, Guillaume, Coquille, Guy, Coquille, Guy, Coras, de, Jean, Course, de, Jean, Coquille, Guy, Coquille, Guy, Coquille, Guy, Coquille, Guy, Coppier, Jaques, Coquille, Guy, Coq |                                | 280      |                              |             |
| Colin, Jaques, Colin, Jean, Collange, de, Gabriel, Colles, de, N. Collet, Claude, Colombe, Guillaume, Colombe, Guillaume, Colombe, Guillaume, Colombin, Antoine, Colombes, de, Jean, Colombes, de, Jean, Conzié, de, Antoine, Coppier, Jaques, Coppier, Jaques, Coquillart, Guillaume, Coquillart, Guillaume, Coquillart, Guillaume, Coquille, Guy, Coras, de, Jean, Coras, de, Jean, Coppier, Jean, Coppier |                                |          |                              |             |
| Colin, Jean, Collange, de, Gabriel, Colles, de, N. Colles, de, N. Collet, Claude, Colombe, Guillaume, Colombin, Antoine, Colombin, Antoine, Colombes, de, Jean, Conzié, de, Antoine, Conzié, de, Antoine, Coppier, Jaques, Coppier, Jaques, Coquillart, Guillaume, Coquillart, Guil |                                | •        |                              | k 481       |
| Collarge, de, Gabriel, Colles, de, N.  Colles, de, N.  Collet, Claude, Colombe, Guillaume, Colombe, Guillaume, Colombin, Antoine, Colombes, de, Jean, Conzié, de, Antoine, Conzié, de, Antoine, Coppier, Jaques, Copin, Florent, Coquillart, Guillaume, Coquillart, Guillaume, Coquillart, Guillaume, Coquillart, Guillaume, Coquillart, Guillaume, Coras, de, Jean, Coras, de, Jean, Coras, de, Jean, Coy, Coy, Coras, de, Guillaume, Coquillart, G |                                | 400      |                              |             |
| Colles, de, N.  Collet, Claude,  Collet, Claude,  Colombe, Guillaume,  Colombin, Antoine,  Colombin, Antoine,  Colombin, Jean Maria,  Colombes, de, Jean,  Combes, de, Jean,  Combes, de, Jean,  Conzié, de, Antoine,  Coppé, Eflienne,  Coppér, Eflienne,  Coppier, Jaques,  Copin, Florent,  Coquillart, Guillaume,  Coquillart, Guillaume,  Coquille, Guy,  Coras, de, Jean,  Dalbene, Alphonse, 164 Daniel, Arnauld,  Dalbin de Serres, Jean,  Danthon, Jean,  Darces, Jean,  Darces, Jean,  198 Colombin, Jean,  484 Daniel, Jean,  485  Danthon, Jean,  486  Dampierre,  197 Crefpin, dit Nostradamus, Antoine,  328  Crefpin, Jean,  483  Crefpin, Jean,  483  Crignon,  Crignon,  161  Crox, de, Florent,  198  Crozon,  167  Crozon,  161  Crozon |                                | -        |                              |             |
| Collet, Claude, Colombe, Guillaume, Colombe, Guillaume, Colombin, Antoine, Colombin, Antoine, Colombin, Antoine, Colombin, Antoine, Colombin, Jean Maria, Colombin, Jean Maria, Colombes, de, Jean, Combes, de, Jean, Conzié, de, Antoine, Conzié, de, Antoine, Coppé, Estienne, Coppé, Estienne, Coppier, Jaques, Copin, Florent, Coquillart, Guillaume, Coquillart, Guillaume, Coquille, Guy, Coras, de, Jean, Course, Cours |                                |          |                              |             |
| Colombe, Guillaume, Colombin, Antoine, Colombin, Antoine, Colomi, Jean Maria, Colomi, Jean Maria, Combes, de, Jean, Combes, de, Jean, Conzié, de, Antoine, Coppé, Estienne, Coppé, Estienne, Coppier, Jaques, Copin, Florent, Coquillart, Guillaume, Coquille, Guy, Coras, de, Jean, Coras, de, Jean, Coras, de, Jean, Conzié, de, Antoine, Courfol, de, Guillaume, Coquille, Guy, Coquille, Guy, Coras, de, Jean, Coras, de, Jean, Coquille, Guy, Coras, Jean, Coquille, Guy, Coras, Ge, Guillaume, Coquille, Guy, Coras, Ge, Guillaume, Coquille, Guy, Coras, Ge, Guillaume, Coquille, Guy, Coras, Ge, Jean, Coquille, Guy, Coquille, Guy, Coras, Ge, Jean, Coquille, Guy, Coquill |                                |          |                              |             |
| Colombin, Antoine, Coloni, Jean Maria, Coloni, Jean Maria, Combes, de, Jean, Combes, de, Jean, Conzié, de, Antoine, Coppé, Estienne, Coppé, Estienne, Coppier, Jaques, Copin, Florent, Coquillart, Guillaume, Coquille, Guy, Coras, de, Jean, Coquille, Guy, Coras, de, Jean, Coras, de, Jean, Coquille, Guy, Coras, de, Jean, Coras, Jean, Coras |                                | 134      |                              |             |
| Coloni, Jean Maria, 537 Crignon, 161 Combes, de, Jean, 480 Crippart, Antoine, 35 Conzié, de, Antoine, 42 Crox, de, Florent, 198 Coppé, Estienne, 179 Crozon, 161 Coppier, Jaques, 400 Cuchermois, de, Jean, 483 Copin, Florent, 198 Cujas, de, Jaques, 401 Coquillart, Guillaume, 320 Cupelin, 161 Coquille, Guy, 296 Cursol, de, Guillaume, 324 Coras, de, Jean, 482 Cuzzy, Claude, 135  D.  DALBENE, oq Delbene, Alphonse, 16-, Daniel, Arnauld, 56 Dalbin de Serres, Jean, 484 Daniel, Jean, 485 Dalechamps, Jacques, 402 Danthon, Jean, 484 Dampierre, 167 Darces, Jean, 485                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                | 320      |                              | 483         |
| Combes, de, Jean, 480 Crippart, Antoine, 35 Conzié, de, Antoine, 42 Crox, de, Florent, 198 Coppé, Estienne, 179 Crozon, 161 Coppier, Jaques, 400 Cuchermois, de, Jean, 483 Copin, Florent, 198 Cujas, de, Jaques, 401 Coquillart, Guillaume, 320 Cupelin, 161 Coquille, Guy, 296 Cursol, de, Guillaume, 324 Coras, de, Jean, 482 Cuzzy, Claude, 135  D.  DALBENE, oq Delbene, Alphonse, 16-, Daniel, Arnauld, 56- Dalbin de Serres, Jean, 484 Daniel, Jean, 485 Dalechamps, Jacques, 402 Danthon, Jean, 484 Dampierre, 167 Darces, Jean, 485                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                | -        | <b>-</b> •                   |             |
| Conzié, de, Antoine, Coppé, Estienne, Coppé, Estienne, Coppier, Jaques, Copin, Florent, Coquillart, Guillaume, Coquillart, Guillaume, Coquille, Guy, Coras, de, Jean, Coras, de, Jean, Albene, oq Delbene, Alphonse, 16-) Daniel, Arnauld, Dalbin de Serres, Jean, Danthon, Jean, Danthon, Jean, Danthon, Jean, Ass                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |          |                              |             |
| Coppé, Estienne, Coppier, Jaques, Coppier, Jaques, Copin, Florent, Coquillart, Guillaume, Coquille, Guy, Coras, de, Jean, Coras, de, Jean, Alphonse, 16-Daniel, Arnauld, Dalbin de Serres, Jean, Danthon, Jean, Darces, Jean, Asa Dances, Jean, Asa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Combes, de, Jean,              | •        |                              |             |
| Coppier, Jaques, Copin, Florent, Coquillart, Guillaume, Coquiller, Guy, Coras, de, Jean,  DALBENE, on Delbene, Alphonfe, 16-) Daniel, Arnauld, Dalbin de Serres, Jean, Danthon, Jean, Danthon, Jean, Danthon, Jean, Danthon, Jean, 183  483  Cuzzy, Claudes, 167  Danthon, Jean, 484  Danthon, Jean, 484  Dampierre, 167  Darces, Jean, 485                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Conzie, de, Antoine,           | •        |                              |             |
| Copin, Florent, Coquillart, Guillaume, Coquiller, Guy, Coras, de, Jean,  DALBENE, on Delbene, Alphonfe, 16- Daniel, Arnauld, Dalbin de Serres, Jean, Dalechamps, Jacques, Dampierre,  198 Cujas, de, Jaques, Cupelin, Cupelin, Curfol, de, Guillaume, 324 Cuzzy, Claude, 135  D.  DALBENE, on Delbene, Alphonfe, 16- Daniel, Arnauld, 485 Dalechamps, Jacques, 484 Danrhon, Jean, 484 Dampierre, 485                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |          |                              |             |
| Coquillart, Guillaume, 320 Cupelin, 161 Coquille, Guy, 296 Curfol, de, Guillaume, 324 Coras, de, Jean, 482 Cuzzy, Claude, 135  D.  DALBENE, oq Delbene, Alphonfe, 16-) Daniel, Arnauld, 56. Dalbin de Serres, Jean, 484 Daniel, Jean, 485 Dalechamps, Jacques, 402 Danthon, Jean, 484 Dampierre, 167 Darces, Jean, 485                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                | •        |                              |             |
| Coquille, Guy, Coras, de, Jean,  D.  DALBENE, on Delbene, Alphonfe, 16-) Daniel, Arnauld, Dalbin de Serres, Jean, Dalechamps, Jacques, Dampierre,  167 Darces, Jean, 224 Curzol, de, Guillaume, 324 135 26- 135 26- 136 27 28- 186 28- 187 288 288 288 288 288 288 288 288 288 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Copin, Florent,                | -        | a ' 1:                       |             |
| Coras, de, Jean, 482 Cuzzy, Claude, 135  D.  DALBENE, on Delbene, Alphonfe, 16-, Daniel, Arnauld, 56- Dalbin de Serres, Jean, 484 Daniel, Jean, 485 Dalechamps, Jacques, 402 Danthon, Jean, 484 Dampierre, 167 Darces, Jean, 485                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Coquillart, Guillaume,         | -        |                              |             |
| D.  DALBENE, on Delbene, Alphonfe, 16-) Daniel, Arnauld, Dalbin de Serres, Jean, 484 Daniel, Jean, 485 Dalechamps, Jacques, 402 Danthon, Jean, 484 Dampierre, 167 Darces, Jean, 485                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |          |                              |             |
| Dalbene, on Delbene, Alphonse, 16-) Daniel, Arnauld, Dalbin de Serres, Jean, 484 Daniel, Jean, 485 Dalechamps, Jacques, 402 Danthon, Jean, 484 Dampierre, 167 Darces, Jean, 485                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Coras, de, Jean,               | 482      | Cuzzy, Ciauae,               | 135         |
| Dalbin de Serres, Jean, 484 Daniel, Jean, 485 Dalechamps, Jacques, 402 Danthon, Jean, 484 Dampierre, 167 Darces, Jean, 485                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                | J        | О.                           |             |
| Dalbin de Serres, Jean, 484 Daniel, Jean, 485 Dalechamps, Jacques, 402 Danthon, Jean, 484 Dampierre, 167 Darces, Jean, 485                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DALBENE, 04 Delbene, Alphor    | rfe, 16. | Daniel, Arnauld,             | . 56.       |
| Dalechamps, Jacques, 402 Danthon, Jean, 484 Dampierre, 167 Darces, Jean, 485                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Dalbin de Serres, Jean,        | 484      | Daniel, Jean,                | ~ ~         |
| Dampierre, 167 Darces, Jean, 485                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Dalechamps, Jacques,           | 404      | Danthon, Jean,               |             |
| Dandonville, 168 Dariot, Claude, 136                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Dampierre,                     | 167      | Darces, Jean,                | · · ·       |
| ullet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Dandonville,                   |          | Dariot, Claude,              |             |

## TABLE

| 50 · IA                             | рге                                |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| Dassi, François, 215                | Du Choul, Guillaume; 319           |
| Davi du Perron, Jacques, Cardinal,  | Du Choul, Jean, 477                |
| 403                                 | Du Clerc, Jaques, 399              |
| Davy, Sieur d'Argentré, Antoine, 35 | Du Faur, Sieur de Pybrac, Guy, 296 |
| Dedehu, Jean, 486                   | Du Gué, Claude, 141                |
| Demery, Antoine, 35                 | Du Gué, Jean, 516                  |
| Dert, Gilbert, 281                  | Du Jardin, ou des Jardins, Dau-    |
| Des Autels, ou Autiex, Bauldoin, 69 | phine, 164                         |
| Des Baux, Beral, 70                 | Du Luc, Geufroy, 275               |
| Des Caurres, Jean, 472              | Du Mesnil, Baptiste, 67            |
| Desgois, Antoine, 40                | Du Monin, Jean Edoard, 489         |
| Desgros, Guillaume, 328             | Du Moulin, Antoine, 45             |
| Des Innocens, Guillaume, 330        | Du Parc, Jaques, 426               |
| Desiré, Artus, 60                   | Du Part, Antoine, 46               |
| Des Martins, Hilaire, 377           | Du Pin, Jean, 574                  |
| Des Molans, B. 95                   |                                    |
| Despense, Claude, . 135             |                                    |
| Desperiers, Bonaventure, 90         | ~                                  |
| Des Roches, Catherine, 101          | Du Port, Cosme,                    |
| Dionise, Alexandre, 14              | Du Prat, Antoine, 49               |
| Divri, Jean, 486                    |                                    |
| Doëte, Poëte, 168                   |                                    |
|                                     | Dupré, Christoste, 126             |
|                                     | Dupréau, Gabriel, 253              |
| Dormans, Jean, 487                  | - Du Puget, Bertrand, 84           |
| Doublet, Jean, 487                  | Du Puys, Guillaume, 344            |
|                                     | Durand, ou Durans, Poëte, 168      |
|                                     | Durand, Jean Estienne, 488         |
|                                     | Durant, Guillaume, 325             |
| Drovin, Daniel, 163                 | Duret, Jean, 489                   |
|                                     | Du Saix, dit Saxamus, Antoine, 51  |
|                                     | Du Teil, Honoré, 377               |
|                                     | Du Tronchain de Ballade, Georges,  |
| Du Bourg, Anne, 24                  | 166                                |
|                                     | Du Tronchay, Baptiste, 68          |
| Du Boulay, Emond, 174               | Du Tronchay, Gaspard, ou Gazal,    |
| Du Breil, André, 19                 | 259                                |
| Du Chat, le, François, 216          | Du Val, Antoine, 53                |
| Du Chesne, Sieur de la Gaceliniere, | Du Val, Gilles, 291                |
|                                     | Du Verdier, Amoine, 54             |

## . **E.**

| ELEBRANS, Physicien,              | 169 | Estienne, Charles,               | 106 |
|-----------------------------------|-----|----------------------------------|-----|
| Erard, ou Erars, Jean,            |     | *Estienne, Henri,                | 364 |
| Eroet, ou Héroet, Antoine,        |     | Evron, d', Blaise,               | 86  |
| Esclavonie, d', Georges,          |     | Eusebe, Jean,                    | 490 |
| Espinay, d', Charles,             | 105 | Eustace, Huistace, ou Wistace,   | 191 |
| Espinois, d', Gaultier,           | 261 | Eustace, dit le Peintre,         | 193 |
| Espinois, d', ou Espinay, Jaques, | 409 | Eustace, ou Huistaces, d'Amiens, | 193 |

## **F.** .

|                                  | _       | •                              |           |
|----------------------------------|---------|--------------------------------|-----------|
| FABRY, Claude,                   | 137     | Foix, de, Gaston,              | 260       |
| e Faidit, Anselme,               | 27      | Fontaine, ou de la Fontaine,   | Charles,  |
| Faluel, Jean,                    | 49 I    |                                | 107       |
| Farel, Guillaume,                | 326     | Fontaine, Jean,                | 497       |
| Fauchet, Claude,                 | 138     | Fonteine, Jaques,              | 409       |
| Fauquel, Antoine,                | 36      | Fontanon, Antoine,             | 38        |
| Faure, ou Fauvre, Antoine,       | 37      | Forais, de, Jaques,            | 410       |
| Fayard, Ervé ou Hervé, 176       | & 372   | Forcadel, Estienne,            | 182       |
| . Felot, Jean,                   | 491     | Forestier, Antoine,            | 38        |
| Ferault, Bertrand,               | 83      | Forestier, le, N. Poëte,       | 245       |
| Fere, Jean,                      | 491     | Forget, Germain,               | 268       |
| Ferei, Sieur de Durescu & de     | Fontei- | Fornier, Jean,                 | 497       |
| nes, Jean,                       | 49 I    | Fouilloux, du, Jaques,         | 410       |
| Feron, le, Jean,                 | 492     | Foulon, Abel,                  | 1         |
| Ferrier, Augier,                 | 62      | Fouquelin, Antoine,            | 38        |
| Ferris, de, François,            | 217     | Foulques, ou Fouquet, de M     | arseille, |
| Ferron, Jean,                    | 493     |                                | 199       |
| Feu-ardant, François,            | 217     | Fournier, André,               | 19        |
| Fevre, ou le Febvre, Jean,       | 494     |                                | 497       |
| Fiance, Antoine,                 | 37      | / -                            | 410       |
| Figuier, ou Figuerra, Guillaume, |         |                                | 39        |
| Figon, de, Charles,              | 107     |                                | 39        |
| Figon, Jean,                     | 495     | Francieres, ou Franchieres, de | e, Jean,  |
| Fillastre, Jaques,               | 409     |                                | 498       |
| Filleau, Jean,                   | 495     | Francour, Gervais,             | 245       |
| Finarensis, David,               | 164     | François, le, Gerard,          | 270       |
| Fiole, ou de la Fayolle, Jaques  |         |                                | enr, 194  |
| Flamen, Jean,                    | 495     | Fresse, ou Fraissac, Evêque de |           |
| Fleury, Jean,                    | 495     | ne ,                           | 245       |
| Foigny, Jean,                    | 496     |                                | 499       |
| Foix, de, François,              | 218     | Frigeville, de, Jean,          | 500       |
| •                                |         |                                |           |

| •                                |        |                                |                |
|----------------------------------|--------|--------------------------------|----------------|
|                                  |        |                                | 1              |
| D E S                            | AU     | TEURS.                         | 53             |
| Guersans, ou Guersens, de        | , Caïe | Guillaume, Evéque de Tourne    | ay, 354        |
| Jule,                            | 98     | Guillaumet, Claude,            | 143            |
| Guersin, Antoine,                | 40     | Guillemeau, Jaques,            | 417            |
| Guesdou, de, Adrian,             | 7      |                                | 329            |
| Guibert, Alexandre,              | 15     | Guillaud, Claude,              | 142            |
| Guido, Jean,                     |        | Guischard, Claude,             | 143            |
| Guienci, de, Adam,               | 5      | 0.0                            | 417            |
| Guignard, Claude,                |        | Guitot, Jean,                  | 518            |
| Guignard, Guinguart, ou Gaig     |        |                                | 357            |
| •                                | 357    | ~ * ·                          | 518            |
| Guillard, Charles,               | 109    | _                              | 518            |
|                                  | ŀ      | I.                             | ,              |
| À Wanne Francis                  |        | Uniconer do Classico           |                |
| Habert, François,                |        | Hericourt, de, Chrestoste,     | 113            |
| Haisiau, ou Hesiaux, Poëte,      |        | Heris, de, Guillaume,          | 330            |
| Hallyin do Courchy,              |        | Hermantere, Moine,             | 372            |
| Halluin, de, Georges,            |        | Heroet, Antoine,               | 40             |
| Hangest, Hierosme,               |        | Hervet, Gentien,               | 261            |
| Harlan, de, Achille,             |        | Hesbert, Clément,              | 155 -          |
| Haudent, Guillaume,              |        | Hefnault, Jean,                | S2I<br>Classia |
| Hebert, ou Hebers, Poëte,        | , 360  | Hesteau, Sieur de Nuisement    | =              |
| Hebrard de S. Sulpice, Chrestoft | _      | ou Loys,                       | 157            |
| Hecquet, du, Adrian,             | 7      | Hodic, Sieur de Annoc, C       |                |
| Heding, ou Hedin, de, Jaque.     |        | ** 1 4 1                       | 110            |
| Helias, Poëte Provençal,         |        | Horne, de, Arnoul,             | . 60           |
| + Helinand, Moine, Poëte,        |        | Hotman, ou Hotoman, Franço     | •              |
| Helvis, Jean,                    |        | Houlier, Jaques,               | 419            |
| Hemard, ou de Emard, Charle      |        |                                | 189            |
| Hennequin, Emar,                 |        | Houvet, Guillaume,             | 330            |
| Hennequin, Hierosme,             |        | Hubert, Françoise,             | 226            |
| Henry, Duc de Brabant,           | 363    | Huguetan, Gilles,              | 190            |
| Henry, Jean,                     | 520    | Huval, du, Baltazar,           | 67             |
|                                  | I.     | <b>J.</b>                      |                |
| JAMIN, Amadis,                   | 17     | Jodelle, Estienne,             | 183            |
| Jamin, Benjamin,                 | 69.    | Joinville, Jean,               | 522            |
| Jamot , <i>Fédéric</i> ,         |        | Jolivet, Jean,                 | . 522          |
| Jannequin, Clément,              | 155    | Jouan, Abel,                   | 2              |
| Jaquinot, Dominique,             | 167    | Jovenneaux, Juvenalis, Gui     | , 300          |
| Ideli, Estienne,                 | 182    | Joyeuse, de, François,         | 227            |
| Jean , <i>Åndré</i> ,            | 19     | Islandon, Jean,                | 524            |
| O                                | - /    | Iver, Sieur de Plaisance, Jaqu |                |

|   | Jumel, Adrian,<br>Junctin, François,<br>Ivoi, François, | 7<br>228<br>227 | Ivrė, Alexis,<br>Justi, Jaques,  | 13<br>420 |
|---|---------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------|-----------|
|   | •                                                       | K               | :                                |           |
|   | Kinfernand, de, Charles,                                | rrr             | •                                |           |
|   |                                                         | I               | 40                               |           |
|   | LA BAULME, de, Jean,                                    | 448             | Lalain, de, Jaques,              | 420       |
|   | La Baronnie, de, François,                              |                 | La Lande, Jean,                  | 524       |
|   | La Bite, Jaques,                                        | 393             | L'Alemant, Adrian,               | 8         |
|   | La Boëtie, de, Estienne,                                | 178             | L'Allouette, de, François,       | 200       |
|   | La Borie, de, François Arnaud,                          | 202             | La Luce, de, Bertrand,           | 8≱        |
|   | La Bouthiere, de, Georges,                              | 263             | La Magdelaine, de, Germain,      | 268       |
|   | La Brousque, de, Basile,                                | 68              |                                  | evre-     |
|   | La Burle, de, Baltazar,                                 |                 | mont, Jean,                      | 53 E      |
|   | La Carriere, de, Baulde,                                | 69              |                                  | 16 E      |
|   | La Chassagne, de, Geufroy,                              | 274             |                                  | 335       |
|   | La Cheinaye, N.                                         | 160             | Lambert, François,               | 229       |
|   | La Coudraye, de, François,                              | 213             |                                  | 524       |
|   | La Couroière, de, Odes, ou Eu                           | ides,           | La Melesse, de, Jean,            | 544       |
|   |                                                         | 1924            | La Mothe, de, Charles,           | 114       |
| * | La Croix du Maine, de, Fran                             | çois ,          | Lancelot, Claude,                | 145       |
| • |                                                         |                 | Landré, Guillaume,               | 3:30      |
|   | Lact, Gaspard,                                          | 258             |                                  | 125       |
|   | Laeriere, de, Jaques,                                   | 387             | L'Ange, Jean,                    | 524       |
|   | La Faye, de, Antoine,                                   |                 | L'Ange de Luxe, Jean,            | 524       |
|   | La Fontaine, de, Calvy,                                 |                 | Langlois, Sieur du Fresnoy, Jean | , 524     |
|   | La Fontaine, de, Jean,                                  | 496             | La Perriere, de, Guillaume,      | 337       |
|   | La Fontaine, de, Jeanne,                                | . 608           | La Perusse, de, Jean,            | 571       |
|   | La Forêt, de, Bernard,                                  | 72              | La Pie, de, François,            | 231       |
|   | La Forêt, de, Jean,                                     | 497             | La Planche, de, Estienne,        | 188       |
|   | La Fosse, de, Jean,                                     | 497             | La Porte, de, Ambroise,          | 18        |
|   | La Foy, de, Chrefloste,                                 |                 | La Porte, de, Antoine,           | 49        |
|   | La Garde, de, Guy,                                      | 299             | La Riviere, de, Estienne,        | 189       |
|   | La Grange, de, Jean,                                    | 315             | La Roche, de, Bernard,           | 75        |
|   | La Guelle, de, Jean,                                    | 516             | La Roche, de, Estienne,          | 189       |
|   | La Guillorière, de, François,                           | . 222           | La Roche de Florigny, Jeán,      | 583       |
|   | La Haye, de, Jean,                                      | 519             | La Ruelle, de, Charles,          | 116       |
|   | La Hogue, de, Jaques,                                   | 418             | La Salle, de, Antoine,           | 5 1       |
|   | La Huetterie, de, Charles,                              | 110             | La Taille, de, Jaques,           | 434       |
|   | L'Aigue, de, Estienne,                                  | ·177            | La Taille, de, Jean,             | 589       |

TABLE

54

| DES                               | A 'U · | TEURS.                            | 55     |
|-----------------------------------|--------|-----------------------------------|--------|
| La Taissonniere, de Chancins, 6   | Suil-  | Le Gendre, Jean;                  | 505    |
| laume,                            | 350    | Le Grand, François,               | 221    |
| La Torrette, ou Tourette, de, Ale |        | Le Grand, Jaques,                 | 414    |
| dre,                              | 1,5    | Le Grand, Jean,                   | 515    |
| La Tour, de, le Chevalier,        | 161    |                                   | 357    |
| La Tour-Landri, de, Geufroi,      | 277    |                                   | 415    |
| La Trimouille, de, Charles,       | 118    |                                   | 419    |
| La Vairie, de, Hierosme,          | 376    | Leigny, de, Geufroi, ou Godefroi, |        |
| La Vallée, Geufroy,               | 277    | Le Lièvre, Esaie,                 | 176    |
| Lavardin, de, Jaques,             | 420    | Le Lievre, Jaques,                | 422    |
| Lavardin, de, Jean,               | 524    | Le Maçon, Antoine,                | 42     |
| La Véprie, de, Jean,              | 603    | Le Maistre, Claude,               | 144    |
| La Vigne, de, André,              | 2 2.   | Le Maistre, Emond,                | 175    |
| La Vigne, de, Gaces,              | 257    | Le Maistre, Gilles,               | 290    |
| La Vigne, de, G.                  | 356    | Le Masson, Jean,                  | 542    |
| L'Aulne, de, Estienne,            | 178    | Le Menand, Guillaume,             | 333    |
| Laurent, Guillaume,               | 3 3 I  | Le Moine, Guillaume,              | 334    |
| Lauris, de, Jean,                 | 526    | Le Moine, Jean,                   | 551    |
| Lautier, de, Anne,                | 24     | Le Munier, Guillaume,             | 335    |
| Le Bel, Jean,                     | 449    | Léopard, Charles,                 | 111    |
| Le Bigot, Jean,                   |        | Le Picard, François,              | 23 I   |
| Le Blond, Jean,                   | 453    | Le Pois, Antoine,                 | 48     |
| Le Bon, Jean,                     | 455    | Lerm, de, Gabriel,                | 251    |
| Le Bossu, Adam,                   | 4      | Le Roi, Adrian,                   | 8      |
| Le Breton, François,              | 2 I I  | Le Roy, Huon,                     | 384    |
| Le Breton, G.                     | 356    | Le Roy, Jean,                     | 584    |
| Le Breton, Jean,                  | 464    | Le Rouville, ou Rouille, Guilla   | ume,   |
| Le Brun, Jean,                    | 466    | •                                 | 346    |
| Le Chat, François,                | 2 I 2  | Le Roux, Girard, ou Girandon,     | 293    |
| Le Clerc, François,               | 212    | Léry, de, Jean,                   | 526    |
| Le Clerc, Jean,                   | 479    | Le Sourt, B.                      | 96     |
| Le Conte, dit Contius, Antoine    | , 33   | L'Espine, de, Honoré,             | 378    |
| Le Coustelier, François,          | 214    | L'Espine, de, Jean,               | 527    |
| Le Cuneliers, Jean,               | 484    | Lesrat, de, Sieur des Briotie     | eres , |
| Le Devin, Antoine,                | 35     | Guy,                              | 301    |
| Le Feubrre, ou Fevre, Antoine     |        | Lesrat, de, Guillaume,            | 3 3 I  |
| Le Fevre, François,               | 218    | L'Estrange, de, C.                | 161    |
| Le Feubvre, ou Fevre, Chrestofle  |        | Le Sueur, Guillaume,              | 349    |
| Le Fevre, Gilbert,                | 282    | Le Tartier, Adrian,               | 8      |
| Le Fevre, Sieur de la Boderie,    | •      | Le Viniers, Guillaume,            | 3.55   |
|                                   | 297    | Le Voyer, Felix,                  | 196    |
| Le Feubvre, Jean,                 | 494    | Liberati, François,               | 229    |
| Le Frere, Jean,                   | 498    | Liebaut, Jean,                    | 527    |
| Le Gallois, Jean,                 | 503    | Liege, Jean,                      | 528    |

|    | <b>56</b>                 | · TAE                     | 3 L E                     |              |
|----|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------|
| ·  | Limandas, Guillaume,      | 112                       | Lorraine, de, Charles,    | İII          |
|    | Linocier, Geofroy,        |                           | Lorriz, de, Guillaume,    | 331          |
| •  | Liseur, le, Jean,         |                           | L'Oulmeau, de, Conrad,    |              |
|    | L'Isle, de, François,     |                           | Louvigny, de, Artus,      | 61           |
| •  | Lobieres, de, ou Loubiere |                           |                           | 530          |
|    | Lode, Jean,               |                           | Loynes, de, Antoinette,   | 55           |
|    | Loisel, Antoine,          | J-7<br><b>4</b> I         | Lupi, Didier,             | 166          |
|    | Loiselet, Georges,        |                           | Lusignen, de, ou Lusignan |              |
|    | Longueil, Chrestoste,     | 123                       |                           | 183          |
|    | L'Orgueneur, ou l'Org     |                           | Luxembourg, de, Jean,     | 530          |
|    |                           | (30                       | Lyenard, Claude,          | 144          |
|    | •                         |                           | _                         |              |
|    |                           | M                         |                           |              |
|    | MACAULT, Antoine,         | 42                        | Marigny, de, Enguerrand   | 1, 175       |
| •  | Mace, Jean,               |                           | Marillac, de, Charles,    | 112&113      |
|    | Macer, Jean,              | 531                       | Marillac, de, François,   | 130          |
|    | Maceré, Audebert,         | 61                        | Marillac, de, Gabriel,    | 251          |
| ·  | Maignart, Guillaume,      | 112                       | Marlorat, Augustin,       | 64           |
| •  | Maignan, Eloy,            | 171                       | Marnay, de, Anselme,      | 27           |
|    | Maignen, le, Jean,        |                           | Maronnier, le, Hue,       | 380          |
| •  | Maillard, Jean,           |                           | Marot, Clement,           | 156          |
|    | Mailly, de, African,      | 10                        | Marot, Jean,              | 537          |
|    | Mainald, Estienne,        |                           | Marquets, de, Anne,       | 25           |
|    | Mainus, ou du Maine       |                           |                           | 538          |
|    | •                         |                           | Marseille, de, Bertrand,  | . 83         |
| •  | Maire, le, Jean,          |                           | Martel de Montpinson, C   |              |
|    | Maisons, de, Jean,        |                           | Martel, François,         | 230          |
|    | Malésieu, André,          |                           | Martin, Claude,           | 144 & 145    |
|    | Maletti, de, Jean,        |                           | Martin, Jean,             | 538          |
| Ç  | Mandeville, de, Jean      |                           |                           | ley , Jean , |
|    | Mangot, Claude,           | 144                       |                           | 540          |
|    | Mangot, Jaques,           |                           | Martin, Jean,             | 541          |
| •  | Manregard, de, Jean,      |                           | Masle, le, Jean,          | 541          |
|    | Marchand, Claude,         | 144                       | Masse, Jean,              | 542          |
|    | Marchand, dit Merca       | tor, Clement,             | Masson, le, Jean,         | 542          |
|    |                           | 155                       |                           | 3            |
| •  | Marchand, Guy, ou G       | uyot, 301                 | Maugin, Jean,             | 543          |
|    | Marchant, Jean,           | 536                       | Maumont, de, Jean,        | 544          |
|    | Marchis, ou Marquis,      | Bernard, 73               | Meot, Jean,               | 545          |
|    | Marcourt, Antoine,        | 43                        | Mercier, le, Jean,        | 548          |
|    | Marcoville, ou Marcou     | ville, de , <i>Jean</i> , | Merliers, des, Jean,      | 549          |
|    | •                         | 536                       | Merveil, de, Arnauld,     | 57           |
| -  | Mariette, Sieur des Bar   | res, Jean, 537            | Meslé, André,             | 10           |
|    | •                         | ,                         |                           |              |
|    | •                         |                           | •                         |              |
|    | •                         |                           |                           |              |
|    |                           |                           |                           |              |
|    |                           |                           | ·                         |              |
| )  |                           |                           | •                         |              |
| Ĭ. |                           |                           |                           |              |
| 1  |                           |                           | •                         |              |
| _  |                           |                           |                           |              |
| •  |                           |                           |                           | •            |

| DESI                                  | \ U        | TEURS.                       | 57         |
|---------------------------------------|------------|------------------------------|------------|
| Mery, de, Hugues,                     | 3812       | Monstrelet, de, Enguerrand,  | 175        |
| Meschinot, Jean,                      | 549        | Monstreul, de, Jean,         | 555        |
| Mesmes, de, Henri,                    | 369        | Montagne, G.                 | 356        |
| <b>-</b>                              | 5 2.I      | Montagu, de, Girard,         | 292        |
| Mesmes, de, Jean-Pierre,              | 573        | Montalambert, de, Adrian,    | 8          |
| Mesnier, Sieur d'Oppéde, Jean,        |            | Montbreuil, de, Bonaventure, | 90         |
| Méun, ou Méhun, de, Jean,             | 545        | Montdieu, de, B.             | 95         |
| Meurier, Gabriel,                     | 252        | Montenay, de, Georgette,     | 267        |
| Michal de la Chabaudiere, Chai        | rles,      | Montluc, de, Jean,           | 553        |
| •                                     | 113        | Montmorenci, de, Anne,       | 25         |
| Michel, dit de Tours, Guillaume,      |            | Moreau, Jean,                | 557        |
| Michel, Jean,                         | 551        | Morel, de, Anne,             | 26         |
| Miggrode, de, Jaques,                 | 423        | Morel, de, Camille,          | 99         |
|                                       | 423        | Morel, de, Diane,            | 166        |
| Minfant, ou Mifant, Jaques,           | 424        | Morel, Fédéric, 1956         | & 196      |
| Minos, ou Minault, Claude,            | 145        | Morel, Guillaume,            | 334        |
| Minut, de, Gabriel,                   | 252        | Morel, de, Jean,             | 557        |
| Miqueau, Jean-Loys,                   | 529        | Morel, de, Jean,             | 557        |
| Mizault, Antoine,                     | 43:        | Morel, ou Morelli, Jean,     | 558        |
| Moéan, François,                      | 230        | Morin, de, Sieur de Loudon,  |            |
| Moisson, C.                           | 158        |                              | 301        |
| Molin, ou du Moulin, Charles,         |            | Morin, Jaques,               | 425        |
| Molinet, Jean,                        | 552        | Morin, de, Sieur de la Sorii | niere,     |
| Monchastre, de, Jean,                 | 552        | Jean,                        | 558        |
| Monchy, de, Antoine,                  | 44         | Mostier, de, Anselme,        | 18         |
| Mondot, Jaques,                       | 425        | Mothe, Jean,                 | 559        |
| Moniot, Jean,                         | 553        | Moulins, des, Jean,          | 559        |
| Moniot, ou petit Moine, Jean,         | 553        | Muler, Jean-Baptiste,        | 446        |
| Monnier, Claude,                      | 146        | Muret, Antoine,              | 46         |
| Monstiers, des, Jean,                 | 555        | Muset, Colin,                | 157        |
|                                       |            | _                            |            |
|                                       | ľ          | <b>J.</b>                    |            |
| · ·                                   |            |                              |            |
| Nagerel, Jean,                        | ***        | Nevelet, Jean,               | 560        |
| Nail, Claude,                         | 559<br>146 | Neveu, Charles,              | 116        |
| Nangis, de, Guillaume,                | 335        | Neufville, de, François,     |            |
| Nau, François,                        |            | Nicot, Jean,                 | 230<br>561 |
| Navieres, de, Charles,                | 230        | Noguier, Antoine,            | 46         |
| Nesse, de, Blondeau, ou Blon          |            | Nottedame, de du Nostrada    |            |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 88         | Cefar,                       | 97         |
| Neftor, Jean,                         | 560.       | Notredame, de, ou Nostrad    |            |
| Neuchaises, de, Charles,              | 116        | Jean,                        | 561        |
| Nevelois, li, Jean,                   | 528        | Nouvelet, Claude-Estienne,   | 136        |

O.

| Olivi                                   | ER, Aubin,                | 61      | Oreville, d', Jean,       | 564  |
|-----------------------------------------|---------------------------|---------|---------------------------|------|
| Olivier                                 |                           |         | Ory, Jean,                | 164  |
|                                         |                           | : *     |                           | •    |
|                                         |                           | P       | •                         |      |
|                                         | •                         | -       |                           | •    |
| PAILL                                   | or, Claude,               | 146     | Picard, le, Jean,         | 573  |
| Pageau,                                 |                           | 302     | Pichon, Antoine,          | 46   |
| Palissy,                                | Bernard,                  | 73      | Picot, Jean,              | 572  |
| A Pallgrav                              | ve, Jean,                 | 564     |                           | 16   |
| Panier,                                 |                           | 565     | Pierre, Antoine,          | 47   |
|                                         | lles, de, <i>Emond</i> ,  | 175     | Pierron, François,        | 23 E |
| Papon,                                  |                           | 565     |                           | 148  |
|                                         | , Claude,                 | 147     |                           | 574  |
|                                         | , Guillaume,              | 336     |                           | 269  |
|                                         | , Jean,                   | . 566   | Pinet, du, ou Pignet de I |      |
| Para fols                               | s, de, <i>B</i> .         | 96      | Antoine,                  | 47   |
| Pardeill                                | lan, de, Jean,            | 567     | Pinguillon, de, Emery,    | 172  |
| Paré,                                   | Ambroise,                 | 18      | Pisan, de, Christine,     | 127  |
|                                         | Estienne,                 | . 185.  | Pissevin, Jean,           | 575  |
|                                         | ay, de, Catherine,        | 100     | Plantin, Chrestofle,      | 115  |
|                                         | , ou Pasquier, Paschasius | , Jean- |                           | 57\$ |
| Lois                                    |                           | (29     | Poiet, Guillaume,         | 339  |
|                                         | t, Estienne,              | 185     |                           | 576  |
| → Pallerat                              |                           | . 568   | Poissenot, Benjamin,      | 69   |
| Pecate,                                 |                           | 302     |                           | 576  |
| Peirat,                                 | du, Jean,                 | 570     |                           | 70   |
| Pelletie                                | r, Jaques,                | 426     |                           | 231  |
| Pelletie                                | t, Jean,                  | 571     | Pontoux, de, Claude,      | 148  |
|                                         | de, Hugues,               | 381     |                           | 3    |
|                                         | ier, <i>Henri</i> ,       | 369     | Popule, Antoine,          | 48   |
|                                         | Sieur de la Ruelle, Fra   |         | Porchier, Estienne,       | 188  |
| • -                                     | •<br>•                    |         | Porty, Jaques,            | 419  |
| Perlin,                                 | Estienne,                 | 188     |                           | 578  |
| Péronne                                 | e, Claude,                | 148     |                           | 232  |
|                                         | et, Antoinette,           | 56.     | Postot, Denis,            | 165  |
|                                         | ı, François,              | 23,6    | Postel, Guillaume         | 349  |
|                                         | et, Denis,                |         | Pouges, de, Jean,         | 977  |
|                                         | Guillaume,                | 339     | Roullard, Berthelemi,     | 18   |
|                                         | laques,                   | 428     | Praillon, Jean,           | 378  |
| Pezars,                                 | , ou Pezenas, de, Bertra  | 84 tnd  | Prevost, André,           | 20   |
| Piancel                                 | les, Hue,                 | 320     | Prevost, Antoine,         | . 49 |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | £ •                       | ,       | **                        | -    |

| DES                                          | S A TU           | TEURS.                                    | .59         |
|----------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------|-------------|
| Prevost , Jaques ,                           | 420              | Puissart, Claude;                         | 149         |
| Prevoltezu, Jagues                           | 429              | Pully, de, Atemandre,                     | . 15        |
| Provins, de, Guy, ou Guye                    | 2. 301           | Pury-Cibot, de, Gasbert,                  | 258         |
| Proust, Jean,                                | 57.8             | Puy-Herbaut, du, Gabriel,                 | 254         |
|                                              | C                | ),                                        | •           |
|                                              |                  |                                           | ▲           |
| QUENTIN, Jean,                               | • 578            | Quintin, Jean,                            | 578         |
| Quincay, de, Guy,                            | 303              |                                           |             |
| · •                                          | · F              | ١.                                        |             |
| → RABELAIS, François,                        |                  | Robert, Jean;                             | 582         |
| Rabot, Bertrand,                             |                  | Robertet, Florimond,                      | 199         |
| Rabutin, de, François,                       |                  |                                           | 583         |
| Ragueau, François,                           | 233              | Rochemore, de, Jaques,                    | 429         |
| Rambault, Honorat,                           | 378              | Roffignac, de, Chrestofte,                | 126         |
| Rançonnet, Emar,                             | 172              | Roger, Guillaume,                         | 344         |
| Randin, Jean,                                | 579              | Romain, Henri,                            | 369         |
| Raoul, Jean,                                 | 579              | Rome, de, Gilles,                         | 190         |
| Rascas, Bernard,                             | 75               | Romieu, de, Jaques,                       | 43ô         |
| Regnard, François,                           | : 234            | Rondelet, Guillaume,                      | .344        |
| Regnard, ou Renard de la                     | Mingue-          | Ronssin, de, François,                    | <b>23</b> Š |
| tiere, Jean,                                 | <u> 5</u> 80     | Role, François,                           | 235         |
| Regnier de Garchy, ou Guerch                 | ıy, Jean ,       | Role, Guillaume,                          | 345         |
| :<br>Montanto e                              | 580              | Rosieres, François,                       | 235         |
| Rely, de, Jean,                              | 381              | Rossant, de, André,                       | 20          |
| Renaut, ou Regnaut, Antou                    |                  | Rosselet, ou Rousselet, Franç             |             |
| Reverdi, Georges,                            | 2.55             |                                           | 136         |
| Reulin, Dominique,<br>Rhoyer, ou Royhier, G. |                  | Rovère, de la, Jean,<br>Rouillet, Claude, | 585         |
| Richard, Jean-Baptiste,                      | 4.46             | Roussart, Jean,                           | 149<br>585  |
| Richardot, François,                         | . TT-            | Rousset, François,                        | 237         |
| Richier, Chrestofte,                         | 126              | Rouville, ou Rouillé, Guillaume,          | 346         |
| Richier, Jean,                               | 582              | Roye, de, Guy,                            | 303         |
| Rivaudeau, de, André,                        | 20               | Royet, ou Royer, Antoine,                 | Śó          |
| Riviere, Jean,                               | 582              | Rubis, de, Claude,                        | 149         |
| Riviere, Prêtre, Jean,                       | 582              | Ruffi, Girard,                            | 293         |
| Roaldes, François,                           | 234              | Rusé, Guillaume,                          | 347         |
|                                              | an Sir S         | 3. East 1 (1) 1 (1) 1 (1)                 |             |
| SARRY AT Town                                | ا ان ان<br>دعوف∡ | Saconay de Cabriel                        |             |
| SABELAT, Jean,                               | 505<br>+ Arona   | Saconay, de, Gabriel,                     | 155         |
| Sablon, ou de la Sable, di                   | LAW CHA          | Sagon, François,                          | 370         |
| AT ILL WALLE .                               | 50               | outon's rinnifons?                        | 237         |

|   | 60 I                               | AB   | LE                               |                 |
|---|------------------------------------|------|----------------------------------|-----------------|
|   | Saguier, Jaques,                   | 430  | Sedille, François,               | 238             |
|   | Saint André, de, Jean,             | 586  | Seguier de la Vergne, Anne,      | 26              |
|   | Saint Césari, de, Hugues,          | 382  | Seissel, de, Claude,             | 151             |
| • | Saint Cyre, de, Hugues,            | 383  | Selve, de, Georges,              | 265             |
|   |                                    | 349  | Semur, de, Anne,                 | 27              |
|   |                                    | 370  | Seneschal, le, Guillaume,        | 349             |
|   | Saint François, de, Bernardin,     | 77   | Sepin, Antoine,                  | 52              |
| 1 |                                    | 117  | Sequart, Claude,                 | 153             |
|   |                                    | 150  | Setgeant, Ambroise,              | 18              |
|   | Saint Meloir, de, Jean,            | 587  | Sergeant, Dominique,             | 167             |
|   | Saint Simon, de, Gaspard,          | 258  | Servin, Jean,                    | 588             |
|   | Saint Victor, de, Jean,            | 587  | Sevin, Adrian,                   | 8               |
|   | Saintes, ou Xaintes, de, Claude,   | 150  | Sevin, Charles,                  | 117             |
|   | Sainte Fére, de, Jean,             | 386  | Sezane, de, Aubin,               | 6 i             |
| 4 | Sainte Marthe, de, Charles,        | 116  | Signac, de, François,            | 239             |
|   | Sainte Rose, de, Emeri,            | 173  | Signot, Jaques,                  | 430             |
|   | Salel, Hugues,                     | 382  | Sillac, de, Jaques,              | 430             |
|   | Salignac, Berthelemi,              | 81   | Silly, de, Jaques,               | 43 I            |
|   | Salignac, de, Bertrand,            | 84   | Silve Cane, de, Guillaume,       | 349             |
|   | Salignac, de, Jean,                | 587  | Simeon, Gabriel,                 | 255             |
|   | Sallenove, de, Henri,              | 370  | Sisteron, de, Albertet,          | 13              |
| 4 | Saluste, de, du Barras, Guillaume, |      | Sleïdan, Jean,                   | 589             |
|   | Sambin, Hugues,                    | 383  | Soignies, de, ou de Saguies, Gas | ultier,         |
|   | Samxon, Jean,                      | 587  |                                  | 26 I            |
|   | Sarlac, de, Emeri,                 | 173  | Sonnier, A.                      | 65              |
|   | Saugrin, Jean,                     | 588  | Sorbin, Arnault,                 | 57              |
|   | ^ · · · · · ·                      | 117  | Spifame, Estienne,               | 189             |
|   | Savigny, de, Chrestoste,           | 118  | Spifame, Jaques,                 | 43 <sup>I</sup> |
|   | Saulnier, Guillaume,               | 349  | Starach, de, Jean,               | 589             |
|   | Sauvage, Sieur du Parc, Denis,     | 165  | Sureau des Rosiers, Hugues,      | 383             |
|   | Saux, de, de Tavanes, Gaspard,     | 259  | Surie, de, Antoine,              | 53              |
|   | Scéve, Claudine,                   | 155  | Sulan, Hubert,                   | 379             |
|   | Sceve, Jean,                       | \$88 | Symon, Diane,                    | 166             |
|   |                                    |      |                                  |                 |
|   |                                    | T    | •                                | •               |
|   | Tabourot, Estienne,                | 190  | Tamot, Gabriel,                  | 256             |
|   | Tabourot, Guillaume,               | 350  | Tardif, Guillaume,               | 351.            |
|   | Tagault, B.                        | 96   | Taron de la Roche, Jean,         | 591             |
|   | Tahureau, Jaques,                  | 433. | m , , , ,                        | ۶į              |
|   | Tailemont, de. Claude,             | 153  | Telin, ou Thelin, Guillaume,     | 352             |
|   | Talon, de, Antoine,                | 53   | Terraube, de, Guillaume,         | 353             |
|   |                                    | 591  | Terrien, Guillaume,              | 353             |
|   |                                    | .7 - | T.                               |                 |

Tertre,

| D E S                              | A U   | TEURS.                           | 61            |
|------------------------------------|-------|----------------------------------|---------------|
| Tertre, du, François,              | 239   | Touraille, Jean,                 | 598           |
| Tesserent, de, Claude,             | 153   | Touraine, de, Claudin,           | 155           |
| Textor, Benoît,                    | 70    | Tournay, de, Gervais,            | 271           |
| Thavoud, Jean,                     | 592   | Toutain, ou Toustain, Charles,   | 118           |
| Thevet, André,                     | 2 I   | Trenchant, Jean,                 | 59 <b>9</b>   |
| Thibaur, Guillaume,                | 353   | Triguel, Jean,                   | 599           |
| Thibaut, Jean,                     | 592   | Triors, de, Claude, Ode,         | 146           |
| Thier, du, Jean,                   | 594   | Tronchet, du, Bonaventure,       | 91            |
| Thierry, Jean,                     | 594   | Tronchet, du, Estienne,          | 191           |
| Thignonville, ou Tignonville,      | de,   | Trouillard de Montchenou, Gui    | lla <b>u-</b> |
| Guillaume,                         | 353   | me,                              | 354           |
| Thory, ou Tory, Genfroy,           | 275   | Trouillard, Sieur de la Boulaye  | , Ja-         |
| Thou, de, Christofle,              | 127   | ques,                            | 435           |
| Tigeou, Jaques,                    | 4354  | Troye, de, Chrestien,            | 120           |
| Tillet, du, Jean, Evêque de Meaux, |       | Troyes, de, Jean,                | 599           |
| Tiller, du, Jean,                  | 596   | Trun, de, Acopard, ou Acophar    |               |
| Tillier, François,                 | 239   | Tulonne, Anne,                   | 27            |
| Tiraqueau, André,                  | 22    | Turnebe ou Tournebeuf, Adrian    |               |
| Tiraqueau, Charles,                | 118   | Turnebe ou Tournebu, Adrian,     | 10            |
| Tirel, de, Daniel,                 | 163   | Turin, Claude,                   | 153           |
| Touchard, Jean,                    | 598   | Tyron, Antoine;                  | 53,           |
| •                                  | V     | •                                |               |
| VAILLANT DE GUELLIS. Germ          | ain . | Velnoy, de, Jean,                | 604           |
|                                    | 269   | Venette, Jean,                   | 603           |
| Vailler, Jacques,                  | 435   | Verard, Claude,                  | 154           |
| Valenchere, Hilaire,               | 377   | Vernassal, de, François,         | 241           |
| Valencier, Estienne,               | 192   | Vernon, de, Artuse,              | 61            |
| Valer, dit Valerius, Antoine,      | 54    | Verry, Jean,                     | 604           |
| Valgelas, Claude,                  | 154   | Vétu, ou le Viel, Jean,          | 604           |
| Valiech, de, Jean,                 | 600   | Viard, Sieur de la Fontaine, Jaq | ues,          |
| Valois, de, Charles IX,            | 118   |                                  | 436           |
| Valois, de, François I,            | 239   | Vidame, Guy,                     | 303           |
| Valois, de, Henri III,             | 37I   | Viez-Maisons, de, Gilles,        | 29 I          |
| Vanden-Busche, Alexandre,          | 15    | Vigenaire, de, Blaise,           | 86            |
| Vantadour, de, Bernard,            | 76    | Vignay, du, Jean,                | 605           |
| Vaquerie, de la, Jean,             | 600   | Vignier, Antoine,                | 55            |
| Vatier ou Waquier, Claude,         | 154   | Vignon, Antoine,                 | 55            |
| Vauldois, le, Jean,                |       | Ville-Hardouin, de, Geufroi,     | 280           |
| Vauquelin de la Fresnaye, Jean,    | _     | Villiers, de, Gamars, ou Gom     | urs,          |
| Vauzelles, de, Jean,               | 602   | William do Hulam Dhiliman        | 258           |
| Veau, ou Viau, Guillaume,          | 354   | Villemerery de less              | 378<br>606    |
| Veiras, Jaques,                    | 435   | Villemereau, de, Jean,           | 605           |
| LA CR. DU M. Tom. II.              |       | 1                                |               |

| $62 \qquad \qquad \mathbf{T} \mathbf{A} \mathbf{B} \mathbf{L} \mathbf{I}$ | E DES AUTEURS.             |       |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------|
| Villeneufve, de, Guillaume                                                | , 354 Virtoc, de, Jean,    | 606   |
| Villeneuve, de, Huon,                                                     | 384 Vivre, de, Girard,     | . 207 |
| Villon, François,                                                         | 241 Volet de Die, Blaife,  | 88    |
|                                                                           | tume, 355 Voron, Benoist,  | 70    |
| Vincent, Guillaume;                                                       | 355 Voyer, le, Jean,       | 607   |
| Vincent, Jacques,                                                         | 436 Voyer de Paulmy, Jean, | 607   |
|                                                                           | 70 & 360 à Urfé, d', Anne, | 27    |
| Viniers, de, Guillaume,                                                   | 355 Utenhove, Charles,     | 119   |
| Vintimille, de, Jacques,                                                  | 437 Wandeland, Adam,       | Ś     |
| Viret, Jean,                                                              | 606 Uzez, d', Ebles,       | 169   |
| Viroleau, Jean,                                                           | 606 Uzez, d'. Guy,         | 303   |
|                                                                           | <b>Z.</b>                  |       |
| Zamariel, A.                                                              | 65 Zébédée, André,         | 23    |
| Zangmaistre, Jean-Paul,                                                   | 567 Zécaire Denis          | 165   |

Fin de la Table des Auteurs du Tome Premier.



# TABLE RAISONNÉE

DES OUVRAGES imprimés ou manuscrits, annoncés dans le second Tome de la Bibliothèque Françoise de LA CROIX DU MAINE.

# ARTICLE PREMIER.

ÉCRITURE SAINTE, ÉCRITS DES SAINTS PÈRES, THÉOLOGIE, MORALE CHRÉTIENNE.

ÉCRITURE SAINTE ET COMMENTAIRES.

| A Bible traduite par Raoul de Pref-<br>les, 349<br>La Bible, traduite en François par<br>Guillaume le Menand Cordelier, 334 | quatre-vingt Psalmes de David, 30<br>Dacigelasse spirituelle du Roi Char-<br>les IX, extraite des Pseaumes d<br>David, |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| La Bible, qui est toute la Sainte-                                                                                          | Psalmes de David, traduits en ver                                                                                      |
| Ecriture, en laquelle sont contenus le                                                                                      | François, par Robert Brincel, 389                                                                                      |
| vieil Testament & le nouveau, trans-                                                                                        | Les Semaines de Daniel & les jour                                                                                      |
| latés en François, 315                                                                                                      | d'Ezéchiel, touchant le tems. & l                                                                                      |
| La Sainte Bible traduite en François                                                                                        | nombre des années que J. C. devoi                                                                                      |
| par Sébastien Castalion ou Chasteillon,                                                                                     | être en ce monde,                                                                                                      |
| . 402                                                                                                                       | Traduction du Nouveau Testamen                                                                                         |
| La Sainte Bible traduite en François                                                                                        | en François, 27                                                                                                        |
| par le Fêvre d'Etaples, revue par Pierre-                                                                                   |                                                                                                                        |
|                                                                                                                             | quatre Evangelistes,                                                                                                   |
|                                                                                                                             | Catholique & familière exposition                                                                                      |
|                                                                                                                             | des Evangiles, d'un chacun jour d                                                                                      |
| Paraphrase, ou sens allegorique sur                                                                                         |                                                                                                                        |
|                                                                                                                             |                                                                                                                        |

## TABLE DES OUVRAGES.

Epîtres & Evangiles des Dimanches & autres principales Fêtes, exposées par Scholies & familières interprétation's, 36 I

Sommaire explication des Commandemens de Dieu, tirée de l'Ecriture

Catholique Exposition sur les Epîtres

& Evangiles des Dimanches de l'année & des Fêtes solemnelles, La vie de S. Paul premier des Apô-

tres de Jésus-Christ,

Commentaires fur l'harmonie Evangelique, Les Heures à l'usage du Mans, 334

#### SAINTS PÈRES.

Exhortation de S. Justin, Philosophe mons de S. Effrem, & Martyr, aux Gentils, traduite du Grec par Martin Dupin,

Description des misères & calamités des derniers tems, de la consommation du monde, du Royaume de l'Ante-Christ, traduite du Grec de Saint Hyppolite,

Dialogues de S. Chrysostome, de la dignité sacerdotale, 376

Epîtres de S. Hierosme Stridonien, en trois Livres,

Opuscule de S. Augustin, de l'esprit & de la lettre, traduit en François,

Traité de la Cité de Dieu de S. Augustin, traduit par Raoul de Presles,

Le Livre de S. Augustin de la vie chrétienne,

Homélies de S. Basile, traduites par Simon de Maillé, Archevêque de France,

divine, traduit du grec de Théodoret, Evêque de Cyr,

Dix Livres de Théodoret, Evè- François, but de la vie humaine & du dernier ment, jugement; Traité de la nature de

Bibliothèque des Pères de l'Eglife, l'homme, traduit du Grec, 396 & 410 La fleur de la prédication, ou Ser-

Livres d'Optatus, traduits du Latin en François.

Les divines institutions de Lactance Firmian, contre les Gentils & Idola-

De la Création du monde en sept jours; Traité de l'harmonie, du monde, traduit du Latin de Jean Pic, Comte de la Mirandole,

Réponse de Mutius Calvinus, Archevêque de Zara, au Discours du Cardinal de Lorraine au Concile de Trente,

Remontrance de la vraie Religion adressée au Roi Charles IX,

De Libertate Ecclesiastica, Manuscrit.

Le Guide Ecclésiastique & le Miroir chrétien,

Remontrance pour le Clergé de

Brief Traité de l'ordre & divin Discours de la providence & justice Office des Religieuses de Fontevrault,

La Règle du Tiers Ordre de Saint que de Cyr, touchant la providence : Méditation de l'Oraison des Chtéde Dieu, contre les Epicuriens, du tiens, prise du vieil & nouveau Testa-416

# TRAITÉS DE THÉOLOGIE; INSTRUCTIONS CHRÉTIENNES.

| De veritate Religionis Christiana,       | Ser    |
|------------------------------------------|--------|
| - •                                      |        |
| 70-1                                     | 4,Oli  |
| Dadecamenon, sive, de Dei nomi-          | Ser    |
| ne & aceribucis, 277                     | Prime  |
| Traité de la grandeur, puissance,        | Ser    |
| bonté & sapience de Dieu, 104            | nes fu |
| Somme Théologique en forme de            | Ser    |
| Catéchisme artificiel & catholique,      | mier ! |
| Manuscrit.                               | De     |
| Traités de Théologie, de Frère           | prier  |
| Pierre de l'Espiau, 292                  | Infl   |
| Traités de Théologie & Sermons de        | autres |
| Nicolas Royer, 182                       | Ser    |
| Catéchisme Catholique & sommai-          | vêque  |
| ze de la Doctrine Chrétienne, 368        | Tra    |
| Cathéchitme ou Doctrine abrégée,         | Tra    |
| Dour faire profession de fei maines      | 16     |
| pour faire profession de foi, mainte-    | ge M   |
| nir les Catholiques en leur religion, 96 | Cal    |
| Sermons de Nicolas Gaulthier, 162        | torche |
| - de Frère Pierre Divolé, 271            | profe  |
| — de Michel Menot, 1.27                  | tienne |
|                                          |        |

| Sermons & (Pauvres Théologi       | ques  |
|-----------------------------------|-------|
| d'Olivier Maillard,               | 106   |
| Sermons & Prédications de P       | ierre |
| Primet,                           | 109   |
| Sermons & Exhortations Chré       | tien- |
| nes sur les Advens,               | 274   |
| Sermon dit l'Osanna, pour le      | pre-  |
| mier Dimanche des Advens,         |       |
| De la Doctrine & enseignemer      | nt de |
| prier Dieu,                       | 194   |
| Instructions pour les enfans &    |       |
| autres Chrétiens,                 | 334   |
| Sermons de Simon Vigor, Ar        | che-  |
| vêque de Narbonne,                | 417   |
| Traité contre la Simonie,         | 334   |
| Traité de la Conception de la V   | ier-  |
| ge Marie,                         | 389   |
| Catholique Discours des chande    | lles, |
| torches & autres usages du feu, e | en la |
| profession de la foi & religion c | hré-  |
| tienne.                           | 261   |

#### SUR LES SACREMENS.

| De la maniere d'administrer les Sa-     |
|-----------------------------------------|
| cremens, 183                            |
| Traités contenant le fondement de       |
| l'Eucharistie en la Messe, 308          |
| De la Messe Evangelique & de la         |
| vérité du corps & du sang de N. S. J    |
| C. au Sacrement de l'Eucharistie, 149   |
| Traité de la fréquence Communication    |
| Traité de la fréquente Communion,       |
| traduit du Latin en François, 142       |
| Discours familier touchant le Saint     |
| Sacrement, 314                          |
| L'institution de l'Eucharistie; l'Al-   |
| liance de Dieu, & traité de la justifi- |
| cation de l'homme Chrétien au Sacre-    |
| ment de Confession, 189                 |
| Le Trésor de l'ame, ou Traité de        |
| la Confession.                          |

Deux Traités de la Confession Sacramentelle, L'instruction & doctrine pour se bien confesser & prier Dieu pour ses péchés, Briéve exhortation Chrétienne sur les Sacremens & les cérémonies de l'Eglise, Traité & Déclaration de l'an de Jubilé, & de l'efficace des pardons & indulgences octroyés par le Pape,195 Doctrine Catholique de l'invocation des Saints, Procès verbal des actes faits par les Députés du Clergé de France, assemblés à Blois en 1588, Manuscrit. 444

# THÉOLOGIENS MORAUX ET ASCÉTIQUES.

| De cognitione Dei & sui, ou Elé-          | fuir & éviter. 396                     |
|-------------------------------------------|----------------------------------------|
| mens de la connoissance de Dieu &         | Devote Salutation des membres sa-      |
| de soi même, 325                          | crés du corps de la glorieuse Vierge   |
| De la Sainte Méditation de l'hom-         | Marie, mère de Dieu, 272               |
| me sur soi-même, & Traité de la           | La Piscine de patience; l'Arbre de     |
| perfection, 381                           | vie; la Conserve de grace; le Cerf     |
| Exhortation à prier Dieu; Louange         | spirituel-le Pâturage de la brebis-    |
| de parfaite Orailon, & autres petits      | Collations royales—le Testament d'a-   |
| Œuvres spirituels, traduit du Grec en     | mour-la Tourterelle, ou les soupirs    |
| vers François, 315                        | de l'ame fidelle, &c. 272              |
| De la Charité & autres points de          | Les sept dégrés de l'échelle de péni-  |
| Théologie concernant la vie humaine,      | tence, 245                             |
| Manuscrit. 47                             | Les neuf médicamens du Chrétien        |
| Miroir de la vie humaine, 278             | malade, 272                            |
| Le désenhortement du péché de lu-         | Le Flagice de peste, 415               |
| xure & généralement de tous les pé-       | Traités que celui qui sert Dieu, est   |
| chés mortels, 287                         | le plus sage du monde—de la dignité    |
| Traité du vieil & du nouvel hom-          | & excellence du Chrétien; pourquoi     |
| me, 402                                   | Jesus Christ est venu au monde—du      |
| Homélies sut la Nativité de JC.           | mariage spirituel entre J. C. & l'ame  |
| Probation de l'Adoration de JC.           | chrétienne-que n'a point l'homme de    |
| - Traité du Sacrifice Evangélique.        | plus grand ennemi que lui-même, 196    |
| — La maniere de connoître JC. —           | L'Anatomie & Mystique description      |
| & autres Œuvres spirituels, 360           | des membres & parties de notre Sau-    |
| Epître du Pécheur à JC. 440               | veur J. C. 272                         |
| La vie & la mort chrétienne. — Vic-       | La Confolation des pauvres pécheurs,   |
| toire de toutes tribulations. — Dialo-    | par manière de procès fait & dénoncé   |
| gue instructoire des Chrétiens en la foi, | entre Bélial procureur d'enfer, & J.C. |
| espérance & amour de Dieu, 272            | fils de la Vierge Marie, 277           |
| L'hommage d'honneur, ou Recon-            | Liber mirabilis, ou la manière de la   |
| noissances dues par les hommes à Dieu,    | paix impétrée de la Roine du Ciel,     |
| à leur bon Ange & à J,-C. Manus-          | 103                                    |
| crit. 347                                 | Le Collège de sapience, fondé en       |
| L'Arbre de vie, appuyant les beaux        | l'université de vertu, 272             |
| Lis de France, 272                        | Prières du Roi; Soupirs du bon pas-    |
|                                           | teur; Oraisons pénitentielles, 104     |
| faire ardre les cœurs humains en l'amour  | Le Relief de l'ame pécheresse, 14      |
| & crainte de Dieu, 272                    | L'harmonie, le bouclier, l'épée &      |
| Discours touchant les vices des hom-      | le fondement de la foi, 189            |
| mes, ensemble de leur nature & qua-       | Epître chrétienne, contenant une       |
| lité, avec les remèdes pour les sçavoir   | Doctrine salutaire, pour apprendre à   |

mépriser le monde, Manuscrit. Le Miroir des pécheurs, 205 Traités, de la vie chrétienne-de charité & de la vanité de ce siècle & pauperum alendorum ratio,

chrétien, de porter les armes,

Remontrance salutaire aux dévoyés,

qu'il n'est pas permis aux sujets, sous

64 monde inférieur, de l'obédience & humilité, & l'echelle de Paradis, Procotrophe urbis Carnutensis, id est

## CONTROVERSISTES, ORTHODOXES ET HÉTÉRODOXES.

Les cinq points d'erreur contre les aucuns prétextes, de prendre les armes contre leurs Princes, Athées, Juiss & autres sectes, 297 Traité contre les Luthériens, par Petr iCarpentarii Epistola ad Fran: Nicole Volkyr, 186 ciscum Portum Cretensem circa persecu-Profession catholique de Sébastien tiones ecclesiarum galliæ, Défense de Charles du Molin & au-Flach, de Mansfeld, L'Anticalvin; tres gensede savoir & de piété, contre 27 I De Antichristo & ejus Ministris,, les calomnies des Calvinistes, Origine des erreurs de l'Eglise, Epîtres à Calvin — Resolution des Liparla de li philosophes & doctors, ou témoignage des Saints Peres, par points qui sont en controverse, Traité touchant le rebaptizement, Pierre Valdo, Manufcrit. Commentaires fur le Livre de Saint Réponse chrétienne à 24 articles de Augustin, des hérésies, Pierre Pineau, & défense de Launoy, Commentaires de Calvin sur le Licontre les calomnies des Ministres, vre de Senéque, de la Clémence, Préface sur le traité des scandales de Réponie aux quatre exécrables arti-Jean Calvin, cles contre la Sainte Melle, Traités des scandales, La Marmitte renversée & fondue, Œuvres de Théologie & de Controde laquelle parlent les Prophétes, où verse, de Pierre Virer, Ministre, 335 il est prouvé que la secte Calvinique, Remontrance aux Lyonnois, lesquels . contre leur conscience continuent à faire est la vraie Marmite avec un sommaire de ses empirations, hommage aux idoles, Réponse au Conseil du Moulin, fur Brief sommaire touchant la doctrine la dissuasion de la publication du Condes Sacremens, La forme de Police eccléssatique, cile de Trente, Discours sur les moyens ancienneinstituée à Londres, en l'Eglise des ment pratiqués par les Princes catho. François, liques, contre les fectes, Traité Théologique & Scholastique, Pium & Christianum de armis Consicontre le controuvé Sacrifice de la lium cum Petri Fabri responsione, 263 Traité de la préparation à la Cêne, Traité par lequel on peut apprendre en quel cas il est permis à l'homme

Considération de la Conscience humaine, & de la fagesse de Dieu, 412

# ARTICLE

## JURISPRUDENCE CANONIQUE ET CIVILE.

🗘 E Nuptial, traitant des Mariages, mains ont usé, selon les décrets & les loix, 351 trats Romains, Traité de l'Odre & Instruction judiciaire, dont les anciens Grecs & Ro- de la justice & police,

Traité des anciens & nouveaux Ma-Agonosticon ou Traité des Magis- gistrats, & dignités du peuple Romain, Li Livres de la Reigne, lequel traite

279

#### DROIT CIVIL DE FRANCE.

Histoire du droit des François, Ma-Pandectes ou Digestes de la Juris-46 prudence Françoife, Traités des Magistrats, Dignités & Offices du royaume de France, 44 F Du Domaine de France, des Privilèges des rustiques, & de la police sa-366 réformation tant de la justice que du à leurs enfans,

domaine, Manuscrit.

Commentaires sur les Ordonnances de Moulins, Commentaires sur les Ordonnances des états généraux de Blois, Ordonnances du Roi Charles IX, commentées, Commentaires sur l'Edit des secondes noces, Sommaire explication de l'Edit du

Projet pour bien dresser une générale Roi, sur le droit des meres, de succéder

## PRATIQUES CIVILES ET CRIMINELLES ET RECUEILS D'ARRETS.

Pratique judiciaire ès causes civiles, Pratique criminelle de Josse de Damhoudere, Le Manuel de pratique, de Jean Traité des Procès judiciels, Pratique & manière de procéder, tant à l'institution & décisions des cau-

Pratique en droit, par Pierre Ayrault, ses criminelles que civiles, ensemble 247 la forme & manière d'informer, 293

Discours de la forme de poursuivre le sien en jugement, & de l'ordre, tel que les Rois & le Parlement ont voulu être gardé à l'administration & décision des procès,

Nouvelle table de l'ordre tenu en la 223 pratique judiciaire, en toutes actions, tant civiles que criminelles, Pratique civile & criminelle, ou re-

cucil

eueil d'Arrêts mémorables, 224 Cours souveraines, & Parlemens de venus sur iceux, France,

Recueil d'Arrêts notables des Parle- lement de Bretagne, mens & Sièges présidiaux, sur les matières civiles,

Recueil de plusieurs Arrêts notables, cueil d'Arrêts,

Recueil de Plaidoyers faits au Parle-Ordonnances, Edits & Arrêts des ment de Paris, avec les Arrêts inter-Recueil d'Arrêts solemnels du Par-

Traité de la nature de tous contracts, 230 pactions & convenances, avec un re-

## COUTUMES, ORDONNANCES, ET TRAITÉS PARTICULIERS DE DROIT.

Instruction à la lecture des coûtumes grande prevôté de France, de France, avec les expositions des termes & façons de parler les plus obscures, Manuscrit.

Observations & annotations sur le coûtumier du Maine.

Abrégé, tables & répertoires des coûtumes d'Anjou, 308

Commentaires fur les coûtumes d'An jou, par René Belet,

Commentaires sur la coûtume d'An jou & du Maine,

Paraphrase sur les coûtumes & loix municipales du pays de Poictou, 183

Le grand coûtumier de Beauvaisin, Manuscrit.

Commentaires sur la coûtume de Normandie, & Traité sur la Jurisdiction & la clameur de Haro,

La Loi de Vervins au pays de Tiérache, contenant un formulaire de justice, tant civile que criminelle, 433

Traité de la Chancellerie, & recueil des Chanceliers,

Mémoires sur l'origine & institution des Cours souveraines, & autres Jurisdictions subalternes, encloses dans l'ancien Palais de Paris, 300

Traité sur la Jurisdiction & privilèges de la prevôté de l'hôtel du Roi &

LA CR. DU M. Tom. II.

Théorique de l'art des Notaires,

Le Prothecole des Notaires, Tabellions, Greffiers & Sergens,

Remontrances pour les Juges & Magistrats en la Sénéchaussée & Présidial de Toulouse, contre les Notaires & Secrétaires du Roi de ladite ville, 25 t

Breve disposition & interprétation des Ordonnances des eaux & forêts, Manuscrit.

Instruction & table analytique de l'amiranté & marine, avec le recueil des Edits & Ordonnances sur ce sujet, Manuscrit.

Instruction pour le fait des finances,

Traité des péages, Réponses du droit observé en Fran-

ce, confirmées par Arrêt de la Cour de Parlement,

Le Garand des pupilles, ou pupillo-300 rum patrocinium,

Les Semestres de Pierre du Faur,

Traité contre l'Arrêt donné au Parlement de Dôle, touchant un homme transmué en loup garou,

Forme de Capitulation de l'ancien

k

# ARTICLE III.

#### SCIENCES E T

#### PHILOSOPHIE MORALE DES ANCIENS.

Livres de la république de Platon, traduits du Grec. Instruction divine de Hiérocles Phi-

losophe Stoïque, contre les Athées,

Les Politiques d'Aristote & de Platon, & le Sympose, ou Banquet de Platon, traduit du Grec avec des Commentaires,

Œuvres de la Philosophie d'Aristote, reduits en abrégé,

Les dix Livres des Ethiques d'Aris-

Ethiques, politique & œconomiques les institutions de Porphyre, d'Aristote, traduits par Nicole Ores-

Les Offices de Ciceron, rraduits en

François, Œuvres de Sénéque, traduits par Laurent de premier,

Traité des bienfaits, traduit du Latin de Sénéque,

Le Livre de Plutarque, des rémedes de l'une & l'autre fortune,

Traité de la fortune des Romains, traduit du Grec de Plutarque,

L'Institution de la vie humaine, ou les réflexions de l'Empereur Marc-Au-

Commentaires d'Ammonius, sur

Elégie de Solon, Prince, Athénien, fur le fait & vie des humains,

# TRAITÉS ET DISCOURS MORAUX.

Théâtre du monde, discourant des Sebonde, miséres humaines,

De la vocation & manière de vivre, à laquelle chacun est appelé,

L'Institution morale d'Alexandre Pic-maine, colomini, traduite de l'Italien en Fran-

Essais de Michel de Montagne, 130 Discours de la vie & de la more,

Dialogues de la nature de l'homme,

131 & 133 Les Paradoxes & l'Image de vertu,

Trairé de la misère de la vie hu-

Le Livre des mœurs & des coûtumes, de Pierre Ramus, traduit en Fran-

Séjour d'honneur, ou Traité de la 236 conduite de l'homme,

Traité de la vraie noblesse & nourriou Théologie naturelle de Remond de ture d'icelle, pour les enfans généreux,

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | •                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TABLE DES                                                                                                                                                                                                                                                                                       | OUVRAGES. 71                                                                                                     |
| La Pédotrophie, ou Traité de la manière de nourrir les enfans, 401 Le Miroir de vertu, 288 Discours de la différence des esprits, traduits de l'Italien, 131 Le Philosophe de Cour, 228 Le Conseil profitable contre les ennuis & tribulations du monde, 390 Traité contenant le moyen que doit | l'Italien, 82<br>Instruction pour les jeunes Dames,<br>89<br>Discours Philosophiques de Pierre de<br>Lostal, 296 |
| tenit la femme veuve, & comment elle<br>ECONOMIE, POLITIQUE, II                                                                                                                                                                                                                                 | NSTITUTION DES PRINCES,                                                                                          |
| ARTMIL                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                  |
| De la Police & Gonvernement des<br>Républiques, 18<br>Les Monarchiques on Traité de                                                                                                                                                                                                             | ces, & même de ce que les Rois de<br>France & les Empereurs se sont laissés<br>assuicrir à leurs Curés.          |

la Monarchie & des choses requises à son établissement, avec la Conférence des Royaumes & Empires les plus cé lèbres du monde, Discours sur le Royaume des Perses, & de la nourriture de leurs Rois, extrait du troisiéme Livre des Loix de Platon, Le Caton des Princes & Gouverneurs, ou le juste état & gouvernement d'une chose publique, & la manière de vivre fans reproche, Le Roi Pacifique, ouvrage historique & politique, 349 Instruction aux Princes degarder la foi promise, Le miroir des Rois & Princes, 173 De l'instruction & nourriture des Princes, Traité du bien advenant aux Princes frères, de leur amitié mutuelle, Traité contre la tyrannie des Prin-

Livre de la Police & République Françoise. Apologie de Marius Æquicolus contre les Médisans de la Nation Françoile, Mémoires touchant la Police de France, Manuscrit, Livres de la Noblesse Civile du Seigneur Ofres, de Portugal, Le Gentilhomme François, lequel traite du devoir & office d'un homme noble, Les Avis civils de Jean-François Lotin, traduit de l'Italien, Paradoxes ou fingulières propolitions politiques, Manuscrit, Traité des Considérations politi-394 ques, 21 Aphorismes politiques, 225 Conseil politique, Traité de la Paix, Discours sur quelques particularités

| , |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | de la Milice Romaine, 6<br>César renouvelé, traduit du Latin<br>de Militia Casaris, 307<br>De l'Art Militaire usité entre plu-<br>sieurs peuples & nations, 9<br>Livre des sinesses & ruses de guerre,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Discours Economique, montrant comment de cinq cens livres une fois employées, l'on peut tirer par an quatre mille cinq cens livres de profit honnête,  Traité de toutes fortes de jeux défendus & prohibés & des ruses & si-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| · |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TIQUE, ARCHITECTURE<br>ES ARTS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|   | Les Elémens d'Euclide, avec annotations & Commentaires, 279 Le premier Livre d'Archiméde des choses également pesantes, & traité des poids & des choses tombantes en l'humide, 280 Les Livres de Proclus touchant le mouvement, 280 Géométrie pratique, 214 La pratique de Géométrie d'Oronce Finé, & l'usage du quarré géométrique & autres instrumens, 279 Procès-verbal de l'exécution testamentaire de Pierre Ramus, touchant la profession des mathématiques, 146 Arithmétique Françoise, 279 Arithmétique contenant la réduction tant des espèces de Monnoies de toutes sortes, que des aulnes, brassées, cannes, 139 Arithmétique nécessaire à toutes | velle façon de bien bâtir à petits frais,  226  Le Blason des couleurs en armoiries,  At 22  Instruction des points les plus excellens & nécessaires touchant l'art de naviger,  L'Art de naviguer de Pierre Medine, Espagnol, traduit en François,  Le grand Routier, pilotage ou encrage de mer, tant des parties de France, Bretagne & Angleterre que ès haultes Allemagnes,  Dialogue dela Longitude Est-ouest, contenant tous les moyens que l'on pourroit avoir tenus à la navigation,  Table de la déclinaison ou éloignement que fait le soleil en la ligne équinoctiale & déclaration de l'Astrolabe |
|   | L'instruction & manière de tenir<br>Livres de raison ou de comptes par<br>parties doubles, 325                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Le Cosmolabe, 342<br>De la jonction des mers, du dessé-<br>chement des marais & du moyen de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|   | Œuvres d'Architecture de Pierre Les-<br>cot de Clagny, Manuscrit, 276<br>Traité d'Architecture & de la nou-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | rendre les rivières navigables, 6<br>Questions d'Ariel Bricard, sur le<br>Livrede la Sphère de Jean de Sacrobos-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

Traité de l'ancienneté du prix & de to, Manuscrit, De la Cosmographie ou Sphère du la qualité des monnoies, monde, & Epître touchant l'utilité & Traité des Monnoies, tant en langue Latine que Françoise, Manuscrit, la dignité des Mathématiques, 213 Nouvelles instructions contenant en brief les préceptes ou fondemens de Paradoxes sur le fait des Monnoies, & réponse de Jean Bodin, la mulique, 127 142 L'Ecuyerie de Federic Grison, & De Mutatione Monetarum, 192 Traité touchant la manière de bien em-Figures& empreintes des Monnoies brider, manier & ferrer les chevaux, des Rois de France depuis le commencement de la Monarchie, ASTRONOMIE, CONNOISSANCE DES TEMS. TRAITES RELATIFS. Quadrains ou Prophéties de Michel La Théorie des Cieux & des sept Planettes, Nostradamus, 214 Supputation des tems depuis la créa-Eclaircissement des véritables Quation du monde jusqu'à l'an de salut trains de Nostradamus, Concordance des Prophéties de Nos-1582, Livre de l'état & mutation des tems, tradamus, avec la vie de l'Auteur, prouvant par l'autorité de l'Ecriture-Sainte & railons astrologales, la fin du Contredits à Nostradamus, 134 Prognostications & Almanachs par monde être prochaine. La Période ou la fin du monde, Olivier Legras, contenant la disposition des choses ter-Fatale précision pour les astres, & restres par la vertu & influence des disposition d'icelle sur la région de Jucorps célestes, piter, maintenant appelée Bourgoigne, Almanach contenant la déclaration de plusieurs & nécessaires termes d'As-Révolution calculée sur le méridien de Paris, & autres lieux d'alentour, trologie, Calendrier perpétuel réduit en grande Description de l'anneau horaire. figure, Ephémérides perpétuelles du jour & Traité de Michel Pfellus , Poëte & · de la nuit, réformées depuis 1582, Philosophe, touchant l'énergie & opération des Diables, 300 Discours sur la vraie signification du De l'imposture & tromperie des comète apparu en Occident en 1577, Diables, Devins, Enchanteurs, Sor-Canons & Documens très-amples Des ruses, finesses & impostures touchant l'usage & pratique des comdes esprits malins,

muns Almanachs, & introduction fur

l'ulage de l'Astrologie Judiciaire,

De l'impostute & tromperie des

Diables, par Jean Wier, & Traité

contre les Sorcéleries : & enchante-

#### TABLE DES OUVRAGES. 74

mens, Traité des Sorciers, Traité enseignant en bref les causes des maléfices, sortilèges & enchantemens, & fragment extrait d'un plus ample Traité de la magie répréhensi- Sorcelleries, ble & des Magiciens, 361

Discours & Histoire des spectres, vilions & apparitions, Les Devins, ou Commentaires des principales sortes de Divination, 412 Livre des Fascinations, Charmes &

#### MEDECINE ET CHIRURGIE.

Medicinæ exercitamenta ex selectis utriusque linguæ autoribus illustrata, La Fleur des Aphorismes d'Hypoctates, & Commentaires de Galien, Paraphrase de Galien sur l'exhortation de Ménodore aux études des bons sence, ses causes & merveilleux effets, arts & de la Médecine, Les Livres de Galien de la composition des médicamens, traduits par Martin Grégoire, Problèmes d'Aléxandre Aphrodisée, Médecin & Philosophe, avec les Commentaires de Heret, Le sixième Livre de Paul Eginete; Opuscule de Galien touchant les enflures contre nature; le moyen de guérir par la saignée, Démostérion contenant trois cens pelée crystaline, Aphorismes, ou sommaire de la Médecine Paracellique, La Phisiognomie de Maître Michel Traités de l'homme, & son essentielle anatomie, ses médecines, 393 Livre de la contemplation de la nature humaine ou de la formation de l'enfant au ventre maternel, Traité du régime de santé, 330 Singulières receptes pour la fanté du la neste, corps humain, De la qualité & vertu de tous les charbon & pleurésie, alimens ulités en France, & de la ma-

nière d'en user sainement, Erreurs populaires au fait de la Médecine & régime de santé. Le vrai & parfait embellissement de la face & conservation du corps en son entier, Traité du Ris, contenant son es-Traité des gouttes, traduit d'Alexandre de Tralles, Traité de la maladie des gouttes, Traité de la cure ou guérison de la pierre ou gravelle, La méthode pour guérir la maladie vénérienne, autrement appelée vérole, avec fes symptomes, Traité de la maladie nouvelle, ap-Traité de la peste & de sa guérison, traduit de l'Arabe de Rases, 404 Traité de la peste par Théophraste Paracelle, traduit en françois, Brief discours de la préservation & curation de la peste, Traité de la peste ou de l'origine, caule, préservation & curation d'icelle, Discours touchant le préservant de Traité du reméde contre la peste,

Discours de la peste, par Nicolas

de Nancel, par l'espace de 23 mois, 172 373 T raité ou régime singulier contre la Discours sur un enfant pétrifié & conservé pendant 28 ans dans la ma-167 Traité pour la préservation de la trice, Traité des hernies & autres parties peste, L'ordre & régime pour la cure des de la chirurgie, sçavoir de la pierre, fiévres, avec les causes & remédes des des yeux &c. fiévres pestilentielles, Traité de la cure générale & parti-Erreurs populaires de Laurent Jouculiere des Arquebusades, bert, & traité sur ce qu'il y a raison Traité contre la blessure ou coups que quelques-uns puissent vivre sans d'Arquebusades, Discours de Laurent Joubert, & inanger durant plusieurs jours & années, traité de la vraie méthode de guerir Discours sur un homme qui a vécu les playes des Arquebusades, quatre ans sans manger, Promptuaire des médecines simples 415 La déclaration des abus & ignoranavec les vertus & qualités d'icelles, ces des Médecins, Traité de la conduite du fait de chi-Enchirid ou Manipul des Myropoles rurgie, 416 & Tyroncles pharmacopoles, ou abrégé Pratique de chirurgie de François pour les Apothicaires, Vigo, Traité de la Thériaque & Mithri-162 Le Guidon de chirurgie de Guy Cauliac, & les Aphorismes d'Hyp-Traité de la préparation de l'Antipocrate, traduits du Grec, moine & des vertus d'icelui, & traité 224 La Dialectique Françoise pour les de la dyssenterie & de ses remédes, Chirurgiens, en forme de Dialogue, Traité du bois de l'esquine, & la Tables méthodiques touchant l'amanière d'en préparer le breuvage, & natomie du corps humain, les trois premiers livres de la composi-137 La Chirurgie militaire par Nicolas tion des médicamens de Claude Ga-Godin, 162 Les divers travaux & enfantemens La déclaration des abus & tromdes femmes, & par quels moyens l'on peries que font les Apothicaires, 39 doit subvenir aux accidens qui peu-

#### HISTOIRE NATURELLE.

221

Livre de Théophraste, du seu & des Vents, & traité d'Hippocrate de l'air, des eaux, & des lieux & parties du monde,

1 -

Histoire émerveillable d'une femme

qui a porté un enfant en son ventre

vent advenir devant & après,

Les Livres d'Aristote du Ciel & du Monde, traduit par Nicole Oresme, 192

Le trésor des pauvres touchant la

nourriture & maladie des enfans, 416

Extraits des seize premiers Livres de l'histoire naturelle de Pline, par

### TABLE DES OUVRAGES.

Pierre de Changy, 262. — Livres de pierre philosophale, l'Histoire naturelle de Pline, traduits par Louis Maigret,

76

Le troisième & le quatriéme Livre de Columelle sur les vignes, traduits en François,

Dialogues touchant la nature du Soleil, de la terre & de toutes les choses qui se font & apparoissent en l'air, 88

De la nature des oiseaux de toutes fortes, 2 5 2

Histoire des étranges Poissons marins, avec la vraie peinture & description du Dauphin & autres de son espèce, 252

Histoire des Poissons, traitant de leur nature & propriété,

Discours du tremblement de terre de Lucio Magio, traduit en François,

168 Traité de la vertu & propriété des Gemmes ou pierres précieuses en rithme Provençale, 256

Amours & nouveaux eschanges des pierres précieuses, vertus & propriétés accomplissement des facultés de la racid'icelles, 353

De la transformation des métaux, Manuscrit. 160

plusieurs secrets de l'Alchymie, ou

Le Tombeau de la folie ou le chymique ingénu,

De la faculté & vertu admirable de l'Antimoine,

Question des huiles, traitée problématiquement,

De la vertu & propriété des eaux,

Dialogue sur les merveilleux effets de deux admirables fontaines situées en la Forêt d'Ardenne, & le moyen d'en user pour plusieurs maladies, 91

Traité de l'Antiquité & singulatité de la Bretagne Armorique, ou des eaux minérales qui s'y trouvent, 393

Hortus Gallicus & Campus Elysius Gallia,

Les remontrances sur le défaut de labour & culture des plantes & connoissance d'icelles, contenant la maniere d'affranchir & apprivoiser les arbres sauvages,

Discours de l'admirable vertu & ne nouvelle d'Inde de Mechioacan, 330

Les sympathies & antipathies de plusieurs choses mémorables, conte-Sommaire philosophique, contenant nant les naturels accords & discords d'icelles,

# ARTICLE

# HISTOIRE ANCIENNE ET MODERNE.

Chronologie et Histoire Ancienne.

ABLE chronologique & méthodi- création du monde jusqu'à présent, que pour la connoissance de toutes les histoires du monde,

Le Sommaire des temps depuis la Béroalde,

Chronologie générale de Mathieu

La

Histoire de Flave Joseph, traduite La Vie de S. Hierosme, de Sainte par Nicolas de Herberay, Paule & du Roi S. Louis, Les Œuvres de Philon Juif, traduits La Vie S. Aulzias ou Elzear de Sadu Grec, bran, Comte d'Arian, glorieux Con-250 La Vie de Notre Seigneur J. C. fesseur & Vierge, Les actes des Apôtres, la Vie de No-Vie de la Benoite Daulphine du tre Dame & celle de S. Martin, Ma-Puy-Michel, Comtesse d'Arian, femnuscrit, me & Epoufe de S. Aulzias de Sabran, Histoire Ecclésiastique de Nicéphore, traduite en François, La Vie de Sainte Seréne Vierge Recueil de l'Histoire de l'Eglise, & Martyre, La Vie & Passion de Madame Ste 185 Tanche, Hiltoire Catholique de notre tems touchant l'état de la Religion Chré-Histoire de l'Eglise Métropolitaine tienne, 408 de Rheims, Vies des Saints & des Saintes par Catalogue des Evêques de Troyes Pardoux du Prat, en Champagne, 209 Epitre de Gregoire de Nice touchant Vie des Saints par Thibaut l'Abbé, ceux qui vont en pélerinage à Jérusa-427

LA CR. DU M. Tom. II.

#### TABLE DES OUVRAGES. 78 Histoire Ecclésiastique de Théodore 385 lem, De l'état de la Religion de France, de Beze, Les vrais portraits des hommes il-Histoire des sectes qui ont oppugné lustres en piété & en doctrine, ou le Saint-Sacrement de l'Eucharistie, Icones, 412 & 426 Histoire des Martyrs Protestans, De la fausse vie des Templiers, Histoire des vies, mœurs & actes Manuscrit. 396 Histoire Ecclésiastique Tripartite, de Martin Luther & autres héréfiarques, HISTOIRE DES GAULOIS ET DE FRANCE. Histoire de l'Etat & République Annales & chroniques de France, des Druides, Eubages, Bardes, Sarpar Nicole Gilles, ronides, Vacies, anciens François, 196 Chronique & Histoire des Rois de Livre des mœurs & façons des France, par Robert Gaguin, anciens Gaulois, Annales & chroniques des Rois de Table de l'état & origine des an-France, on Latin & en François, 216 ciens François, 184 Histoire des Rois de France par Pierre Paschal, Manuscrit. Trairé de la Gaule France, démontrant la vraie source, commencement, Chronique abrégée des Empereurs, & succès des François, Manuscrit. 147 Rois & Ducs d'Austrasie, Chronique des Rois de Prance, en Sommaire de l'Histoire des François recueilli des Auteurs antiques, vers, & description du passage de l'Empereur Charles V par la France, 370 174 Calculation, description & Géogra-Les deux premiers Livres de l'Hisphie du Royaume de France, déchiffrée toire de France de Paul Emile, traduits jusqu'aux arpens & pas de terre en en François, icelui compris, Abrégé de l'Histoire de France, Traité des Rivieres de France, avec les effigies des Rois jusqu'à Henri III, Manuferie. 217 Source & origine de tous les Rois Histoire de l'Etat de la France, tant & Ducs de France, avec leurs faits & de la République que de la Religion, geltes, Chronique des Rois de France jus-Histoire des Troubles & Guerres qu'à Charles, petit-Fils du Roi Jean, Civiles de France, pour le fait de la

323

106

Religion,

Histoire de France touchant les

139

troubles advenus pour la Religion,

Manuscrit.

de France, Manuscrit.

de Coucy, Manuscrit.

Des faits des François, ou Histoire

Chronique Françoise de Machieu

#### HISTOIRE DES ROIS DE FRANCE.

Les Faits & Gestes de Charle-389 magne, De la Noblesse & Ancienneté de la troisième Maison de France, 186 Discours & Paradoxe de l'origine de Hugues Caper, Histoire Valésienne, touchant la louange & illustration, tant du Pays, que de la Maison Royale de Valois, Histoire de Valois & de Navarre, Les grandes Chroniques du trèschrétien Roi de France Charles VIII, Le voyage du Roi Charles VIII au Pays d'Italie,

Récollection des merveilleuses chofes & nouvelles advenues au noble Royaume de France en notre tems, depuis 1480. Chronique rimée. 287

contre les injures & détractions de Jacques Omphalius, Discours des Faits & Gestes du Roi Henri II, Henrici II Elogium, Effigies & tumulus, Description de l'ordre tenu au Convoi des Obsèques & Pompe Funèbre du Roi Henri II,

Discours touchant le mariage d'Elifabeth d'Autriche avec Chatles IX,

Discours sommaire du Règne de Charles IX, de sa mort, & d'aucuns de ses derniers propos,

La Similitude des Règnes du Roi Saint Loys & de Charles IX,

Discours du Règne du Roi Charles IX, ensemble de sa mort,& d'aucuns de ses derniers propos,

De l'ordre observé au Sacre & Défense pour le Roi François I, Couronnement d'Henri IV,

#### HISTOIRE DES PROVINCES ET VILLES DE FRANCE.

Histoire & Chronique du Pays & Duché d'Anjou, Manuscrit. Description générale du Pays & Duché d'Anjou,

& des Princes qui y ont commandé, 218

De l'Origine des Bourguignons, & de l'Antiquité des Etats de Bourgogne,

322 Histoire des Bourguignons, depuis qu'ils abandonnèrent les Gaules, jusqu'à leur retour en icelles,

Histoire des Antiquités d'Autun, de Châlon-sur-Saone & de Macon,

Histoire de Tournus, Histoire de Bretagne, par Noël du Fail, Manuscrit.

Traité de l'Ancien Etat de la petite De l'Excellence & Antiquité d'Anjou Bretagne & du droit de la Couronne de France sur icelle, contre les faussetés des deux Histoires de Bretagne du Sieur d'Argentré,

> Description du Berri par N. de Nicolai, Danfinois, Manuscrit. 176

> Discours du Siège tenu devant la Charité en 1577,

Discours des Antiquités de Bor-

Le premier Livre des Mémoires des Comtes héréditaires de Cham-

Le Palais Royal de Paris, compagne & de Brie, ·Histoire Ecclésiastique & Séculière prenant la recherche mémorable de l'Antiquité tant des Bâtimens que des de la Ville de Troye en Champagne, Jurisdictions & Ressorts d'icelui, Ma-Manuscrit. Les Chroniques de Lorraine, 417 nuscrit. Carte ou Description générale du L'Antiquité de Pontoise, 196 Pays & Comté du Maine, Recueil des Antiquités & Singula-Discours de l'Origine & Antiquités rités de la Ville de Rouen, de la Ville de Laval, Manuscrit. 250 Discours de l'Antiquité, Origine, Discours des Antiquités d'Orléans, Noblesse de la Cité de Lyon, De l'Antiquité, Origine, Noblesse Discours du Siège mis par les Ande la Cité de Lyon, ou Gallia Celiica ao Antiquitatis Civitatis Lugdunensis glois devant Orleans, & de sa délique caput est Celtarum Campus, 417 vrance par la Pucelle Jeanne, Mémoires touchant les Antiquités Vraie & entière Description du Pays du Poitou, du Rochellois & Isles de Nismes. Marennes, Antiquités de Nismes en Langue-Histoire au vrai des Guerres Civiles ès Pays de Poitou, Aunis, Saintonge Les Gestes des Tolosains, en Latin & Angoumois, & en François, Discours du Siège de Poitiers en Description du Pays & Comté de Provence par René, Duc d'Anjou, Description de la prise de Calais Manuscrit. & de Guines, Traité de l'indue occupation qu'ont faite par le passé les Gens d'Eglise, Discours de la Guerre faite par le Roi Henri II, pour le recouvrement des Places & Seigneurie de Provence, du Pays de Boulonnois, fur les Comtes de ce Pays, Discours de la réduction de Calais Des Guerres advenues en Provence au Royaume de France, & Comté d'Avignon, 340 Catalogue des Eglises & Rues de Discours des Guerres & Troubles Paris, avec la dépense qui s'y fait advenus en Provence,

# MÉMOIRES ET TRAITÉS RELATIFS A L'HISTOIRE DE FRANCE

Mémoires ou Chroniques d'Olivier
de la Marche, 209
Mémoires de Philippe de Commines, 230. — Les mêmes traduits
en Italien, 180
Mémoires Historiques & Militaires
de Messire Martin du Bellay, 97
Mémoires d'Etat, par Philippe Hurault de Chiverni, 233
Mémoires

chaque jour,

wier Mémoires d'Etat, par M. de Ville209 roy, & Discours critique sur l'excelomlence de ces Mémoires, 174
luits Mémoires de la Ligue, 412
180 Mémoires Historiques de Michel
aires de Castelnau, 120
97 Mémoires de l'Histoire de notre
Hutems, 262
233 Mémoires de la Reine Margueine

# HISTOIRE DE QUELQUES ÉTATS DE L'EUROPE.

Des Antiquités de la Gaule Bel-gique, Royaume de France, Austrasse moderne Brabant, 379 & Lorraine, avec les origines des Annales & Chroniques de Flandres,

contenant les faits d'armes des Forestiers & Comtes de Flandres,

Généalogies & anciennes descentes des Forestiers & Comtes de Flandres, avec brefve Description de leur vie & & gestes,

Discours sur l'état des affaires de Flandres, 136

Epitre touchant l'union des Etats des Pays-Bas, 266

La République des Suisses, traduit du Lacio de Jossa Simler,

Diète Impériale, ou Ordonnances & résolutions de l'Empereur & des Etats du Saint Empire à la Diète de Spire de 1570, 167

Discours sur l'Histoire des Polonois & l'Election du Duc d'Anjou, 177

Obsèques & funérailles de Sigismond Auguste, Roi de Pologne, & Pologne, & autres pièces sur le voyage & retour de ce même Roi, 179

Histoire d'Angleterre depuis Brutus julqu'à Edonard I, 290

Généalogie des Rois de Bretagns & des Rois d'Anglererre, Histoire de la Roine d'Ecosse par le Président de Montagne, Manuscrit.

Discours de toute l'Italie, de la Cour des Princes, de l'état de la noblesse & origine des Chevaliers,

Les grandes Chroniques des gestes & vertueux faits des Ducs & Princes de Savoie & Piémont,

Mémoires & recherches des nobles & anciennes Maisons des Ducs de Saxe & de Savoie,

Histoire de Florence, par Machiavel, traduite en François,

Le voyage de M. de Lautrec, contenant la prise de Pavie, la réduction de Gênes & d'Alexandrie,

Traité de la Guerre de Malthe & entrée de Henri, à présent Roi de issue d'icelle, par le Chevalier de Villegagnon,

Histoire de la Guerre de Malihe,

197

# HISTOIRE D'ORIENT, ET D'AMERIQUE.

Commentaire des gestes des Turcs,

186 Navigations, pérégrinations & voyages faits en Turquie, avec les figures au naturel tant des hommes Bouillon en la conquête de Hiétuque des femmes,

Conquêre de la Ville de Thunis & de Bisserte, faite für les Turcs & Maures salem; par Jean d'Austriche, 170

Description de toute l'Isle de Cypre,

Histoire des Parties d'Orient, dictée par Frère Haiton de Coursy, 182 Descripcion de la Terre-Sainte, 55 L'Adventurier, ou le Voyage de la Terre-Sainte, 293

Pérégrination de outre - mer en Terre-Sainte, ou croisées & entreprifes faites par les Rois,

Des faits & gestes de Godefroy de falem,

Description du Voyage de Hiétu-

Histoire des Indes, par Martin Fumée,

Histoire des Indes de Portugal, 164 Le nouveau Monde & les navigations faites es terres neuves par Emery Vespuce,

Discours sur la navigation du Chevalier de Villegagnon es terres de l'Ar

| TABLE DES OUVRAGES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 83                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| mérique, 145 Jean Alphonse,<br>Voyages avantureux du Capitaine                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 115                                                                             |
| MÉLANGES HISTORIQUES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                 |
| De la méthode que l'on doit garder en la lecture des Histoires, 270 Trésor d'Histoires admirables & mémorables de notre tems, 412 Baptista Fulgosii factorum distorum-que memorabilium Libri IX, 271 Méditations Historiques de Camératius, 412 Mélanges Historiques de Pierre de Saint Julien, 323 Dénombrement des plus illustres maisons & familles du monde, avec | 147<br>52<br>nyane, tra-<br>2, 435<br>iomphan-<br>nue contre<br>e Duc de<br>186 |
| ARTICLE V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ,                                                                               |
| GRAMMAIRE ET ELOQUEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | C E.                                                                            |
| ÉTUDE DES LANGUES ET ART D'ÉCRI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | R E                                                                             |
| À RAITÉ sur l'étude des Langues Ramus,<br>orientales, 158 Traité de la Grammaire F                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3 t •<br>Tançoile,                                                              |

| ARAITÉ sur l'étude des Langues          | Ramus, 310                               |
|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| orientales, 158                         | Trané de la Grammane Françoile,          |
| Traité du premier langage usité en-     | par Robert Etienne, 383                  |
| tre les François ou Gaulois & les chan- | Promptuaire de la Langue Françoi-        |
| gemens d'icelui, 24                     | fe, par une Nomenclature methodi-        |
| Origine de la Langue Françoise, en-     | .que, Manufcrit. + +48                   |
|                                         | Traité de la Grammaire & de l'or-        |
| gue Grecque,                            | tographe Françoise, par Loys Maigret,    |
| Celt'Hellénisme, ou Etimologie des      | 50                                       |
| mots François tirés du Grec, 36         | Grammaire de la Langue Françoise,        |
| Quel langage parletoit l'enfant qui     | par Pierre Cholin, Suisse, 264           |
| n'auroit jamais oui parler, '30         | Livres des Epithêtes, pat Maurice        |
| Grammaire Grecque Latine & Fran-        |                                          |
| çoife, 48                               | Dictionnaire François-Latin de Ro-       |
|                                         | bert Etienne, avec les additions de dif- |
| la Langue Latine, 398                   | férens Auteurs. Ou Thesaurus Lingua      |
| La Grammaire Françoise, par Pierre      | Latinæ &c. +83                           |

#### TABLE DES OUVRAGES. 84

Apologie de l'ortographe Françoise,

mauvaise écriture Françoise, 30

Traité touchant le commun usage de l'Ecriture Françoise, auquel est dé- particuliere pour apprendre à retenir batu des fautes & abus en la vraie & beaucoup de choses, ancienne puissance des lettres,

L'Art ou instruction pour apprendre 9 & 30 à écrire en gtosses Lettres, & petit trai-Dialogue sur la Cacographie, ou té pour apprendre à lire & ortographer,

Cabale pour la mémoire, ou science

### ART ORATOIRE.

Les deux premiers livres de la Rhé- Manuscrit. torique d'Aristote, Le grand art de pleine Rhétorique, 207 & 277 Rhétorique Latine, par Omer Salon, traduite en François par Antoine Fouquelin,

Rhétorique Françoise de Pierre de 266 Courcelles,

Devis Méthodique de la vraie Rhétorique & Dialectique Françoile,

Discours des Langues doctes & vul-

gaires & de l'usage de l'éloquence, 60 Epitre exhortative touchant la perfection & commodité des arts libéraux,

L'Académie Françoise, Avertissement pour bien traiter les arts & sciences en langue vulgaire & singuliérement en François, Manus-Cris.

#### ANCIENS ORATEURS.

Criton, ou de ce que l'on doit faire, dialoguede Platon, traduit en François 332, le même dialogue traduit sous le titre: Criton, qu de l'obéiffance due à la Justice, Théages, ou de la sapience, dialogue

de Platon, .. 330 Le Sympose ou le banquet de Platon,

Discours ou Harangues, de Démosthène & d'Isocrate, traduits en François,

Exhortations d'Isocrate à Démoniq. Discours de la maniere de bien ré-

du Prince envers les sujets, traduit du Grec,

Les Epitres d'Isocrate, Discours sur l'état de l'ancienne Grèce,

Epitres de Diogéne le cynique, traduites du Grec,

Toxaris, ou le dialogue de l'amitié, traduit du Grec en François,

Le Menteur & l'Incrédule de Lucien, dialogues traduits en François,

Oraisons de Crispe Salluste à Cicéron, de Cicéron à Salluste & de Salluste gner.—Le Symmachique, ou du devoir à César, traduites en François, 320

# HARANGUES ET DISCOURS SOLEMNELS.

Le Lis chrétien florissant en la foi chrétienne. Discours à la louange de François

| TABLE DES                                                                           | OUVRAGES. 85                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| François I, 438                                                                     | tal aux Etats de Blois, 123                                |
| Oraison touchant les louanges du                                                    | Discours prononcé aux Etats Pro-                           |
| Roi François I, 281                                                                 | vinciaux de Normandie en 1578, 151                         |
| Roi François I, 281<br>Oraison Funébre de François I, par<br>Pierre du Chastel, 260 | Discours au Roi sur les Machina-                           |
| Pierre du Chastel, 260                                                              | tions des Huguenots, 219                                   |
| Oraison Funébre de Madame Elisa-                                                    | Panégyrique ou Oraison à la louan-                         |
| beth de France, Reine d'Espagne, 416                                                | ge du Roi Charles IX, 46                                   |
| Oraison aux François sur la mort du                                                 | Harangues & Discours Id'Arnould                            |
| magnanime Prince Jean de Bourbon,                                                   | du Ferrier, Harangue de Pierre d'Epinac Arche-             |
| Comte d'Anghien, 118 Oraifon Funébre de l'Amiral Cha-                               | Harangue de Pierre d'Epinac Arche-                         |
| Oraison Funébre de l'Amiral Cha-                                                    | vêque & Comte de Lyon aux Etats                            |
| bot, 171                                                                            | Généraux de 1577, 274                                      |
| Oraison, Panégyrique ou louange de                                                  | Harangue du tiers Etat de France,                          |
| Claude de Lorraine, Duc de Guise,                                                   | prononce aux Etats de 1561, 140                            |
| 271                                                                                 | Panégyrique du devoir des Magil-<br>trats,                 |
| Oraison Funébre de Jean - Baptiste                                                  |                                                            |
| Castel, Evêque de Rimini, Nonce en                                                  | Remontrance à la Noblesse de France,                       |
| France, 14                                                                          | de l'utilité & repos que le Roi ap-                        |
| Oraison Funébre de Guillaume du                                                     | porte à son peuple,                                        |
| Bellay, Seigneur de Langey, 37                                                      | Oraison de la paix faite & pronon-                         |
| Oraisons Funébres du Cardinal de                                                    | cée à Cambray, 392                                         |
| Birague—d'Anne de Thou, femme du                                                    | Discours Panégyrique sur la récep-                         |
| Chancelier de Chiverny — du Duc                                                     | tion & entrée de Pierre de Gondy,                          |
| d'Anjou—de Marie Stuard, Reine d'E-                                                 | Evêque de Paris, 157 Invective contre le Parricide attenté |
| cosse, par Renault de Beaume, Arche-                                                | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                    |
| vêque de Bourges,                                                                   | fur le Roi Henri IV, 265                                   |
| Oraison Funébre sur la mort de                                                      | Plaidoyers & Discours publics de Si-                       |
| Messire Eustache de Conslans, Vicomte                                               | mon Marion, 405<br>Christophori Longolii oratio de laudi-  |
| d'Auchi, 111<br>Oraison Funébre de Charles de Gon-                                  | bus divi Ludovici acque Francorum,                         |
| ly, Seigneur de la Tour, 432                                                        | 328                                                        |
| Harangue du Chancelier de l'Hôpi-                                                   | 320                                                        |
| Transpac an Onenconci ac i Hobi-                                                    |                                                            |
|                                                                                     |                                                            |

# DISCOURS SUR DIFFERENS SUJETS, DIALOGUES, LETTRES.

Discours de la beauté des Dames, traduit de l'Italien, 18

que Dieu a donnés aux femmes & mes, qu'elles ont plus communément que les hommes,

Traité de l'excellence de la femme & de la louange du sexe féminin, 65 Traité contre les mauvailes femmes,

LA CR. DU M. Tom. II.

Livre de la louange du Mariage & Des grands biens, vertus & bontés recueil des vertueuses & illustres fem-

Discours sur les avantages que les 224 femmes peuvent tirer de l'étude, 72

Apologie ou défense pour les femmes contre ceux qui les méprisent, 188

Discours, qu'il est bien séant aux

| •                                            |                                        |
|----------------------------------------------|----------------------------------------|
| — D'Estephanette de Gantelines,              | Satyres ou Discours en vers, pas       |
| 223                                          | Sordel, 412                            |
| - De Pierre d'Uzez, 335                      | Les Louanges de la Dame d'Ar-          |
| Lou Plours de Segle, & autres                | gence, 160                             |
| Pocsies de Rambault de Vachieres,            | Traité contre la Dame Sans Mercy,      |
| Manuscrit, 344                               | 3 16                                   |
| La vie d'Andronic, fils du Roi de            | Satyres de Pierre de Chasteau Neuf     |
| Hongrie, traduite du latin en rithme         | contre les Princes de son tems; Traité |
| D., 1                                        | des Largesses d'Amour, & autres        |
|                                              |                                        |
| Traité des Louanges de Provence,             |                                        |
| par Raymond de Mirevaux, 342                 | Les louanges de Rogere de Sain         |
| Chant Funèbre & autres Œuvres                | Séverin, par Pierre de Valieres, 332   |
| en langue Provençale de Raimond de           | Poëmes de Rostang d'Entre Chas         |
| Romieu, 343                                  | teaux, Manuscrit. 397                  |
| La Maîtrise d'Amour, par Ram-                | La prise de la Ville de Hiérusalen     |
| bault d'Orenge, Manuscrit. 344               | par Saladin, par Peyre de Vernegue     |
| Lou Phantaumary de Las Domnas,               | Poëte comique Provençal, Manus         |
| par Raimond Jourdan, 342                     | crit. 333                              |
| · Chansons, Poëmes & Comédies de             | Traité de la manière de retenir or     |
| Lucas Grimauld, Manuscrit. 67                | retirer sa Langue, par Pierre Vida     |
| Chansons-Provençales à la louange            | Tolosain, Manuscrit. 334               |
| de Florence de Forcalquier, Manus-           | Chants funèbres fur la mort d'Elis     |
| crit. 48                                     | de Merillon, & Traité des Amour        |
| Enseignemens pour se garder des              | furieuses & enragées, par André de     |
| trahisons d'amours, par Taraudes de          | Franse, Manuscrit. 335 & 336           |
| Flassans, 424                                | Chansons & autres Poësies à la         |
| Victoires, que Raimond Bérenger,             | louange de Mesdames de Sance & d       |
| Comte de Provence, a obtenues contre         | Champdieu, 339                         |
| les Rebelles du pays, Manuscrit. 3.99        | Traité des misères de ce monde         |
| La Fine Folie d'Amours, & autres             | & un autre de la pauvreté, 49          |
| Œuvres de Perceval Dorie, 223                | Lous Guizardous d'Amours, ou l         |
| Chants à l'honneur de la Vierge,             | récompense d'Amour, 370                |
| & Chants funèbres sur la mort de             | Chansons en langue Provençale,         |
| Berlande Cybo, 25                            | la louange de Raimon Bérenger, 37      |
| Comédies & autres Poches Proven-             | Lou contract del cors e de l'arma      |
| çales, de Pierre de Saint Remi, 324          | ou contrat & paction du corps & de     |
| Poëmes de Pierre Raymond, 309                | l'ame, Manuscrit. 370                  |
| Traité de la Nature d'Amour, &               | Les Pegmes de Pierre Costau, ave       |
| Las Taulas d'Amours, 140                     | les Narrations Philosophiques,         |
| Poësses à la louange de Béatrix              | Vie des Poètes Provençaux, de          |
| 1° A 1.                                      | Sainte Magdeleine, de Sainte Marthe    |
| Poëmes en langue Provençale, par             | & autres en rithmes Provençales, Ma    |
| <b>~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!</b> | nuscrit.                               |
| D., D' 1 D                                   | 110 J W 144. 37.1                      |
| Par Pierre de Ruere, 320                     |                                        |

# ANCIENS POETES FRANÇOIS.

| De la louange & excellence des bons   | que de Meaux, 244                     |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Facteurs qui ont bien composé en      | Œuvres de Philippe de Paris, 239      |
| rime, tant deça que delà les monts,   | La vie de Madame Sainte Marthe,       |
|                                       | en vers François, 297                 |
| Chansons & Pocsies de Thibault,       | Histoire ou Vigiles de Charles VII;   |
| Comte de Champagne, 428               | Roi de France, & autres Œuvres        |
| Pocsies Françoises de Pierre Mau-     | Poëtiques de Martial d'Auvergne, 92   |
| cler, Duc de Bretagne, 298            | Traités en rithme Françoise de Re-    |
| - De Raoul de Beauvais, 344           | nault le Queux, 357                   |
| - De Vieillars de Corbie, Manus-      | Chansons amoureuses, & autres         |
| crit. 440                             | Poesses de Renault de Coucy, 356      |
| Le Château d'Amour, ou de l'A-        | Satyre contre tous les Etats, par Re- |
| mour honnête, par Robert grosse tête, | nault d'Audon, Manuscrit. 354         |
| 389                                   | Poëmes satyriques de Raoul, Com-      |
| La vie & le testament d'Alexandre     | te de Soissons,                       |
| le Grand, 322                         | Prognostication on représentation     |
| La chasse du Cerf des Cerfs, les      | des Sois Astrologues, en rithme Fran- |
| abus du monde, l'esprit de paix,      | çoise, par Préel, 339                 |
| Poëmes, 286                           | La Voie & le Songe d'Enfer, Poëme     |
| Œuvres en Poësie & rithme Fran-       | ou Roman de Raoul de Houdanc,         |
| çoise de Raoul de Nesson, 301         | 346                                   |
| Recueil de Poësses de Pierre de la    | Chansons d'Amour & autres Poésses     |
| Meschiniere, 298                      | de Raoul de Ferrieres, 346            |
| Satyre contre les Siciliens, sur le   | Pocmes de Pierre Gentien, Manus-      |
| massacre des François, Chansons spi-  | crit. 283                             |
| situelles & autres Poesses de Pierre  | Poëmes du Jeu, partis d'amours,       |
| d'Auvergne, 249                       | par Sainte Desprez, 399               |
| Le grand Miroir du monde,             | Le Blason des bons Vins de France,    |
| Le Roman des Elles en sithme Fran-    | de la belle Fille & du beau Cheval,   |
| çoise, Manuscrit. 344                 | 269                                   |
| Vers François du Cardinal d'Ailly,    | Notables Enseignemens, Adages &       |
| 246                                   | Proverbes: les Folles Entrepuses;     |
| Vies de Saint Barthelemi, de Saint    | Poeme de Pierre Gringore, 285         |
| Sulpice & des Sept Fretes Mattyrs, en | L'abusé en Court — la Conquête de     |
| rimes Françoises, 292                 | Douce Mercy — Le Tournoy de la        |
| Le Doctrinal de Court & la Dense      | Grunuse, avec figures, Poëmes de      |
| des Aveugles, 298                     | René, Duc d'Anjou, 358                |
| Chant royal de la Fontaine d'amé-     | Poemes François de Renault de         |
| nité, 197                             | Sabueit, Manuscrit. 357               |
| Les Jeux, partis d'amours, 196        | Chansons du Jeu partis d'amours,      |
| Poësies de Philippe de Vitry, Evê-    | & traités ou dits Moraux de Robin de  |

#### TABLE DES OUVRAGES. 90

Compiégne, la vie de Sainte Elisabeth de Turinge; Poësies Amoureuses & Chansons de par Rutebeuf, Riquier d'Amiens, Robert de Blois, La Ruine de bon repos, ou le Passetems d'oisiveté, Poëme, & Robert du Chastel, **230** Fabliaux & Chansons d'amours de Poëmes Amoureux de Richard de Semilly, 378 Jonglet, Fabel, ou Fabliau de honte & de Le Roman d'Alexandre le Grand, en vers François, 377 Dialogues & Poësies Françoiles de Les Commandemens d'Amours, Mahieux de Gand, Manuscrit. Chansons & Traités de la Puissance d'Amours; Bestiaire d'Amours, Ma-Le Champion des Dames, contre nuscrit. le Roman de la Rose, Poëme ou Dis-Chansons d'Amours de Thomas cours en vers. Eriers, L'Estrif de fortune & de vertu, en 434 Pocsies de Robert de Rheims, vers & en prose, 592 - De Roger d'Andely & de Ro-Le Monde renversé & autres l'oches ger de Cambray, Manuscrit. de Martial Guyet, Manuscrit. 394 – Et Chansons amoureuses de Si-Défense en la personne de l'honnête. mon d'Anthie, Manuscrit. amant, pour l'amie de cour, contre la 405 - De Sauvage d'Arras, Manuscrit. contr'amie, 400 Radulfi de Praëllis, Confiliarii & Chanfons d'amours & Syrventes de Magistri Hospitiorum Caroli V, & Caroli VI, Musa sive Satyra profaica Thierry, Comte de Soissons 431 Les Plaintes de la Terre-Sainte, in vitia sui temporis, Manuscrit. 349 la Complainte de Lanceau de l'Isle, —

# POÈMES, DISCOURS ET TRAITÉS EN VERS FRANÇOIS.

La Franciade, Poème, & les autres duit en vers héroïques, Œuvres Pocuques de Pierre de Ron-Commentaires sur les Poches de Ronfard, par Remi Belleau, La Vénétiade ou Histoire des Vénitiens, Poëme, 145 De l'univers, ou description du Ciel, Poeme en quatre Livres, Le Prosphonématique, ou Poëme sur l'Election du Roi de Pologne, Henri III, 222. La Céocyre, Poëme François; 298 195 Le premier Livre de l'Arioste; tra-

Le Poëme Latin des Echecs de Jerôme Vida, traduit en vers François, · Poeme sur les Météores, en trois Livres, suivant la physique d'Aristote

& de Pline, Poème sur les entrées du Roi Charles IX, & de la Royne sa femme, 197 L'Amant rendu Cordelier à l'Obfervance d'amours, Poëme,

La Victorie & le Triomphe d'argent, contre le Dien d'amour, n'a-Thierry d'Anjou, Poëme, Manus- guères vaincu dans Paris, Poëme, Manuscrit.

Le Thrône d'honneur, Poëme; &

| TABLE DES                                | OUVRAGES. 91                            |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|
| le nouvel Amour inventé par le Sei-      | L'Indignation de Cupido, 340            |
| gneur Papillon . 348                     | Le Puy du Souverain amour tenu          |
| Le Songe de la Piaffe, Poëme, &          | par la Déesse Pallas, avec l'ordre du-  |
| traité en vers de la Poche & des Poctes, | Nuptial Banquet, fait à l'honneur d'un  |
| 382                                      | de ses enfans,                          |
| La République des Abeilles, Poëme,       | Les Louanges de J. C. notre Sau-        |
| 265                                      | veur, en vers François, 440             |
| La Calomachie, ou combat entre           | Le Ruinement de Mars, discours          |
| les quatre Gouverneurs du monde,         | en vers, 18                             |
| Poeme, 266                               | Déploration sur les misères adve-       |
| · Poëine François, traitant de la sour-  | nues par la pestilence en la ville de   |
| ce des Guerres, & le moyen pour ac-      | Nice, l'an 1580, 260                    |
| quérir la Paix, 141                      | L'Histoire de Tancredus, en vers        |
| Le Temple de Mars tout puissant,         | François, traduite des vers Latins de   |
| Poëme moral, 303                         | Béroalde, 376                           |
| Poëmes d'Olivier Manard, Poëte           | Le Catholicon des mal avisés, ou        |
| & Orateur François, 207                  | le Cimetiere des malheureux, 32         |
| La Nef des Dames vertueuses; la          | Blason des parties anatomiques du       |
| Nef des Princes; la Nef des Sybilles     | corps féminin, entr'autres le blason du |
| & leurs prophéties, 417                  | bras,                                   |
| Les trois Journées de l'aveuglement      | Le Dialogue & devis des Damoi-          |
| d'amour, 297                             | felles, & les regrets funèbres de quel- |
| Le Miroir du monde, 290                  | ques animaux, 432                       |
| Discours en vers sur la mort de          | L'Hymne de l'Automne, ou la louan-      |
| l'Amital de Coligny, 157                 | ge de la vigne & du vin, 452            |
| Erotopégnie, ou Passe-tems d'a-          | Délie, objet de plus haute vertu,       |
| mour, 294                                | Poësse amoureuse, 112                   |
| De la puissance de nature, & com-        | Discours Poctique, que l'excellence     |
| ment les corps célestiaux gouvernent     | de la femme surpasse celle de l'hom-    |
| naturellement le monde, 211              | me, 89                                  |
| Le Ris de Démocrite, les Pleurs          | Caton, Censeur Chrétien, Poëme          |
| d'Héraclite sur les solies & misères du  | imité des vers Latins de Béze, & trois  |
| monde, & autres Œuvres poëtiques         | Discours en vers contre la profanité,   |
| de Michel d'Amboise, 117                 | l'athéisme & l'incrédulité, 412         |
| La Marguerite de la Marguerite des       | Poëme Latin sur l'origine des Man-      |
| Princesses, très-illustre Royne de Na-   | сеанх, 368                              |
| varre, 86                                |                                         |
| MYSTERES, TRAGÉDIES, COMÉD               | DIES ET POËMES DRAMATIQUES.             |

Le Triomphant mystère des Actes des Apôtres, 408 & 410 des Apôtres, 408 & 410

Le jeu du Prince des Sots & Mère

Les Contredits du Prince des Sots,

dotte, joué aux halles de Paris, 285

autrement appelés Songe-creux 286

Les menus propos de Mète sotte,

| 92 TABLE DES                             | OUVRAGES.                                   |
|------------------------------------------|---------------------------------------------|
| L'homme pécheur & l'homme jus-           | Arsinoë, tragédie, Manuscrit. 119           |
| te-l'espinette du jeune Prince conqué-   | Lucelle, tragédie Françoise, en prose       |
| . rant le Royaume de bonne renommée;     | & en vers, Manuscrit. 49                    |
| pièces morales dramatiques, 407          | Méléagre, tragédie, 258                     |
| Tragédies, Comédies, Moralités,          | David combattant. David triom-              |
| Coqs à l'ane & Saiyres de Frere Samson   | phant & David fugitif, tragédies, 53        |
| TO 1                                     | Tragédie d'Elips, Comtesse de Sal-          |
| Arface, Hercules Oeteus, Tragé-          | bery, en Angleterre, 368                    |
| dies, traduites de Senéque—Jephté,       | Abraham sacrifiant, pièce dramati-          |
| tragédie, traduite du Latin de Bucha-    | <u> </u>                                    |
|                                          | que, 425<br>Les Théâttes de Gaillon, ou Lu- |
| Harcules furious Thuesta Aga-            |                                             |
| Hercules furieux, Thyeste, Aga-          | crece, tragédie, & les Ombres, comé-        |
| memnon, Octavie & Baptiste, tragédies    | die, 158                                    |
| Françoises de Roland Brisset, 395        | Le Casteau d'amours, drame, 285             |
| Paraphrase en prose, de quelques         | La Diéromène ou le repentir d'a-            |
| Tragédies de Senéque, 287                | mour, & les étranges & merveilleuses        |
| Panthée tragédie, tirée du Grec de       | traverses d'amour; pièces de théâtre,       |
| Xénophon, 71                             | 395                                         |
| Tragédie morale, représentant l'o-       | Les infidèles fidèles, fable bosca-         |
| dieux & sanglant meurtre commis par      | gère de l'invention du Pasteur Calian-      |
| Cain, 433                                | the, 345                                    |
| Achille, tragédie de Nicolas Fileul,     | Les Néapolitaines, comédie Fran-            |
| 158                                      | çoife,                                      |
| Tragédies, pieces de Théâtre & au-       | Comédies de Pierre Marin Blondel,           |
| tres pocísies de Robert Garnier, 386     | 197                                         |
| Le jeune Cyrus, Camma, Isabelle &        | La Joyeuse, & la Décevante, co-             |
| Fleur-de-Lys, Paris & Enone, Han-        | médies, 172                                 |
| nibal, Tragédies, 171 & 172              | Comédies Françoises de Pierre de            |
| Pyrthus, tragédie, Manuscrit. 222        | l'Arrivai, 291                              |
| Sophonisbe, tragédie, traduite de        | La Néphélococugie ou la Nuée des            |
| l'Italien, 115                           | Cocus, comédie, 295                         |
| DECTIFIED DE DOE                         | CIEC EDANCOICEC                             |
| RECUEILS DE POE                          | SIES FRANÇOISES.                            |
| Poësies Françoises de Michel Marot,      | leau, 352                                   |
| 126                                      | - de Melin de St Gelais,                    |
| Sonnets ou erreurs amoureuses; le        | - de Philippe Des Portes, 239               |
| premier & le second Solitaire, Man-      | - de Joachin du Bellay,                     |
| tice ou discours de la vérité de divina- | — d'Octavien de St Gélais, 199              |
| A 0 1 ' 12'C 1 1                         | 114 1 4 6' 6'                               |

| Poësies Françoises de Michel Marot,      | leau, 352                        |
|------------------------------------------|----------------------------------|
| 126                                      | - de Melin de St Gelais, 114     |
| Sonnets ou erreurs amoureuses; le        | - de Philippe Des Portes, 239    |
| premier & le second Solitaire, Man-      | - de Joachin du Bellay,          |
| tice ou discours de la vérité de divina- | — d'Octavien de St Gélais, 199   |
| tion par Astrologie; Discours de la na-  | - d'Arnoul & Simon Gréban,       |
| ture du monde, du temps & de l'an,       | . 40\$                           |
| & autres Œuvres poctiques de Pontus      | Pocsies de Marguerite de Valois, |
| de Thyard, Evêque de Châlon sur Sao-     | Roine de Navarre, 85             |
| ne, 337                                  | — de Marc-Claude de Butet, 78    |
| Œuvres Poctiques de Remy Bel-            | — de Joachin Blanchon, 3         |
|                                          | D'Odet                           |

| TABLE DES                                                     | OUVRAGES. 93                        |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| - d'Odet de Tournebu, 204                                     | . 119                               |
|                                                               | Eglogue de la vie solitaire, le Mi- |
| — de Maclou de la Haye, 69                                    |                                     |
| - Françoises & Latines de Lan-                                | Poësies de Maurice Scève, 112       |
| celot Carle, Evêque de Riez, 22                               | Les Œuvres Poctiques de Louise      |
| — de Mathieu de Vaucelles, 107                                |                                     |
|                                                               |                                     |
|                                                               | Poësies Amoureuses & Mélanges       |
| de Pierre de Lalongne, 296                                    |                                     |
| — de Nicolas Denisor, dit le Comte                            | Rêveries & Discours d'un Amant      |
| d'Alfinois, 152                                               | _ •                                 |
| - de Pierre Dagues, 269                                       |                                     |
|                                                               | Epithalames, Chants Lyriques &      |
| Brach, 258                                                    | autres Pocsies de Pierre Goueslier, |
| — d'Olivier de Magny, 207                                     | 184                                 |
| — de Philibert Bugnion, 226                                   | Rimes de gentille & vertueuse       |
| — de Pardoux du Prat, 218                                     | Dame Pernette du Guillet, 222       |
| Les Amours de Flore ou Recueil                                | Premières & secondes Œuvres de      |
| d'Odes, Sonnets, Chansons, Idilles,                           |                                     |
| 295                                                           | 72                                  |
| Discours du Rien, de l'Ombre,                                 | Œuvres Poctiques Latines & Fran-    |
| de l'Amour de soi-même, & autres                              | çoises de Nicolas Rapin, 178        |
| œuvres mêlćes de Raoul Caillier,                              | Poësies Latines de Théodore de      |
| -                                                             | Beze, ou Theodori Beza Vezelii,     |
| Poëmes, Noëls, Cantiques, & autres Poësies de Michel Bourrée, | Poëmata, 426                        |
| and the second of the second second of                        |                                     |

#### POESIES SUR DIFFÉRENS SUJETS.

Fables d'Esope, moralisées en vers avec les Commentaires, François, 89 tion de l'Homme, & le Temple de grammes, l'ame, 365 face & des mains, Quatre Livres des Amours de François Pétrarque, traduits en vers Fran- connoissance que l'on peut avoir de lui çois, 439 Eglogues de Baptiste Mantuan, traduites en vers François, Le rabais du caquet de Fripelipes & de Marot, dit Rat pelé, additionné de J. C.

Sylva curiosa, ou Recueil de vers L'Esculape. - Traité de la genéra- François, énigmes, épitaphes, épi-Heures de Notre-Dame, translatées La Cosmérique illustration de la de Latin en François, & mises en 285 366 rithme, De la grandeur de Dieu & de la par ses Œuvres, Quatrains,

Estrennes sur la Nativité de N.S. J.C. 28 & Exposition sur le Pseaume 95, selon Anthologie chrétienne & morale, la vérité Hébraïque, en vers François,

Noëls ou Cantiques sur la Nativité

| 94 TABLE DES                          | OUVRAGES.                                         |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------|
| La Moroscomie, ou de la folie, va-    | las Ellain, 157                                   |
| nité & inconstance du monde, en cent  | Fleurettes du premier Mélange de                  |
| octonaires, avec deux chants doriques | Nicolas le Digne, 154                             |
| de l'Amour céleste & du Souverain     | Couronne de la Vierge Marie, ou                   |
| bien, 5                               | Sonnets pour chaque grain du Chape-               |
| Le Rebus de la France, 10             | let, Hymnes pour chaque Fête de la                |
| Complainte sur les misères advenues   | Vierge,                                           |
| en la Cité de Lyon, Ode, 28           | Prières à Dieu, Cantiques & Nocis,                |
| Anagrammes en vers François, 197      | 153                                               |
| Instruction des Princes, & autres     | Epitres Consolatoires & Epigram-                  |
| Poësies de Mathurin du Tronchet, 110  | mes Spirituels, 290                               |
| Epitres vénériennes de l'Esclave For- | Discours en vers François, sur la                 |
| tuné, privé de la Cour d'amour, 118   | présentation des Enfans de France, par            |
| Arrêt des trois Esprits, sur le Tré-  | Madame Alienor, 164                               |
| pas de Claude de Lorraine — Canti-    | Noëls & Chansons en langue Fran-                  |
| ques & Odes pénitentes de Nicole      | çoise & Savoisienne, 169                          |
| Bergedé, 187                          | Discours de la vie du Lazare, en                  |
| Bergerie sur la mort du Roi Charles   | vers Saphyques François, 328                      |
| IX, & sur l'heureuse venue de Henri   | Pogonérithrée, ou Quatrains Fran-                 |
| III,                                  | çois, touchant la Louange des Barbes              |
| Vers François de Nicolas Osber,       | rouges, 287                                       |
| avec les mots dorés de Caton, 176     | Plaidoyé par un Amoureux injuste-                 |
| Les Chastes Amours, Chansons &        | ment détenu prisonnier, 286                       |
| Poësies de Nicolas Renaut, 181        | Le Chemin de bien vivre; le Style                 |
| Congratulation fur le mariage du      | de composer toutes sortes de Lettres              |
| Roi de France Charles IX & Madame     | missives; la Ponctuation & Accens de              |
| Elisabeth d'Austriche, 316            | la langue Françoise; Traité du bien &             |
| Recueil de Sonnets de Philippe de     | utilité de la Paix, par Quatrains, 288            |
| Onical control                        | Dictamen mirificum de Bello Hu-                   |
| La Mer du tems qui court, traduit     |                                                   |
| en vers, du Latin de Lubrico temporis | gonotico, 354<br>Martialis Campani è latronum ma- |
|                                       | nibus divinitus erepti Monodia tragica,           |
| Sonnets & autres Poësies de Nico-     | _                                                 |
| courses of anties formes de Mico.     | 95                                                |

### ARTICLE VII.

PHILOLOGIE,

OU MÉLANGES SUR DIFFÉRENS SUJETS D'HISTOIRE ET DE LITTÉRATURE.

ARBRE universel de la suite & liaison de tous les arts & sciences, MaSentences recueillies de Cicéron en

| TABLE DES                                                                   | OUVRAGES. 95                              |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Latin & en François, 291                                                    | Villes de Provence, dans le treisième     |
| Les mots dorés du Sage Caton tant                                           | siécle, 324                               |
| en François qu'en Latin, 286                                                | Opuscules de Plutarque, l'un de ne        |
| Sentences & mots dorés recueillis de                                        | se courroucer, l'autre de curiosité, en-  |
| toutes les Tragédies de Sénéque, 286                                        | semble un autre opuscule à sçavoir si     |
| Enseignement pour tirer plaisir &                                           | les maladies de l'ame tourmentent plus    |
| profit de l'Histoire, Manuscrit. 147                                        | que celles du corps, 323                  |
| Bibliothéque historiale, 185                                                | L'idée du Théâtre de Jules Camille;       |
| Les Œuvres de Lucien excellent                                              | traduit de l'Italien, 313                 |
| Philosophe, traduits du Grec en Fran-                                       | Livre de Philofophie fabuleuse, &         |
| çois, 224                                                                   | les nuits facétieuses de Straparole, tra- |
| Les vrais narrations de Lucian, Au-                                         | duit de l'Italien, 291                    |
| teur Grec, avec l'oraison contre la ca-                                     | Recueil de ce qui s'est passé au Mai -    |
| lomnie, médifance, tromperie & faux                                         | ne touchant les derniers troubles-        |
| rapports, 406                                                               | Traité de la dignité & excellence du      |
| Les sleurs & manieres de faire des                                          | Mariage — Mémoires touchant l'anti-       |
| tems passes, & des faits merveilleux de                                     | quité & noblesse des Comtes de la Suse,   |
| Dieu, tant en l'ancien Testament                                            | & autres ouvrages Manuscrits de Pierre    |
| comme au nouveau, 277                                                       | Olivier,                                  |
| Exemples mémorables de Valere                                               | Déclamation contenant la manière          |
| Maxime, traduits parSimon de Hesdin,                                        | de hien instruire les enfans dès leur     |
| Fromulas más sublasson das Fab                                              | commencement, avec un petit traité        |
| Exemples mémorables tant des Eth<br>niques que des Chrétiens, pris & ramaf- | de la Civilité puérile, 320               |
| sés des plus approuvés Auteurs, par                                         | Discours d'aucuns propos rustiques,       |
|                                                                             | facetieux & de singuliere récréation,     |
| Discours des Hyeroglyphes, ou                                               | Les Facétieux devis des cent & fix        |
| sculptures sacrées des Egyptiens avec                                       | nouvelles, 143                            |
| les Tableaux Hyeroglyphiques,                                               | Histoires prodigieuses extraites de       |
| Observations de plusieurs singulari-                                        | plusieurs Auteurs tant sacrés que pro-    |
| tés & choses mémorables trouvées en                                         | fanes, 255                                |
| Grèce, Asie, Judée, Egypte, Arabie,                                         | Le Parement & triomphe des Dames          |
| 251                                                                         | d'honneur, 209                            |
| Traité de l'origine des Ettennes,                                           | Œuvres & Discours forenses de Ju-         |
| Manuscrit. 379                                                              | lien Tabouet,                             |
| Ruses & finesses de Guerre, ex-                                             | Les Fables d'Esope & les facéties du      |
| traites des Œuvres de Jules Frontin &                                       | Poge, traduites en François, 10           |
| autres Auteurs, 354                                                         | Discours, harangues, dissérentes le-      |
| Gemelles, ou Pareilles, recueillies de                                      | çons, & œuvres mêlées de Marc-            |
| divers Auteurs tant Grecs, Latins que                                       | Antoine Muret, 75 & 78                    |
| François, 323                                                               | Œuvres ou Traité sut diverses ma-         |
| Les fleurs & manieres de faire des                                          | tières, par Philippe de Mornay, 238       |
| tems passés, 314                                                            | La nouvelle fabrique des excellens        |
| Des vices qui avoient cours ès bonnes                                       | traités de la vérité, 229                 |

| 96 TABLE DES                                                  | OUVRAGES.                                                             |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Œuvres mêlées de Scévole de Ste                               | l'Aflac & du Jeu du Trois, 399                                        |
| Marthe, avec la pedotrophie ou traité                         | Le passe-tems de la fortune des dez,                                  |
| de la manière de nourrir les enfans,                          | de Lorenzo Spirito, traduit de l'Ita-                                 |
| 401                                                           | lien, 29                                                              |
| Heptaméron, ou sept journées de la                            | Finesses, ruses & tromperies de                                       |
| Roine de Navarre, 85                                          | Ragot Prince des gueux, Le Banquet du Comte d'Arête,                  |
| Remontrances sur les pernicieux                               | Le Danquet du Comte d'Atèle,                                          |
| discours de la République de Jean                             | 56                                                                    |
| Bodin,                                                        | La Revanche & contre-dispute de                                       |
| Ample Apologie ou réponse pour                                | Frere Anselme Turmede contre les                                      |
| la République de Jean Bodin, 369                              | bêtes, 109                                                            |
| Œuvres mêlées de Poësse & de de-                              | Livre d'art & science d'apprêter tou-                                 |
| votion de Susanne Habert, 421                                 | tes sortes de viandes, ou le grand                                    |
| Œuvres en prose & en vers de                                  | Cuisinier, 423                                                        |
| Sybille Scève, 421                                            | Histoire tragique & miraculeuse                                       |
| Œuvres mêlées de René Tardif,                                 | d'un vol & assassinat commis en Berry,                                |
| 37'2                                                          | 95                                                                    |
| Advertissement sur la réformation de                          | Joannes Bruyerinus campegius de                                       |
| l'Université de Paris, 311                                    | Recibaria, 197                                                        |
| Traité des troubles & différens ad-                           | De Doctoribus & corum privilegiis,                                    |
| venans entre les hommes pour diver-                           | 292                                                                   |
| sité de religion, 60                                          | Quastiones aliquot naturales, cum                                     |
| Légende de Maître Jean Poisse, ou                             | amatoriis problematibus viginti, 168                                  |
| discours des chefs d'accusation & points                      | Exercitationes in optimos fere auto-                                  |
| principaux de son procès criminel,                            | res gracos, 18                                                        |
| _ 371                                                         | Oratio de Pontificis Gregorii XIV                                     |
| La conquête de la Toison d'Or par                             | ad gallos diplomate à criticorum notis                                |
| le Prince de Theffalie                                        | vindicato, & Antichopinus, imò po                                     |
| Questions problématiques d'amour                              | tiùs Epistola congratulatoria Magistri                                |
| traduites de l'Italien, 168                                   | Nicodemi Turlupini ad M. Renatum                                      |
| Traité avouel il est démontré que                             | Chopinum, 366                                                         |
| Traité auquel il est démontré que                             | Ragionamento Havuto in Lione da                                       |
| les danses sont des accessoires & dépendances de paillardise, | Claudio de Herbere, e da Alessandro                                   |
| Rriefve remontrance for les iour de                           |                                                                       |
| Briefve remontrance sur les jeux de cartes & de dez,          | de gli Huberti sopra Alcuni Luoghi di cento novelle di Boccaccio. 166 |
|                                                               | cento novelle di Boccaccio, 166                                       |
| Ordonnances & Statuts de M. de                                |                                                                       |

Fin de la Table des Ouyrages du Tome Second.

# TABLE ALPHABÉTIQUE

Des noms des Auteurs cités dans le second Tome de la Bibliothèque Françoise de LA CROIX DU MAINE.

#### A.

| 427   | Anglois, l', Sr de Belestat, Pierr                                                            | C.249                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| •     |                                                                                               | 357                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| •     | Anthie, d', ou d'Athies, Simon                                                                | 2.405                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|       |                                                                                               | 95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|       |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|       |                                                                                               | 400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|       |                                                                                               | 187                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| -     |                                                                                               | 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 117   |                                                                                               | . 145                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| •     |                                                                                               | 354                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 248   |                                                                                               | 219                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| rrin, |                                                                                               | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|       | Avril, Pierre,                                                                                | 249                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| -     |                                                                                               | 81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 220.  |                                                                                               | 92                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 357   | Auvergne, d', Pierre,                                                                         | 249                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ]     | 3.                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 194   | Beaumanoir, de, Philippe,                                                                     | 229                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|       |                                                                                               | 354                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 33    | Beauvois, de, Raoul,                                                                          | 344                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 437   | Bedouin, Samson,                                                                              | 399                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 393   | Begue, le, Jules-César,                                                                       | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 249   | Belet, René,                                                                                  | 359                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|       |                                                                                               | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 376   | Bellay, du, <i>Joachim</i> ,                                                                  | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 145   | Bellay, du, <i>Martin</i> ,                                                                   | 96                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 96.   | Belleau , Remi ,                                                                              | 351                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|       |                                                                                               | 250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 432   | Belloy, Pierre,                                                                               | 250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|       | 247<br>248<br>rrin,<br>249<br>145<br>220<br>357<br>194<br>10<br>33<br>437<br>376<br>145<br>96 | 400 Anjou, d', René, 35 Anthie, d', ou d'Athies, Simon 245 Arnault, Martin, 247 Arquier de Lambesc, Richard, 194 Arras, d', Sauvage, 248 Aubert, Nicole, 40 Aubiers, des, Léonard, 117 Audebert, Nicolas, 247 Audon, d', Renaut, 248 Avenelles, des, Philippe, 148 Avenelles, des, Julien, 249 Avril, Pierre, 145 Austriche, d', Marguerite, 240 Auvergne, d', Martial, 357 Auvergne, d', Pierre,  B.  194 Beaumanoir, de, Philippe, 10 Beaune, de, Renault, 33 Beauvois, de, Raoul, 437 Bedouin, Samson, 393 Begue, le, Jules-César, |

| , ,                     |                    |                                  |     |
|-------------------------|--------------------|----------------------------------|-----|
| Belon, Pierre,          | 251                | Bonneau, Pierre,                 | 256 |
| Benancio, Liset,        | 39 <b>&amp;</b> 67 |                                  | 118 |
| Benoist, René,          | 359                | Bornié, Nicolas,                 | 149 |
| Berchet, Tufan,         | 438                | Bosquier d'Albenas, L.           | 68  |
| Berchore, ou Bercheure, | Pierre, 253        | Boton, Pierre,                   | 257 |
| Bergedé, Nicole,        | 187                | Boucher, Michel,                 | 118 |
| Bergeron, Nicolas,      | 146                | Boulenger, le, Louis,            | 45  |
| Béroalde, Mathieu,      | 104                | Boulenger, Pierre,               | 257 |
| Berquin, Louis,         | 44                 | Bourrée, Michel,                 | 118 |
| Berrenger, Raimond,     | 341                | Bourg, du, Laurent,              | 28  |
| Berrengier, Roland,     | 396                | Bourgoinc, Simon,                | 406 |
| Berthelemi, Louis,      | 44                 | Boussy, de, Pierre,              | 258 |
| Bertrand, Nicolas,      | 148                | Boutigny, de, Mathieu,           | ιός |
| Bertrand, Pierre,       | 254                | - h                              | 224 |
| Bertravan, Louis,       | 45                 | Brach, de, Pierre,               | 258 |
| Bessand, Pierre,        | 254                | Braillier, Pierre,               | 259 |
| Bessard, Toussaints,    | 437                | Bretagne, Jaques,                | 140 |
| Bèze, de, Théodore,     | 424                | Bretin , Philebert ,             | 224 |
| Bien-Aymé, R.           | 398                | Breton, le, Julien,              | 11  |
| Bien-Assis, Paul,       | 221                | Bretonnayau, René,               | 365 |
| Birague, de, René,      | 363                | Brignoles, de, Rostang,          | 397 |
| Bisselin, Olivier,      | 204                | Brincel, Robert,                 | 380 |
| Blanc, le, Louis,       | 45                 | Brinchamel, de, Rasse,           | 351 |
| Blanchard, P.           | 339                | Brinon, de, Yves,                | 443 |
| Blanchon, Joachim,      | 3                  | Briffet, Roland,                 | 394 |
| Blason, de, Thibault,   | 427                | Brisson, Sieur du Palais, Pierre | 210 |
| Blondel, Pierre-Marin,  | 297                | Brodeau, Vidor,                  | 440 |
| Bochel, Laurent,        | 28                 | Brohé, Pierre,                   | 259 |
| Boistuau, Pierre,       | 254                | Brueil, de, Pons,                | 335 |
| Boivin, René,           | 365                | Brunel, Simon,                   | 406 |
| Bonet, Philibert,       | 223                | Brussel, R.                      | 398 |
| Bonifaciis, de, Pierre, | 256                | Bucer, Martin,                   | 98  |
| Bonis, de, Raphael,     | 350                | Bugnion, Philebers,              | 225 |
| Bonnaire, de, Richard,  | 377                | Bureau, Michel,                  | 119 |
| Bonne année, Richard,   | 377                | Butet, de, Marc-Claude,          | 78  |
|                         |                    | •                                | , - |
|                         | C                  | j.                               |     |
| CABOGHE, de, Marie,     | 87                 | Cardenal, Pierre,                | 260 |
| Cadars, de, Ozil,       | 214                | Carle, de, Lancelot,             | 22  |
| Caillier, Raoul,        | 345                | Castellan, ou du Chastel, Pierre |     |
| Cambis, de, Marguerite, | 81                 | Castelnau, de, Michel,           | 120 |
| Camus, Philippe,        | 219                | Cavier, Loup,                    | 67  |
| Capel, Pierre,          | 260                | Cauroy, du, Valentin,            | 439 |
| •                       | -                  |                                  | 7// |

| D E                           | SAU             | TEURS.                         | 99      |
|-------------------------------|-----------------|--------------------------------|---------|
| Chalard, du, Joachim,         | . 3             | Clerc, le, de Juigné, Nicola   | s, Iço  |
| Challudre, Simon,             |                 | Clinchamp, de, Pierre,         | 265     |
| Champier, Simphorien,         | 417             | Coignet, Mathieu,              | 105     |
| Chandelier, le, Pierre,       | 262             | Coignet, Michel,               | 121     |
| Chandon, Renault,             | 356             | Colin, Nicole,                 | 188     |
| Changy, de, Pierre,           |                 | Colongne, de, Pierre,          | 265     |
| Chapelain, Pierre,            |                 | Commines, de, Philippe,        | 230     |
| Chapperon, N.                 |                 | Compiegne, de, Simon,          | 407     |
| Charmoy, de, Nicole,          |                 | Conrad, Olivier,               | 205     |
| Charpentier, Pierre,          | 263             | Constant, L.                   | 68      |
| Charpentier, le, Vivian,      |                 | Constant, Pierre,              | 265     |
| Chasteauneuf, de, Pierre,     |                 | Coq, le, Thomas,               | 433     |
| Chastel, du, Robert,          | 380             | Corbie, de, Vieillars,         | 440     |
| Chastillon, ou Chasteillon, S | ebastien,       |                                | 47      |
|                               | 402             | Corbin, Robert,                | 382     |
| Chauvet, Raimond,             | 342             | Cordier, Mathurin,             | 108     |
| Chemeraut, Madelene,          | 70              | Cordon, de, Robert,            | 382     |
| Chefne, du, Joseph,           | _ 5             | Costeblanche, de, Marie,       | 88      |
| Chesneau, Nicolas, 149, 150.  | Thomas,         | Coucy, Mathieu,                | 105     |
|                               | 433             | Coucy, de, Renault, 356.—7     | Thomas, |
| Chevalier, le, Pierre,        | 264             |                                | 433     |
| Chevalier, Robert,            | 380             | Coudemberg, Pierre,            | 265     |
| Cholin, Pierre,               |                 | Courcelles, de, Pierre,        | 265     |
| Choselat, de, Prudent,        | 338             | Courvaisser, Sieur du Plessis, | Julien, |
| Chopin, Rene,                 | 366             | G 1 D:                         | 11      |
| Chrestien, Philippe,          |                 | Craon, de, Pierre,             | 266     |
| Chrestien, Pierre,            | •               | Crinel, Solin,                 | 419     |
| Cianeus, Loys,                |                 | Croix, de, Pierre,             | 266     |
| Cibolle, Robert,              | •               | Cueurer, Pierre,               | 266     |
| Clement de Trelles, N.        | 197             | Cugnieres, Pierre,             | 267     |
|                               | D               | ) <b>.</b>                     |         |
| DAGUES, Pierre,               | 260             | Dentiere, Marie,               | 89      |
| Damhoudere, de, Josse,        | マ               | Deschamps. Magdelene,          | 7       |
| Danche, Pierre,               |                 | Deschamps, Martial,            | 95      |
| Daneau, Lambert,              | 21              | Desportes Joachim,             | 5       |
| Danfrif, Philippe,            |                 | Desportes Philippes,           | 239     |
| Davi du Perron, Julien,       |                 | Des Prez, Sainte.              | 399     |
| Davy, Nicolas,                | 151             | Despretz, Josquin,             | 7       |
| Dedrain, René,                | 367             | Defray, Pierre,                | 269     |
| Delbene, Pierre,              | 274             | Digne, le, Nicolas,            | 154     |
| Demandols, de. Isnard.        | -/ <del>+</del> | Divolé, ou Divolay, Pierre,    | 271     |
| Denisot, Nicolas,             | 151             | Doré, Pierre,                  | 271     |
| *                             |                 | · · · · · · · · ·              | •       |

GAGUIN;

## G.

| •                                   |       |                                 | •     |
|-------------------------------------|-------|---------------------------------|-------|
| GAGUIN, Robert,                     | 389   | Gonthier, Palamede,             | 215   |
| Galand, Pierre,                     | 28 I  | Goueslier, Pierre,              | 283   |
| Galars, des, Nicolas,               | 161   | Goulard, Simon,                 | 410   |
| Galissard, Pierre,                  | 182   | Gouyn, Olivier,                 | 206   |
| Gand, de, Mathieu ou Mahieux,       | 106   | Gras, le, ou de Grace. Olivier. | 206   |
| Gantelines, de, Stephanette,        | 2234  | Greban, Simon,                  | 408   |
| Garcie, dit Ferrande, Pierre,       |       | Grégoire, Martin,               | 103   |
| Garcy, Jomet,                       |       | Grellet, Michel,                | 123   |
| Gassin, de, Raoul,                  | 346   | Grenier . Nicole .              | 188   |
| Gatellus, Lucas,                    |       | Grimaud . de . Lucas ,          | 67    |
| Gaucher, Joseph,                    | . 7   | Grimoult, Ravend,               | 35 I  |
| Gaucher, Sr de Richelieu, Joseph    | , 13  | Gringore, die Vaudemont, Pierre | , 284 |
| Gaultiet, Lezine,                   |       | Grossier, Pierre,               | 286   |
| Gaultier, Nicolas,                  | 162   | Grosnet, ou Grognet, Pierre,    | 286   |
| Gendrot, Thomas,                    | 434   | Grossetelle, Robert,            | 388   |
| Gentil, Pierre,                     | 283   | Grotte. de la, Nicolas,         | 163   |
| Gentien, Pierre,                    |       | Grouchy, de. Nicolas,           | 164   |
| Gibon, Ravend, ou Ravenne,          | 35 I  |                                 | 103   |
| Gigantis, Nicole,                   | 188   | Guernier, du, Nicolas           | 164   |
| Gilbert, Pierre,                    | 283   | Guiet, Lexin,                   | 38    |
| Gilles, Nicole,                     | 188   | Guillemet, Tannequin,           | 423   |
| Gobin, Robert,                      | 388   | Guillet, du, Pernette,          | 222   |
| Godin, Nicolas,                     | 162   | Guillon, René,                  | 369   |
| Gonesses, de, Nicolas,              | 162   | Guyet, Martial,                 | 95    |
|                                     | :     |                                 |       |
|                                     | H     | •                               |       |
| HABERT, Isaac, 8. Sufanne,          | 419   | Herpin, René,                   | 369   |
| Habert . Pierre,                    | 288   | Heldin, de, Simon,              | 413   |
| Haie-Neufve, Simon.                 | 412   | Hesteau, Loys,                  | 48    |
| Hamon, Pierre.                      |       | Hoellet, Loys,                  | 48    |
| Hasart, Julien,                     | I 3.4 | Hospital, de l', Michel,        | 123   |
| Hassart. Pierre.                    |       | Houdanc, de, Raoul,             | 346   |
| Haultpas, de. Nicole,               |       | Houel, ou Hoel, Nicolas,        | 166   |
| Hauville, Nicolas.                  |       | Houssemaine, de, Nicolas,       | 167   |
| Hayart, Laure,                      |       | Houx, le, Nicole,               | 190   |
| Hebert, Philippe,                   |       | Hucher, le, Pierre,             | 290   |
| Hery, de, Thierri,                  |       | Huen, le, Nicole,               | 190   |
| Heins, Pierre,                      |       | Hugon, Pierre,                  | 290   |
| Herberay.de.Sr des Essars, Nicolas, |       | Hurault de Chiverny, Philippe,  |       |
| Heret, Mathurin,                    | 109   | Hus, de, Sr d'Annery, Nicolas,  |       |
| LA CR. DU M. Tome II.               | •     | •                               | •     |

J.

|   | •                           |      | -                                     |              |
|---|-----------------------------|------|---------------------------------------|--------------|
|   | JACOB, Nicolas,             | 167  | Joinville, de, Simon,                 | 414          |
|   | Jamet, Lion,                |      | Jolivet,                              | 1.8          |
| • | Jambe de fer, Philebert,    | 226  | Jonglet,                              | 18           |
|   | Jardin, du, Roland,         | 395  | - P - A                               | 8            |
|   | Jarry de Vrigny, Madelon,   | 73   |                                       | 29           |
|   | Jars, le, Loys,             | 48   |                                       | 342          |
|   | Ickehan, de, Pierre,        | 290  |                                       |              |
|   |                             | I    |                                       |              |
|   | T2A=4 T                     |      | Tanaian la District                   |              |
|   | L'ABÉ, Louise,              |      | Lautier, de, Philippe,                | 234          |
|   | La Bigne, de, Marguerin,    |      | Lebauld, Pierre,                      | 2 90         |
|   | Lacenie, de, Oudard,        | 214  |                                       | 376          |
|   | La Faye, de, N.             | 141  |                                       | 21           |
|   | La Forest, de, Pierre,      | 280  |                                       | 163          |
|   | La Foy, de, Paul,           | 221  | Leguillard, ou l'Eguillard, F         |              |
|   | Lagnier, Pierre,            | 291  | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 287          |
| · | La Graviere, de, Laurent,   | 28   |                                       | 292          |
|   | La Haye, de, Maclou,        | 69   |                                       | 294          |
|   | La Haye, de, Marie,         | 89   | Léonique, Nicolas,                    | 168          |
|   | La Loupe, de, Vincent,      | 441  | Lepligny, Thibault,                   | 430          |
|   | La Longne, de, Pierre,      | 296  | Le Queux, Renault,                    | 357          |
|   | La Marche, de, Olivier,     | 209  | Le Roy, Regius, Louis,                | 5'9          |
| + | La Mothe, de, Thierry,      | 43 I | Le Roy, René, 372, Toussaint          |              |
|   | La Mothe Roullant, de,      | 143  |                                       | 343          |
|   | La Primaudaye, de, Pierre,  | 308  |                                       | 190          |
|   | La Porte, de, Maurice,      | III  |                                       | 276          |
|   | Larrivey, de, Pierre,       | `291 |                                       | 292          |
|   | La Roche, de, Pierre,       | 316  | Lospiau, de, Pierre,                  | 191          |
|   | L'Ascaigne, de, Tristan,    | 438  |                                       | 219          |
|   | Lascaris, de, Loys,         | 49   | Leuze, de, Nicolas,                   | 1 <i>6</i> 8 |
|   | Lassere, Loys,              | 49   |                                       | <b>∂</b> 1   |
| • | La Serre, de, Michel,       | 136  | Liset, Pierre,                        | 292          |
|   | La Tour, de, Pierre,        | 327  |                                       | 292          |
|   | Laval, de, Urbain,          | 442  |                                       | 377          |
|   | La Vernade, de, Olivier,    | 212  | Livre, de, Sieur de Humerolle         |              |
|   | La Ville, de, Léonard,      | 37   |                                       | 3 68         |
|   | Launay, de, Loys,           | 50   |                                       | .206         |
|   | Launoy, de, Mathieu,        | 106  |                                       | .226         |
|   | Laurens de la Barre, René,  | 369  | L'Ostal, de, Pierre,                  | :296         |
|   | L'Ausbepine, de, Madeleine, | 70   | Louis XI, Roy,                        | 379          |
|   | •                           |      | ·                                     |              |

| DES                           | A U   | TEURS.                        | 103         |
|-------------------------------|-------|-------------------------------|-------------|
| Loupvant , Nicole ,           | 191   | Lully , Raimond .             | 342         |
| Louvemborch, Sybert,          |       | Luxembourg, de, Philippe,     | 235         |
|                               | _     |                               | • •         |
|                               | M     | 1.                            |             |
| Macé, Sieur de la Perche, Pi  | erre, | Mauchere, Pierre,             | 198         |
|                               | 297   | Mauleon, de, Savary,          | 399         |
| Macé, René,                   | 370   | Maurice, Mathurin,            | 109         |
| Magistri, Yves,               | 443   | Mauvoisins, de, Robert,       | 391         |
| Magny, de, Olivier,           | 207   | Medrane, de, Julien,          | 13          |
| Mahé, Pierre,                 | 297   | Mellier, Nicolas,             | 169         |
| Maigret, Loys, 50, Robert,    | 391   | Monehou, de, Michel,          | 127         |
| Maillard, Olivier,            | 206   | Monessiet,                    | 142         |
| Mailly, de, Nicole, 191, Si   | mon,  | Menot, Michel,                | 727         |
| 414, Thibault,                | 430   | Meschiniere, de la, Pierre,   | 298         |
| Maisonfleur,                  | 142   | Mézieres, de, Paisane,        | 215         |
| Maisonnier, Rogier,           | 391   | Michault, Pierre,             | 198         |
| Malestroit, de,               | 142   | Michelet,                     | 138         |
| Malmedy, de, Isaac, 9, Si     | mon , | Micqueau, Loys.               | 54          |
|                               | 414   | Milet, Philebert,             | 227         |
| Manard, de, Olivier,          | 207   | Milhon, Pierre,               | 29 <b>9</b> |
| Manchicourt, de, P.           | 340   | Miraulmont, de, Pierre,       | 300         |
| Manes, de, Nicole,            | 191   | Miré, Loys,                   | 55          |
| Marberolles, de, Robers,      | 391   | Mirevaux, de, Raimond,        | 342         |
| Marchant, Loys,               | 52    | Monchault, de, Pierre,        | 300         |
| Marchebrusc,                  |       | Montagne, de, Michel,         | 129         |
| Marion, Simon,                | 404   | Montagne, de, le Président,   | 143         |
| Marguerite de France, Reine d |       | Montfiquet, de, Raoul,        | 347         |
| varre,                        | 82    | Montiers, de, Simon,          | 415         |
| Marmion, Simon,               | 415   | Montjolieu, de, Loys,         | 5\$         |
| Marot, Michel,                | 126   | Montreux, de, Nicolas,        | 171         |
| Martin, Nicolas,              | 169   | Moreau, Pierre,               | 300         |
| Martinet, Pierron,            | 335   | Morel, de, Lucrece,           | 68          |
| Masson, Papyrius,             | 216   | Mornay, de, <i>Philippe</i> , | 237         |
| Masson, ou le Maçon, Robert,  | 390   | Moulins, des, Laurent,        | 3 I         |
| Mafures, des, Loys,           | 52    | Mouret, de, Pierre,           | 301         |
| Masurier, Martial,            | 95    | Muret, de, Marc-Antoine,      | 74          |
| Matha, de, <i>Loys</i> ,      | 54    | Mutius Calvus,                | 140         |
|                               | 1     | ٧.                            |             |
| NANCEL, de, Nicolas,          | 1 774 | Néesse, de, Perrot,           |             |
| Napolis,                      | TAK   | Nennessier, ou Menessier,     | 196         |
| Naves, de, Nicole,            | 101   | Nerault, Simon,               |             |
| 14443 ) 40 ) ATTOOMS )        | *71   | Tretauti, Gamen,              | 415         |

o ij

| 104                                    | T A                | BLE                                   |             |
|----------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------|
| Nerval, de, Nicole,                    | 191                | Normandie, de, Laurent,               | 3 Ž         |
| Nesson, de, Pierre,                    | 301                |                                       | 139         |
| Nesson,                                | 196                | ≯Nostredame, de, Nostradamus          |             |
| Neveu des Roches, Magdeleine           | , 7 <sup>I</sup>   | ` chel, 133                           | , 135       |
| Neufville, de, Nicolas,                | 173                |                                       | 377         |
| Nicolaï, de, Sr d'Arfeuille, Nicola    | <sup>15</sup> ,174 |                                       |             |
|                                        | C                  | <b>)</b> .                            |             |
|                                        | _                  |                                       |             |
| Ogier, Mace,                           |                    | Orenge, d', Rambaule,                 | 345         |
| Ogier, Philippe,                       | 238                |                                       | 191         |
| Olivetan, Pierre-Robert,               | 315                | Origny, d', Pierre,                   | 301         |
| Olivier, Pierre,                       | 302                |                                       | 176         |
| Ondeghest, d', Pierre,                 | 302                | Ofmont, Nicole,                       | 193         |
|                                        | ]                  | Ρ.                                    |             |
| Dance 7                                | •                  | n' n' ni                              |             |
| PALLET, J.                             | 18                 | Pietre, ou Pierre, Roland,            | 395         |
| Paparin, Pierre,                       | 303                | Pince, de, Pierre,                    | 305         |
| Papillon,                              | 338                | Pincé, de, René,                      | 370         |
| Papon, Louis,                          | 57                 | Pinçonneau, Pierre,                   | 305         |
| Paradis, Louis,                        | 57                 | Pineau, Pierre,                       | . 305       |
| Paradin, Trajan,                       | 438                | Pinel, Rouen,                         | 397         |
| Paschal, de, Pierre,                   | 303                | Pingon, de, Philebert,                | 227         |
| Pasquin, Romain,                       | 220                | Piguerre, Miles,                      | 139         |
| Passevent, Parissen, Patisson, Mamere, | 228                | Pistolet,                             | 339         |
| Pavillon, Nicolas,                     | 73                 | Pithou, Jean, 18, Nicolas,<br>Pierre, | 177,<br>306 |
| Paulmier, le, J.                       | 176<br>18          | Place, de la, Pierre,                 | 307         |
| Peletier, Pierre,                      |                    | Poget, Nicolas,                       | 177         |
| Perdigon,                              | 304                | Poisson, Pierre,                      | 307         |
| Perion, Joachim,                       | 339<br>4           | Poix, le, Nicolas,                    | 177         |
| Perrucelli, Pierre,                    | 304                | Poncet, Maurice, 111. Pierre,         | 308         |
| Perusiis, de, Louis,                   | 57                 | Popillon, du Riau, Philebert,         | 228         |
| Phileul, Vasquin,                      | 439                | Porret, Pierre,                       | 308         |
| Philippe le Long,                      | 235                | Poynet, Raimond,                      | 342         |
| Philippe de Paris, ou le Parissen.     | 249                | Poyvet, René,                         | 37 I        |
| Picard, le, Louis,                     | 58                 | Préel,                                | 339         |
| Picard, le, Sr de Nery, Philippe,      | 229                | Prevost, le, Robert,                  | 391         |
| Pichard, Pierre,                       | 305                | Primet, Pierre,                       | 308         |
| Pichon, Richard,                       | 378                | Premier, de, Laurent,                 | 32          |
| Picot,                                 | 339                | Presses, de, Raoul,                   | 347         |
| Piébot, Laurent,                       | 32                 | Provanchieres, de, Simon,             | 415         |
| Pierreblanche, de, Marie,              | 89                 | Pynard, Pasquier,                     | 218         |

## Q.

## Quierlaveine, de, Philippe, 243

### R.

|   | D. com. Diam.                   |          | D.L., 7                         |         |
|---|---------------------------------|----------|---------------------------------|---------|
|   | RAGOT, Pierre,                  | 309      |                                 | 19      |
|   | Raimond, Pierre,                | 309      |                                 | 391     |
|   | Ramus, ou de la Ramée, I        |          |                                 | 380     |
|   | n                               | 310      |                                 | 392     |
|   | Rampion, Pierre,                | 313      |                                 | 218     |
|   | Rancurel, Raimond,              | 343      |                                 | 382     |
|   | Raoul, de, Sieur de Bourgues, A |          |                                 | 110     |
|   | <b>D</b> 1                      | 313      |                                 | 316     |
|   | Raoul,                          | 344      | Roger d'Andely,                 | 394     |
|   | Raphael, Jean,                  |          | Roger de Cambray,               | 394     |
| - | Rapin, Nicolas,                 | 178      |                                 | 26      |
|   | Ravault, Martin,                | 103      |                                 | 89      |
|   | Ravenier, Nicole,               | 193      |                                 | 343     |
|   | Rebuffe, Pierre,                | 313      |                                 | 182     |
|   | Redouer, du, Mathurin,          |          | Y Pierre,                       | , 3 i 6 |
|   | Regis, Pierre,                  |          | Ronsin, de, René,               | 371     |
|   | Regnier de la Planche, Louis,   | <u> </u> | Rosoy, de, Julien,              | 14      |
|   | Reince, Nicolas,                |          | Roté, Michel,                   | 136     |
|   | Renaut, Nicolas,                | 181      | Roullier, le, René,             | 37 I    |
|   | Rheginus,                       |          | Rouspeau, Yves,                 | 443     |
|   | Richard Cœur de Lion,           | 375      | Roussat, Richard,               | 378     |
|   | Richier, Pierre,                |          | Rousseau, N.                    | 197     |
|   | Richier, ou Riquier d'Amiens,   |          | — Remi,                         | 354     |
|   | Riez, de, Pierre,               | 314      | Rousset, Toussains,             | 437     |
|   | Ris, ou Riccio, Michel,         | 135      | Royer, Nicolas,                 | 182     |
|   | Rivaudeau, Sieur de la Guillot  | iere,    | Rubay, du, Yves,                | 443     |
|   | Robert,                         | 392      | Ruere, de, Pierre,              | 320     |
|   | Rivrain, ou Rivrin, Pierre,     | 3144     | Rutebeuf,                       | 397     |
|   | •                               | •        | <b>).</b>                       |         |
|   |                                 | 3        | <b>).</b>                       |         |
|   | SABEUIL, de, Renault,           | 357      | Saint Julien de Baleure, Pierre | , 322   |
|   | Sado, de, Laurette,             | 26       | Sainte Marthe, de, Louis,       | 63      |
|   | Saint Clock, de, Pierre,        | 321      | Scévole,                        | 400     |
| ı | Saint Gelais, Melin, ou Merlin, | 114      |                                 | 137     |
| , | Octavien,                       | 199      | Saint Remy, de, Pierre,         | 324     |
|   | Saint Germain, de, Julien,      | 14       | Saliat, Pierre,                 | 320     |

84

107 & 108

Navarre,

| DE S                          | SAU     | TEURS.                     | 107      |
|-------------------------------|---------|----------------------------|----------|
| Vaumeny, de, Ifabeau,         | 9       | Villateau, René,           | 373      |
| Veiras, Pierre,               | 333     | Villeray-Riant,            | 440      |
| Venelle, Pierre,              | 3 3 3   | Vincent, Louis,            | 65       |
| Vergece, Nicolas,             | 183     | Viret, Pierre,             | 334      |
| Vernegue, de, Peyre,          | . 333   | Voisin, Sr de la Popelinie |          |
| Vestu, le, Nicole,            |         | celot,                     | 23       |
| Victray, ou Vitry, de, Philip | pe, 244 | Voisin, de, Nicole,        | 194      |
|                               |         | Volant, de, Paul,          | 221      |
| Vielle, Pierre,               |         | Volchyr, ou Volkir, Nico   | las, 186 |
| Vienne, de, Philebert,        | 228     | •                          | & 194    |
| Vienne, P.                    | 340     | Voyer, le, Philippe,       | 228      |
| Vignacourt, de, Maximilien    |         | Voyer, de, René,           | 373      |
| Vignier, Nicolas,             |         | Voz, de, Laurent,          | 33       |
| Vigor, Simon,                 |         | Uzez, d', Pierre,          | 335      |

Fin de la Table des Auteurs du second Volume.



DE L'IMPRIMERIE DE MICHEL LAMBERT, rue de la Harpe, près Saint Côme.

#### Errata du Tome premier.

PAGE 25, lig. 3 de la Note. despende, lisez, despence.

Pag. 134, lig. 35, Sieux. lif. Sieur. Pag. 175, lig. 28. Somnius, lif. Sonnius.

Pag. 186, lig. 29. 1703, lif. 1730.

Pag. 194, lig. 22. l'onrar lif. l'ovrar.

Pag. 217, lig. 4. Grater, lif. Gruter.

Pag. 234, lig. 23. Essacez : il n'est point fait mention de Richardot dans la Bibliothèque des Auteurs de Bourgogne, où cependant il n'auroit pas du être oublié; & lisez. Richardot étoit de Dole en Franche-Comté.

Pag. 263, lig. 24. Supérieur, lif. Seigneur. Pag. 291, lig. 2. Maillaire, lif. Maittaire.

Pag. 360, lig. 28. Gare, lif. Gaze, ou Gaza.

Pag. 392. lig. 8. Romanum, lis. Reverendum.

Ibid. lig. 9. Rectorem, lif. Anglorum.

Pag. 498, lig. 21. & la Volerie. Ajoutez d'Artelouche de Alagona.

Pag. 515, lig. 10 & 16. Balcus, lif. Baleus.

Pag. 540, lig. 2. Sarlio, lif. Serlio.

### Errata du Tome second.

PAGE 67, lig. 6. Bertholin, lif. Bartholin.

Pag. 125, lig. 26. Cerbidius, lif. Corbinius.

Pag. 133, lig. 23 & 30. Sibon, lif. Sebon.

Pag. 246, lig. 28. mulleus, lis. malleus.

Pag. 291, lig. penult. Néphécocugie, lis. Néphélococugie.

Pag. 350, lig. 3 & 6. Verdier, lif. Vergier.

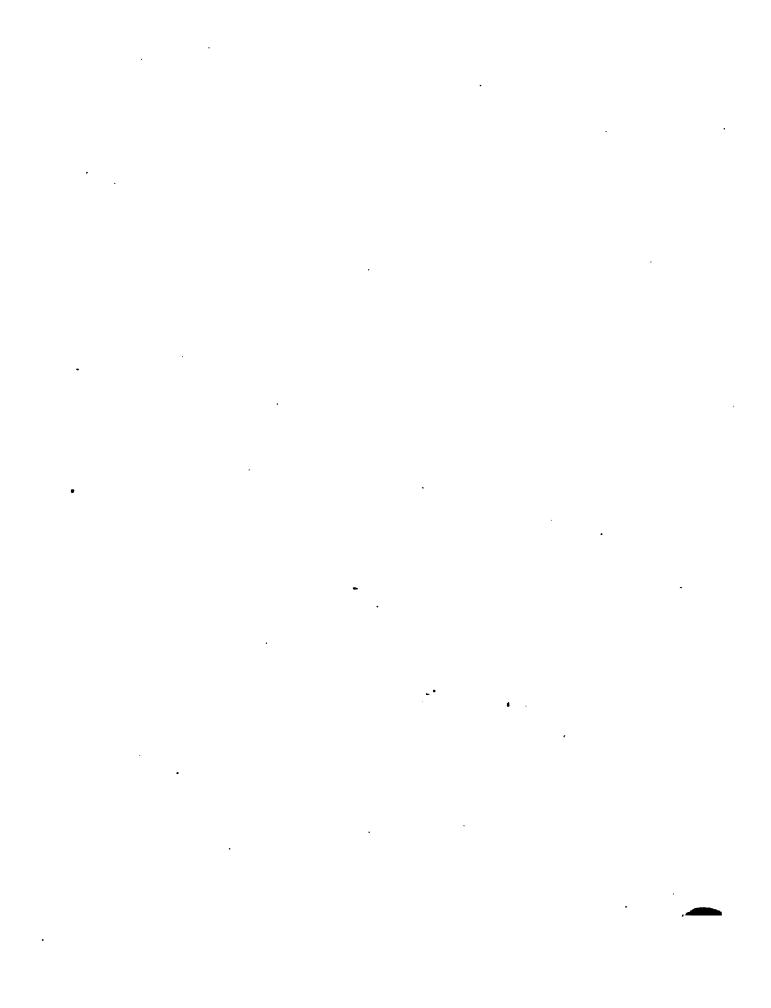

1 . <u>.</u>

. Robid 5+10 81/1990

•

•

·



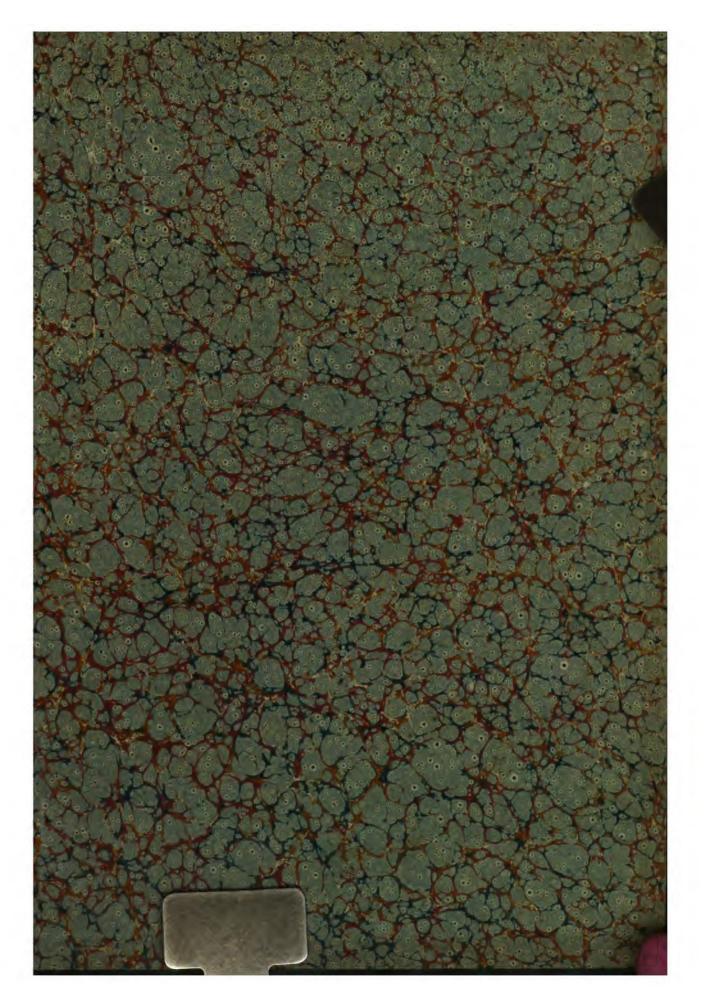